

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



. • · ·

• 

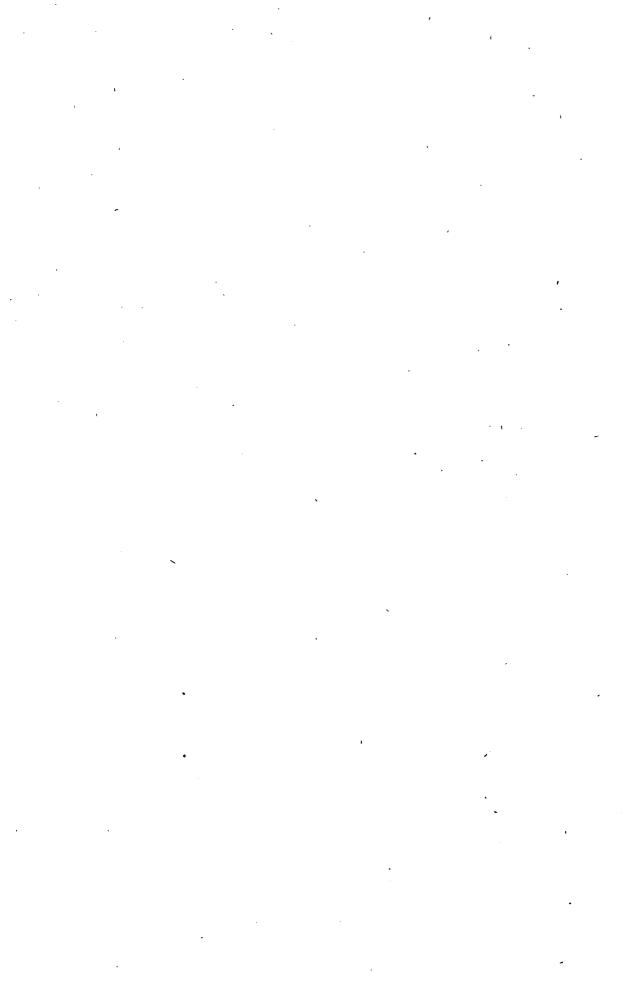

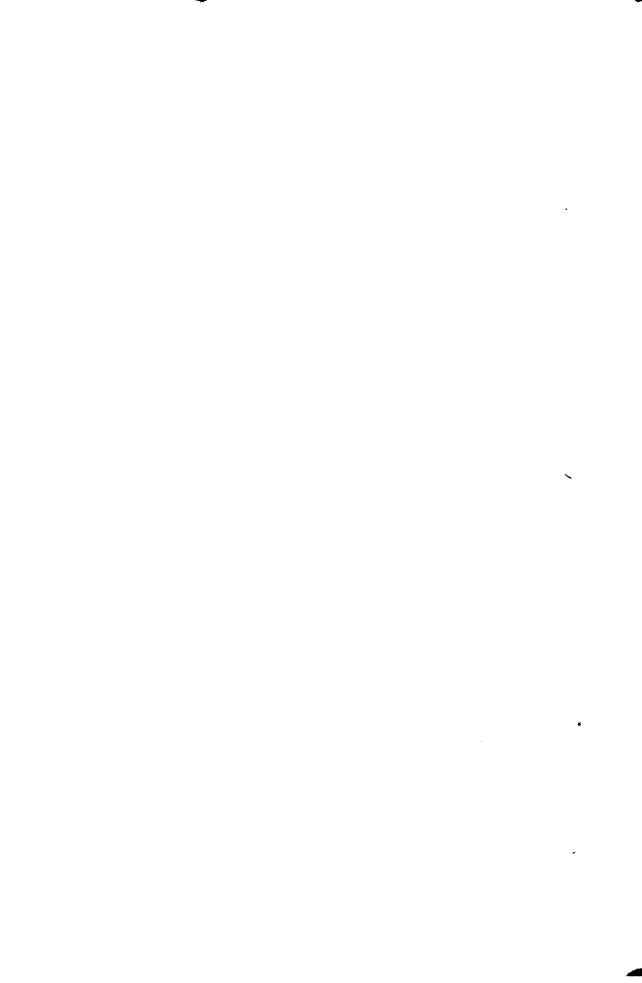

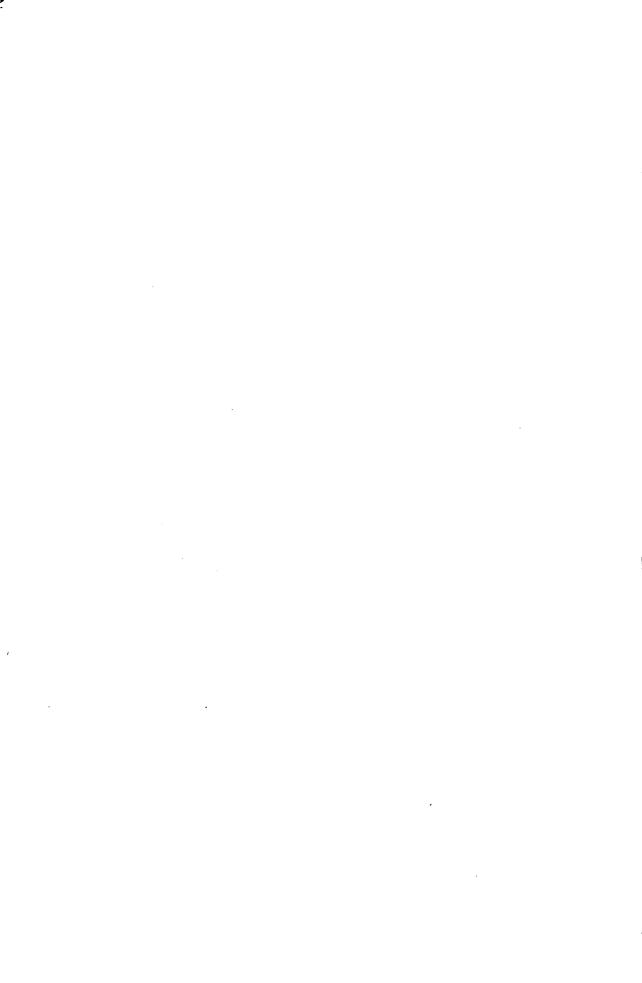

# ITALIE PITTORESQUE.

## ÉTAT-ROMAIN.

### CAMPAGNE DE ROME, SABINE, OMBRIE,

TERRITOIRES DE PERUGIA ET D'ORVIETO,

FERRARE, BOLOGNE.

Le Bubicon, Bimini, San-ENarino,

MARCHE D'ANCONE,

ROME.

Benxième Partie.



A Paris.

CHEL AMABLE COSTES, ÉDITEUR.

M DCCC XXXVI.

Italy

#### ETAT ROMAIN



77.47.73. Pr.T.7

FEMME DE FRASCATI

### ÉTAT ROMAIN.

situé entre la Toscane, le royaume de Naples voitures, mais n'arrêtent point son ardeur. et la Méditerranée. Quarante - huit lieues Pour cette Europe choisie, qui court à de longueur sur vingt-cinq de large déli- Rome, l'aria cattiva des Marais-Pontins n'est mitent la puissance romaine. C'est l'île qu'un mauvais quart-d'heure à passer; elle d'Elbe de la maîtresse du monde. Placée ferme ses glaces, ne s'endort point sur la au centre de ce territoire borné, Rome semble entourée d'une ceinture magique qui en défend les approches; au nord, c'est Rome. Il en est de même pour les périls le désert toscan de Radicosani à Acquapen- de la navigation. D'élégans bateaux à vadente; au nord-est, à l'est et au sud-est, c'est la terre sauvage et inhospitalière des la Mer Tyrrhénienne, en dépit des forbans Abruzzes, et la route funeste d'Itri à Terracine; au sud et au sud-ouest, c'est la mer avec ses orages et les corsaires barbaresques; tandis que la malaria des Maremmes et celle des Marais-Pontins, bien plus meurtrières que les brigands et les tempêtes, l'une sur tout le littoral romain, l'autre depuis Terracine jusqu'au-delà des portes de Rome, forment une seconde enceinte de périls autour de la cité des rois, des consuls, des Césars, des papes et des

Ces dangers de toute nature pourraient bien remonter, soit à la translation aussi impie qu'impolitique du siège de l'empire romain à Byzance, quand Rome resta tout à coup sans Césars et sans dieux, devenue la vassale de la conquête de ses consuls, soit au moins à l'établissement du gouvernement pontifical, de tout temps plus soucieux du pouvoir que de l'administration. Cependant, malgré ces obstacles, le pélerinage de la ville trois fois sainte n'est pas interrompu, tant est vive et courageuse la foi des fidèles de notre âge, et c'est sur tout depuis la grande agitation que la chute de Napoléon a léguée à la France et à l'Europe, que Rome semble être devenue le lazareth nécessaire de la maladie qui tourmente en sens différens les esprits et les ames. Il faut donc aller à Rome, et c'est vraiment au les Samnites, les Sabins, les Eques, les Martravers des cercles de l'enfer peuplé de tous ses, les Herniques, sont encore aux mêmes ses monstres et si bien décrit par Virgile et lieux où leurs aïeux furent domptés et suc-Dante, que pénètre journellement à l'Elysée cessivement incorporés dans la famille rointelligente des académies, des ateliers et puissant, si magique, sur ces valeureux de la politique, et plus nombreuse encore habitans de la terre ausonienne, qu'une sois l'Europe désœuvrée des salons.

L'État Romain, moins les Légations, est racine, de Fondi, peuvent bien arrêter ses route, et, insouciante du sléau elle va sans cesse de Rome à Naples et de Naples à peur sillonnent chaque jour avec sécurité de Maroc, que Naples enfin s'apprite à punir, et transportent mollement à Civita-Vecchia leurs cargaisons de Sybarites voya-

Rome gagne donc à ce grand malaise de l'Europe impatiente de venir respirer les parfums de ses autels, de sa gloire et de son climat, ainsi que la Mecque, autre capitale sacrée, gagne aux pélerinages nombreux, qui aussi, malgré les périls de la terre et des mers, malgré les Arabes et les ouragans du désert, viennent chaque année par caravanes, des parties les plus reculées de l'Afrique et de l'Asie, adorer la Maison-Sainte et payer le tribut à la ville

du prophète.

Mais ce qu'il y a de bien remarquable dans cette chute du trône du monde, c'est que sa reine antique a conservé intact, comme un apanage inaliénable, le domaine de ses premiers triomphes; c'est qu'elle porte sa tiare sur la couronne de ses rois. Elle a eu beau mourir sous la vengeance ou sous l'ambition de tant de nations; renaissant sans cesse, et héritière d'elle-même, elle continue depuis 2,600 ans sa domination sur ces mêmes contrées, sur ces mêmes pruples, dont la conquête coûta à ses fondateurs cinq siècles de combats. Les Umbriens, les Etrusques, les Osques, les Latins, du Tybre, devenu fleuve d'oubli, l'Europe maine; mais le nom de Rome était déjà si associés à la fortune et aux lauriers de leurs Les brigands de la Storta, d'Arezzo, de vainqueurs, ils oublièrent leur origine, se l'Aquila, de Sora, de Vallecorsa, de Ter-crurent Romains eux-mêmes, et le furent

en effet sous les aigles et sous les lois du Capitole. C'était ainsi naguère que les Allemands de la rive gauche du Rhin, les figure de Rome, souriant comme dans ses Belges, les Savoisiens, les Piémontais, les Génois, les Toscans, et ces mêmes enfans et de sa gloire. Le voyageur français, qui du territoire romain, réunis soit à la république, soit à l'empire, étaient devenus Français, sous nos lois et sous nos drapeaux. La nationalité d'un peuple ne se perd jamais quand il reste sous le joug de la conquête, parce qu'elle est pour lui le seul espoir, le seul moyen de sa délivrance, tandis qu'elle se perd entièrement quand le peuple conquérant admet aux droits de et respectés les travaux de l'administration la famille le peuple conquis. Celui-ci, en effet, a relevé sa fortune en recevant l'adoption, quand celui-là ne voit à jamais que romain: son esclavage. Demandez-le aux Génois, aux Lombards, aux Vénitiens, peut-être aux Romains eux-mêmes.

Mais je reviens à ce cadre antique et pittoresque, au milieu duquel s'élève la grande premiers jours au berceau de sa naissance y retourne après une longue absence, aime aussi à recomposer des provinces qui l'annoncent et qui l'environnent, les deux départemens de Rome et du Trasimène, comme à ressusciter la pensée de Napoléon, donnant à Rome et à son fils la couronne de l'Italie. Que sera-ce, lorsque dans les murs de la grande cité il y reconnaîtra conservés de l'empire et les souvenirs de ses lois? Plus heureux encore, s'il peut dire avec le poète

Et quorum pars fui.

#### PATRIMOINE DE SAINT-PIERRE

Acquapendente. — Bolsena. — Lac de Bolsena. — Vulsinii. — Monte-Fiascone. — Viterbe. — Toscauella. — Montalto. — Corneto. Tarquinii. Bullicame. — Bagnaja. — Soriano. — Vittorchiano. — Lac de Vico. — Caprarola. Mont Soracte. — Temple de Féronia. — Civita-Castellana. — Nepi. — Sutri, —Lac de Bracciano. — Veies. — Allumiere. — Civita-Vecchia. — Ostia. — Fiu-

La transition est moins brusque des glaciers des Hautes-Alpes aux plaines de Lombardie, d'un Albane à un Salvator, de l'Apollon du Belvédère à un ermite des Calabres, que celle de la frontière toscane à la frontière romaine, Il semble qu'en quittant Radicofani vous soycz jeté tout à coup sur un autre continent, ainsi qu'un ouragan vous transporterait soudain des rives embaumées du Portugal aux grèves abruptes de la Bretagne. Vous tombez dans l'exil, dans le désert de la nature et de la société; le souvenir de la Toscane vous poursuit comme un mirage trompeur, du moment où vous vous voyez perdu dans cet immense ravin qui la sépare de la première ville pontificale. Yous avez alors l'idée de la douleur de notre premier père quand, chassé d'Eden, il se trouva sur la terre, dissorme, âpre, stérile, hideuse comme lui de sa nudité. Satan, sans doute, le jour de la création, s'écria: Cette terre est à moi, et frappa de sa malédiction ce passage entre deux paradis, pour en faire à jamais le tourment des voyageurs. Là, par une loi, qui toutefois n'est pas sans harmonie, la civilisation disparaît où cesse la végétation. Arrivés sur les terres de l'Eglise et passés le Ponte-Centino sur la Pescia et le Ponte

celle même des besoins de la vie, tout vous est étranger. Plus de verdure, plus d'arts, plus de fleurs, plus de marbre, plus de gaîté aussi, et plus de bien-être. Les haillons de la plus sale misère, qui est celle des mendians du pape et de ceux du grand turc, ont remplace les gracieux costumes de l'Etrurie. Une terreur involontaire vous saisit au milieu de cette population de bedouins catholiques qui vous assiége. Sont-ils ou mendians, ou voleurs, ou tous les deux à la fois? Par quelle fiction étrange les clefs du patrimoine de Saint-Pierre sont-elles consiées à ces damnés de la société qui habitent Acquapendente? Le matin même, à Radicofani, vous avez déjeuné avec du pain éblouissant de blancheur, de la viande fraîche, du laitage parfumé, des vins odorans, des fruits savoureux, servi que vous avez été par de jolies villageoises, aux mains propres, aux fins chapeaux de paille, aux tresses ondoyantes, aux douces paroles. A Acquapendente le pain est noir et mauvais, signe infaillible de la dégradation d'un pays, l'hôtesse est noire aussi et aussi mauvaise, sa mine est repoussante, sa parole dure, saccadée; le vin est fangeux, l'huile infecte; tout est grossier, malsain, inhospitalier. Vous êtes dans la geôle du voyage Gregoriano sur la Paglia, la forme des et les adieux que l'on vous fait sont souvent vêtemens, des visages, des habitudes, des menaces, auxquelles votre courage depape n'y peut rien, car rien ne lui est inconnu. Aussi n'allez pas vous plaindre; pre-| ractère essentiellement poétique.... nez plutôt exemple de ce peintre, de ce poète, de ce philosophe, qui passent auprès de vous dans leur voiturin. Au lieu de blamer ce que ainsi, on l'avait batisée du nom d'un saint, vous avez si justement trouvé mauvais, indigne de toute civilisation, criminel de lèsehumanité, ceux-ci admirent cette puissance, ce charme des contrastes, qui sont si énergiquement ressortir les plaisirs de leur mémoire serait plus qu'un sobriquet. et ceux non moins vifs de leurs espérances.

#### LE PHILOSOPHE.

celle du Seigneur. D'ailleurs, quelle est la numens qui parlent éloquemment de la mort? vie politique ou domestique un peu longue, où le désert et ses mauvais jours n'aient pas quelquefois apparu? Un bon citoyen ne se Vous voyez bien que la poésie, la peinture voit-il pas tout à coup déshérité du prix d'une vie entière consacrée à son pays, soit par la méchanceté d'un ministre, soit par Jean-Jacques, qui était l'un et l'autre, avait la calomnie d'un obscur intrigant? Mais encore quelque chose de plus. l'honneur de sa disgrace lui reste, et, comme nous, il continue courageusement sa route plateau élevé de 400 mètres au-dessus du nivers le Capitole.

#### LE PEINTRE.

tout ne fût pas ainsi. Le désert a ici sa capitale; ils s'harmonisent ensemble. Bâtie de de 950, points culminans des deux chaînes noirs rochers qui la sillonnent, perchée volcaniques du Cimino et du Monte-Albano, sur un tertre aride, escarpé, peuplée d'ha- et enfin le sommet du Terminillo, élevé de bitans hâves comme ses sables, menacée 2,600 mètres, qui domine et termine la grande elle-même par la noire cascade qui sans chaîne calcaire de l'Apennin. Cet immense cesse fait trembler ses fondations, la ville, panorama de la charpente osseuse de l'Italie telle qu'elle est, complète son paysage. Elle pontificale annonce grandement les monuen est la fabrique nécessaire. Que lerionsnous au milieu de ce deuil de la nature, sur l'amoncellement de ces rocs sauvages, d'un temple à Vénus, d'un bois de lauriers, et des nymphes de l'Arno?

#### LE POÈTE.

dejà. Salvator Rosa ne plaçait pas des nym- sources dans ces affreuses montagnes, aux phes sur le terrain des Euménides. Les so- pieds desquelles leurs eaux rapides et translitudes et les Furies sont également par-parentes ont creusé de délicieuses vallées. saites dans leur nature; elles n'ont rien à Voisins des hautes régions de l'air, privés envier aux bocages fleuris ni aux gracieuses de toute végétation par les frimas et par les hamadryades. L'Elysée vit en paix non loin feux du soleil, chauves et sillonnés comme

vra bientôt répondre; car après avoir été em-|cette ville ne doit son nom qu'à la nature. poisonné dans l'Osteria, parfois le fils de la C'est cette cascade qui la fait frémir jour maison vous attend sur la route avec un long et nuit; c'est cette eau qui tombe, qui pend, susil, en compagnie de ceux qui ont remisé c'est elle seule qui l'a nommée de tout temps. votre voiture. Cela arrive, et sans doute le Car Aquapendente est l'Aquula, la Petite-Eau des anciens Romains. Ce nom a un ca-

#### LE PEINTRE.

Et pittoresque; car si, au lieu de s'appeler cela ne dirait rien en faveur de la vérité....

#### LE POÈTE.

Ni de l'imagination. Mais aussi, si la cascade venait à tarir, le nom de la ville ne

Je nie la conséquence. Est-ce que les tom-Nous savons à présent qu'il faut passer bes antiques, bien qu'elles soient dépouilpar la maison du diable pour entrer dans lées de leurs cendres, ne sont plus des mo-

#### LE PHILOSOPHE.

Ah! ah! vous voici sur mon domaine. et la philosophie sont sœurs. Raphaël est poète, comme Dante est peintre. Cependant

Au sortir d'Acquapendente s'étend un vaste veau de la mer, d'où l'œil, se portant alternativement du nord à l'est et de l'est au sud, Quant à moi, je serais bien faché que découvre la cime du Soriano, à la hauteur de 1,070 mètres, et celle du Monte-Cavo mens de la nature.

L'Apennin, dont les contresorts, séparés par la vallée du Sacco, prennent le nom de Monts Lepini, court avec eux du nord au sud, posant la limite de l'Etat de l'Eglise et de celui de Naples. Le Velino, la Nera, Bravo, nous sommes frères; je le savais l'Anio ou le Teverone, le Sacco ont leurs du Tartare et le Tartare n'en est pas jaloux. des fronts de vieillards, les sommets de De plus, remarquez bien, et cette obser- l'Apennin clancent vers le ciel leurs pies vation appuie le système du peintre, que décharnés et leurs hideux créneaux, resuges

des aigles qu'a perdus le Capitole, tandis publiera à jamais le bienfait. On ne peut enqu'ils reposent sur des bases verdoyantes et trer par un plus noble monument sur les fleuries, riches des trésors de la plus brillante Etats d'aucun souverain. fécondité, offrant ainsi, dans leur vaste nature alpine, à leurs pieds le séjour des nym-|Bolsena, changé, par une antique métaphes, à leurs cimes celui des Euménides. Voyez le front éclatant de blancheur du Terminillo: à l'aspect du nord sa neige est éternelle, et l'oranger, le myrte, les cactus, le laurier rose fleurissent sur ses cotcaux aux doux rivages de Terracine.

rent dans un autre sens; elles sortent de la modernes. mer pour se porter à l'est, où elles brisent l'horizon des chaînes calcaires. D'abord, c'est escarpemens du rivage, et d'abord se préla chaîne du Cimino avant Rome, après Rome sentent à la pensée ces anguilles que Dante c'est celle des Monts Albanes. Ces directions si a immortalisées dans son Purgatoire, où tranchées des montagnes romaines forment il dit que le pape Martin IV expie, par le ces immenses bassins, ces longues et larges jeune, les matelottes d'anguilles de Bolsena, vallées qui divisent les Etats du souverain-|cuites au vin blanc. pontife d'une manière si variée; car tout le terrain volcanique, sol, vallons, montagnes, est de la plus merveilleuse fertilité. La mer qui le baigne dans toute son étendue n'a point de grèves, de dunes arides; ses bords sont ou des prairies ou des forêts. Les montagnes ont bien leurs roches ardues, leurs colonnes de basalte noires et sonores, leurs cavernes profondes, sombres et effrayantes; mais ces roches basaltiques, ces cavernes sont revêtues de plantes, de pampres, d'oliviers, de chênes blancs et verts, d'arbres fruitiers, et mille ruisseaux, naissant sur cette terre de feu, y entretiennent à la fois, malgré les ardeurs de la canicule, une fraîcheur et une végétation dont malheureusement la jouissance présente à peu près aux habitans le supplice de

La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, la peste de la malaria empoisonne l'air parfumé, qui baigne traîtreusement ces sertiles contrées.

Avant d'arriver au lac de Bolsena où l'on descend par des pentes cultivées sous de frais ombrages, vous voyez un joli village, dont la construction, élégante et récente, révèle en même temps le péril de cette terre poétique et le bienfait du pape Braschi. San-Lorenzo-Nuovo fut bâti par son ordre pour y recevoir les habitans de San-Lorenzo Vecchio, moissonnés chaque année par la sièvre estivale, au sond d'un ravin, où Jaissé s'éteindre tant de générations. Le tréreuse fondation dont l'Europe voyageuse jalousie romaine deux mille statues, cinq

Cependant il faut voir de près le lac de morphose, de cratère d'un volcan en bassin d'eau limpide de 15,792 hectares. Là, si cette partie de l'histoire de la nature est ensevelie sous la profondeur presque incommensurable des caux de ce beau lac, une partie au moins de l'histoire des hommes Quant aux chaînes volcaniques, elles cou-|s'y retrouve avec ses monumens anciens et

Remontons les siècles en descendant les

#### Purga per digiune L'anyuilla di Bolsena in la vernaccia.

Voici les îles Bisentina et Martana, où le célèbre Léon X, sans doute en commémoration des premiers apôtres, allait chaque année prendre solennellement le plaisir de la pêche. L'île Martana retrace un souvenir plus grave. Elle fut le lieu de l'exil et du supplice de la belle Amalasonte, reine des Goths, fille unique du grand Théodoric, mère d'Athalric, barbarement condamnée par Théodat, son second mari. Cette île paraît recevoir son nom de la rivière de Marta, par laquelle, pendant un cours de quinze lieues, le lac écoule ses eaux vers la mer.

Au fond d'un étroit vallon vous avez traversé les ruines pestiférées de San-Lorenzo Vecchio, qui, après avoir servi d'hypogée à ses habitans, offrent encore aux brigands leur funeste asile. Mais sur ce coteau coupé à pic sur le lac, admirez les restes de l'antique Vulsinii, où s'est assise la moderne Bolsena, retraçant aussi les ruines de son nom. Cette cité, la plus grande et la plus forte des douze villes étrusques, ne vit que 445 ans après la fondation de Rome les armes du nouveau peuple menacer ses murailles. Une contribution la racheta. Peu d'années après, attaquée de nouveau, elle dut payer une nouvelle rançon en blés, vêtemens et 500,000 livres d'airain. Enfin, l'insouciance des pontifes antérieurs avait en 488, prise de vive force par Fulvius, cette magnifique métropole de la ligue sor particulier de Pie VI créa cette géné- étrusque offrit entre autres richesses à la

cents de plus que la moderne Bolsena ne domicile, malgré le froid de la saison, les compte aujourd'hui d'habitans. Aussi, ce parcouraient avec des torches enflammées témoignage de sa splendeur coûta la vie à et des cris de sédition et d'alarmes, si es-Vulsinii; elle fut détruite et ses citoyens dis- frayans dans ces contrées, où l'on passe si persés. La politique romaine avait les caractères les plus implacables de la tyrannie, l'avidité et la jalousie. Le bourg de Bolsena tource de cette population tumultueuse, présente, au lieu des ruines de Vulsinii, une confusion pittoresque d'habitations et de débris volcaniques dont les prismes hexagones se groupent autour des maisons avec les accidens les plus variés. Révolutions politiques, révolutions de la uature, tout est là, produit par le fer des Romains et par les feux de la terre.

De tous côtés s'élèvent, au sein des vastes plaines, des monumens volcaniques, tels que le tertre conique autour duquel s'enlace Monte-Fiascone, surmonté de sa grosse cathédrale, image parlante de la domination du lls ne pouvaient, sans être déguisés, sortir de clergé sur sa population, la plus fanatique de | l'Etat Romain. Elle était de plus, sous le régime impérial, habituellement entretenue par ses prêtres dans la haine de Napoleon l'excommunié et de ses adérens.

Vers le milieu du mois de janvier 1814, époque si voisine de la chute de l'empire, les la caserne, ils étaient décidés à me défendre habitans de Monte-Fiascone, apprenant que jusqu'au dernier moment. • Cependant, me le général Miollis s'était renfermé dans le fort | dit-il, il faudrait profiter de cette nuit pour Saint-Ange et que les autorités françaises vous mettre, ainsi que moi, hors de péril. étaient rappelées, se soulevèrent et prirent » Je suis encore assez respecté ici et extéles armes, dans le dessein de leur fermer de rieurement; pour sauver mes gendarmes, la manière la plus tragique, tout retour vers j'ai dû, depuis hier, changer de langage. leur patrie. Ce complut était à la fois politi- le la faut donc pas songer à partir d'ici que et religieux. Cependant, malgré leur vi- comme un magistrat de l'empereur, et je gilance, le préfet de Rome et d'autres fonc- vais m'occuper de vous trouver une autre tionnaires étajent parvenus à les tromper et escorte que celle de la gendarmerje. . Au gagner la Toscane. Furieux d'avoir laissé bout d'une heure le major revint en redinéchapper d'aussi bonnes proies, les habi-|gote bourgeoise et fut bientôt suivi de cinq tans se décidèrent à garder jour et nuit la hommes que je reconnus facilement à ce grande route, afin de ne pas manquer au type original qui caractérise la profession, moins le directeur général de la police des si connue de moi, de sbirre ou de brigand. Etats Romains, resté le dernier à Rome.

et le 21 janvier, après avoir été au fort Saint-leux, puisque le major y était. • Voici votre Ange prendre les ordres du gouverneur gé-lescorte, me dit-il; ce sont des braves. Vous deux heures de l'après-midi, au milieu des conduire mon cousin Giacomo au-delà de de cette grande cité que j'habitais depuis pondit par un serment sur le Sungue di Dio, trois années, j'arrivai à Viterbe en pleine nuit. et une copieuse libation le consacra. Je trouvai cette ville dans un état inquiétant avait spontanément choisi ses rues pour de ces physionomies remarquables, je ju-

rapidement à la frénésie des passions les plus violentes. Ma voiture fut soudain enqui cependant, à l'ordre que j'articulai au postillon d'une voix forte et en bonne langue romaine, de me conduire à la caserne de la gendarmerie, m'y laissa arriver au pas, par un resste de sa soumission de la veille. Les portes en furent sermés après moi. J'y fus reçu par le major de Filippi, qui me devait son avancement, et qui, dans ce moment critique, se montra courageusement sidèle à la reconnaissance. Depuis la veille, ses gendarmes étaient désarmés; leurs chevaux étaient dans leurs écuries au pouvoir des agitateurs. la caserne. Mon arrivée à Viterbe était d'autant moins rassurante pour lui que les malveillans de la ville s'entendaient avec ceux de Monte-Fiascone, et que j'étais venu me précipiter dans un danger qui lui serait commun; car, dût-il, lui et ses gendarmes, soutenir un siége dans En voyant ces cinq hommes je compris à J'ignorais complètement ces dispositions, l'instant que je devais être en sureté avec néral comte Miollis, ayant quitté Rome à m'entendez. Vous autres, vous jurez de témoignages les plus honorables de l'estime la forêt de Monte-Fiascone. Il vient de Naet de l'affection de l'excellente population ples et retourne à Turin. Mon escorte ré-

Un de ces hommes toutefois me regardait d'agitation pour ma sûrcté. Des hommes de temps en temps avec un sourire d'intel-armés, au milieu d'une population qui ligence, et, par la connaissance que j'avais geai que mon secret serait bien gardé par ploi du temps, fit prendre le galop aux poslui à l'égard de ses compagnons. Il les avait tillons, et se portant devant eux sur un de capo di banda qu'il entrait pour quelques s'étaient également pourvus, éclaira la route. des siens d'aller chercher quatre chevaux de poste et des postillons qu'il lui nomma; car en Italie tout ce qui appartient à la grande route, voituriers, postes, cabarets, est dans une dépendance quelconque de ceux qui sont connus pour l'exploiter. Au mes cinq bravi : résille à glands rouges sous rubans; veste à manches de velours; cuceinture garnie d'un poignard, deux pistolets, l'espingole en bandoulière, un sabre au côté; un ou deux mouchoirs de soie de sit plus, et je trouvais qu'il faisait trop, couleur tranchante tombant du cou sur l'estomac; des fronts cuivrés, des yeux ardens, de larges poitrines, et un vaste manteau taient, avec un chapelet béni passé dans la la police des Etats Romains. Ces deux ou trois heures à Viterbe me parurent, je l'avoue, un peu longues, à cause des conversations bruyantes qui accompagnaient gendarmes, et c'était une garantie. Questo dans la rue la causerie mystérieuse de la ca-signore, leur disait-il en me montrant, e un serne, et aussi en raison de ce besoin d'invincible curiosité qui en temps ordinaire fare con voi altri, m'a noi dobbiamo accompatourmente le peuple en Italie, à l'arrivée d'un personnage quelconque arrivant sou- | dei briganti. « Ce seigneur est un galant dain dans une petite ville en bel équipage. Mais on y avait pourvu, et Cappuccio, le savec vous autres; mais nous devons l'acchef de mon escorte, avait dit tout haut que rompagner au-delà du bois à cause des j'étais un Piémontais proche parent du major, et dont il connaissait la famille.

les chess d'entreprises, connaissait l'em-gendarmes crièrent au miracle à Bolse-

choisis, et c'était en sa qualité improvisée cheval de gendarme, dont ses compagnons heures à mon service. Il en prit sur-le-|Il voulait arriver à Monte-Fiascone à la pechamp les fonctions en donnant ordre à un tite pointe du jour, heure où il ne fait pas assez clair pour réveiller tout-à-fait ceux qui dorment, mais assez pour guider ceux qui veillent. Cappuccio avait tant d'expérience sur les propriétés des heures! Et en effet, il fit un peu ralentir la marche aux approches du pont, dont la direction porte surplus rien ne manquait au costume de la route sous les murailles et devant la porte de Monte-Fiascone. Ce n'était pas pour atun feutre conique à larges bords, orné de tendre la clarté du jour; le feu du bivouac des Monte-Fiasconais la remplacait; mais lottes pareilles à boutons de cuivre dorés; c'était d'abord pour n'avoir pas l'air d'une fuite, ensuite pour aller en parlementaire préparer la tranquillité de mon passage. Il en faisant d'abord mettre au pas, ensuite arrêter ma voiture en face de la porte, au milieu des hommes armés qui s'étaient brun dégagé du côté du bras droit, complé-|levés à son approche. Je les trouvai déjà presque séduits par les paroles de Cappucceinture entre les deux pistolets, la descrip- cio, dont le nom et la figure leur étaient tion de l'escorte de l'ex-directeur général de bien connus. Les brigands d'Italie sont des enchanteurs qui fascinent les gens du pays aussi facilement qu'ils les dépouillent, de plus, ils étaient tous sur des chevaux de galant uomo, un amico, che non h'a niente da gnar lo al di la della Macchia per la paura homme, un ami, qui n'a rien à saire brigands. • Ce fut donc sous ses auspices que nous échangeames quelques paroles les Après avoir pris congé du major de Fi-habitans et moi, bien que leurs gestes et leurs lippi, je m'abandonnai en toute confiance voix sinistres ne fussent pas favorables à une à Cappuccio et à ses amis. Je sortis de la conversation. Enfin ces hommes me souville au bruit des coups de susil que tirait haitèrent bon voyage, et moi bonne garde, la populace en signe de réjouissance ou de ct j'eus le bonheur de traverser aussi facilemort. Les bons habitans, les propriétaires ment leurs avant-postes, placés de distance et la haute classe de la ville, renfermés soi- en distance aux issues du bois, pour intergneusement dans leurs maisons, y étaient cepter toute communication aux gendarmes ou s'y croyaient moins en sûreté que moi de la station prochaine. A la sortie de la dans ma voiture, accompagné de brigands Macchia, je remerciai mes sauveurs, comme de profession, et courant à toutes brides à il convenait, avec quelques poignées de la rencontre d'un complot dirigé contre moi. piastres, et Cappuccio mettant sa tête dans Aussi, à peine sortis de Viterbe, Cappue- ma voiture, me dit : Bon viaggio, eccelcio qui, comme les hommes du pays et lenza; e viva Napoleone il grande! Les

#### MONTE FLASCONE.



EGLISE DE S' FLAVIEN.



ITALLE PITT

DETIA.

THE NEW YORK
PULLY LIBRARY
ABTOR LENOX
THANK POSTERIOR

na, en me voyant arriver sain et sauf. Quelle que fût toutefois ma présence d'esprit pendant la conférence de Monte-Fiascone, je conviens que j'oubliai alors que cette petite ville était célèbre par trois raisons, la naissance de l'ingénieux abbé Casti, auteur du poème des Animaux parlans, l'épiscopat du cardinal Maury, et la fertilité de ses vignobles. Quant à moi je la remerciais d'une autre célébrité, c'était d'être bâtie en pyramide; car si la route, au lieu de la tourner, avait dû la traverser, la négociation de Cappuccio aurait bien pu ne pas réussir. Mais je remerciai aussi ce brave d'avoir précisément choisi pour mon passage dans ce dangereux défilé l'heure où nécessairement dormaient encore les gens comme il faut, prêtres ou laïcs, qui auraient pu me reconnaître et me livrer. Il faut convenir que c'était terminer d'une manière assez piquante la mission de Directeur général de la police des Etats Romains, que de devoir son salut, en de telles circonstances, à des hommes qui en étaient les justicia-

J'aurai occasion de parler encore, soit dans mes courses sur le territoire romain, soit quand je traiterai de la ville de Rome, de ces beaux brigrands immortalisés depuis quelques années par tant de tableaux français, dont je serai l'historien. Mais avant d'y revenir, et pour ne plus parler de mon départ de Rome en 1814, je dois citer un trait qui honorerait au moins tout prolétaire en Europe. J'avais oublié sur mon sccrétaire avant de monter en voiture, un sac de mille francs destiné en partie aux frais de mon voyage. Déjà j'avais passé cette grande ferme que l'on laisse à droite en sortant de la ville, et qui s'appelle Papa Giulio, quand des cris répétés : Fermate! fermate! obligèrent mes postillons à s'arrêter. C'était un de mes sbirres, ancien brigand par conséquent, qui, à toute course, me rapportait ce sac qu'il aurait bien pu garder, sans que personne s'en doutât!! Le lecteur doit croire qu'en parlant ainsi des brigands et des sbirres, je me ménage d'utiles intelligences pour mon retour en Italie. — Ah! lo volesse il

Mais, en attendant, je dois achever de faire connaître cette belle province qui sous le nom singulier de patrimoine de Saint-Pierre, renferme une des contrées les plus historiques et les plus importantes des états du Saint-Père.

En Italie, c'est la monnaic courante des villes modernes d'être assises sur des villes antiques, comme pour la plupart de ses lacs d'avoir été des cratères. Toutefois l'ancienneté de la noblesse est sans contredit en faveur des lacs, qui peuvent prouver leur origine volcanique. Mais quand on a vu un lac baignant paisiblement son cadre de roches basaltiques, on sait toute son histoire, sauf la date de cette étrange métamorphose, dont aucun homme, que je sache, ne fut le témoin occulaire. L'histoire et la tradition sont muettes sur ce fait important. Les villes, au contraire, telles que celles de l'Etrurie romaine, nous racontent à peu près toute leur vie par leurs monumens de tous les âges.

Aussi, j'admirais à Viterbe tant de pièces différentes qui composent son blason, auprès duquel celui de Rome elle-même n'est qu'un blason de conquérant. Là de grands tombeaux étrusques, dont l'âge sera à jamais inconnu, magnifiques produits de la première industric humaine. Ici un immense sarcophage romain, où, par une galante profanation, fut ensevelie l'Hélène du douzième siècle, la célèbre Galiana, dont la beauté arma Rome contre Viterbe. Rome fut vaincue; mais son armée obtint de voir encore une fois la cause de sa défaite, et la belle Galiana ne se fit pas prier pour paraître à la fenêtre de la tour de la porte Saint-Antoine.

Non loin de là le monastère de Santa-Rosa (quel joli nom de sainte!) rappelle le souvenir d'une jeune fille plus héroique, canonisée de son vivant, après avoir, aussi par l'empire de sa beauté, soulevé Viterbe, sa patrie, contre la domination de l'empereur Frédéric II, après avoir subi la peinc de l'exil et reçu les honneurs du triomphe à Viterbe, aussitôt la mort du tyran, et tout cela avant l'âge de dix-huit ans, qui fut le terme de sa vie. La fête de cette jeune sainte est l'une des plus brillantes de cette catholique Italic, que le paganisme n'a jamais voulu quitter tout entier : il a laissé à la religion du Christ son lit de fleurs, ses chants harmonieux, ses parfums, ses vierges, ses ravissantes théories.

Le couvent des dominicains renferme des cendres moins poétiques, dans le tombeau d'un seigneur di Vico, village et lac voisins de Viterbe. Cet homme légua tous ses biens au couvent, à condition que son corps serait divisé en autant de parties qu'il y a de

pable et repentant. Ce qui fut exécuté par cessé de vivre.

mais comme elle a été plusieurs fois la rémieux pour hâter cette laborieuse élection, que d'enlever le toit de la salle du Conclave. Ils pouvaient s'en aviser plus tôt; car l'Italie, surtout au treizième siècle, était réellement en mal d'ensant depuis la mort d'un pape jusqu'à l'élection d'un autre. De nos jours elle paraît y attacher moins d'importance, en raison du peu d'influence de la cour de Rome sur l'état de l'Europe; et je ne pense pas qu'un Conclave aussi long que celui qui proclama Martin IV osât se reproduire: car les Romains, et j'en sais quelque chose, sont gens à se déshabituer encore de la tiare. Je dis encore, parce qu'à la naissance du roi de Rome, des princes des premières familles papales demandaient hautement, non que l'Etat Romain demeurât province française, mais qu'il fût gouverné au nom du nouveau souverain: et en cela, ces grands seigneurs étaient les interprétes distingués de l'universelle opinion populaire; qui attachait la fin du règne pontifical à l'impossibilité physique de placer le portrait d'un nouveau pape à la suite de ceux qui depuis saint Pierre décoraient le pourtour intérieur de la vaste basilique de Saint-Paul hors les murs. Il est de fait qu'il ne restait plus de place après l'essigic de Pio VII, mais depuis ce temps l'empire francais est tombé, la basilique a été incendiée, et trois papes ont succédé à Pie VII, comme trois rois à Napoléon. Je ne sais ce que le peuple de Rome a fait de sa prophétie; mais je sais qu'il est toujours le peuple le plus philosophe et le plus hospitalier de l'Europe. Quant à ses princes, ils ont repris, ainsi que nos barons de la royauté et de l'empire, leurs habitudes et leurs emplois au palais du souverain, comme si Napoléon n'avait pas passé par-là: et effectivesurtout à présent que le roi de Rome, qui jusqu'à nos jours ces monumens monolithes

péchés mortels, dont il se déclarait cou- [le 20 mars 1811 fut leur espoir et le nôtre. &

A l'ouest de Viterbe, trois villes placées Viterbe compte à peine 12,000 habitans; chacune à la pointe d'un vaste triangle sont devenues malgré l'influence de l'aria cattiva sidence ou l'asile de plusieurs papes, elle les chefs lieux des plus grandes exploitations possède de cinquante à soixante églises plus agricoles de l'Etat Romain. Ce sont les ou moins remarquables, soit par leur ar- villes de Toscanella et de Corneto sur la chitecture gothique ou romaine, soit par les Marta, et celle de Montalto sur la Fiora; chefs-d'œuvre de peinture qu'elles renfer- l'état inflexible de l'atmosphère les peuple ment. Près de la cathédrale on voit la salle et les dépeuple régulièrement chaque année. encore découverte où, après trente-trois C'est un spectacle très-curieux que de voir mois, fut élu pape Martin IV. Les Viterbois revenir dans ces villes, à la saison des traperdirent patience et n'imaginèrent rien de vaux, aux approches de l'hiver, plus de 5,000 habitans qui, suivis de troupes de montagnards, viennent redemander leurs habitations aux courageux gardiens qu'ils leur ont laissés! Il arrive souvent que ces gardiens ont succombé au fléau et les maisons entièrement vides d'habitans restent sous la sauve-garde publique. Ainsi, ce n'est point l'hospitalité qui manquerait aux voyageurs pendant l'été, ce serait les hôtes, dont les montagnes voisines deviennent pendant six mois de l'année l'asile nécessaire. Les propriétaires de ces laborieuses communes sont donc tous obligés d'avoir un second domicile légal hors de leurs villes natales. Mais afin de conserver à celles-ci le nom de patric, la plupart des femmes viennent y accoucher d'enfans conçus dans la montagne. L'intérêt de la conservation des familles le veut ainsi.

Certainement en traversant ces villes à peu près désertes pendant la moitié de l'année, et en portant ses regards sur les récoltes à perte de vue qui couvrent leur territoire, et aussi sur les immenses troupeaux qui les parcourent jusqu'aux bords de la mer, ne voyant l'homme nulle part, mais partout la plus étonnante reproduction, on ne pourrait croire qu'à un enchantement ou à une puissance de végétation spontanée hors de la nature. Rien n'égale dans aucune partie de l'Europe l'activité de ces immenses travaux. dont les produits répandent tant d'abondance dans ces contrées que la main de l'homme se hâte de disputer à la mort. La sièvre et la production arrivent ensemble: singulière alliance de la mort et de la vie! et l'habitant ne peut faire sa moisson que parce que, par sa fuite, la mort n'a pas pu faire la sienne.

Cette terre dont la destinée est de nourrir les ment, ils n'avaient rien de mieux à faire; habitans qui la fuient, c'est elle qui a su garder creusés dans son sein, à l'instar des hypogées de l'Inde, de l'Amérique et de l'Égypte, que la piété des Étrusques avait consacrés au culte des morts. Pendant de longs siècles les Romains ont foulé ces enceintes sacrées, sans se douter, sans s'inquiéter qu'ils avaient sous leurs pieds de conquérans les plus beaux trophées de leur victoire, les témoignages irrécusables de la grandeur et de la dignité du peuple qu'ils avaient vaincu.

Cette préciense et inappréciable découverte fut en 1780 l'ouvrage du cardinal Garampi; non loin de Corneto, il fit fouiller les ruines de l'antique Tarquinii, dans un champ qui continue encore de s'appeler Tarquinia. On y trouva un squelette couché sur un lit de bronze : image pittoresque de la croyance philosophique de ces peuples, que la mort est l'éternel sommeil. En parcourant les salles sépulcrales qui composent cette ville souterraine, le cardinal fut frappé de l'intérêt et de la beauté des peintures dont leurs murailles étaient couvertes. Ces fresques, d'une étonnante conservation et d'une grandeur de style remarquable, lui montrèrent les symboles de la religion étrusque, de l'immortalité de l'ame, les combats du bon et du mauvais génie, caractères du culte des peuples les plus élevés en civilisation dans les temps antiques.

Récemment M. Lucien Bonaparte, prince de Canino, domaine voisin de Toscanella, réuni à d'autres savans antiquaires, a retrouvé toute une nécropole étrusque ornée de mosaïques, d'inscriptions, de vastes tombes enrichies de peintures, avec une grande quantité de vases précieux par la forme, les sujets, les ornemens et les couleurs. On doit à cette importante découverte, véritable révolution archéologique, une connaissance entièrement neuve des usages et des mœurs privées de cette nation, dont le nom à lui seul semblait être un mystère, qui, indépendamment d'une foule de villes, comptait douze métropoles, et répandit dans toute l'Ausonie les lois, les arts et le culte qu'elle semble avoir reçus de la Grèce, si, ainsi que les Grecs, elle ne les devait pas aux puissantes inspirations de son climat.

En esset, l'aspect de ces fresques de ces marbres mortuaires, a fait penser aux savans que des artistes de Corinthe, patrie de Tarquin l'Ancien, appelés par ce prince, en sont les auteurs. Ces peintures sont donc les plus anciennes qui existent, et, d'appès l'époque présumée de l'arrivée du Corinthien Démarate à Tarquinii, Numa, le père de la religion et de la loi romaines, a pu les voir.

. Une vieille Italie dort encore sous les villes, sous les champs des Romains anciens et modernes, tout comme on a vu, en 1812, les salles inférieures du Capitole et les constructions souterraines du colysée, rendues à la lumière par l'administration française. Ainsi descendu dans ces cryptes, où sont entassés les aïeux d'un peuple déjà vieux et illustre bien avant Romulus, dans ces palais funéraires habités par la poussière de tant de siècles, l'on se sent encore moins frappé d'un deuil religieux que d'admiration pour le génie de l'homme antique qui sembla n'avoir inventé les arts que pour honorcr les dieux et les morts, et pour le génie de l'homme moderne dont la courageuse industrie, bravant les fléaux de la nature, a couvert de ses plus riches trésors les vastes souterrains où reposent ceux qu'ils nourrissaient jadis.

En revenant de Toscanella à Viterbe, et à une demi-lieue de cette dernière ville, on s'arrête devant un phénomène extraordinaire au milieu d'un sol dont les volcans sont éteints depuis plus de trente siècles. C'est un petit lac, dont le nom Bullicame exprime énergiquement la nature; car il bouillonne continuellement, et la fumée qui s'en exhale répand au loin une forte odeur de soufre. Un peu au-dessus sont trois sources, dont deux sulfureuses et l'autre ferrugineuse, donnant cinquante degrés de Réaumur, nommées par les anciens aquæ Cajæ, et par les modernes Bagni degli asinelli. Ces thermes sont fréquentés seulement par les gens de la campagne. Quant aux eaux du Bullicame, que, du temps du Dante, se parlageaient les courtisanes, elles ont reçu une meilleure destinée en rouissant en vingt-quatre heures ces chanvres qui fournirent pour la seconde guerre punique des voiles à la flotte romaine, à la charge des Tarquiniens. On aime à retrouver aux mêmes lieux cet héritage des cultures, qui donne un air de famille aux peuples qui s'y sont succédés.

Viterbe, malgré ses monumens, ses fêtes, ses belles filles et ses belles fontaines, sa prétention d'ètre bâtie sur les ruines du fanum Voltumnæ, ce temple célèbre des Etrusques, comme l'est réellement Palestrine sur celles du temple de la Fortune, Viterbe est toutesois une ville que l'on quitte sans regret pour aller parcourir les pentes romanti-

ques du Cimino, revêtues de la plus brillante végétation. La s'élève dans le joli village de Bagnaja, sur des terrasses plantées en jardins, la villa Lante, rafraichie par les sources les plus limpides, et dont les casins renferment les peintures des meilleurs maîtres. Les villas, asiles délicieux inconnus en Europe à toutes les contrées qui ne sont ni italiennes ni espagnoles, doivent à la beauté du ciel, à la fertilité du sol, à la chaleur de l'atmosphère, à la variété et au luxe des plantes méridionales, et aussi à l'abondance de leurs eaux, leur incontestable supériorité. Ces dons du climat sont les mêmes pour l'Espagne et l'Italie; mais celle-ci a l'avantage sur sa rivale de marier aux beautés de la nature les beautés des arts, et d'avoir conservé de nos jours les types des anciens palais de la campagne d'Athènes, en continuant de prendre pour modèles ceux que les noms d'Horace, de Cicéron, de Mécènes, de Catulle ont immortalisés. Leurs ruines à jamais poétiques n'inspirent plus depuis long-temps que les muses voyageuses; celles de l'Anio et du Tibre sont parties, et l'on ne trouve plus ni poètes, ni Mécènes parmi les maîtres des villas modernes.

En quittant Bagnaja une route d'arbres séculaires conduit à une magnifique résidence des princes Albani, dont le château couronne le sommet d'un mont isolé aux pieds duquel s'étend le bourg de Soriano. Des vastes terrasses de cette noble habitation la vue embrasse, soit les pentes verdoyantes du Cimino, soit la riche plaine que borne le Tibre, et plus loin les montagnes de la Sabine et de l'Ombrie; mais on cherche vainement l'emplacement de ce lac Vadimon qui vit tomber au cinquième siècle de Rome, dans deux sanglantes batailles, les derniers désenseurs de l'indépendance de l'Italie. Il ne reste même plus une solfatara qui marque la place de ce grand bassin, dont Pline raconte que les eaux sulfureuses portaient des îles flottantes; mais parmi les nombreux villages de cette belle contrée, celui de Vittorchiano, en reconnaissance du siége qu'il soutint contre Viterbe dans le treizième siècle, comme vassal de Rome, conserve le singulier privilége de lui fournir ses neuf valets de ville, connus sous le nom de fedeli del Campidoglio. Rome antique n'eût pas mieux fait aux temps de sa plus insolente tyrannie, que de donner des places de valets aux braves qui avaient vaincu pour elle.

Aux pieds du mont Fogliano, qui termine au sud la chaîne de Cimino, le lac volcanique de Vico, autrefois Ciminus, présente au sein d'une végétation colossale un miroir de sept cents hectares, dont les eaux industrielles, resserrées dans un canal souterrain, vont de cascade en cascade donner la vie et le mouvement à plusieurs usines. La fraîcheur, l'activité de ce vallon dont on est loin de soupçonner l'existence dans cette portion du sol italique, transportent soudain le voyageur à ses souvenirs des vallées travailleuses et pittoresques de la Suisse, des Vosges, du Jura et des Pyrénées. Mais le beau ciel qui colore ces eaux. qui vivifie ces ombrages, mais le négligé galant et voluptueux qui revêt cette nature sauvage, et les chansons harmonieuses et vives de ses habitans, détruisent bientôt ces souvenirs d'un autre ciel, et l'avantage reste au vallon de Vico.

Ce n'est pas à Caprarola, à cette féerie du célèbre Vignole, à ce palais-modèle des Farneses, que cessera l'enchantement. Après avoir franchi l'étroite coulée de lave qui mêne à la petite ville de Ronciglione, avoir salué sa grande rue, sa grande église et son industrieuse population, deux lieues d'une route péniblement tracée au milieu des forêts, au travers des rochers, et bordée de précipices, conduisent au beau village de Caprarola, et à ce château d'une architecture si hardie et si gracieuse à la fois qui présente un pentagone régulier, brisant ses angles à l'intérieur autour d'une cour circulaire. Plusieurs étages de rampes, plusieurs étages de portiques pour le palais, et plusieurs étages de terrasses pour les jardins, taillés sur le coteau qui les domine, donnent à cette étonnante construction le caractère présumé des palais et des jardins pyramidaux de Babylone. On y admire le mélange du génie santastique de l'Asie et du génie poétique de la Grèce. Les Farnèses, dont le berceau est dans le village du même nom, assez voisin du lac de Bolsena, employèrent le brillant pinceau des frères Zuccheri à remplir des saits mémorables de leur histoire les vastes appartemens de leur résidence. Caprarola est leur musée de famille. Au milieu de ses jardins aériens, sous de majestueuses sutaies, se cache Palazzuolo, le casin du palais, fabrique élégante, voluptueuse peut-être au temps de ses fondateurs. Saint Charles-Borromée visita Caprarola en 1580. Il sut scandalisé de sa magnificance et dit au cardinal Farnèse : « Que

e sera donc le paradis? N'aurait-il pas mieux valu . donner aux pauvres tout l'or que vous avez dé-« pensé ici? - J'ai préféré, répondit le cardinal, « le donner aux pauvres petit à petit et le leur « faire gagner. » Cette réponse était toute évangélique. Et qu'aurait dit saint Charles s'il eut pu prévoir qu'on lui élèverait, sur le coteau d'Arona, une statue de cent trente pieds, en fonte et en cuivre, et que ses parens bâtiraient en marbre, tailleraient en palais et en jardins infiniment plus dispendieux et moins beaux que les palais et les jardins de Caprarola, les deux grandes îles du lac qui portent son nom? Les Farnèses et les Borromées ont eu raison. Les palais donnent des chaumières aux pauvres qui les bâtiment. G'est la vraie charité. Le travail est le trésor et la condition de l'homme.

Au sein de cette plaine toute volcanique, où le regard se perd des hanteurs du paradis Farnèse, s'élève, par une volonté singulière de la nature, une montagne immense toute calcaire, dont il faut chercher la famille dans l'Ombrie et dans la Sabine. Ses sommets décharnés et crénelés, ses pentes abruptes, ses flancs dépouillés, l'annoncent de loin comme un géant redoutable, comme l'ennemi de ce Cimino si boisé, si parfumé, qui couvre de ses ombrages et nourrit de sa sertilité des populations industrieuses et agricoles. Ce géant, cet étranger, ce vieux mont égaré de la chaîne apennine, c'est le Soracte, gardé jadis par Apollon, à présent par saint Oreste ; celui-ci lui a donné son nom légendaire en échange de son nom poétique. Cet antique habitant du territoire des Capénates, vit autrefois naître à ses pieds, dans la cité de Cures, Tatlus et Numa. Malgré l'étrangeté de sa nature, il domine au loin, comme un vieux seigneur dans son donjon, toute la contrée vassale, et après avoir servi du côté de l'est de rempart à la puissance étrusque contre les Sabins, il est réduit à présent à n'être plus que la limite du patrimoine de Saint-Pierre et de la Sabine, comme à porter sur sa cime l'ermitage de Saint-Oreste au lieu du temple d'Apollon. Nous verrons bientôt quels triomphateurs montent aujourd'hui au Capitole! L'écureuil ne plante-t-il pas insolemment son nid sur le falte du chêne où l'aigle aimait à se reposer?

Mais au pied de la pente orientale du Soracte, quelques vestiges indiquent encore l'emplacement de co fameux tempte de la décese Féronia, dont le culte, commun aux Etrusques et aux Latins, les réunissait dans ce lieu sacré par un lien à la fois politique et religieux. Le temple de Saint-Thomas, à Strasbourg, entend aussi, aux jours de sète, retentir sous sa voûte les chants chrétiens des catholiques et des enfans de Luther. Les hommes ont instinctivement et puissamment un esprit de famille que les législateurs et les fondateurs de religion penvent égarer, mais non détruire. C'est que la société est un besoin plus impérieux, plus réel que les dogmes et les formes de gouvernement. Il faut à chacun le pain quotidien; c'est la grande loi de la nature et de l'état social. Ce pain quotidien, c'est la paix de la famille. Quand élèvera-t-on des autels à la déesse Féronia sur les limites de tous les Etats?

A l'ouest du mont Soracte s'élèvent, comme deux bastions parallèles, deux grosses masses coniques de roches basaltiques. Sur l'une repose au milieu des broussailles l'ombre oubliée de l'antique Umbrioum : sur l'autre, où fut jadis Fescennia, cité des Falisques de la confédération étrusque, est assise, avec sa forteresse et sa prison d'état, la petite ville de Civita-Castellana. Pour y arriver, la voie Flaminia, brisée par un torrent devenu ravin large et profond, passe depuis le pontificat de Pie VI sur un majestueux pont aqueduc à deux étages, à l'instar de colui du Gard. A une faible distance de Roneiglione, et présque en regard de Fescennia et d'Umbricum, du côté du Nord, sont enfouis les restes à peu près disparus de Férentinum, métropole étrusque, et vers le Sud subsiste l'enceinte encore debout de Fallerii, fondée ainsi que Fescennia par les Osques ou Opiques, bien avant l'invasion des Falisques et des Umbriens. L'un de ces vallons si frais et si pittoresques qui descendent de Civita-Castellana conduit au travers des rochers, sous de vieux ombrages, par une montée insensible, à un vaste plateau où la forêt, en partie suspendue sur d'affreux précipices, prend tout à coup le plus magique aspect. Pendant l'espace d'un mille, elle se dérobe et se montre tour à tour, soit derrière de hautes et d'épaisses murailles, soit au travers de larges et hardis arceaux qui farent les portes de Fallerii. Semblable à ces oliviers nomériques de la plaine de Troie, dont il ne reste que l'immense écorce ouverte en forme d'ogives, Fallerii n'a plus que cette enceinte silencieuse d'où elle a disparu, et pour habitans que les chênes, les châtaigniers et des fragmens

de briques et de marbre. Cependant, au sein de cette solitude de débris apparaît, comme une ombre chrétienne, sur la poussière des dieux falisques et romains, une église également détruite et vide de son culte. Il y reste un autel où le ciseau de la renaissance a gravé de gracieuses guirlandes, mais son Dieu vous est inconnu, et sans l'enfant qui garde ses chèvres dans cette enceinte sacrée, vous nesauriez pas que cette église s'appelle Santa Maria di Faleri. Deux noms seuls survivent dans ce désert et rappellent deux ruines sans date, totalement étrangères l'une à l'autre, et qui n'ont pour lien de famille que leur commune destruction!

En revenant de Civita-Castellana pour reprendre la voie Flaminia, on aperçoit de ses remparts le village de Borghetto, près duquel le 4 décembre 1798 le général Macdonald battit, avec 8,000 hommes, 40,000 Napolitains qui lui disputaient le passage du Tibre; exploit sans doute inconnu jusqu'alors à ce fleuve, qui vit par tant de combats se décider la lutte du génie romain contre celui de l'antique Ausonie.

Plusieurs monticules à l'horizon annoncent sur les voies Flaminia et Cassia des villages, tels que Castel-san-Elio, autrefois Suppentonia, ou de petites villes, telles que Nepi, l'ancienne Nepete, conquise et colonisée par les Romains et dont l'importance n'est plus que dans ses souvenirs et sa petite forteresse ducale. Plus loin, dernier contrefort du Cimino, paraît le mont Eroso, Mont-Rongé, au pied duquel est le village de Monterosi.

La vue de cette contrée historique se déploie avec des enchantemens divers du belvéder de Monterosi, soit qu'elle embrasse d'un dernier adieu la grande scène du Cimino dont les antiques forêts, ainsi que celles d'Hercynie et du Tasse, opposaient par leur terreur magique un rempart invincible au superstitieux Romain, et dont à présent les rians ombrages abritent de délicieuses villas; soit qu'elle s'arrête encore aux sommets majestueux du Soracte; soit enfin qu'elle s'égare avec un délire poétique au-dessus des vapeurs du lac de Bracciano et de la poussière de la ville éternelle, jusqu'aux eimes bleuâtres des monts Albanes et Tusculans, qui se confondent avec l'azur du ciel.

Mais vers le nord-ouest, à deux lieues de Monterosi, un monument, ou une ville peut-être, se découvre sur un de ces coteaux, où finit et commence le Cimino. C'est l'un et l'autre à la fois. La ville, c'est Sutri, la patrie du fabuleux Roland l'antique Sutrium, poste avancé de la guerre étrusque, et qui trois fois le même jour changes de maître. Le monument, c'est son amphithéâtre creusé tout entier dans le roc par des géans, immense monolithe dont encore six rangées de gradins attestent l'éternité. A l'entour, des grottes profondément taillées dans la pierre volcanique servirent d'asile aux gladiateurs et aux animaux féroces réservés aux plaisirs des Sutriens. Quinze cents habitans groupés autour d'un clocher épiscopal ont remplacé les valeureux champions de l'Etrurie; ceux-ci en 369, après avoir fatigué sous leurs murailles la fortune de l'implacable Capitole, succombèrent enfin sous le fer destiné à subjuguer le monde, et leur ville, qui pendant trois siècles avait servi de boulevard à l'indépendance étrusque, devint tout à coup contre elle le rempart de la conquête romaine. L'arène de Sutri, les murs de Fallerii et les tombes de Tarquinii sont les plus imposans témoignages de la civilisation et de la puissance de la nation étrusque, nation modèle, fondue avec les Pélasges qui éclairaient la Grèce pendant qu'elle éclairait l'Italie. Les vases dits étrusques, trouvés dans les tombes des rois d'Argos et de Mycènes, comme dans celles de Tarquinii et de Parthenope, prouvent l'antique affinité du génie des Grecs et du génie des Ausoniens.

Cette belle et riche contrée, au lieu de se couvrir d'élégantes villas. comme sur les coteaux de Tivoli, de Frascati et d'Albano, continue d'offrir les résidences importantes des grandes familles de Rome. C'est le pays des châteaux. Ils y conservent encore les formes de leur souveraineté passée et l'extérieur de leur importance militaire pendant les interminables guerres du moyen-âge. Ces fabriques massives et noires donnent au paysage une couleur grave et historique, digne de la majesté romaine. Ainsi, à Bassano di Sutri, le beau château des Justiniani, à Oriolo, qui rappelle grotesquement le nom d'Aurélien, le château de la samille Altieri, représentent dignement les palais de campagne des empereurs et des patriciens. Mais en voyant ces monumens des familles ponțificales qui, ainsi qu'à Caprarola et à Bagnaja, ont l'air de peser sur les riches campagnes et sur les habitans, on se console de leur aspect féodal et manaçant par l'insouciance des cultivateurs et par cette morgue d'independance qui semble vous dire : Si nous labourons pour eux, nous travaillons pour nous. C'est avec une légitime et véritable fierté que, du sommet du Monte Virginio, debout sous les voûtes séculaires de pins et de mélèses gigantesques, l'habitant contemple les vastes ondulations de ses cultures qui, de ce dernier contrefort du Cimino, vont, dans les intervalles d'épaisses forêts dont le soufre natif entretient la puissante végétation, confondre avec les flots de la mer les moissons de mais, de froment, les vignobles et les prairies. L'histoire de la nature étale ses fastes avec autant d'orgueil dans les Etats Romains, que l'histoire du grand peuple. Calomniés sous le rapport de leur agriculture, les Romains modernes n'ont point laissé tomber en quenouille le soc de Cincinnatus, et l'homme de la plaine qui, au péril de sa vie, a conquis la fertilité de ses champs, peut comparer ses nobles et utiles travaux aux exploits de ses aleux. ll en a de fait conservé la rude indépendance; et presque ignoré des lois qui gouvernent l'Etat, l'agriculteur ne connaît de puissance que la nature dont il triomphe et la religion qu'il aime. Il n'y a pas d'homme plus libre que le paysan romain; aussi cette liberté porte ses fruits. Voyez, non loin du lac de Bracciano, du côté de l'est, voyez la Manziana; c'est un village bâti par des cultivateurs. Sa beauté ne cède à aucun des beaux villages de l'Europe. Il prouve la prospérité du pays, qui ne s'annonce pas seulement par la richesse des produits, mais encore par l'étendue, la commodité et la forme des habitations rurales. La Manziana réunit toutes ces conditions; elle voit tout autour de ses murailles s'étendre les trésors de ses cultures variées, et au loin ses vignes courir avec leur capricieuse élégance d'érable en érable et balancer leurs pampres pesans au-dessus des eaux du lac des Cérites.

Avant de se nommer Lacus Sabatinus le lac de Bracciano s'appelait Vulcanus Sabatinus. Il a vingt-deux milles de tour. Cette surface d'environ dix mille arpens représente sans doute l'un des plus vastes cratères qui ait existé. Quelle masse de feu a précédé cette masse d'eau! Sur la plus grande partie de sa circonférence s'élèvent de hautes collines, revètues d'épaisses forêts; et leurs ombrages protégent les ruines les plus magnifiques peut-être de la grandeur romaine. C'est cet immense aqueduc qui, sous le règne de Tibère,

recueillant tous les assuers des montagnes et des forêts, portait pendant l'espace de trente-cinq milles une rivière entière, au travers des collines et au-dessus des vallées, sur le sommet du Janicule. A mi-côte du rivage, Lucius Verus avait une maison de plaisance; un hameau, Vicarello, s'est élevé sur son emplacement. Il en est de même du bourg de Bracciano et de son magnisique château.

La ville nommée Sebate était une colonie des Cérites. Le château appartenait à ce fameux Orsini, qui l'avait fortifié pour dominer le nord de la campagne de Rome, et qui sut le désendre contre César Borgia. Devenu depuis avec son duché la propriété des princes Odescalchi, neveux d'Innocent X, ce noble château, dont l'enceinte est encore protégée par six grosses tours et surmontée d'une galerie qui règne sur ses hautes murailles, appartient depuis une quarantaine d'années au banquier Torlonia qui a payé deux millions deux cent mille francs le titre et le domaine de Bracciano. Mais du haut de ces superbes murs, d'où retentirent pendant si long-temps les cris de guerre et le bruit des armes, on aime à écouter la voix régulière de l'industrie sortant d'une grande forge et d'une belle papeterie, et à voir les flammes du haut-fourneau se resléter le soir dans le lac dont les eaux servent de moteur aux usines. Sans doute la population, enrichie par les constans travaux de la campagne et de l'industrie, préfère l'humble et moderne écusson des Torlonia à la bannière antique et féodale des Orsini.

Cependant, à la fin de 1804, cette prospérité commune des riverains de Bracciano fut tout à coup troublée par un étrange événement. Le 17 septembre, au coucher du soleil, un astre inconnu parut dans les airs. Soudain les champs, les ateliers se dépeuplèrent, et la foule, invoquant Dieu et les saints réunis, entraînée par cette apparition merveilleuse, se précipita vers la rive d'Anguillara, au-dessus de laquelle planait par une déclinaison rapide l'objet de la terreur et de la curiosité générales. Bientôt des cris unanimes de joie ont frappé les échos et averti les habitans des hautes collines. Enfans, femmes, vieillards, prètres, ermites, ouvriers, laboureurs, c'est à qui entrera le premier dans le lac pour toucher le premier l'énorme aérostat qui vient d'y terminer sa course. L'entrée du cheval de Troie, si bien décrite par Virgile, n'excita pas dans la population

de cette malheureuse cité une plus grande ardeur que celle qui saisissait les descendans des Cérites. Aucun d'eux, probablement, ne connaissait, même par oul-dire, l'invention de Montgolfier, tandis que tous étaient portés à mettre sur le compte du démon la machine aérienne. Ensin les pècheurs s'en approchèrent. Le ballon, déchiré soit par la violence de sa course, soit par les arbres des hautes montagnes, sut bientôt tiré à terre, et une grande inscription frappa les regards. Comme elle était en français, ce fut un prêtre qui l'expliqua à l'impatience silencieuse de la multitude, et quand il lui eut appris que ce ballon, lancé en l'honneur du couronnement de Napoléon et de Joséphine, fait par le Souverain Pontise, avait opéré le trajet de Paris à Bracciano en vingt-trois heures, le cri mille fois répété, Miracolo! Miracolo! si énergique dans les bouches italiennes, retentit sur tout le rivage, et tout l'honneur du prodige fut pour le Pape, bien que l'aéronaute Garnerin pût en réclamer une bonne part. Cet événement imprima naturellement alors dans l'esprit de la population romaine une sorte de respect religieux pour la destinée de Napoléon, dont le couronnement lui était annoncé par un prodige. Le lendemain le ballon fut transporté à Rome, où il est placé dans la Bibliothèque Vaticane. La descente de l'aérostat à Rome manqua à la fortune de Napoléon d'une demi-heure peut-être; mais ce léger mécompte dans une si grande vie n'était-il pas un restet de la destinée, qui n'avait pas permis et ne devait pas permettre au vainqueur, au conquérant, au roi de l'Italie, de fouler le sol de la ville des Césars?

Plusieurs petits lacs se groupent à l'est de celui de Bracciano, sur ce sol volcanique et fiévreux qui s'étend jusqu'aux portes de Rome. Le lac de Baccano, dont les vapeurs étaient mortelles, sut desséché par Alexandre VII, de la famille Chigi, et son limon pestilentiel qui fermente sur un fond de lave produit les plus riches moissons. C'est la compensation des contrées empestées de l'Aria Cattiva; car, sauf les stations de poste de Baccano et de la Storta et quelques sermes isolées, c'est absolument au travers d'un désert maudit de Dieu et des hommes que l'on arrive à la capitale du monde chrétien. La nature elle-même est en ruines et semble être tombée avec la grandeur romaine; car alors elle était, comme elle, orgueilleuse et florissante. Le peuple roi, la couvrant de son immense population, ne lui laissait pas plus de repos qu'au reste du monde et la soumettait incessamment à ses besoins et à ses plaisirs. Elle languit aujourd'hui profondément ensevelie sous ses bancs de pouzzolane, étalant ses vastes misères autour de cet immense oasis de palais et de coupoles, où sont toujours captifs les monumens mystérieux d'une autre Thébatde.

Cependant un grand intérêt historique s'attache à cette plaine désolée, jadis si populeuse, et une découverte récente, qui fait époque pour l'administration française, attira sur elle les regards de l'Europe savante.

Jusqu'en 1811 il avait été impossible de retrouver les moindres traces de cette fameuse cité de Veles, dont les enfans guerriers avaient souvent campé sur le Janicule et défendirent son indépendance pendant trois cent cinquante-sept ans centre l'ambition romaine.

De tous les peuples de la république des lettres, les savans, les archéologues surtout, sont les moins traitables et les plus divisés; et ceux-ci l'étaient à tel point depuis des siècles sur la position de Velles, qu'ils en eussent volontiers contesté l'existence, sans les témoignages nombreux des anciens historiens de Rome. Ainsi les uns discient : « Velles doit être entre Sutri et le mont Soracte;

- « or on n'a rien découvert; donc Veles n'existe
- « plus. » D'autres procédaient autrement : « Veles, « disaient-ils, est certainement la ville que l'on
- « croit être ou Ferentinum, ou Népète; car elle
- « n'a pu disparaître entièrement. Elle a servi
- a d'asile aux Romains, après la prise de Rome a par les Gaulois. Ce fut dans ses murailles que
- « Camille médita la délivrance de sa patrie. Sans
- « Veles c'en était fait du nom romain et dernière
- a ment l'impératrice Livie y avait envoyé une co-
- a lonie. Il y a donc deux villes de Veles à retrou-
- « ver pour une, l'une du temps de Romules,
- « l'autre du temps d'Auguste. »

Cette contestation savante et héréditaire durait encore en 1811, quand on vint m'avertir que M. Giorgi, qui n'était pas un antiquaire, mais un tres riche fermier, venait de découvrir à une demi-lieue de la Storta, à quatre petites lieues de Rome, le palladium de l'archéologie romaine, la ville de Veïes. Ce sut un grand bruit dans la capitale. En esset, un de ses laboureurs, et tous its ont cet instinct remarquable en leur quasité obligée de sossoyeurs de l'antiquité, un de ses laboureurs.

reurs donc, avant trouvé une forte résistance sous le soc de sa charrue, avait sait légèrement déblayer le sol avec des pioches et découvert insensiblement plusieurs degrés circulaires en marbre blanc. Instruit de cette trouvaille, M. Giorgi s'était mis avec une rare intelligence à la tête des travaux de cette exploitation anti-rurale, et successivement il découvrit un amphithéâtre, une quantité considérable de petites colonnettes de marbre, portant des chapiteaux délicats, d'un ordre tout-à-fait inconnu, surmontés de plus de petites figurines gracieuses, et présentant par leur ensemble les restes précieux d'une maison de plaisance ou de plaisir, d'une architecture élégante et capricieuse. Il ne s'agissait plus que de conneitre le maître de ce joli palazzuolo. M. Giorgi le cherclia, et bientôt la plus belle statue connue de Tibère, représenté de taille héroïque, nu et assis, et d'une conservation complète que ne possède nulle statue antique, lui apprit en présence de quel demi-dieu se célébraient les fêtes voluptueuses de la Veïes de Livie. Rien ne manqua à la solution de la question si long-temps débattue, pas même la confusion des savans, qui tous avaient placé ailleurs la rivale de Rome, ni la joie des Romains dont la rieuse et spirituelle causticité poursuivait de ses sarcasmes la déconvenue des antiquaires. M. Giorgi trouva les deux Velcs; inscriptions, tombeaux, débris importans, colonnes, larges voies convergentes à la cité, et une enceinte de deux mille toises appuyée sur la ferme de l'Isola-Farnèse, tout retraça aux yeux de tous cette splendeur qui avait tellement surpris les Romains, que, sans des motifs de religion, ils eussent abandonné leur patrie pour leur conquête. Tibère fit bientôt son entrée dans Rome, suivi des dépouilles opimes des deux ages de Veles. Cette précieuse collection, déposée dans la maison de M. Giorgi, via del Babbuino, satisfit pleinement la curiosité des habitans et des étrangers; car, après avoir vu le Tibère de Veles, on ne pouvait plus voir celui du Capitole, tant il lui est supérieur par le travail, la beauté et la franchise de la pose, la conservation et la finesse du marbre.

Un peu au-dessus de Veïes, à qui Sickler s'empressa de rendre sa place dans son beau plan topographique de la Campagne de Rome, publié en 1811, em est attiré vers un tertre escarpé, au pied duquel bouillonnent des caux sulfureuses, comme en tant d'endroits de l'Agro Romano. Là on cherche, on se plait à retrouver, sur l'emplacement de l'antique Aremutiæ, les vestiges de la première forteressé romaine sur la rive droite du Tibre, construite par cette grande famille des Fabius, l'an de Rome 275, détendue par cinq mille de ses cliens et arrosée du sang de trois cent cinq Fabius. Sans doute il n'existe pas de plus bel exploit dans les annales de la chevalerie du moyen-âge, et elle pouvait prendre pour modèles, en fait de bravoure, les illustres patriciens des premiers siècles de Rome, tandis que ceux-ci eurent constamment sur nos preux l'incontestable avantage du patriotisme, qui seul arma long-temps leurs bras invincibles.

Non loin de là un autre respect appelle à ce champ à jamais sacré que Quintus Cincinnatus revenait labourer de ses mains victorieuses. La pieuse tradition lui a conservé le nom de prati di Quinzio.

A l'est de Bracciano, au sein et aux pieds de vastes forêts échelonnées sur plusieurs étages de montagnes dans le vallon des Allumiere, existe une grande exploitation où environ mille ouvriers sont occupés à l'extraction et à la cristallisation de l'alun. Le site, l'usine, la condition de son travail, le dépouillement des sorêts, les flammes qui s'élèvent autour des chaudières, l'action, le costume, les chants, la figure des ouvriers, l'épaisse et forte vapeur qui s'exhale du minerai, la nature apre et primitive qui semble ceindre d'une barrière insurmontable et mystérieuse ce théâtre caché de l'industrie, tout donne à cet établissement une couleur pittoresque. neuve et presque sabuleuse. Ce centre d'une laborieuse existence est en même temps, ainsi qu'un vaisseau, le centre commun de la famille du travail. Autour de l'habitation du directeur se groupent celles des ouvriers; près d'eux sont leurs ateliers, près des ateliers les magasins. Le cercle de la vie industrielle, comme dans les grandes usines de la France et de l'Angleterre, est là dans toutes ses phases, tel que dans un monastère celui de la vie religieuse, sans en excepter les superstitions naturelles à toute association dans les Etats du Midi. Je crois même me rappeler qu'il existait parsois une autre assinité avec les exploiteurs d'alun, de la part de cette confrérie nomade des exploiteurs de grands chemins. Ceuxci trouvaient, si j'ai bonne mémoire, un asile

sûr contre la gendarmerie dans les cavernes des *Allumière* et, au besoin, des recrues parmi les ouvriers. Mais tout va ensemble en Italie : le travail, le poignard et le chapelet. La station des *Allumière* offre un contraste plein d'intérêt entre les usines de Bracciano et le bagne, le port et le commerce de Civita-Vecchia, où un tout autre spectacle saisit tout à coup et ravit la pensée.

Avec quel plaisir, en remontant la creuse et sombre vallée des Allumiere, l'on respire l'air libre, frais et vital de la montagne! La route qui conduit à Civita-Vecchia se déroule insensiblement en spirale sur un escarpement boisé dont le tracé et la solidité ont quelque chose de gigantesque; chaque pas que l'on fait sur cette belle corniche dilate à la fois les poumons et enchante les yeux. Quel brillant horizon se déploie soudain de ce dernier promontoire qui domine la Méditerranée! Est-il en Italie jouissance plus grande au voyageur que se sentir au-dessus de la tête un ombrage impénétrable au soleil, voir autour de soi les espaces infinis de l'air, et sous ses pieds l'immensité des flots qui s'y consondent par une atmosphère vaporeuse, insaisissable au regard, image trompeuse d'un nouvel éther, tel que celui dont la pudeur des cieux et des mers voila Vénus naissante! Plus près du rivage les airs et les flots reflètent dans leurs prismes mobiles des rayons brisés de nacre et d'opale, sur lesquels se dessinent fortement les fronts brunis des rochers et la chevelure ondoyante des forêts. Mais si tout à coup, mollement couché sous sa colonne de fumée noire et jaillissante, apparaît à l'horizon le bateau à vapeur de Naples ou de Marseille; si, lancée par sa voile latine, la parencelle du pêcheur s'échappe de ce massif de tours, de créneaux, de maisons, de ce croissant de marbre qui défie la tempête; si encore, comme deux familles rentrant au toit paternel, deux flottilles marchandes, pavoisées de mille bandcroles, rasent au plus près, l'une le littoral du nord, l'autre celui du sud, à qui saluera le premier le port désiré, alors la mer vous aura présenté l'un de ses plus beaux spectacles. Animée qu'elle se montre elle-même de toute l'espérance, de toute la joie qu'elle porte sur ses eaux; souriant ainsi que la jeune épouse aux plaisirs, au bonheur de ses enfans, elle caresse de ses vagues bleues et dorées les proues étincelantes; elle fait jaillir avec amour de ses longs sillages des gerbes d'argent et de flammes, et bri-

sant ses ondes contre ses bords elle se plait à joindre la bruyante harmonie de leur choc aux cris d'allégresse, aux chœurs joyeux des navires et du port.

Bientôt ce phare élégant, semblable au dieu du rivage, cette digue de blocs noircis par tant de flots de la mer et du temps, ce double môle, cet aqueduc, ouvrage du meilleur des Césars, et ces bastions épais, cette enceinte régulière d'une forteresse, ces vastes prisons sur la terre, ces longues prisons sur la rade, tout vous dit que vous voyez Civita-Vecchia, dressant son pavillon militaire et commercial sur l'emplacement des Centum Cellæ de Trajan, entre les cachots d'un bagne et les marbres d'un palais.

Quand je fis la visite du bagne de Civita-Vecchia, j'y fus reçu par un galérien de la plus belle tournure, qui s'attacha à m'en faire les honneurs comme de son propre palais. En effet, il en avait un à Naples, sa patrie, et depuis un an qu'il habitait le bagne il n'avait pas oublié les traditions de sa première existence. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'était que tous les forçats, également fidèles à la leur dans ce séjour de rude égalité, le reconnaissaient toujours comme leur supérieur et ne l'appelaient jamais que signor principe. Celui-ci, doté d'un petit traitement par sa noble famille, avait de plus sur eux l'avantage qui se fait si bien sentir même dans les rangs de la société libre, celui d'avoir plus d'argent, et il s'était de plus établi le fournisseur de la chiourme, pour ne pas perdre le talent qui l'en avait rendu le commensal. Il faisait donc figure au bagne, réunissant toutes les supériorités désirables sur la société prisonnière à laquelle il appartenait. Au milieu d'elle il marchait le front haut, fier de cette nouvelle espèce d'aristocratie, dernier degré de la dépravation humaine, tyrannisant ses compagnons par la promesse ou le refus du crédit, leur imposant des conditions usuraires pour le paiement du tabac, de l'huile, de l'eau-de-vie, des cartes, des dés, qu'il leur vendait, spéculant ainsi à la fois sur leur misère, sur leurs besoins, sur leurs passions, exploitant leurs vices et leur pécule, et méritant chaque jour davantage la peine à laquelle l'avait condamné la justice française. La fatuité dans l'opprobre distinguait encore cette étrange créature, non moins que l'orgueil d'un nom que son ignorance de toute pudeur ne croyait pas avoir flétri. « Vous voyez, me dit-il d'un air

» dégagé, vous voyez un prince napolitain : » c'était à moi que revenait la barette de la » famille (le chapeau de cardinal)... » A cette phrase de son discours, tenu en présence de sa chambrée, un sourire singulier grimaça tout à coup sur les figures haves et sombres des forçats, en même temps qu'un regard expressif se portait sur leur costume rouge, couleur de celui des cardinaux; il ne me fut pas difficile de traduire ce sourire et ce regard; mais l'un d'eux, plus hardi, crut devoir venir au secours de mon intelligence, et s'écria : Noi anche, tutti quanti, non siamo cardinali? (Et nous aussi, tous tant que nous sommes, ne sommes-nous pas des cardinaux?) Cette saillie dérida entièrement les assistants ; l'orateur lui-même partagea l'allégresse générale, et reprenant son allocution, il ajouta: « Vraiment, nous sommes ici dix-huit » cents peut-être, qui ne méritons pas d'y être. » Avant vous autres Français, pas un de nous » n'aurait été emprisonné pour de semblables pec-» cadilles. Moi, par exemple, n'est-il pas honteux » que, pour un simple vol, un prince tel que » moi, d'une des premières familles de l'Italie, je » sois confondu avec de telles gens! » Ici le front des camarades, qui d'abord s'était éclairci, se rembrunit de nouveau, et certainement, dans un bagne français, l'orateur aurait passé un mauvais moment; mais il n'en sut pas ainsi, il était resté prince pour le bagne, de plus il était sournisseur : il régnait. « Je vous prie donc instam-» ment, me dit-il, de faire connaître ma position » à l'empereur Napoléon; sa gloire est intéressée » à ce qu'un homme de mon sang ne soit pas » galérien : je lui ai déjà écrit , mais j'attends » encore sa réponse. » Le prince\*\*\* ne se souvenait que de son dernier vol; il avait oublié que c'était une quatrième récidive avec une complication criminelle, qui l'avait sait galérien. L'empereur toutesois persista dans son silence, et le prince dans son commerce. Je n'ai pas su si la chute de l'empire avait fait tomber ses fers, ni si, depuis sa liberté, il avait réclamé la barette, en sa qualité de victime de la tyrannie de Napoléon : calomnie alors très en usage auprès des restaurations, dans les états repris à la France, et aussi, car il faut le dire, dans la France ellemême.

Depuis 1,700 ans l'œuvre de Trajan, immortelle comme lui, protége le port de Civita-Vecchia, qui reçoit les plus grands navires du commerce et même de petites frégates. Les Romains avaient habilement conçu ce système de jetées décrivant de grands arcs inégaux, ainsi que celui d'une île factice de rochers énormes, destinée à briser l'impétuosité des flots. Cherbourg et Plymouth ont imité et agrandi l'exemple que leur donnaient, depuis des siècles, tous les ports de la vieille Italie. Placé à l'occident du port, le môle, qui a conservé le nom de Trajan, sert de base au phare, tandis que pour compléter cette œuvre admirable, le plus grand génie de l'Italie moderne, Michel-Ange, éleva la jetée orientale. Ainsi une ville forte et commerçante, peuplée de 10 à 12,000 âmes, n'est point à l'étroit sur les fondations de ce palais de Trajan, nommé les cent chambres, et sur l'emplacement de ses jardins. Cet excellent César n'avait pas prévu pour sa villa une aussi belle destinée.

Au nord et au sud de Civita-Vecchia, le littoral de la Méditerranée est désendu par une suite de tours, entremêlées de quelques hameaux, qui languissent sous leur abri, et protègent faibleblementavec elles leur plage pestilentielle contre les corsaires de l'Afrique. Jadis, sur ces mêmes bords, Carthage vint menacer Rome, et Rome y revint traînant après elle Carthage captive et détruite! Là, aussi, où fut le Castrum novum des Romains est le village de Santa-Marinella; où fut l'opulente Pyrgos, ville grecque, port de Cerevetus, aujourd'hui Cervetri, et caritale des Cérites, est le hameau de Santa-Severa; Palo et sa petite forteresse, entourée d'élégantes villas de la seigneurie romaine, occupe l'emplacement de l'antique Alesium, ainsi que le château de Maccarèse, à la famille Rospigliosi, celui de la Frégennæ des Veïens, et à ses pieds s'étend le long d'un bois marécageux un lac infect de plus de 1,300 hectares. Il semble que la nature ait voulu rendre plus cruels les arrêts de la fortune. Le petit évêché suburbicaire de Porto rappelle-t-il, à plus de 2,000 mètres de la mer, ce fameux Portus-Trajani, qui vit arriver sur les trirêmes des Césars les obélisques de l'Egypte et les tributs du commerce et de la conquête du monde!

Entre les deux bouches du Tibre, dont l'une était le port de Trajan, et l'autre Ostia, celui d'Ancus Martius, qu'est devenue cette grande île sacrée, habitée par Apollon et les Dioscures? Quelques pâtres entassés dans des huttes coniques, quelques hordes de bœus farouches, sauvages descendants des pasteurs et des troupeaux d'Evandre, peuplent depuis des siècles sa triste solitude! Mais au sein de ce désert, où l'histoire

n'a plus d'échos, Fiumicino, nom pittoresque du canal du Tibre, Fiumicino, village si poétique, si animé, qui a des fleurs, des danses, des chansons, des matelots, des guitares, des cabarets, Fiumicino s'est assis sur les deux rives comme un riant oasis. Sous ses treilles parfumées expire le silence, s'éteint la contagion de la forêt et de la mer morte de Maccarèse. Chaque jour cent barques légères, sous leurs longues antennes, où flotte la bannière de la madone et les couleurs des patrons, remontent et redescendent le vieux Tibre, que Rome nommait son père et son dieu. C'est lui qui, navigable seule-

ment jusqu'à sa ville chérie, ne porte encore que pour elle au sein de la mer Tyrrhénienne ses ondes jaunes et tumultueuses. Depuis Romulus le destin de Rome est devenu le sien. Si la grande cité venait à tomber, le Tibre périrait dans ses sables. Refluant sur lui-même, un immense marais baignerait le pied du Janicule. Où est la tour Alexandrine, à peine vieille de deux siècles? Elle est à plus de 500 mètres de la mer, qui battait ses fondations! Le canal de Fiumicino conserve à Rome le Tibre et la Méditerranée, et donne la vie à ce port de Ripa-Grande dont le mouvement réjouit ses vieilles murailles. J. DE NORVINS.

### CAMPAGNE DE ROME.

N.• 1

Ostie.—Patrica.—Ardea.—Antium.— Nettuno.— Astura.— Monte Circeo.— Terracine.— Epitasio. — Feronia.—
Marais Pontins. — Brigands de Vallecorsa.

La rivedroite du Tibre, à sa sortie de l'Ombrie jusqu'à Capo due Rami à son embouchure, forme complètement la limite orientale du Patrimoine de Saint-Pierre; la rive gauche du fleuve ne borne au contraire que la partie nord-ouest de la province dite Campagne de Rome, au confluent de l'Anio. Le Tibre séparait donc les deux grandes confédérations de l'Italie centrale, celle des Etrusques et celle des Latins, dont faisaient partie les Rutules, les Albains, les Volsques et les Sabins. Ce Latium, où nous entrons par les ruines d'Ostia, fondé par Ancus Mrtius, était un état si vieux, que l'antiquité le nommait la Terre de Saturne: ses habitants, ses rois, étaient pasteurs; les noms d'Evandre, de Pallante, de Latinus, de sa fille Lavinia, se confondent pour nous avec ceux d'Abraham, de Jacob, de Josué, de Rachel, par le tendre respect qu'ils ont imprimé à notre première ensance. Les récits, les traditions du Latium antiquissimum, c'est comme l'Ancien Testament de l'Histoire romaine. Le pieux Enée avec sa poignée de Troyens, son vieux père et son jeune fils, si miraculeusement échappé des flammes de Troie, des orages de la mer et des bras de la malheureuse reine de Carthage, trouvant tout à coup sur la terre hospitalière du Latium une patrie pour ses compagnons, pour lui une épouse royale, et un trône qu'il laissera à son fils Ascagne, vainqueur de son rival et des ennemis de son beau-père, continue dramatiquement avec Turnus et Mézence cet intérêt commencé sous les chaumières de son hôte. Enfin quelques générations après Enée, Romulus, qui en descend en ligne assez peu directe, Romulus, à la tête de quelques bannis, que l'on appelle forusciti dans les états du pape, Romulus se jette sur le Latium, sur le berceau de la royauté de son ancêtre maternel, met tout à feu et à sang; et, au bout d'un siècle seulement, ses successeurs ontachevé complètement son ouvrage. Le Latium tout entier et sa confédération sont sous le joug romain, même Alba-Longa, fondée par Ascagne: tant il est vrai aiors, comme il l'est aujour-d'hui, que chez les peuples du Latium le naturel pasteur l'emportait sur le naturel guerrier.

Témoins des commencements de cette poétique conquête , les rivages de la Méditerranée , si bien décrits par les historiens et par le prince des poètes romains, ont conservé de plus des traces encore palpitantes de cette violente origine des maîtres du monde. Quelque impétueuse, quelque dévorante qu'ait été la tempête romaine sur le vieux sol latin, tout n'a pas péri dans cc grand naufrage de l'histoire; et pourquoi ne retrouveraiton pas, à l'aide des noms qui ont survécu, les villages des Latins, quand on sait si bien, après tant de siècles, où étaient dressées, dans le désert, les tentes d'Israël? La différence des habitations est d'ailleurs tout en faveur des ancêtres de Rome, qui étaient domiciliés et non campés comme ceux de Jérusalem : et partant les premiers pas du peuple-roi sont plus faciles à retrouver que ceux du peuple de Dieu.

En traversant Ostie, on regrette d'y enten-



ÉTATE ROMAINE.



ITALIE PITT

BRIGANDS.

dre des voix à peine humaines, d'y voir des êtres dont la fièvre, la misère ou le crime ont sait une exception naturelle et sociale. Quel besoin d'habitants avait cette cité, dégradée depuis tant de siècles de son port, malgré les Césars et les papes? Ne lui suffisait-il pas d'être une ruine silencieuse et vénérable? N'était-elle pas assez habitée par les débris d'un temple, par une de ses portes, par ces beaux fragments couchés dans son enceinte, comme des pierres sépulcrales couvrant des manes héroïques? Les trente ou quarante misérables qui troublent le repos de cette vieille métropole de la mer romaine, et insestent ses abords, y continuent sans relâche l'œuvre du grand dévastateur Totila, et réduisent en chaux ces corniches, ces chapiteaux, ces marbres, restes des portiques de Claude.

Mais au sortir d'Ostie l'on se console de ses débris mutilés, de ses parias malsains, mendiants et voleurs, sous les voûtes magnifiques de ces bois sacrés de la nature qui ombragent à Castel-Fusano les délices de la villa Chigi, et dont les douces harmonies semblent évoquer et récréer les mânes illustres de Lælius, de Scipion et du divin Hortensius : c'était là que, chaque année, ils allaient goûter dans des retraites riantes et philosophiques l'oubli du tumulte et des grandeurs de Rome. Plus près de la mer, la piété patriotique de Pline le jeune avait nommé Laurentina sa maison de campagne; et, sur le rivage, la tour Paterno s'élève au sein des ruines de l'antique Laurentum, où régnait Latinus, où aborda Enée. Non loin de la rive gauche de la petite rivière, qui conserve encore, ainsi que le lac d'où elle sort, le nom de Turnus, du rival d'Enée, on trouve le hameau de Patrica ou Pratica, sur l'emplacement même de la ville fondée par l'époux de Lavinie, et qu'il nomma Lavinium. Un village plus à l'est s'appelle aussi Civita-Lavinia, jadis Lanuvium, fondé par Diomède et conquis par Enée sur les Rutules. Les bois qui couvrent la plaine de Lavinium étaient consacrés au héros troyen, qui, avant Romulus, fut honoré sous le nom de Jupiter Indigète. Tout retentit de témoignages comme de souvenirs sur cette terre. classique du Latium. Le Numicus, où périt Romulus, borne la sorêt d'Enée, sous le nom bizarre de Rio-Torto. Ce ruisseau séparait le territoire des Laurentins de celui des Rutules, dont Ardea était la métropole. Bâtie sur un plateau volcanique très-escarpé, cette ville, si célèbre, avant l'arrivée des Troyens, par son temple de

Junon, la magnificence de ses édifices, ses arts, sa splendeur; cette puissante cité, dont une colonie fonda en Espagne l'héroïque Sagonte, est à présent un hameau qui ne compte pas deux cents habitants. Mais l'escarpement sur lequel il est assis témoigne encore de la grandeur d'Ardea, par les vastes et profondes galeries qui le traversent et les grands débris de fortifications qui le protégeaient. Ninive, Suse, Echatane, Babylone, Carthage, ont perdu jusqu'à leur nom. Ardéa, devenue rustique et mendiante, a conservé le sien, et offre à la fois au philosophe, au peintre et au poète le pittoresque si dramatique des ruines de la nature et de l'histoire. Voyez la Rome souterraine de M. Didier, l'un de nos collaborateurs.

Il en est de même pour Antium, immortalisée par Horacedans son Ode à la Fortune. Sa fondation remonte aussi à la fin de la guerre de Troie, comme celle des principales villes maritimes des côtes d'Italie. Son commerce avait établi sa prospérité bien avant la fondation de Rome. L'on ne peut s'empêcher de remarquer à cet égard l'importance de l'époque, qui commence à la chute de la plus puissante ville de l'Asie, et finit à la fondation de celle qui s'appela la Reine du Monde. Les vaincus et les vainqueurs de la guerre de Troie semblent avoir été prédestinés par leurs émigrations et leurs colonies à parer d'avance le berceau de la grandeur romaine, en important sur la terre d'Ausonie, soit chez les Etrusques, soit chez les Latins et leurs alliés maritimes, les arts et le commerce de la Grèce et de l'Asie. Ainsi que Tarquinii, Sutri, Veies, Lavinium, la ville d'Antium tenta la cupidité jalouse des Romains; elle succomba l'an 417. Sa marine formidable sut détruite, et les proues d'airain de ses nombreux navires devinrent à Rome le trophée de la tribune aux harangues, qui en prit le nom de Rostra. Antium avait vu naître Néron : il fit recreuser son port et l'embellit de toutes les magnificences impériales. Le chef-d'œuvre de la statuaire grecque, l'Apollon du Belvéder fut trouvé dans les ruines du palais de Néron et de Poppée. De tant de grandeurs ils ne reste à Antium qu'un village nommé Porto d'Anzo ou d'Anzio, et environ 300 habitants, matelots, pêcheurs et forçats, qui n'ont rien conservé de leur origine grecque. Le bourg de Nettuno, à une demi-lieue de Porto d'Anzo, et quatre fois plus peuplé, célèbre autrefois sous le nom de Cænoportus, et par son temple au dieu des mers, semble avoir voulu consacrer à jamais le culte de

ses fondateurs, en prenant le nom de leur divinité! Les Nettuniennes ont mieux fait : leur costume d'étoffe de soie, d'or et d'argent atteste visiblement leur descendance d'une colonie grecque. Le dieu et le costume sont sans doute venus ensemble sur la terre des Volsques, et ils y sont restés au milieu d'une population de navigateurs héréditaires, comme un des témoignages les plus pittoresques et les plus certains de l'antique histoire de l'Italie.

Astura a gardé aussi son nom. Cette petite ville et Porto d'Anzo encadrent par leurs promontoires le golfe de Nettuno. Mais elle a d'autres souvenirs: Astura vit partir Cicéron, fuyant la proscription d'Octave, pour aller recevoir la mort à Formies, et bien des siècles après, Astura, à qui le destin avait refusé le droit d'asile, vit arriver et livrer le malheureux Conradin vaincu par le duc d'Anjou, pour aller, ainsi que Cicéron, perdre la vie sur la terre Pharthénopéenne!

L'immense forêt qui semble s'arrêter aux abords de Nettuno se prolonge jusqu'au delà d'Astura, n'offrant d'intervalles que quelques lacs et quelques marais, où, sous ses gigantesques abris, de nombreux troupeaux de buffles, quadrupèdes amphibies, vont se plonger jusqu'aux nascaux, et se tiennent immobiles, ruminant leur pâture. Les sangliers, qui s'y mêlent avec eux, ajoutent leur horreur à cette farouche association. Quelques pâtres presque nus, noircis par le soleil des Abbruzzes ou des Calabres, armés de lances, et montés sur de petits chevaux d'un aspect aussi sauvage que les buffles et les sangliers, osent seuls parcourir avec sécurité ces effrayantes solitudes. De loin en loin seulement s'élèvent, comme des ruches immenses, des huttes pyramidales, construites de branchages, de paille, de mousse et de roseaux, d'où s'échappent, par la porte qui est leur seule ouverture, d'épais tourbillons de fumée. Ces huttes servent à la fois, et à la demeure des patres et de leurs valets, et à la fabrication de ces fromages que leur forme fait nommer œuss de bussles, ova di buffola. On est réellement en Afrique; on voit les kraals des Hottentots. D'immondes reptiles et des myriades d'insectes altérés de sang complètent cette hideuse ressemblance.

Ces forêts vierges ont toute la majesté et toute l'horreur d'une nature primitive, dont elles conservent la sauvage indépendance. Nuit et jour elles retentissent du bruit des vents et des tempêtes, mêlé aux rugissements des animaux et aux cris faronches des pâtres, comme aussi des douces et vives mélodies des oiseaux, qui, à l'abri de l'homme, sous leurs impénétrables ombrages, y célèbrent la paix et les douceurs d'un tel asile; mais, ainsi que dans les bois consacrés aux divinités du Styx, les échos de ces forêts n'ont jamais répété des chants de joie, de poésie ou d'amour.

A Nettuno finit le terrain des fables historiques de Virgile; au-delà d'Astura l'on retrouve l'une des histoires sabuleuses d'Homère. Le rivage italique aura vu Enée et Ulysse. Ainsi que le Soracte, le mont Circé tout calcaire semble égaré sur un sol tout volcanique; il élève ses blancs sommets au milieu d'une terre d'alluvion, comme une île captive, dont la mer ne baigne plus que la base occidentale. Les murs d'une antique citadelle sont encore assis sur sa cimcà 1,600 pieds au-dessus de la Méditerranée, avec les vestiges d'un temple du Soleil. Au-dessous est le village de San-Felice, autrefois Circci. Le prince Poniatowki, neveu du roi de Pologne et oncle du héros de Leipsick, ce véritable Mécène des beaux arts, a bâti, sur les flancs du Circeo, une belle habitation, comme en plusieurs autres sites remarquables des Etats romains. La montagne, à sa base, a 1,400 mètres de circonférence; deux vastes cavernes s'ouvrent sur la mer : l'une sert d'asile aux pêcheurs contre les orages; l'autre, dans ce pays de traditions poétiques, s'appelle encore la grotte de la Magicienne, Grotta della Maga: elle a 120 pieds de profondeur sur 60 de large, et 12 de hauteur, et se termine au sond par une galerie qui plonge dans le sein de la montagne, et dont on n'a pu constater l'étendue. Cette galerie conduisait sans doute à la demeure mystérieuse de l'enchanteresse; le nom de Circéexerce seul à présent un pouvoir magique sur la curiosité classique des voyageurs. En joignant à la terre ferme la fameuse île de Circé, la nature a détruit tout l'enchantement; mais les marbres et l'albâtre qui forment ce grand promontoire, au milieu d'une mer de sable et d'eau, et leurs blocs assis en murailles sur son sommet; mais l'aspect merveilleux qui de cette enceinte cyclopéenne embrasse tout l'horison romain par la chaîne de ses montagnes, celle de ses lacs, et celle de ses tours littorales, et ne s'arrête au-dessus de l'archipel Parthénopéen, qu'au double front du Vésuve, et livre ainsi aux regards l'un des plus vastes et des plus brillants spectacles de l'univers, achèvent à jamais pour le mont Circé l'immortalité commencée par Homère.

Depuis les murs Saturniens, citadelle du temps, qui couronnent le mont Circé, jusqu'aux jardins et au palais Poniatowski et au village de San-Felice, l'air pur, léger, vital, embaumé, exhalant l'éther des tropiques; en le respirant après celui des Maremmes, on sent qu'il a sa source dans la haute région du ciel, à laquelle ne peuvent atteindre les pesantes et méphitiques vapeurs de la terre. Aussi environ mille habitants vivent dans cette zone aérienne, comme la peuplade de la féerie homérique, recevant toute leur vie d'en haut, et paraissant ignorer que la maladie et la mort, tels que les monstres des Hespérides, gardent nuitet jour les approches de leur montagne. Et en effet, toute la contrée qui s'étend du pied du Circeo aux blanches murailles de la vieille Anxur, de la moderne Terracine, n'est qu'un vaste marais de 16,000 mètres de long, coupé de bois et de ravins, inhabité et borné par une chaîne de dunes qui empêchent son écoulement vers la mer. Un seul courant de soixante-dix pieds de large interrompt à une deni-lieue de Terracine la monotone stagnation de ces étangs pestilentiels : c'est l'unique débouché, le seul émissaire des marais Pontins dans la Méditerranée. Il se nomme Portatore di Badino. Une tour du même nom, plantée à son embouchure, protège le mouillage des barques contre les tempètes.

Placée sur son amphithéatre calcaire, d'où elle domine la mer et cette immense voie Appia qui joignait Rome et Naples, Terracine, seule peutêtre de toutes les cités antiques, présente le singulier spectacle de trois âges de ruines, attestant des constructions qui n'ont pas été achevées : à chaque pas on peut dire avec Virgile pendent opera interrupta. De ce nombre sont : le port d'Antonin le Pieux, d'un périmètre de pluş de 3,000 pieds; au sommet de la montagne, le soubassement d'un palais de Théodoric, formé d'arceaux de 50 mètres de large; au-dessous, un grand château féodal; sur la dernière pente de la montagne et sur le littoral, de vastes fondations, qui attendent encore les palais des empereurs et des patriciens, et parmi elles quelques édifices publics à peine terminés, tels que la douane, des greniers, des auberges et la poste. Immense ébauche d'une ville jadis superbe, à qui le destin refusa depuis sa chute l'orgueil des monuments, et ne permit que la condition d'une vulgaire existence! Cependant du sein des noires habitations de la vieille Anxur, qui se pressent sur les plus hâpres escarpements, se détache la façade élégante du palais Braschi, que le pape Pie VI fit construire pour y diriger lui-même les bonifications des marais Pontins; s'élève aussi entre les deux villes, comme un monument conciliateur du passé et du présent, la tour de la cathédrale, dont les voûtes sont portées par les colonnes du temple d'Apolion.

Ainsi cette cité, qui, florissante bien avant la fondation de Rome, dont elle ne subit le joug que trois siècles après, avait été dès son origine destinée à être la clef de l'Italie méridionale, n'a jamais pu, malgré les constants efforts des Césars et des papes, prendre le rang que lui assignait la fortune. Les ruines de tant de travaux commencés à de longs intervalles et toujours inachevés, témoignent de cette étrange vérité. Agrandie sans cesse par d'inutiles fondations, Terracine voit sa faible population de 4,000 âmes se trouver à l'étroit dans sa vaste enceinte et s'entasser dans le labyrinthe des rues étroites et sinueuses de l'antique Anxur, où elle espère échapper aux influences mortelles de l'Aria Cattiva. Mais, et telle est sans doute la cause suneste de cet avortement successif dont sa vie est frappéc, Terracine est placée à peu près au point de jonction des deux plus grands réceptacles d'insalubrité de tout l'Etat romain : l'un est cette sombre et infecte lagune qui s'étend du canal Badino jusqu'au mont Circeo: l'autre est cette vaste étendue de prairies riantes et sertiles qui, sous le nom de marais Pontins, exhalent la fièvre et la mort jusqu'au relais de Trotreponti. Autour d'elle cependant, et dans son enceinte elle-même, la nature prodigue à Terracine tout le luxe de la fécondité atlantique : pour elle il n'y a point d'hiver. Ses primeurs servent encore comme jadis à la délicatesse des tables romaines. Le coton, l'indigo, mûrissent dans ses champs. De toutes parts les palmiers balancent leurs tiges élégantes audessus des citronniers, des orangers et des plantes africaines. Hélas! leurs parfums sont impuissants contre les vapeurs du désert Pontin, et leurs ombrages, si enviés de la froide Europe, voient se rouvrir sans cesse les tombes de ses habitants.

C'est à Terracine pour l'Italie, comme à Barcelone pour l'Espagne, que commence cette terre fleurie et enchantée dont le climat voluptueux rappelle et défie les douceurs de l'Orient. Le héros de Carthage y retrouva partout les bosquets embaumés de sa patrie, et aussi les délices perfides qui lui étaient inconnus: ce ne furent pas les armes, mais les voluptés de l'Italie, qui vainquirent le vainqueur des Romains.

Cependant les productions pontines n'ont d'autre débouché que Terracine, où affluent également celles des rivages et de la merde Naples; et sans doute, malgré son insalubrité, son petit port moderne et son antique voie Appienne suffiraient pour l'enrichir, si celle-ci n'était incessamment infestée par les bandes napolitaines. Que de fois, de ses hauteurs, l'on a pu voir, et sans pouvoir les secourir, les voyageurs de Rome et de Naples attaqués, dépouillés, assassinés par les brigands, sur le territoire de Fondi, non loin de la dernière station romaine, dont le nom funèbre et religieux caractérise, comme une expiation publique, ce dangereux passage! Cette station, qui sépare les états de Naples de ceux de l'Eglise, se nomme Epitafio!

À l'entrée des marais Pontins, on est attiré par le murmure d'une fontaine limpide, dont leur influence contagieuse n'a jamais altéré la pureté; cette eau solitaire a gardé le nom de la nymphe Feronia. Pour peu que l'on soit classique, on ne néglige pas, à l'exemple d'Horace, de s'y laver le visage et les mains. On cherche vainement, il est vrai, le bois sacré dont parle Virgile; mais l'on gravit la roche Feronia, et de là l'œil se perd dans les quatre rangées d'arbres qui bordent la voix Appienne, et sur les nombreux canaux de desséchement qui longent et qui traversent ces immenses pâturages. L'un, vers l'occident, portait les noms d'Auguste et de Néron; l'autre a reçu le nom de Pie VI, Linca Pia : il est tracé le long de la route éternelle qu'Auguste, Nerva, Trajan, le grand Théodoric et les souverains pontifes ont conservée à la postérité. Cinq relais de poste sont pour ainsi dire les stations sunéraires de cette contrée, si éclatante de verdure, si fatale aux malheureux qui l'habitent. Aussi la parcourt-on avec la rapidité de l'éclair : condamnés à y mourir ou pour leurs crimes ou pour leur misère, les postillons ressemblent aux spectres de la fameuse Danse des morts. Mais autant ils sont languissants, maigres, jaunis, dévorés par la fièvre, insouciants de courir après la mort un jour plus tôt ou un jour plus tard, autant leurs chevaux, élevés et nourris sur cette terre puissante qui tue les hommes, sont vifs, vigoureux et impatients de fournir en une heure une carrière de 10 à 12 milles romains. Au sein des pâtures à perte de vue, qui s'étendent des deux côtés de la route, les unes vers les montagnes des Volsques, les autres vers les forêts de Cisterna et de Terracine, s'agitent d'innombrables troupeaux de bœufs et de buffles, ceux-là parcourant les prairies, ceux-ci foulant les canaux. De loin en loin quelques huttes de paille indiquent l'habitation des pâtres, que nourrit le laitage des troupeaux.

C'est dans ces misérables de meures, se mblables à celles des forêts des Maremmes, mais enfoncées dans des tourbières dont la profondeur est inconnue, et saturées surtout pendant la nuit de miasmes vraiment mortels, que le savant Prony, inspecteur-général des ponts-et-chaussées, a eu pendant plusieurs mois de l'année 1812 le courage de vivre de la vie et de la nourriture de ces pâtres, pour y étudier les travaux d'assainissement qu'ils avaient conçus, et qu'il aurait eu la gloire d'exécuter sans la chute de l'Empire français. Mais l'important ouvrage de M. de Prony, publié par Didot sous le titre modeste de Description hydrographique et historique des marais Pontins, n'est pas le seul témoignage du génie insatigable de son auteur. Les plans immenses de leur état actuel et des travaux à exécuter pour leur entier desséchement, donnés par Louis xviii au gouvernement pontifical, sont un des plus utiles monuments de l'administration impériale. Ce grand ouvrage doit influer nécessairement un jour sur la destinée de cette importante partie du territoire romain, et le nom français devra à M. de Prony un hommage peut-être éternel.

La longueur des marais Pontins est de 42,600 mètres; leur largeur, de 18,000. D'après les sondages faits par M. de Prony à vingt-deux mêtres de profondeur, et la découverte d'un ban de coquillages 'et de débris marins, il n'est pas douteux que la mer ne baignât autresois les pentes des monts Artémisiens et les rochers sur lesquels sont assises les villes de Sezza et de Sonnino. Une immense alluvion, résultante d'atterrissements produits par la succession des siècles, combla insensiblement le golfe Pontin, et la terre ferme et végétale remplaça les flots de la mer. L'existence de ces deux conditions cesse d'être incertaine, quand on sait qu'avant l'époque de la guerre de Troie, la puissante et nombreuse nation Volsque comptait vingt-trois villes sur le territoire récemment formé, et parmi lesquelles était sa métropole Suessa Pometia. Ce grand

1 2014 - Q1 - UL - UL

r



ÉTATE ROMAINE.

fait historique constate et prouve également la salubrité de la contrée avant la domination romaine.

Sous celle-ci, les terres pontines étaient encore si fertiles, que le peuple en demanda le partage; et malgré les guerres civiles et lointaines qui depuis firent négliger l'entretien des canaux, il fallait toutefois que le sol pontin ne fût pas frappé d'une véritable insalubrité, puisque, sous Auguste, les pentes des montagnes qui le bordent à l'est étaient couvertes des maisons de plaisance des plus nobles familles de Rome. L'état de l'Italie dans le moyen âge justifie suffisamment l'abandon total dans lequel languit ensuite cette contrée artificielle, devenue un immense cloaque d'infection et de mortalité.

De tous les papes qui essayèrent de combattre ce fléau, dont l'influence s'étendait jusqu'à Rome, aucun, sans contredit, n'a mieux mérité de la tiare, sous le rapport de la salubrité de ses états, que le pape Braschi, Pie VI. Non-seulement il a conservé, rétabli et redressé la voie Appia dans tout son passage sur les marais Pontins, et ouvert un canal latéral sur une longueur de 21,539 mètres et une largeur de 12 à 15, employant à la fois, et seulement pendant l'hiver, où l'air est moins malsain si les eaux sont plus clevées, de 7 à 8,000 ouvriers; mais l'impulsion donnée à de tels travaux par sa présence fut telle, que, bien que l'on eût reconnu la surface submersible de plus de 30,000 hectares, plus des quatre cinquièmes de la surface totale des marais, totalement desséchés, purent être cultivésen froment, en mais, et en excellentes prairies.

C'était ce grand ouvrage que M. de Prony était appelé à terminer. Plusieurs commissions, formées des principaux ingénieurs de France et d'Italie, avaient été nommées par l'empereur, et d'importantes études avaient répondu à sa confiance. Les travaux furent entreprisen 1810, et une somme annuelle de 200,000 francs leur fut affectée. Un nouveau canal s'ouvrit entre la Linea Pia et les montagnes, et l'on peut croire faeilement que, sans les événements de 1813 et de 1814, la main puissante qui avait suspendu des routes sur la corniche de Gênes et sur les escarpements et les sommets des Alpes, aurait su en ouvrir vers la mer aux eaux pestilentielles d'un marais. Dix années de plus du régime impérial en Italie et de l'admirable administration qui le distinguait, et la face des Etats romains était changée ; la santé, la sécurité, l'agriculture, le commerce auraient pris la place de la maladie,

de la terreur, de la misère et de l'incurie générales. La sagacité naturelle aux habitants, aidée, encouragée par ce grand nom de Napoléon, qui vivra à jamais dans leur mémoire, cût accepté toutes les promesses du gouvernement français, et le brigandage, ainsi que le mauvais air, auraient totalement disparu du sol romain.

Les monts Artémisiens, où étaient placées, dans les sites les plus abrupts, plusieurs des cités Volsques, forment une opposition très-pittoresque, par leurs formes âpres, ardues et sauvages, avec la monotone étendue des marais Pontins. Ces villes subsistent encore, aux mêmes lieux et presque avec les mêmes noms : ainsi Sonnino est l'antique Somnina; Piperno, Privernum; Sezza, Setia ou Setinum; et Sermonetta, Sulmo. En y ajoutant Prossedi, petite ville un peu plus à l'est, on connaît, non le théâtre exclusif, mais le camp retranché du brigandage dans le midi de l'Etat de l'Eglise. On sait alors que la guerre des Volsques contre Rome continua toujours, et que si Coriolan la détruisit dans les plaines pontines, elle se réfugia sur les montagnes.

L'extirpation de ce fléau était d'autant plus difficile, que la chaîne artémisienne vis-à-vis de Terracine embrasse par un vaste croissant la frontière napolitaine. Aussi Vallecorsa, dernier village romain, était le point intermédiaire entre les bandes des deux états. Elles l'avaient pour ainsi dire neutralisé, pour leur servir de rendez-vous ou de refuge, soit que réunies par une confédération temporaire elles se fussent engagées à partager la complicité et le produit des crimes, soit que par le sentiment de la confraternité, se constituant peuple nomade destiné à vivre du peuple habitant, et dès-lors saisant cause commune, les brigands de Naples et de Rome voulussent être liés comme leurs ancêtres par le devoir d'une commune hospitalité.

Différents actes ayant, dans le courant de 1811 et 1812, signalé l'union des bandes voisines sur la ronte d'Itri à Fondi, le gouvernement de Rome dut craindre que cette exploitation combinée, après avoir rendu si périlleuse la route de Naples, ne vint porter la même désolation sur celle de Rome. Egalement protégée par la nature, qui leur offrait des asiles inabordables, et par les descendants des Volsques, dont la crainte ou l'intérêtenchaînait le courage, les brigands alternaient avec sécurité sur les deux territoires, où la force chargée de leur répression ne croyait pas avoir indistinctement pour la poursuite le droit qu'ils

s'étaient arrogé pour s'y soustraire. Tout l'avantage était donc en faveur des brigands qui, abrités par une double hospitalité, ne pouvaient craindre ou les gendarmes de Rome, ou ceux de Naples.

Quelque chose de politique semblait encore, comme aux époques de notre révolution, ou à la réunion des Etats romains à l'empire, s'attacher à cette funeste complicité. Les circonstances devenaient plus graves de jour en jour pour la France. Il n'était pas resté cinq mille hommes dans le gouvernement de Rome. La guerre de Russie avait aspiré aussi, et probablement pour ne plus les rendre à leur patrie, les contingents des deux états. Il était donc devenu tout-à-sait impossible à quelques escouades de gendarmerie, clairsemées sur toute l'étendue du pays romain, de parvenir à la destruction d'un brigandage qui se présentait sous une organisation si redoutable : car la même alliance qui avait lieu sur les montagnes pontines existait aussi dans la vallée du Sacco, entre les brigands du territoire d'Alatri et de Frosinone et ceux de l'Abbruzze. Les gendarmes d'ailleurs, malgré leurs déguisements, et presque tous Français, avaient des allures si connues des malfaiteurs et des paysans, qu'ils ne gagnaient à ce terrible métier que des satigues excessives et sans résultats, incapables qu'ils étaient d'obtenir aucun avis sur la marche des brigands, de la part des habitants plus dévoués à ceux qu'ils pouvaient craindre qu'à ceux qui ne pouvaient les protéger; ils n'apprenaient presque toujours leur présence que par leurs crimes. Bien que réunis par un intérêt commun, les gouvernements de Naples et de Rome ne pouvaient toutesois opérer ensemble avec quelque avantage, en raison de la surveillance singulière que les voleurs et leurs adhérents exerçaient sur les moindres mouvements de la force armée respective. D'ailleurs la gendarmerie napolitaine, exclusivement composée de nationaux, n'était pas sans être suspecte d'une sorte d'intelligence avec ses frères de la montagne.

Il faut dire aussi que généralement en Italie, et de temps immémorial, le brigandage était une véritable profession, et passait dans l'esprit de la population pour être un emploi assez naturel de la force et du courage. L'opinion même des classes élevées, ce qui était bien généreux, ne flétrissait pas, comme dans le reste de l'Europe, ses exécrables attentats. La multitude au moins était fondée dans son indulgence, en ce que le brigandage ne s'exerçait sur les masses qu'au défaut de

ceux qu'elle appelle des exceptions sociales. Elle se croyait heureuse d'être ménagée par les brigands et d'acheter sa tranquillité par les vivres et les provisions qu'elle leur fournissait dans leurs retraites les plus inaccessibles. C'était ordinairement un enfant, un petit berger de la montagne, qui était chargé par les voleurs, devenus maîtres de son troupeau, d'aller porter à tel habitant de son village, ou bien au maire lui-même, à défaut d'amis ou de parents, la demande des objets dont ils avaient besoin : tels que du pain, du vin, de la viande, de la poudre, des balles, des vêtements. Quelquesois, au lieu d'un ensant, ils envoyaient un capucin, probablement à cause du rapport qui existe entre tous ceux qui vivent du bien d'autrui, soit qu'ils mendient, soit qu'ils volent. La commission était toujours fidèlement exécutée : fidèlement aussi à l'heure et au lieu indiqués, et surtout la nuit, les provisions étaient apportées par des ensants et des semmes qui jamais ne trahissaient ces dangereux alliés, et devenaient pour eux, dans chaque commune honorée de leurs réquisitions, des espions excellents, dont la gendarmerie ne pouvaient se méfier. Les femmes, car les voleurs sont toujours heureux en amour, jouaient surtout un rôle très-actif dans ces mélodrames de montagnes : elles attendaient dans les bois, dans les cavernes, dans les ravins, l'arrivée de la bande favorite, y séjournaient avec elle, rentraient dans leurs villages, et remplissaient avec une constance et une ardeur que la frénésie d'un tel amour peut seule sans doute rendre excusables, toutes les conditions de la plus exécrable complicité: informant leurs amants ou leurs maris du départ des voyageurs à surprendre, à dépouiller, à assassiner; assistant, soit comme témoins, soit aussi comme acteurs à ces horribles scènes, et, ce qui était moins criminel, les informant, ou par elles ou par leurs enfants, des mouvements de la force armée dirigée contre eux.

Je reviendrai plus tard sur ce qu'on peut appeler en Italie *l'indifférence en matière de brigandage*, et même sur cette étrange faveur qui s'y attache aux attentats les plus monstrueux, quand ils ont pu opposer à l'action de la justice une audacieuse impunité. Le crime heureux a eu de tout temps sa célébrité et son absolution!

Telles étaient donc, à la fin de 1811 et dans le courant de 1812, les circonstances du brigandage dans le midi du département de Rome, quand je sus averti que la bande romaine, qui

avait tenu la campagne avec la bande napolitaine, venait de rentrer dans ses foyers sur le territoire de Vallecorsa. Elles étaient composées chacune de sept à huit brigands, dont quelques-uns, et notamment les deux chefs, étaient déjà fameux. Je chargeai le bargel, chef des sbires de police, de s'informer si, parmi eux, il ne se trouvait pas quelques amis des bandits de Vallecorsa; c'était d'autant plus probable, que, parmi les sbires, ou soldats de police, ou brigade de surcté, il y en avait qui étaient déserteurs de la montagne : ce qui se rencontre aussi dans d'autres états que l'État Romain. En effet, le bargel, ou barigel, m'amena un sbire qui connaissait toute la bande, d'autant mieux, me dit-il, que deux ans plus tôt, il avait couru la campagne avec elle. L'état de sbire est le baptême de celui de brigand; il purifie tout le passé. Mais le sbire qui redevient brigand, le relaps, perd à la fois son innocence et son amnistie. Je demandai à cet homme, s'il oserait, bien que soldat du bargel, aller s'aboucher avec ses anciens amis, et leur proposer, moyennant l'espoir de redevenir ses camarades, de défendre notre frontière contre la bande napolitaine. Le sbire m'assura qu'il n'avait aucune crainte, qu'il croyait ses amis fatigués de la vie pénible et dangereuse qu'ils menaient depuis tant d'années, et qu'il se faisait sort de leur faire accepter une proposition aussi avantageuse. Il partit, et au bout d'une semaine, car il lui avait fallu deux jours pour les retrouver et les réunir tous, il revint, disant que la bande tout entière se mettait à ma disposition. Je m'avisai alors, pour mieux prendre mes sûretés, d'exiger qu'en garantie de leur soumission, et sous celle seulement de ma parole verbale, le chef et deux de ses hommes se rendissent à Rome pour recevoir mes instructions. Je fus très-étonné quand le sbire accepta sans hésiter cette mission tant soit peu délicate, et qui, aux yeux de ces brigands, pouvait friser la trahison; il ajouta hardiment qu'il les amènerait lui-même. Ceci me prouva que, par cette pénétration habituelle des gens de ce pays, mon envoyé avait de lui-même, et pour mieux me servir, poussé la négociation un peu, au-delà de ses pouvoirs.

Huit jours après, les trois brigands, conduits par le sbire, arrivèrent à Rome, et me furent annoncés dans ce beau palais à présent habité par Madame, mère de l'empereur Napoléon. Ils avaient, pour n'être pas inquiétés, déposé toutes leurs armes dans une mauvaise auberge sur la

route d'Albano, et avec elles toute leur intrépidité : car, en entrant dans le vaste salon au fond duquel j'avais mon bureau, ils se jetèrent à genoux, tête nue, et, malgré moi, se trainèrent à mes pieds dans cette humble posture, confessant leurs crimes, disant qu'ils méritaient la mort. criant merci, et s'abandonnant, disaient-ils, à ma clémence, comme ils s'étaient livrés à ma parole. Il est impossible de décrire une pareille scène. Ces hommes étaient hideux à voir : la fatigue et la terreur avaient complètement dégradé leurs figures, d'ordinaire si expressives. Ils venaient de faire, non en trois jours, mais en trois nuits, de peur des gendarmes, qui n'étaient pas dans notre confidence, la route de Vallecorsa à Rome, par ces chemins qui n'en sont pas, mais qui leur étaient si connus. Ils n'avaient pris la grande route qu'à la hauteur de l'auberge où ils avaient confié leurs armes à l'hôtelier, ancien brigand retiré. J'avais eu beau leur dire de se lever, ils s'y étaient constamment refusés : ce qui me fit craindre qu'ils n'eussent, à Rome, un peu moins de confiance à ma parole que je n'en avais eu à leur soumission, datée de Vallecorsa. Ne voulant pas alors rester en arrière avec eux en fait de procédés, je me hâtai de leur dire qu'ils n'avaient rien à craindre, que je leur pardonnais tout le passé. et que, dès ce moment, ils toucheraient la solde des sbires.

Soudain, par un intraduisible coup de théâtre, par un changement total de physionomie à vue. ces hommes se retrouvèrent sur leurs pieds; ces fronts soucieux et déprimés devinrent rayonnans, ces regards inquiets pétillèrent de joie, et ces accens trainards et plaintifs se changèrent en voix rapides et sonores. J'eus alors une idée de ce que devait être un jour la résurrection. Je ne fus plus embarrassé que de me soustraire à cet inévitable baise-main dont l'ancien usage dégradait et dégrade encore toute la classe moyenne de la société, sans en excepter les prêtres qui n'étaient ni chanoines ni prélats, et je ne fus occupé que de tenir ces brigands à distance : tant ce mot de pardon, prononcé par moi-même, les avait rendus familiers à force de les rendre heureux. Mais j'étais bien loin de me douter jusqu'où ils porteraient la reconnaissance.

Je savais bien que ma justice était toute exceptionnelle, au détriment de celle du code, et que j'empiétais rudement sur les droits du tribunal criminel en amnistiant des hommes couverts de crimes; mais dans les circonstances où nous étions, ne valait-il pas mieux tourner la loi que de la rendre ouvertement inutile au repos public, et même se servir de ces malfaiteurs, ce qui d'ailleurs était dans les mœurs du pays, au lieu de se rendre responsable des attentats qu'ils devaient commettre encore? Et je dois dire que le gouverneur Miollis et le respectable procureur-général Legonidec approuvèrent ma conduite, soit pour la négociation, soit pour son dénouement. Nous ne vivions à Rome, à cette époque, que par la puissance morale. Si j'avais manqué de foi aux brigands de Vallecorsa, cette puissance eût été perdue pour nous dans toutes les classes de la population.

Fort heureusement ces brigands étaient peu versés dans la connaissance de nos lois. Leur élément social était uniquement la force, et ils n'avaient compris de notre législation que la peine des galères et celle de la mort. Ils ignoraient entièrement mes attributions, et me voyant assis à la place du Governatore di Roma, avant moi chargé de la police générale, et à qui le gouvernement pontifical laissait la main plus large, ils m'en avaient supposé tous les pouvoirs. Mais s'ils avaient su que j'usurpais le droit de leur faire grâce, au lieu de se rendre à Rome sur ma parole, ils auraient regardé mon sbire comme · un traitre et l'auraient tué sans rémission, comme il arriva, après mon départ, à l'un de mes commissaires de police, qui, un an auparavant, ayait, par séduction, livré à la justice un voleur de grands chemins.

Cependant j'avais eu affaire à des gens qui avaient pris leurs engagemens un peu plus au sérieux que moi-même. Je leur avais donné pour instruction d'agir en dedans et au dehors de Vallecorsa et sur toute la frontière voisine, sous la direction de la gendarmerie, et de répousser par la force toute tentative des hrigands napolitains pour la franchir. La gendarmerie avait reçu des ordres en conséquence, et je croyais les nouveaux sbires paisiblement retournés à Vallecorsa, où leur service devait être organisé par le brigadier. Mais ils avaient préféré faire du sèle à leur manière, et, au lieu de tourner la difficulté par rapport à

leurs anciens complices de Naples, comme j'avais tourné la loi en leur faveur, ces hommes de proie et de sang résolurent de la trancher d'un seul coup. En conséquence, au lieu de faire publiquement leur rentrée à Vallecorsa, ce qui eût été bientôt connu de leurs complices de Fondi, ils évitèrent leur village et se rendirent auprès d'eux comme des amis fatigués d'une séparation de quinze jours. Une semaine après leur départ, un ensant de la montagne se rendit seul à Rome, et me fit remettre par le bargel un petit papier bien sale, sur lequel était écrit, en patois de paysan : Son excellence sera bien contente de nous. L'enfant suppléa au défaut des signatures : il n'en savait pas davantage. Le lendemain, un rapport de la gendarmerie m'apprit que mes amnistiés, après avoir bien soupé avec les Napolitains, au nombre de sept, les avoir enivrés, puis endormis, les avaient tous tués pendant leur sommeil; puis leur avaient coupé la tête, dont ils avaient élevé l'horrible trophée sur un rocher à l'entrée de leur caverne, et avaient jeté leurs corps dans les flammes!!!

Cette exécrable trabison délivra tout à coup les territoires romain et napolitain de deux bandes redoutables. Mais il ne fallut pas en rechercher l'exemple ailleurs que dans la propre histoire pontificale. C'était, disait-on, une tradition de Sixte-Quint, qui ne parvint à détruire le brigandage qu'en faisant tuer les brigands les uns par les autres. Il soldait leur guerre intestine, mettait entre eux leurs têtes à prix, payait religieusement la prime du sang, et il fit pendre enfin le dernier qui survécut à cette horrible exécution. Ayant la double faculté de condamner les brigands et de s'absoudre lui-même, ce pape célèbre, ce pape spregiudicato au plus haut degré, fit périr de cette manière plusieurs milliers de ses sujets, et rendit ainsi la sécurité à ses Etats. Un évêque, aussi sans préjugés, qui me donna ces détails, trouvait très-plaisante la trahison de ses diocésains. « Pour vous autres, me dit-il, c'est une grande offaire; pour nous, c'est à peine une percadille, »

J, DE NORVINS.



TALLE PITTY COL

LDEN FOUNDATIONS

ASSURE LENGUAGE

COEN FOUNDATIONS

Piperno. — Cisterna. — Velletri. — Scène du labourage. — Scène de la moisson. — Genzano. — Lac de Nemi. — Larricia. — Château du prince Chigi. — Le chêne de Virgile. — Tombeau des Horaces et des Curiaces.

Je n'étais point étonné à Rome, où le prince Santa Croce descend en droite ligne de Valerius Publicola, et où les monumens antiques ont presque tous conservé leurs noms, malgré leurs baptémes et leurs usages chrétiens, tels que le Colysée, le Panthéon, le Capitole lui-même, le mausolée d'Adrien, etc.; je n'étais pas étonné, dis-je, d'entendre nommer beaucoup de jeunes personnes des noms historiques et païens de Faustina, Fausta, Fulvia, Flavia, Livia, Valeria, Cornelia, etc.; mais j'avoue qu'en traversant la petite ville de Piperno, je me fus pas médiocrement surpris d'entendre des enfans des deux sexes s'appeler Metabo et Camilla, quand Privernum se cachait sous le nom de Piperno. Il fallut donc bien encore me rappeler mon Virgile. Je me représentai cette ville révoltée contre son roi Metabo. Je voyais fuir celui-ci portant son arc et sa fille Camilla, et tout à coup, après l'avoir liée à sa flèche, la lançant au-delà de l'Amazène, qu'il franchit à la nage; et enfin, se réfugiant avec elle dans ce ravin appelé Fosta Nuova (Nouvelle-Fosse), nom très-pittoresque d'une communauté de trappistes, dont la première règle est de creuser h sienne. Ce Privernum cependant, qui chassait les rois, se défendait aussi contre les Romains. Ceux-ci, l'ayant pris de vive force, demandèrent à ses sénateurs quelle peine méritait leur résistance. « Celle, répondirent-ils, que méritent ceux « qui se croient dignes de la liberté. Cepen-« dant, si vous nous donnez une bonne paix, elle « durera; si elle est rude, elle ne sera que passa-« gère. » Quels hommes que ces sénateurs privernates! il est vrai que ceci se passait l'an de Rome 425. Il y a loin de là aux trappistes de Fossa Nuova.

Je fus moins heureux sur le territoire de Cisterna, où j'arrivai après avoir foulé à Sezza, comme jadis les Privernates, les vestiges du temple de Saturne. A Cisterna, l'habitant ne se doute pas que, dans les temps modernes, il y a tout au plus 1800 ans, son village se nommait les Trois Cabarets, Tres Tabernæ, et que saint Paul, disent les Actes des Apôtres, s'y arrêta en se rendant à Rome. Le Cisternois ignore également que le territoire de sa patrie s'étendait jusqu'à la mèr, et était consacré à Pénus Aphro-

dise, dans ces champs qui s'appellent aujourd'hui Campo Morto et Campo di Carne. Mais ce sol est devenu si désert, si dépouillé, si méphitique par les alluvions de la Tépia, n'étant plus habité que par des troupeaux de porcs et de buffles, qu'il a eu la pudeur d'oublier sa poétique consécration.

Il n'en est pas de même à Velletri, où chacun sait que c'est l'ancienne Felitræ des Volsques, et qu'elle vit naître Auguste. Elle est bâtie sur une. coulée de lave artémisienne. L'intérieur de la ville se sent de sa réédification sous le moyen âge, et aussi de l'influence du climat : celui-là a voulu des rues tortueuses, bonnes pour la défense; celui-ci, des rues étroites, bonnes contre la chaleur. Mais la position de la ville est délicieuse, et quelques monumens modernes, tels que le palais Lancellotti et le musée Borgia, la rendaient recommandable. Sa population de 9,000 âmes l'était moins, et la plaçait plus immédiatement que toute autre ville de l'État Romain sous l'action de la police, parce qu'il s'y commettait plus de délits et plus de crimes. Le cardinal qui était évêque et gouverneur de Velletri avant l'occupation française devint, sans le savoir sans doute, la cause de ce surcroit de démoralisation, qui faisait appliquer à ses diocésains ce vers d'Horace :

## Degeneres in progeniem vitiosorem,

c'est-à-dire dégénérés en postérité plus vicieuse encore. Son Éminence, comme tous les cardinaux qui n'ont pas de maîtresse, était menée par son valet de chambre. Celui ci, suivant l'usage, abusait de la faiblesse de son maître; il vendait tout simplement aux brigands le droit de cité, en même temps qu'il les couvrait de la soutane rouge de son Richelieu contre les recherches de la justice. Une telle spéculation, travaillée en grand, avait donné à la ville une foule de bourgeois plus que suspects, qui transmettaient aussi à leurs enfans leur héritage moral. Or, il n'y a pas, que je sache, de corruption égale à celle d'une famille de brigands retirée du service.

J'ai dit ailleurs que la condition de sbire était leur purgatoire naturel, pour rentrer après dans une sorte de vie sociale. Il y en avait encore une autre, et qui subsiste toujours; c'est celle de gardien des châteaux ou des fermes perdus dans les vastes solitudes des campagnes. Les grands seigneurs, les propriétaires, qui n'habitent jamais ni ces châteaux ni ces fermes isolées, les placent sous la sauvegarde des brigands les plus redoutés, devenus leurs concierges. Leur criminelle célébrité est alors la garantie certaine de la confiance de leurs maitres, qui les paient bien, sans compter ce qu'ils savent prélever eux-mêmes sur les produits. Jamais les voleurs de grands chemins, connus sous le nom de crassatori di strada, c'est-à-dire voleurs et assassins, n'osent approcher, même pendant l'hiver où la campagne est totalement déserte, d'aucune de ces fermes, gardées par un seul homme, bien que leurs immenses dépendances soient remplies de grains et de provisions de toute espèce. Ils savent tous que Simone, gardien de la tenuta Borghese (de la ferme), n'a jamais manqué un sbire, ni un voyageur, à cent cinquante pas, avec son fusil; que dans un jour, lui troisième, il arrêta et dépouilla sept voitures d'Anglais, et autres faits d'armes. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ces hommes qui ont cent fois mérité la mort qu'ils ont donnée, infidèles à leur profession par intérêt, resteut fidèles à son costume par vanité, et, ainsi vêtus, et toujours armés, se rendent le dimanche à l'église voisine, où ils reçoivent, non pas toujours des simples paysans seulement, mais encore des benestanti de la paroisse, des témoignages publics d'une sorte de considération! Je dois dire que, sous mon administration, où cette espèce de brigands convertis sut soigneusement surveillée, il n'exista aucun soupçon de connivence entre eux et les bandes qui désolèrent souvent le territoire. Ils restaient neutres, ne donnant ni asile aux voleurs, ni main-forte à la gendarmerie.

J'ai regret de le dire, le brigandage est dans les mœurs de l'Italie, et il n'y est pas sans honneur, quand il a été assez redoutable pour rester impuni, puisque c'est lui qui fournit des gardiens aux grands seigneurs romains, propriétaires presque exclusifs du sol comme ceux de l'Angleterre, et qui, par cela seul, ont le plus souffert de ses attentats. Dans toute l'Europe on voit de vieux soldats, de vieux sous-officiers remplir ces fonctions de gardiens, de concierges, chez leurs anciens chefs; ils ont bien défendu le pays, ils garderont bien les domaines. Dans l'État Romain, au contraire, le thême est différent : les brigands

ont bien ravagé le pays, ils désendront bien la propriété. Et malheureusement, à la honte de la probité, le résultat est le même : aussi je crois que la langue italienne est la seule qui possède ce mot énergique d'homme sans préjugé, spregudicato. Ce monogramme explique et prouve ce que l'on entend, ce que l'on voit en Italie, et surtout dans l'Italie de Rome et de Naples, à qui il manque une éducation morale.

Ce n'est pas le lieu de traiter cette grave question; j'en suis détourné d'ailleurs par les gardiens de campagne, dont la prepotenza (l'omnipotence) pittoresque se dessine si dramatiquement aux deux grandes époques de la culture et des moissons. Autant, avant et après ces travaux, sont solitaires, muets, effrayans par leur silence et par leur gardien, les vastes bâtimens ruraux qui offrent au loin dans la plaine, par l'élévation de leurs murailles et de leurs portes crénelées, l'enceinte d'un bourg fortifié, abandonné de ses habitans; autant deviennent-ils soudain populeux, vivans, retentissans d'une joyeuse résurrection, aussitôt que le signal des travaux leur est donné de la montagne. Alors on a vu descendre de grands troupeaux de bœufs, gris de lin, à longues cornes, de la race antique des taureaux du Clitumne. Ils sont conduits par des hommes à cheval, armés de longues piques; les plus beaux de ces bœuss portent sur la tête des couronnes de fleurs et des rubans, ainsi que leurs conducteurs. Leurs longues files sont bientôt aperçues du donjon ou de la tour carrée qui surmonte la ferme. Aussitôt s'ouvrent les portes extérieures et intérieures de la forteresse rustique, dont le gardien et sa famille sont la seule garnison; sous sa main puissante ont cédé les verroux massifs et rouillés du grand portail, sermé depuis la moisson, ainsi que les barreaux de fer qui contiennent ses battans, et la grosse clef de la grande serrure a tourné. Dans la cour s'ouvrent à la fois les vastes étables pleines de fourrage, les vastes granges où vont coucher les bouviers, et l'immense arsenal où sont déposés les instrumens du labour, charrues, herses, rouleaux, harnais, etc. Dès le matin, une épaisse sumée, qui annonce au loin l'arrivée de la caravane des laboureurs, s'est élancée des deux longues cheminées de la boulangerie et de la cuisine. A la vue de tous ces hôtes, le gardien, vêtu de son plus beau costume, est allé au-devant sur son cheval entier. dont la selle à hauts quartiers espagnols le porte presque debout comme sur un char triomphal.

Devant lui s'abaissent les seutres couiques et les lances des montagnards; et c'est à leur tête, que, semblable à un ancien roi Sabin, il rentre dans le manoir rustique. A présent il a des sujets; mais comme sa royauté ne dépassera pas quelques soleils, il n'a rien négligé de ce qui peut leur rendre plus agréable le travail du jour et le repos du soir.

Le surlendemain de l'arrivée des montagnards et de leur troupeau à l'une des sermes du prince Borghèse, je me mis en route de grand matin pour assister à l'opération du labourage. De loin il me semblait voir dans la plaine un régiment d'artillerie à cheval en bataille, avec ses pièces et ses caissons. Ce ne fut qu'en approchant que je reconnus l'attirail rural le plus étonnant, le plus beau que j'eusse vu de ma vie. Tout est grandiose, gigantesque, presque sublime dans co pays romain. Quatre-vingts charrues, attelées chacune de deux bœus énormes, étaient en ligne, à intervalles égaux. Chacun de ces intervalles, en avant du front, était occupé par un conducteur à cheval, armé de sa lance, et dirigeant deux charrues. Il y avait donc en première ligue quarante cavaliers; en seconde, quatre-vingts paires de bœuss, et en troisième, quatre-vingts laboureurs tenant le soc. Les jougs, placés sur le front de chaque couple de bœufs, figuraient un grand arc massif, et au-dessus de leurs têtes s'élevaient les timons des charrues, décrivant une courbe en forme de crosse, terminée par un gros bouquet de fleurs des champs au milieu desquelles brillait une image de la Vierge. Dans cette espèce de théorie rurale, Marie était à la fois la reine du ciel et de la terre. Cette ligne de madones étincelantes d'or et d'argent, planant au-dessus des fronts larges et couverts de feuillage de ces colosses du labourage, produisait l'effet le plus merveilleux. Au signal donné par le gardien, qui, à la tête et au centre de cette troupe d'hommes, de chevaux et de bœufs, paradait comme un général en chef, la masse s'ébranla au milieu des cris des montagnards, et le chaume jaunâtre qui couvrait le sol depuis la moisson, jachère de deux mois, disparut au loin sous de profonds et noirs sillons.

Dans l'Agro-Romano ce sont des Romains qui labourent, mais ce sont des Napolitains qui récoltent. Un grand propriétaire, et il y en a qui possèdent plus de cent mille hectares, dont plus de moitié reste inculte, asserme ses biens ruraux à un mercante di campagna. Celui-ci, tel que

M. Giorgi, l'inventeur de la ville de Veïes, dont j'ai parlé dans le chapitre du Patrimoine de Saint-Pierre, celui-ci possède aur la montagne d'immenses troupeaux de chevaux, de bœufs et de moutons. Il s'est engagé avec plusieurs seigneurs à labourer et à moissonner; et c'est afin de remplir envers cux ses obligations, qu'il arrive sur leurs domaines avec d'immenses moyens d'exploitation. J'ai dit ce que le mercante di campagna fait pour le labour. Voici ce que j'ai vu aussi pour la moisson.

Pour cette dernière opération, encore plus poétique que le première, ce ne sont point des troupeaux de bœuss qui descendent des montagnes, ce sont des troupes de sauvages des Abruzzes ou des Calabres, esclaves nés de la terre romaine. Ceux-ci n'arrivent pas par centaines, mais par milliers, conduits par des caporaux qui les ont loués au mercante di campagna pour toute la saison des moissons, afin que pendant cette époque, comme pour celle du labour, il puisse faire la récolte dans toutes les propriétés qu'il a affermées. Ainsi, de même que les bœuss et les bouviers, les moissonneurs napolitains passent d'un domaine à un autre, et après avoir exploité l'agro romano, ils retournent dans leurs montagnes vivre pendant l'hiver de ce qu'ils ont gagné l'été. Je les ai vus arriver au nombre de quinze cents, non loin de Velletri, dans un vaste domaine de la princesse Caëtani, Rien n'était plus effrayant que cette réunion d'hommes caniculaires, presque nus, bronzés par le soleil, d'une taille gigantesque, présentant la race mêlée du sauvage et du brigand, portant des faucilles et des fourches, véritable paudæmonium rural; ils étaient précédés d'un prêtre de leurs montagnes, escortés de leurs caporaux armés de gros bâtons. ayant à leur suite quelques ânes chargés de marmites, quelques autres trainant de petits chariots où, parmi les ustensiles et les guenilles de leur ménage nomade, étaient accroupies plusieurs femmes, les plus hideuses que j'aie vues de ma vie : il semblait voir un convoi d'esclaves vendus par un roi d'Afrique.

On sait que les montagnards des Abruzzes et des Calabres recrutent, de temps immémorial, toutes les bandes de brigands du royaume de Naples; et je sus, à n'en pouvoir douter, que la plupart de ces moissonneurs avaient exploité leur pays, les uns sous le terrible Fra' Diavolo, d'autres sous des chefs non moins barbares; et il était facile de voir par les stigmates des nerfs

de bouf et des fers empreintes sur leurs membres, qu'une partie venait d'achever son temps au bagne. J'étais à cheval, en uniforme, escorté de deux gendarmes, quand arriva cette horrible phalange. Mais ayant passé quelques heures au milieu des troupeaux de buffles de la princesse Caëtani, je me rassurai, tout en étant bien convaincu que la comparaison était en faveur des animaux. J'avais naturellement fixé les regards de ces hommes de proie, et je suivais avec attention la manœuvre que le gardien de la ferme dirigeait à cheval, quand, à un signal donné par le prêtre calabrois, il se trouva au milieu de son peuple, qui, formant un vaste cercle, se mit à genoux et écouta silencieusement la prière. Je pensai alors que, pour le moment, il valait mieux se trouver au milieu des Napolitains que des buffles.

Cependant le gardien vint me proposer de visiter sa serme. Il faisait ce jour-là, à la fin de juillet, en rase campagne, une chaleur de trente degrés, dont les Calabrois s'inquiétaient peu. Après la prière, d'agenouillés qu'ils étaient, ils se trouvèrent couchés, et ce fut un repos général, excepté pour les ânes et les femmes, qui entrèrent après moi dans la cour de la ferme, où ils prirent la direction qui leur était connue de l'année précédente. Le gardien me mena à la boulangerie, où un étrange spectacle frappa mes regards, en même temps que l'excès de la chaleur combinée des fours et de l'atmosphère en rendait le séjour insupportable. Une douzaine de boulangers complètement nus, armés de longues pelles de bois ou de fer, enfournaient la pâte; d'autres retiraient les pains; d'autres enfin disposaient. le long des murs de la tour carrée qui servait à la boulangerie, les régimes de pagnottes brûlantes, destinées au premier repas des moissonneurs. Or ces pagnottes, ou petits pains ronds, ne pesant chacune qu'un sixième de livre, sont faites avec la fleur de la farine; ce sont les mêmes que les dames romaines trempent dans leur café. On peut juger de l'immense quantité qu'il en fal-Lit pour chaque repas à quinze cents moissonneurs; le fait est que les parois des murailles en étaient couvertes à une hauteur de plus de vingt pieds: les boulangers avaient travaillé toute la nuit. Je dis au gardien qu'en France, où l'on moissonnait aussi, et où l'on nourrissait les moissonneurs, le fermier faisait cuire d'avance de gros pains ronds pesant six à huit livres, et pétris de froment et de seigle, que les travailleurs mangeaient rassis. Mon observation excita soudain une indignation

générale, ou ne furent pas ménagés mes compatriotes les moissonneurs français, qui furent traités d'esclaves, de sauvages, par ces gens qui n'avaient pas de culottes. Le gardien me dit que ces Calabrois, qui ne vivent que de poisson sec et d'huile rance, se révoltersient et mettraient tout à feu et à sang, malgré le prêtre, s'ils ne trouvaient pas la pagnotte brûlante. Il convenaît bien avec moi que le pain rassis serait d'une grande économie d'argent pour son maître, et de travail pour ses valets : Mais vraiment, ajoutatil en saluant mon excellence, il n'y a que les damnés qui peuvent manger du pain dur.

On ne peut se figurer quel était chaque jour le résultat véritablement magique du travail simultané de tant d'hommes moissonnant des champs à perte de vue, et dont les blés dépassaient une hauteur de cinq pieds. Avant la moisson il n'y avait plus d'horizon; insensiblement on le voyait renaitre. Ce n'était plus une plaine monotone et dorée, triste par sa propre richesse, fatigante par l'aspect de sa mobile immobilité; chaque jour faisait retrouver dans ces larges plis du terrain qui dessinent si fièrement la Campagne de Rome, la petite chapelle, le moulin, la vieille tour, les grandes ruines, perdus dans son immensité. Enfin, du pied de la ferme, on revoyait la mer et les pêcheurs de Nettuno. C'était le sol romain rendu à toute sa majesté. La moisson fut terminée un samedi; les granges étaient pleines jusqu'au faite; les champs, totalement dépouillés, qui avaient servi de lit aux moissonneurs, ne présentaient plus qu'une réserve de gerbes énormes. Le lendemain, jour de fête et de répos, ces gerbes, couchées, et disposées en gradins, supportaient un autel rustique; quelquesunes debout, à l'entour, figuraient des colonnes tronquées, du milieu desquelles s'élevaient de grands rameaux arrondis en dôme au-dessus de l'autel, pour abriter le prêtre de la chaleur. Deux lampes y étaient suspendues; elles éclairaient une madone au visage noir, à la robe dorée, venue de la montagne avec les moissonneurs, et placée entre deux touffes de fleurs répandues également sur la nappe du sacrifice. Vétu d'un vieux surphs, orné d'une simple étole, le prêtre célébra le saint mystère. Les moissonneurs assistaient à genoux et nu-tête à cette solennité champêtre; leur silence n'était interrompu que par les med culpá redoublés qui retentissaient sur leurs larges poitrines. C'était une véritable scène des premiers chrétiens, quand, en plein air, sous le même cli-



ITALIE PITT !

mat, un apôtre simple et grossier appelait au haptême, au repentir, à la prière, des hommes ardens, esclaves, presque sauvages, tels que luimême avait été au milieu d'eux. Un missionnaire de l'Abyssinie aurait cru retrouver ses néophytes dans ces enfans de la barbarie et du soleil.

On voit en France, chaque année, des émigrations semblables de travailleurs et de montagnards qui, n'ayant chez eux ni moissons ni vendanges, vont en troupe faire ces deux récoltes dans d'autres provinces. Dans l'État Romain, où tout porte un cachet singulier, original, ce sont des recruteurs du pays même qui s'engagent avec un mercante di campagna à lui amener l'année suivante tant de moissonneurs. Ce contrat se fait, se conclut, pour un prix arrêté, avec des signes taillés sur de petits morceaux de bois tels que les marques de nos boulangers : l'écriture étant inconnue dans les sauvageries de l'Abruzze et de la Calabre, cette espèce d'hiéroglyphe de ménage suffit à tous les besoins. Il arrive souvent que ces recruteurs ou caporaux demandent au fermier romain, après la moisson et le paiement de la solde, une avance sur les travaux de l'année suivante, ce qui leur est toujours accordé; et alors le reçu de cette nouvelle somme est ajouté et représenté par une autre entaille sur la marque où a été spécifiée la force du contingent prochain. Jamais ces caporaux étrangers ne manquent à un tel engagement, soit pour le nombre des moissonneurs, soit pour le jour de leur arrivée; mais ils s'abstiennent de répondre de leurs gens autrement que sous le rapport du travail; c'est au gardien à tenir soigneusement fermées les portes de sa serme contre ses hôtes extérieurs. Sans cette précaution indispensable, il serait bientôt dévalisé de tous ses vêtemens et de toutes ses provisions. Toutefois, malgré sa vigilance, comme il a chez lui en hospitalité, dans une de ses granges, les femmes qui ont suivi la horde nomade, il est bien rare qu'il n'ait pas de sérieuses réclamations à faire aux caporaux. Ce fut ce qui arriva au gardien. Mais ceux-ci lui répondirent : « Nos gens « ne sont pas engagés pour ne pas voler, mais a seulement pour moissonner. Votre moisson « n'est-elle pas faite? C'est à vous à vous garder a chez vous. Hé, hé, sor Antonio, seriez-vous a où vous êtes vous-même, si l'on s'était toujours a gardé chez soi?...» et un rire satanique mit fin des deux côtés à l'explication.

Le soir même, après avoir diné en poste à Velletri, je couchai à Genzano, on m'attendaient

de plus riantes images. Je me vis réellement transporté de l'enfer au paradis. J'avaia soif d'ombrage et de fraicheur, et aussi de reyoir des êtres complètement humains. Les fiévreux d'Ostie et de Terracine, les brigands de Fondi, les postillons spectres des marais Pontins, les buffles, les sangliers, les Calabrois de la princesse Caëtani, et la canicule de la moisson et celle de la messe, me poursuivaient comme d'insupportables vampires, et me tenaient, tout éveillé que j'étais, sous la torture d'un véritable cauchemar. Aussi, à peine arrivé à Genzano, au lieu d'entrer dans l'auberge, je me hâtai d'aller renouveler mes poumons, mes idées, mes sensations, sous ces immenses platanos qui baignent leurs rameaux vierges dans les ondes limpides du lac de Nemi. C'était bien ce soir-la le miroir de Diene, le speculum Dianæ des anciens Romains, lo specchio di Diana des modernes, nom poétique et naturel que la mythologie lui a laissé. Ce lac balançait en effet mollement sur ses eaux doucement agitées le disque de sa déesse, dont les pâles rayons répandaient leur lumière pudique sous les voûtes colossales de la forêt sacrée. Insensiblement je cédai à l'empire de la douce et suave nature qui m'environnait; je sentis mon cœur se dilater, mes esprits renaitre, et s'évanouir, comme un rêve fatal au sein d'une hospitalité désirée, le souvenir d'un pénible voyage. La jouissance que je ressentais était d'autant plus vive, plus profonde, qu'elle agissait à la fois sur mes sens et sur mon âme, et les renouvelait ensemble par une égale puissance. Dans l'espèce de ravissement, de délire même où j'étais plongé, l'exaltation de mon esprit se représentait le bonheur de l'Arabe voyageur qui, perdu dans le désert, épuisé de soif et de fatigue, trouve dans un oasis une source et un ombrage; ou bien même la félicité inespérée d'un exilé, qui se revoit soudain dans les bras de l'ami de son enfance. Hélas pauvre nature humaine! Je n'avais éprouvé. comme tant de voyageurs, que de la fatigue, du dégoût et de la chaleur ; et je comparais ces maux faibles et passagers aux supplices du désert et de l'adversité!

Le lendemain, guéri de moi même, reposé de ce que j'avais appelé mon repos, je me levai avec des idées plus saines; je donnai un sourire de pitié à toutes mes consolations de la vaille, et j'allai demander au soleil justice de mes lunatiques inspirations.

l'étais dans une petite ville d'environ quatre

mille ames, duché de la maison Sforza Césarini, sortie des Ssorza et des Médicis, c'est-à-dire des deux familles qui ont le plus illustré leur nom, leur patrie et les arts. Genzano est bâti à mi-côte et traversé par une large rue qui annonce le 'domaine d'un souverain. En effet, sur le point ·le plus élevé, est placé le casin ducal, dominant d'un côté la ville et les aspects d'une riche campagne que termine la Méditerrance, et de l'autre le lac de Nemi, son village et la belle forêt qui le couronne; en face est une longue avenue 'de beaux tilleuls, qui se perd dans un horizon de verdure. Je m'attendais à trouver ce casin, si bien 'situé, au moins bien entretenu, bien que je susse qu'en raison de l'invincible horreur qu'ont les seigneurs et les dames de Rome pour la campagne, il ne serait pas habité. Mais quel sut mon rétonnement quand le concierge m'ayertit de ne pas poser le pied indifféremment dans l'intérieur "de ce petit palais. Sa recommandation ne fut que trop tôt justifiée. Il ouvrit avec précaution une grande porte vermoulue. Deux grandes poutres debout soutenaient intérieurement la maçonnerie de cette porte et la façade du casin; il fallait se glisser rapidement entre elles, en évitant de les 'toucher, au risque d'être écrasé par la chute du couronnement qu'elles supportaient à peine. Plusieurs pièces pleines de plâtras formaient le rez-'de-chaussée; il était clair que la maison tombait un peu tous les jours. L'escalier répondait à cette ruine; il y manquait plusieurs marches. Enfin j'arrivai avec assez de peine dans un vaste salon ren galerie, orné de plus de cent portraits des personnages les plus distingués et des femmes les plus belles des cours magnifiques et voluptueuses de Milan et de Florence; c'était un véritable musée de famille. Mais, oserai-je le dire? l'étage supérieur était dépouillé de sa toiture; le plafond de ce beau salon avait été enfoncé par la chute de ses débris; il y pleuvait, et ces heaux visages de femmes célèbres étaient voilés d'une couche épaisse de poussière et de plâtre qui avait totadement dégradé les portraits placés dans le milieu de la galerie. Ceux qui décoraient les angles étaient plus à l'abri de la destruction, et leur conservation apparente n'accusait que plus hautement l'incurie impie de leur descendant. Une telle sauvagerio me causa une horreur bien plus grande que tout ce que j'avais vu dans ma tournée, et je redescendis de nouveau me consoler, sur ce rivage dont Dianc était toujours la déesse, du dégoût que me causait cotte dernière scène de barbarie.

En récapitulant toutes celles qui depuis plusieurs jours m'avaient passé sous les yenx, je me ressouvins des parias d'Ostie, qui, pour avoir du pain, faisaient de la chaux avec des marbres antiques; et bien certainement le duc de Genzano me parut cent fois plus Vandale.

Comme je suivais avec son concierge les bords enchantés du lac, il me fit remarquer un endroit très-prosond où était submergée une maison de plaisance de Tibère. On en voyait, dit-il, encore les restes il y a trois cents ans; mais la vase les avait totalement recouverts. Cette invention de bâtir un palais sur un bateau, qui m'eût paru simplement originale de la part de Trajan ou d'Adrien, me sembla plus que suspecte de la part de Tibère. Le bateau avait 140 mètres de long sur 70 de large; par conséquent il pouvait contenir un bâtiment en bois de 300 pieds de longueur sur 150 de largeur, et, en supposant même, ce qui est plus que probable, une galerie ouverte tout à l'entour.

Ce ne sont pas les bois, les eaux, la fraicheur, les beautés naturelles de ce site ravissant, qui auront charmé Tibère; sa solitude seule l'aura frappé: ce lac tout entier caché par son rivage; à l'entour le rempart impénétrable de la forêt sacrée; au-delà un camp! Soudain aussi il concut le dessein de faire de son palais nautique, inaccessible à tous les yeux, le théâtre ignoré de ses horribles passions. Et comment douter, d'après Tacite, que ce monstre de débauches et de cruautés ait souillé de ses infâmes profanations le miroir de la chaste déesse, et fait servir encore à ses barbaries le silence de ses eaux? Là sans doute, dans ces lieux si chéris des dieux et de la nature. Tibère ébaucha l'essai de l'insernal séjour de Caprée. L'ile factice le conduisit à l'île véritable, où il devait tout faire en grand. Cette image de Tibère, ce vandalisme du duc Césarini, gâtèrent pour moi l'élysée de Nemi, et je courus l'oublier à Larricia.

L'immense colonnade de verdure qui partage la forêt de Diane n'est interrompue que par le temple d'une plus sainte protectrice. Au milieu de cette vaste solitude, l'église élégante de Notre-Dame-de-Galloro semble offrir au voyageur sa divine hospitalité. Les intervalles des grands arbres laissent voir de temps en temps, au-dessus des pentes cultivées et boisées sur lesquelles ils sont suspendus, le beau spectacle de la mer brillant à l'horizon. Quelques maisons, cachées dans des groupes de chênes et de hêtres, annoncent

bientôt le joli village de Larricia, élevé, dit la fable ou l'histoire, sur les ruines de la ville nommée par Hippolyte du nom de sa chère Aricie.

A Larricia, la résurrection du fils de Thésée est toute populaire, tandis que ses esprits forts, qui croient à l'amour incestueux de Phèdre, ne croient pas à l'indomptable taureau, dragon impétueux; ils se contentent d'affirmer qu'après une scène de famille un peu vive entre Thésée, Phèdre et Hippolyte, celui-ci quitta le palais de son père avec la jeune Aricie, prit un vaisseau dans le port d'Athènes, et débarqua, après la plus heureuse navigation, dans celui de Laurentum, où l'hospitalité latine accueillit les nobles fugitifs, et leur concéda en toute propriété le monticule, le bois et la vallée qui portent encore le nom d'Aricie.

Habitué que l'on est, dans les États du Saint-Père, à rencontrer sur son chemin des villes fondées, soit par le Corinthien Démarate, soit par Diomède, soit par un fils d'Ulysse et de Circé, soit par celui de Vénus et d'Anchise, soit Rome, enfin, par le fils de Mars et d'une vestale, on n'éprouve plus la moindre répugnance à partager l'opinion des esprits forts de Larricia. Il y a en Italie tant de témoignages païens et chrétiens, tant de monumens de l'histoire antique et moderne, qu'involontairement, à force d'habiter cette belle partie de l'Europe, on finit par confondre dans son respect le Panthéon et Saint-Pierre, comme on confond dans son amour ou dans sa haine Adrien et Léon X, Tibère et Borgia. Voyez quel piége tend au voyageur chrétien la forêt consacrée à Diane, en lui offrant tout à coup sous son ombrage paien l'église de la Vierge Marie!

On est moins étonné de trouver sur les ruines de l'antique citadelle le château seigneurial du prince Chigi, près duquel s'élève la coupole d'un temple du Bernin. Un grand parc descend de ses vieilles murailles; il en couvre les débris tant de fois séculaires sous des arbres énormes dont l'âge aussi est inconnu. Le noble aspect de cette grande fabrique ajoute à la beauté du paysage, qui étale autour de lui et déroule à ses pieds les richesses de l'horizon que nous venons de parcourir.

Élevée en partie sur les substructions colossales de la voie Appia, qui a vu passer l'histoire de tant de siècles fameux, Larricia semble être le caravansérail où le monde fatigué a dû se reposer souvent. La profondeur, la paix de ses ombrages, auront été hospitalières aux tributaires du Capitole. La sagesse, ou l'étude, ou l'amour, pourraient également y choisir un asile. J'y connais telle retraite où l'homme dont la vie a été la plus pleine, la plus agitée, aimerait à abriter ses souvenirs, ainsi que l'histoire des antiques Albains y conserve les siens. Voyez ce bassin fertile, brillant de toutes les productions de la nature : il fut un cirque où coula le sang des hommes; plus tôt, il avait été un lac à qui Columelle donne le nom de Turnus, et ce lac avait été le cratère d'un volcan!

Avant d'arriver à Albano, la tradition poétique avait consacré un chêne immense, sous lequel Virgile venait s'asseoir et méditer son grand poème national. Le site était bien choisi. Assis sur la terre des Albains, le poète avait sous les yeux les champs et les plages maritimes des Latins et des Rutules; derrière lui s'élevait, à près de 3,000 pieds au-dessus de la mer, le mont Albane, nouvel Ida, sur les sommets duquel il devait, à l'exemple d'Homère, placer les célestes témoins des combats de son héros.

Ce vieux chêne, dont la longévité sur ce sol si puissant pouvait accréditer cette croyance populaire, aussi bien que celle qui est attachée aux antiques oliviers de la plaine de Troie, était réellement l'objet de la vénération des habitans, une espèce de dieu domestique, dont ils protégeaient la conservation. Il y avait quelque chose d'antique, de filial, de mythologique peut-être, dans ce culte rendu par les laboureurs de Larricia et d'Albano à l'arbre le plus vieux de leur pays. Cette piété si naïve avait placé, sous ce chêne déifié par elle, un homme aussi déifié par son génie, afin que la mémoire de l'un protégeât la vieillesse de l'autre.

On avait vu cependant à de longs intervalles, dont aussi le souvenir était resté, tomber sous la cognée des conservateurs du chêne de Virgile, d'immenses rameaux desséchés par les années, nuisibles par leur poids au tronc paternel, incapables de recevoir et de transmettre la sève précieuse qui lui restait. Ainsi soulagé de ses membres inutiles, le vieux athlète présentait les glorieuses mutilations de son long combat avec le temps, et semblait se complaire à cacher chaque année, sous un épais feuillage, son héroïque difformité.

Mais, il y a peu d'années, le chéne sacré donna sa dernière feuille, dont la beauté, fruit d'un dernier effort et de ce violent amour pour la vie qui saisit tout être mourant, semblait lui assurer encore une bien longue carrière. Au printemps suivant, son spectre apparut seul, immense, dépouillé, menaçant de ses bras flétris la route dont il avait été l'asile et la gloire. Alors vous eussies vu toute la contrée se lever et honorer par ses regrets l'hôte superbe qui avait vu naître ses aïeux.

Cependant un vieillard français, le doyen, le maître de nos paysagistes, le vénérable Boguet, à qui, depuis longues années, la terre romaine était hospitalière, s'attacha au chêne expiré, comme l'hiérophante des funérailles. Jaloux de saisir les derniers momens, de recueillir, pour ainsi dire, le dernier soupir de cet ancien ami, dont tant de fois son pinceau avait retracé la beauté, chaque jour le voyait revenir avec son album et son crayon, et dessiner ce que la mort épargnait encore; chaque jour aussi le soleil, dépouillant le roi des forêts de l'épais tissu de son antique manteau, desséchait ses membres nus, livrait au bûcheron leurs masses livides, et, rendant plus pittoresque le squelette du vieux chêne, offrait au pieux et habile artiste des études plus savantes; jusqu'à ce qu'enfin, entièrement détruit par la chaleur et la cognée, entièrement dessiné jusqu'au moindre débris par le peintre, il ne restât plus du grand chêne de Larricia que le monument ruiné de son tronc gigantesque brisé sur ses énormes racines.

Aujourd'hui vous chercheriez en vain sa place sous les innombrables touffes de plantes et d'arhustes vivaces que depuis tant de siècles son embrage tyrannique empêcha d'éclore. La nature est si jalouse de son éternité, qu'elle se hâte de recouvrir les moindres traces de ses ruines, comme si elle craignait qu'on ne la soupçonnât aussi de mourir, ainsi que font les hommes, les palais et les temples. A cette puissance de reproduction, afin de mieux fasciner nos regards, elle joint une ruse qui semble un secret dérobé à Dieu lui-mêmo. Au lieu où vous avez admiré une belle forêt de hêtres, et où l'impitoyable cognée les aura tous abattus, l'ann e suivante vous voyez de tous côtés surgir une tout autre végétation. Au bout d'un lustre à peine, un bois de bouleaux s'est élevé sur la coupe des hêtres, ainsi qu'une colonie étrangère s'asseoit au foyer des anciens maîtres du sol. Cependant, bientôt, sous les colonnades argentées, sous le mobile et pâle seuillage des usurpateurs, l'épais et riche tapis d'une autre verdure frappe vos yeux, et vous re-

connaissez la jeune famille des vieux habitans tombés sous la hache du bûcheron. Après s'être cachée, comme la proscrite d'une guerre civile, elle est venue se replacer ou étaient ses pères, et bientôt le bouleau tombe à son tour et le hêtre reparait.

Ainsi renaitra un jour le chêne du Valarricia. Mais en vain la nature voudra cacher sa tombe, en la voilant d'un bosquet de myrthes ou d'arbousiers fleuris; chaque soir, n'en doutes pas, les cultivateurs qui rentrent à Albano et à Larricia se reposeront, selon leur ancien usage, sur le tertre où était l'arbre de Virgile.

Tout près d'Albano, les débris d'un monument bizarre ont une légende bien plus antique. Sur une masse informe de briques et de ciment s'élèvent cinq petits cônes irréguliers, que l'on appelle communément, en dépit de l'archéologie, le tombeau des Horaces et des Curiaces. Quelques savans ont cru y reconnaître, on ne sait à quoi. les trophées de Pompée. C'est absolument comme si l'on voulait reconnaître à son squelette un de ses ancêtres, quand il n'existe aucune inscription. aucun témoignage qui l'indique. Quant à moi, je confesse que dans les cas douteux, tels que celui-ci, je me mets volontiers du côté du grand nombre, surtout quand sa croyance ne choque pas ma raison. Or, si le fait de ce triple duel, qui donna l'empire à Rome, est vrai, ainsi que l'attestent ses historiens, les six champions n'out pas dû se battre loin du monument des cinq qui succombèrent.

D'ailleurs, l'importance du résultat de ce comhat ne permet pas de douter, indépendamment de la piété de cet âge pour les morts, et de l'habitude monumentale consacrée par les mœurs antiques, que les Romains et les Albains ne se soient empressés d'élever des tombes à ces généreux rivaux, et probablement sur le lieu même du combat. Les dogmes religieux, communs aux vainqueurs et aux vaincus, leur prescrivaient d'apaiser les manes errans autour des corps sans sépulture. A défaut de ces derniers houneurs, il y avait honte et péril pour leurs familles et pour leurs nations. Rome avait trop gagné, Albe avait trop perdu à ce combat héroïque, pour négliger la solennelle expiation, ou du triomphe, ou de la défaite. Ces vieilles lois des anciennes races ont quelque chose de sacré, d'inflexible, qui commande le respect.



TTALTR PITT

Nº 3.

Albano. — Villa de Domitien. — Villa Barberini. — Panfili. — Corsini. — Monte Cavo ou Monte Albano. — Alba-Longa. — Lac d'Albano. — Nymphées. — Émissaire. — Capucins d'Albano, de Palazzuola. — Charles IV. — Brigands chez les capucins. — Rocca di Papa. — Castel Gandolfo. — Marino. — Grotta Ferrata. — Frascati. — Tusculum. — Le Ruffinella. — Villa Aldobrandini.

Albano, peuplée de 4,000 âmes, s'étend vo-Inplueusement sur les pentes de la colline ou Pompée, Clodius et Domitien avaient leurs maisons de plaisance. Celles-ci ont été remplacées par les villas Barberini, Doria, Corsini, dans la proportion où les Romains modernes remplacent les anciens. Qui ne connaît les grands jardins Barberini tracés dans une faible partie de ceux de Domitien, cette église bâtie dans un coin des Thermes, cette autre qui s'est logée dans un petit temple de Minerve! Qui ne connaît aussi cette caserne prétorienne avec ses murailles, ses piscines, ses citernes, cet amphithéâtre, ce musée toujours appelé Pinacotheca, et ces restes d'une galerie gigantesque à moitié souterraine, promenade de marbre dont les fenêtres s'ouvrent sur la campagne maritime? Ses murs, de douze pieds d'épaisseur, supportent une voûte de la plus grande richesse, et encadrent un pavé tout en mosaïque. Quelles traces superbes du passage de ces maitres du monde! Mais aussi par quelle puissante rivalité la nature semble-t-elle leur disputer les hommages de la postérité! Qui planta les chênes verts de la villa Panfili? Est-ce Doria ou Domitien? Plusieurs de ces arbres, jadis consacrés à Jupiter, ont vingt pieds de circonférence! Nos yeux modernes sont long-temps à s'habituer à cette contemplation des merveilles antiques et à juger les proportions des simples usages domestiques du palais d'un César, hôte d'une foule d'étrangers, protecteur d'une multitude de cliens, servi par des centaines d'esclaves, gardé par des milliers de soldats, qui aussi en habitaient l'enceinte. Fatigués bientôt de cette admiration colossale, nos regards vont chercher leur repos sur les beautés de la nature, dont la grandeur infinie les étonne aussi, mais les charme toujours. C'est ainsi qu'ébloui, blessé par les rayons du soleil. l'œil retrouve sa guérison et sa sérénité sur les pentes verdoyantes d'un coteau. Avec quel plaisir aussi, échappé des voûtes impériales de Domitien, se retrouve-t-on sous les ombrages des jardins Barberini, Doria et Corsini!

Mais au milieu et à l'entour de ces palais anciens et modernes, des maisons élégantes et com-

modes annoncent, ainsi que leurs frais bocages, des hôtes moins illustres et des asiles plus agréables. C'est de ces villas, où rien m'est antique, que la douceur et la pureté de l'air, ou bien quelque sarcophage métamorphosé en fontaine, que, vers le commencement de la soirée, des essaims de promeneurs se précipitent, les uns sous les evenues de Castel Gandolfo, modeste palais de campagne du souverain pontife, d'autres sur la route de Larricia, d'autres sur celles qui conduisent aux Capucins, à l'Émissaire, aux Nymphéss, à la Voie Triomphale, au couvent enfin des Passionistes, que la cime du mont Albane (Monte Cavo) voit remplacer le temple de Jupiter Latial, ainsi que le couvent de Palazzuola s'est assis sur une ruine de la rivale de Rome, de la ville d'Ascagne, d'Alba-Longa, la métropole des Latins, la patrie des Curiaces! Car, telle est la carte si variée, si riche en souvenirs et en jouissances de la petite contrée d'Albano. Aussi, au coucher du soleil, vous voyez, par tous les chemins, par tous les sentiers, passer et repasser en caratelles, à cheval, à pied, sur des ânes, des troupes joyeuses de jeunes Romains, pélerins assez insoucians de cette terre classique des trois ages de leur histoire. Réunis sous les Nymphées, baignées des eaux du lac, leurs chants improvisés, accompagnés des vibrantes guitares, rappellent les amours des nymphes, et troublent celles des serpens qui les habitent. Plusieurs grottes communiquant ensemble par des passages secrets, creusés sous la montagne, indiquent, par leurs formes et le luxe de leurs débris, l'origine au moins patricienne de ces bains voluptueux. La nature a suspendu aux pilastres qui règnent à l'entour, des draperies de lianes fleuries, tombant des corniches, des caissons, des entablemens ruinés, et jetant un voile capricieux sur la nudité des niches, où les nymphes ne sont plus.

Plus loin, des rires bruyans frappent les airs. La scène se passe au fameux *Emissario*. Ce souterrain fut ouvert l'an de Rome 336, afin de maintenir les eaux du lac à la hauteur constante de 900 pieds au dessus de la mer. Depuis 2,300 ans, ce véritable monolithe, long

de 1,000 toises, supporte, sans la moindre dégradation, le poids du coteau qui s'élève perpendiculairement de 350 pieds au-dessus du lac. Camille fut l'auteur de cette œuvre colossale; elle fut terminée en un an. Non moins grand ingénieur que grand capitaine, il obtint un succès aussi rapide, en faisant creuser sur la hauteur, de 30 mètres en 30 mètres, des puits qui servirent à l'extraction des déblais. Eclairé soudain par son propre ouvrage, Camille vola au siége de Veies, et y introduisit le soldat romain par une mine semblable creusée sous ses remparts. Un canal découvert, qui reçoit les eaux du lac, les porte sous un grand arc à plein cintre où commence le canal souterrain. Le lac a 800 arpens de superficie et déverse ainsi le trop plein de ses eaux, que le Tibre reçoit enfin à trois lieues au-dessous de Rome. Des massifs d'arbres énormes, implantés sur d'énormes massifs de pierres liées et disjointes à la fois par leur impérieuse végétation, s'élèvent comme un vaste portique à l'entrée de l'Émissaire. Ils entretiennent la fraicheur des eaux, et servent encore d'asile et de rendez-vous aux promeneurs et aux curieux. Aussi, c'était sous leurs magnifiques ombrages que se trouvait l'une de ces sociétés rieuses, si communes à Rome, où le plaisir est la grande, l'unique affaire de la vie. On était occupé à équiper une flotte; tous les matériaux étaient préparés; on s'était pourvu de petites planchettes, sur lesquelles de petites bougies étaient collées. C'était le moment de l'illumination, quand je surpris les argonautes du souterrain. Tout à coup, les légers et brillans esquifs furent mis à l'eau et entrainés par le courant. Leurs mille fanaux éclairèrent dans leur fuite les parois de la route. Ils figuraient de loin, dans son obscurité toujours plus profonde, un vol de ces mouches phosphoriques, de ces transparentes luciole, qui, la nuit, semant d'étincelles l'atmosphère et les buissons, semblent célébrer des jeux planétaires.

Dans toute l'Italie, quand vous voyez, sur un monticule dominant un beau paysage, s'élever audessus d'un bâtiment long et à deux petits étages tapissés d'une grande vigne, un clocher grêle et à jour, ou pend une seule cloche, vous êtes certain que c'est un couvent de capucins. Les bons pères semblent vouloir inviter de loin le voyageur à donner ou à recevoir la charité. Le grand air aussi les repose de leurs courses, et supplée par son influence à la propreté, que l'humilité de cet ordre a toujours regardée comme un luxe pro-

fane. Aussi, sur la hauteur occidentale qui s'élève, par une pente de platanes, du rivage du lac, au-dessus de son vaste entonnoir, au bord de la route qui mène de Castel Gandolfo au Monte Cavo, est situé le monastère des capucins, dont ceux de Palazzuola semblent être les affranchis.

En 1812, à l'époque de la vente des biens du clergé, M. Martial Daru, intendant de la couronne, acheta le couvent des capucins d'Albano. C'était une rage alors, dont le roi Charles IV avait donné l'exemple en achetant, le jour même de la première adjudication, le monastère de Sainte-Praxède et le couvent contigu, situés à Rome, vis-à-vis du prieuré de Malte : de sorte qu'en voyant le roi très-catholique propriétaire de deux couvens, bien des scrupules s'évanouirent, même parmi les nationaux. Ceci me rappelle que, peu de jours après, le roi m'ayant demandé si les maîtres de musique que j'avais donnés à l'infant D. Francesco di Pola étaient contens de lui, je lui répondis que le jeune prince ne voulait chanter avec eux que de la musique d'église. « Cette « disposition, ajoutai-je, annonce peut-être une « vocation pour l'état ecclésiastique, et alors il y « aurait, en Italie comme en Espagne, un car-« dinal de Bourbon. — Un cardinal! répondit le « roi avec humeur; un abbé de Bourbon, c'est « assez pour lui; je lui donnerai mes deux cou-« vens. »

D'après de tels exemples, le gouverneur-général Miollis m'engagea à acheter la petite capucinière de Palazzuola, dont l'aspect n'était pas moins riant, moins pittoresque que celui des capucins d'Albano. J'y consentis, à condition qu'il voudrait m'accorder une garnison, que l'on pourrait établir sur un des vieux remparts d'Alba-Longa, qui domine cet ermitage. Et en effet, comme je l'ai déjà dit de tous ceux qui vivent du bien d'autrui, il y avait une sorte d'alliance de nécessité entre les capucins et les brigands qui leur avaient octroyé le droit d'asile en leur faveur; de sorte que, quand ils étaient poursuivis du côté de Rocca di Papa, ils venaient passer la nuit, tantôt chez les passionistes du Monte Cavo, tantôt chez les capucins du lac. Il en était de même quand ils étaient ou malades ou blessés. Ils étaient sûrs de trouver chez ces moines au moins la charité du Samaritain. Ces habitudes ne me garantissant pas suffisamment les agrémens de la possession de Palazzuola, malgré ses beautés naturelles je crus devoir y renoncer, et je me contentai de le visiter souvent. Or il y était resté

trois hospitaliers. Ces pauvres moines, dans leur ruse de capucins, avaient imaginé, afin de se soustraire à la police française, de découper leur robe monastique en longue redingotte, avec un petit collet et de grands revers attachés par de gros boutons. Ils avaient aussi porté la réforme sur leurs barbes, qu'ils coupaient tous les mois, et croyaient bonnement ressembler à des cabaretiers paysans. Plusieurs fois j'y ai pris, comme on prend chez de pauvres mendians, quelques rafraichissemens. Plusieurs fois aussi, j'ai trouvé sur la table les traces d'un repas plus matinal que le mien. Il y avait de temps en temps un ou deux volets de fermés aux cellules, ce qui annonçait un ou deux malades. Ils disaient alors que c'étaient de pauvres voyageurs; et en effet, les brigands sont toujours en voyage. Comme je payais toujours largement leur hospitalité, ces demicapucins me voyaient revenir avec plaisir. La dernière fois que j'allai à Palazzuola, c'était à la fin de 1813; ils me prièrent en confidence de ne pas dire au directeur-général de la police, qu'ils étaient restés déguisés dans leur couvent. Un sourire me prit alors. « Eh! mon Dieu, révérends pè-« res, leur dis-je, il y a près de trois ans qu'il le « sait, et c'est lui qui vous prie encore d'accepter « cette légère aumône; mais ne donnez plus à a coucher ni à manger aux brigands. » Je les laissai confondus.

Pendant l'été, la chaleur est excessive à Rome, et l'hiver y est trop tempéré pour produire de la glace; mais il neige beaucoup sur les montagnes voisines, dont Monte Cavo est le plus grand promontoire. Les glaciers, où la neige se conserve pour la consommation de Rome, sont à Rocca di Papa, village d'environ 2,000 habitans, bâti sur un pic volcanique qui forme le second gradin du mont Albano, dont Castel Gandolfo, Marino et Grotta Ferrata occupent le premier. Cet immense approvisionnement de Rome, où l'on boit frais à si bon marché, est confié à un fermier que l'on nomme l'appaltatore della neve. Rocca di Papa est aussi renommée pour la beauté de ses châtaigniers, dont la sève est puissamment entretenue par la profondeur de la Pouzzolane, où plongent leurs racines; tandis que leur ombrage épais abrite invinciblement du soleil les puits creusés dans le roc, où la neige foulée et entassée prend bientôt la compacité et la transparence de la glace. A côté de ce village est un plateau qui a gardé le nom de Campo di Annibale. Certainement ce grand capitaine ne pouvait choisir une position plus favorable à l'exploration des environs de la ville qu'il voulait assiéger.

Placé sous la double influence de la chaleur et du froid, le paysan de Rocca di Papa doit à ces deux élémens contraires la constitution robuste qui le distingue. Endurcis par les travaux que nécessitent chaque hiver l'amoncellement de la neige sur la haute montagne et son transport aux glacières, indépendamment de ceux de l'agriculture, les paysans de cette région élevée sont un objet perpétuel de séduction de la part des brigands, jaloux de recruter des hommes à l'épreuve des fatigues et de l'intempérie des saisons. Aussi il était rare que Rocca di Papa ne fournit pas son contingent à la montagne, c'està-dire au brigandage. Les bandes étaient d'autant plus intéressées à cette association, que le site écarté du village, les rochers, les bois, les escarpemens, les ravins qui l'entourent, leur offraient une espèce de camp retranché, dont les couvens voisins étaient à la fois les magasins, les hôpitaux et la sauvegarde.

Les montagnards sortent rarement le soir sans être armés : le stylet passé dans la ceinture fait partie du costumé. Il n'est pas prudent de faire une promenade philosophique au clair de la lune de Rocca di Papa; car ses habitans aiment aussi la promenade du soir, et de plus, c'est l'heure où ils reviennent des champs avec leurs pioches et leurs bêches. Cependant, parmi les promeneurs à qui vous souhaitez la bona sera, il s'en trouve qui vous répondent : Grazia, ma é molto tardi, merci, mais il est bien tard. En effet, dans la campagne, le vol est assez généralement justifié par l'occasion et par l'impunité. Voler un étranger qui passe, et qu'on ne doit jamais revoir. fait en quelque sorte partie du droit naturel du paysan... « Pourquoi passait-il par là ?... Je ne le « cherchais pas... Le diable m'a tenté... » C'est comme le nègre de nos colonies, surpris volant son maitre.

Le crime ne commence réellement pour les paysans romains qu'à l'assassinat. Le sang une fois versé est l'engagement d'en verser toujours, et le village ne convient plus au meurtrier; il lui faut la montagne. Dans nos campagnes, les querelles se terminent ordinairement par des coups de poing: en Italie, elles commencent par des coups de couteau. En voici un terrible exemple arrivé dans un village voisin en 1812.

Un jeune paysan, nouvellement marié par

amour, comme c'est la coutume, prend querelle pour cinq baioques, pour cinq sous, en jouant à la mourra avec son meilleur ami, et lui plonge son couteau dans le cœur. Le voyant mort, il s'arrache les cheveux, se livre au plus violent désespoir, et se sauve sur la montagne. A peine a-t-il perdu de vue le clocher de son village, il songe à sa jeune femme qui l'attend, et qu'il a laissée exposée seule à un autre amour que le sien. .Voulez-vous savoir ce que produisent sur cetamoureux de vingt ans la douleur et la jalousie de la séparation? Le voici : rentré furtivement la nuit comme un assassin dans son village, il rentre de même comme un amant dans sa maison : sa femme se jette dans ses bras, il la presse tendrement sur son cœur, et la tenant toujours embrassée, il la frappe du même couteau qui a tué son ami, et l'étend morte à ses pieds. « Adesso sono libero, à présent je suis libre, » s'écrie-t-il avec une joie infernale, et il court grossir la bande du fameux Dieci-Nove, Dix-Neuf, ainsi nommé du nombre de ses meurtres. Tel fut l'aveu de ce jeune meurtrier, surpris quelque temps après dans une embuscade par la gendarmerie. Il ne déguisa rien, tant il se crut justifié par le sang de sa femme et de son ami, d'avoir pris parti parmi les brigands.

Voilà ce qui a lieu sans doute encore aujourd'hui, sous ce gouvernement de prêtres, qui, également ignorans et passionnés, ne savent prendre aucun empire sur les passions de leurs paroissiens. La justice française avait merveilleusement commencé cette réformation; elle avait débuté par réprimer; elle avait fini par prévenir. Les crimes étaient devenus rares : la peur du code avait remplacé la peur du diable. « Il n'y a pas à « rire, disaient les gens du peuple, avec la jus-« tice des Français; ils vous coupent la tête d'un « homme pour un pauvre petit coup de cou-« teau. » Toutefois, il faut rendre témoignage aux prêtres, quand ils assistent les condamnés; ils n'ont pas su les faire bien vivre, mais ils savent les faire très-bien mourir, ce qui est beaucoup sans doute: mais il valait mieux s'y prendre plus tôt.

Avec quel charme, échappé au pittoresque âpre et terrible de Rocca di Papa, d'ou Annibal menaça Rome, l'on se retrouve sous l'asile modeste et paisible de Castel Gandolfo, d'ou le pape la bénit chaque jour de l'été. Là on est redescendu dans la zône des enchantemens, à la poésie riante, gracieuse, brillante, du double éclat de

la nature et des arts. Élevé à 1,200 pieds audessus de la campagne romaine, sur un amphithéâtre de jardins, que couronnent des portiques
de verdure gigantesques, dominant au loin les
hautes ruines, les longs aqueducs, les tours, les
murailles, les coupoles, les palais et les sept collines de la reine des cités, et les vastes plaines
dont l'horizon se perd dans celui des flots, Castel Gandolfo semble de loin un immense autel,
dont la nature entretient l'éternelle solennité par
ses guirlandes vertes et fleuries, par ses parfums, par la majesté de ses ombrages, comme
elle en accompagne la prière du murmure de ses
eaux, de ses brises du soir et du matin, et du concert de ses oiseaux.

C'est la nuit surtout que se révèlent les délices secrètes du paysage; la nuit, ou tout dort. excepté le parfum, la pensée, la prière; la nuit, dont la fraicheur féconde renouvelle silencieusement les trésors du jour; la nuit, dont le front chargé d'étoiles semble en secouer la rosée sur la terre, alors que des myriades de luciole la déposent de leurs ailes de feu en perles d'opale sur l'acanthe des bois et la primevère des prairies. La déesse de Nemi, dans sa course inégale, préside à cette grande fête de la nuit, et fait scintiller ses rayons sur toutes ses clartés, ainsi que la cascade de la montagne disperse ses eaux aux ruisseaux des vallons. Soudain, au premier chant de l'alouette, le visage de la voyageuse nocturne a pâli; au cri d'un faible oiseau, craintive d'être surprise dans ses jeux, la chaste reine des astres a fui, et dans sa fuite, elle laisse errer dans les cieux un léger voile encore empreint de sa lumière.

Déjà Albano se réveille sur son lit de fleurs. le front caché sous les ombrages Barberini, appuyant nonchalamment ses bras aux voûtes de Domitien, et ses pieds d'albâtre aux bocages Doria. La cime du mont Albane étincelle des feux du matin; le lac les réfléchit dans son miroir. La coupole du Bernin se colore à son tour dans l'enceinte de Castel Gandolfo, et au loin, la croix d'or de Saint-Pierre, brillant télégraphe du jour, transmet à Rome et à la tour d'Astura le rayon qui lui vient de la villa Pontificale. Une nappe d'or jaillit tout à coup du tombeau d'Ascagne, et s'étend sur l'avenue des sépulcres sans nom de la voie Appia jusqu'au monument de Cecilia Metella, fille de Crassus. Bientôt un jet de lumière découvre le temple des Muses, la fontaine d'Égérie et sa vallée mystérieuse, qu'Anni-



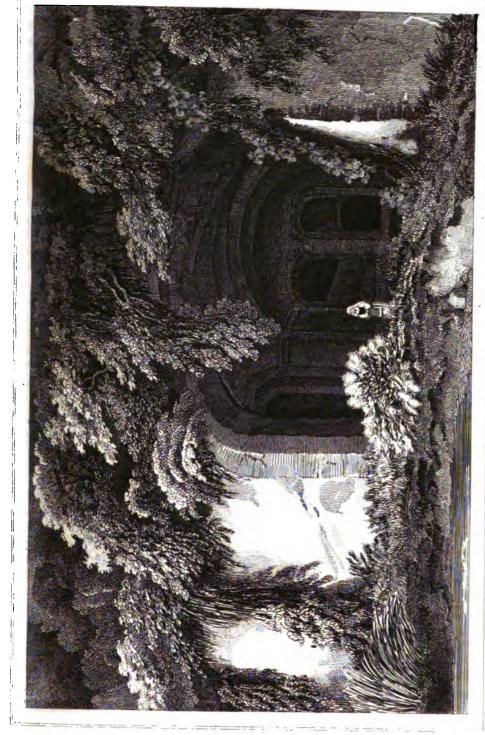

ITA ILB PITT



bal ne put franchir, où Caracalla célébra ses jeux sanguinaires, où le jeune Sébastien tomba sous les flèches romaines. Le jour a paru dans toute sa splendeur : il a rendu l'immobilité aux visions colossales de Roma Vecchia, à ses ruines debout, à ses ruines couchées, à son théâtre, à sa fontaine sans naïades, à son temple sans dieu, à ces massifs informes et bizarrement dégradés de grandes briques rouges et noires, qui, dépouillés de leurs marbres, comme des morts de leurs linceuils, semblent mouvoir sous leurs manteaux de lierre leurs formes fantastiques aux clartés tremblantes de la lune, et redemander au successeur de Ganganelli ce peuple de statues qui consolait Roma Vecchia du veuvage de ses habitans. La nuit romaine tout entière s'est réfugiée, ainsi qu'en un sanctuaire, sous les voûtes des Catacombes, où dort confondue la poussière des volcans et des chrétiens, dédale de la vie et de la mort de tout un peuple de martyrs, dont saint Sébastien a nommé le funèbre hypogée.

La vallée qui, à l'est, descend de Castel Gandolfo, et qui conduit à Marino, à Grotta Ferrata, à Frascati, rappelle une antique mémoire sous ses jeunes ombrages. Ses pentes adoucies, ses riantes cultures, vous disent qu'elle ne fut ni un cirque, ni un amphithéâtre, comme celles de Larricia et d'Égérie; jamais ses échos rustiques ne retentirent des cris sauvages et déchirans des gladiateurs et des monstres de l'Afrique, ni des applaudissemens plus barbares, plus féroces encore des enfans d'Albe et de Rome. Ils ne redisaient jadis que les chants et les vœux communs des nations latines, que chaque année réunissait le culte de la déesse Ferentina; culte primitif et poétique, culte sublime et simple, qui offrait des fleurs en retour des moissons, et appelait la divinité de l'abondance en témoin des sermens de l'union des peuples. Quelle politique moderne peut se placer à côté d'un tel contrat, dont l'abondance, fruit du travail, dont l'union, fruit de la richesse, étaient la loi et la garantie! Quelles mœurs aussi que celles à qui une semblable politique pouvait suffire! Qui s'oppose au retour de ces mœurs? Les peuples sont encore là; la terre leur est toujours féconde, et le monde semble vouloir remonter à son origine. Les foudres du Vatican sont éteints; les volcans d'Albano, de Larricia, de Nemi, l'étaient bien avant qu'ils ne fussent allumés. Il ne reste plus aux papes que la prière qui les a institués. Rien ne les empêche de redevenir les pasteurs des peuples, comme les rois d'Homère, les rois du Latium et les prêtres de l'évangile. La vallée Ferentina a bien conservé sa virginité au milieu des convulsions humaines; elle n'a cessé de verdir, do fleurir, malgré les pompes et au milieu des ruines romaines de tous les âges. Quel jour que celui où l'oracle du Capitole, frappant à la fois les cimes de l'Apennin, du Cimino, du Soracte, de l'Albane, de l'Arthémisien et du Janicule, ferait entendre cette voix : LE CHRIST ET LA CHARRUE! Ou'il serait grand ce catholicisme renaissant de la crêche de l'enfant de Bethléem, qui aurait pour témoins le Panthéon, le Colysée, le Capitole et le Vatican! Dieux profanes, Martyrs, Césars, Souverains pontifes, il resterait après vous ce qui était avant vous, Dieu et la Nature, et un autel champêtre réunirait de nouveau les nations latines dans la vallée Ferentina!

Au sortir du vallon s'élèvent et s'étendent au loin de riches vignobles, d'où l'on voit surgir les clochers de Marino, Marino si connu par ses vins et par cet immense sarcophage devenu fontaine, où ses lavandières pittoresques, vétues d'un long corset rouge et d'un court jupon bleu. coiffées d'un mouchoir blanc carré, ont tant de fois exercé les pinceaux et les récits des voyageurs. Les plus jeunes filles du village, soutenant d'une main sur leur tête de grandes amphores de cuivre, vont et reviennent sans cesse y puiser de l'eau pour leurs ménages, et, par leur pose élégante et noble, par leur marche légère et assurée, et aussi par leurs beaux et doux regards, rappellent les ravissantes poésies de la Bible et de la Grèce. C'est dans ces réunions de femmes rustiques, que se retrouve le type de ces beautés ardentes, robustes, tendres et passionnées, qui se jetant tout à coup entre les armées sabine et romaine, présentant leur sein aux javelots de leurs frères et de leurs époux, désarmèrent par le courage de l'amour la fureur et la vengeance, et ne firent qu'une famille des deux peuples. Les nymphes de Marino ont des mœurs plus gaies : les chansons d'amour, les vives saillies, les rires bruyans, se mélent, autour de l'antique sépulcre, au retentissement des battoirs, au son monotone de l'eau qui tombe, aux frémissemens du linge qui se tord sous leurs doigts, et composent une harmonie bizarre et railleuse, qui jette une piquante variété sur la route de Frascati.

Marino est assis entre deux vallées, dont l'aspect est bien différent : dans la première, coula négligemment un ruisseau champêtre, dans la se-

conde, un ruisseau industriel, captif dans ses écluses, donne le mouvement à quelques usines; au fond s'élève un coteau, couronné de tours et de hautes murailles crénelées. Tout à l'heure c'était le paysage naturel d'une petite ville de 5,000 habitans agricoles, au milieu des vignes, décoré d'une belle fontaine, dominant un vallon frais et presque solitaire; à présent c'est le moyen âge, représenté par une place forte de l'Eglise; c'est la seigneurie abbatiale des moines de Saint-Basile, moines grecs, toujours fidèles à leur liturgie, fondée à Grotta Ferrata, en l'an 1000, par saint Nil et saint Barthélemy. Ceux-ci ont eu depuis pour historien le Dominiquin, dont les fresques admirables ont embelli l'église des actes édifians ou miraculeux de ses fondateurs.

A chaque pas se multiplient les contrastes. En suivant la route à l'est, un monticule couvert de ruines oppose tout à coup à saint Basile Télégon, fils d'Ulysse et de Circé. Cette ville détruite, c'est Tusculum, fondée par ce prince mythologique; c'est la patrie de Caton le censeur. Les restes de sa grandeur s'exhument chaque jour, et chaque jour le temps dévore ce que la terre conserva pendant tant de siècles. Sur ce rocher à pic était sa citadelle. Voici encore son théâtre à sept rangées de gradins, ses murailles de pierres colossales, sa citerne, son aqueduc; tout autour se groupent les débris des villas des Romains les plus voluptueux, les plus riches, les plus illustres. Là ont vécu Lucullus, Pomponius, Atticus, Hortensius; là Cicéron écrivit ses Tusculanes, au lieu même où brille la Ruffinella, villa élégante et fleurie, élysée de ce Campo-Santo de l'antiquité. Elle appartient au prince de Canino, à Lucien Bonaparte, qui y ressuscitait Tusculum, pendant que son frère abattait les empires. Les Romains détruisirent en 1191 la cité audacieuse qui voulait lutter contre Rome pontificale, comme elle l'avait fait contre Rome consulaire; et de cette destruction totale est né le délicieux, le riant séjour de Frascati. Chassés de leur ville natale, les habitans furent réduits à abriter leur misère sous des cabanes de feuillages, qui s'appellent frasche, et le nom de Frascati, qui avait consacré le campement sauvage des malheureux Tusculans, est resté aux villas de marbre, aux jardins enchantés de la postérité de leurs vain-

Frascati partage avec Albano les honneurs de la grande villegiatura romaine. Dans la villa Aldobrandini, d'où j'ai vu extraire la célèbre fresque connue sous le nom de Noce Aldobrandine, achetée par le peintre Cammuccini, le luxe de l'architecture ne le dispute que trop au luxe de la nature. Des lits de marbre y reçoivent les cascades jaillissantes de la montagne, dont ils emprisonnent les chutes limpides. Les statues des éternels dieux des champs et des jardins habitent tristement cette solitude princière, si long-temps déserte et livrée aux ravages de l'air et du temps. Cependant il faut remercier l'air, le temps et le prince du silence, qui a remplacé les ridicules concerts hydrauliques de ces divinités champêtres, dont les flûtes, les hauthois et les chalumeaux apprenaient aux échos des harmonies si burlesques, pendant que des jets d'eau, merveilleusement cachés sous le gazon, inondaient inopinément les curieux. La nature n'a plus d'autres ennemis dans les jardins du prince Aldobrandini que les ciseaux de ses jardiniers; elle n'a pas complété sa révolution. Les familles Conti, Buoncompagni et Mondragone ont aussi à Frascati leurs palais d'été. Mais à Frascati, ainsi qu'à Albano, ce n'est pas dans ces somptueuses et imposantes demeures que l'on goûte les plaisirs de la villegiatura; la vie campagnarde, active, gaie, insouciante, rit dans ces petits casins, suspendus comme des nids de palombes aux flancs du coteau, de la vie symétrique des nobles villas : aussi va-t-elle sans cesse chercher d'autres ombrages plus frais et surtout plus sombres que les charmilles taillées en portiques, et des lits de gazon plus doux et moins froids que des bancs de marbre.

A Rome, comme en Espagne, on ne plante pas, on bâtit des jardins. S'ils sont de marbre à Rome, je les ai vus de porcelaine ou de faïence à Barcelone, non pas au sol de la rue, mais au niveau du premier étage de la maison. On enlève un carreau de faïence, et à sa place on met un oranger, qui y pousse admirablement. De toute façon, dans les deux pays, les jardiniers sont obligés d'être un peu architectes. On ne peut s'empêcher de remarquer cette inexplicable bizarrerie qui porte à multiplier les ombrages dans les jardins du nord de l'Europe, tandis qu'elle les exile de ceux du midi! La contradiction n'est pas moins frappante, de voir les Italiens et les Espagnols se couvrir de longs et épais manteaux contre les ardeurs du soleil. Pourquoi en sont-ils si ennemis pour leurs personnes, quand ils en sont si amis pour leurs jardins?

J. DE NORVINS.

## N.º 4.

Palestrine. — Villa Hadriana. — Tivoli. — Subiaco. — Sacro Speco. — Paliano. — Anagni. — Alatri. — Veroli. — Trisulti. — Grotte de Collepardo. — Isola di Sora. — Brigands napolitains. — Lac de Celano. — Emissaire de Claude. — Frosinone.

Partout où le sol est volcanique, les plantes et les arbres poussent spontanément et jettent sur les rivages et sur les montagnes ces grandes décorations qui encadrent si merveilleusement le paysage romain. De loin, les villes se découvrent sous des manteaux de verdure; elles suivent capricieus ement les ondulations des coteaux, et semblent bercées par le feuillage mobile qui les entoure. Le sol rouge, les rochers bruns et violets, portent l'empreinte du feu souterrain qui jadis incendiait ces contrées, et qui les féconde aujourd'hui. Au-dessus, des forêts de chênes verts étalent leurs draperies noires, et le sombre et profond azur du ciel couvre de son énergique harmonie ces forêts et ces rochers, sur lesquels le soleil vient briser ses rayons.

Cette noble et puissante nature s'arrête tout-àcoup à la voie Prenestina, dont le pavé antique porte encore les traces des anciens chars romains. Cette route sépare deux œuvres de la création, comme une barrière entre deux Etats. Aux pentes douces et majestueuses des monts Albanes succèdent brusquement de rapides escarpements, des ravins apres et profonds, des roches grisatres dont les amoncellements sauvages et la triste nudité annoncent la première chaîne de l'Apennin. Au lieu des grands végétaux de la terre volcanique, rampent inégalement sur les roches d'humbles brayères et des plantes aromatiques. Quelques oliviers seulement, faible et dernier effort de la végétation expirante, jetés çà et là sur les pentes moyennes, interrompent l'aspect monotone des montagnes, et par leurs formes maladives, font ressortir davantage l'impuissance du sol. Au sein de ce rideau calcaire, et dans une région élevée, s'appuie à la montagne une enceinte pyramidale de fabriques modernes et de ruines antiques, encadrée par les blocs irréguliers d'épaisses murailles, qui descendent de la citadelle assise au sommet du triangle. C'est l'antique Præneste et la moderne Palestrine, tant se confondent, dans le bizarre contour de ses murs, les âges et les monuments de ce vieux rempart de ligue latine, antérieur de six siècles à la fondation de Rome. Ce fut de la citadelle que

Pyrrhus, ainsi qu'Annibal des rochers de Rocca di Papa, voulut voir aussi cette Rome où ils ne devaient jamais entrer. Dans la guerre contre Marius, Sylla vainqueur prit cette ville, et en fit massacrer froidement 12,000 hommes! La barbarie du dictateur nous apprend quelle devait être la population de cette puissante cité. Præneste prit dans le moyen âge le nom de Palestrina, et, condamnée encore à être la victime des dissensions civiles, elle servit successivement de forteresse aux Colonna et aux Barberini. Au centre de cette acropole était placé ce fameux temple de la Fortune. le plus vaste et le plus magnifique de l'antiquité. La ville moderne, peuplée d'environ 4,000 habitants, en occupe tout entière les fondations; son sanctuaire est remplacé par le château Barberini. C'est dans une de ses salles qu'est conservée la plus grande et la plus belle mosaïque connue, reste d'une partie du pavé du temple. De belles statues, telles que celles de l'Antinous, sont sortis des ruines de Præneste, où Auguste avait un palais. La vue de Palestrine est une des plus pittoresques de l'État romain. Ses souvenirs et leurs débris donnent à eux seuls la vie à la nature ingrate au sein de laquelle elle est placée, comme un fanal éclaire la nuit une grêve muette et inhabitée.

A trois lieues de Palestrine, une forêt d'antiques oliviers couronne les sommets et tapisse les flancs de la montagne; elle annonce de loin le retour d'une brillante végétation. Le mont verdoyant s'élève et s'étend comme l'avant-scène du grand spectacle à double théâtre que présentent la ville de Tivoli, dont les temples sont suspendus dans les airs, et la villa d'Hadrien, dont les ruines reposent à ses pieds. Il conduit à l'une par sa cime, à celle-ci par ses pentes qui se marient à ses bocages.

Ami éclairé et protecteur des arts, l'empereur Hadrien conçut et exécuta le magnifique dessein de rassembler dans ses jardins les monuments et les lieux mêmes qui l'avaient le plus vivement frappé pendant ses longs voyages, et de faire ainsi de sa maison de plaisance le microcosme de l'empire romain. Pensée digne d'un grand monarque, d'embellir sa retraite des plus nobles trophées de la gloire de son peuple et de faire du culte des sciences et des arts le repos de sa puissance!

Inspiré sans doute par la mémoire des hôtes poétiques de Tibur, César a tracé lui-même la vaste enceinte où la Grèce, l'Égypte et l'Italie réuniront leurs muses et leurs dieux autour de son palais. La nature s'est chargée des autres enchantements; elle lui offre le tribut de ses parfums, de ses eaux, de ses sites, de ses ombrages. Soudain le vallon a reçu la forme et le doux nom de Tempé: c'est aussi le Pénée qui l'arrose. Athènes s'est transportée aux rives de l'Anio. L'Académie, le Lycée, le Prytanée, le Pæcile, la Bibliothèque, les Théâtres, les Temples, ont élevé leurs portiques et leurs galeries. Les héros, les sages, les dieux de la Grèce, ont une seconde patrie; ses peintres, ses sculpteurs, ses musiciens, ses architectes, ses poètes, les ont suivis dans l'asile d'Hadrien. Aussi l'enser grec, avec son Tartare et son Elysée, a joint ses féeries religieuses aux beautés de ces monuments. Au loin et à l'écart, sous les masses caverneuses de noirs rochers, dont des ombrages gigantesques dérobent l'entrée à tous les regards, se cache le mystérieux sanctuaire de l'Egyptien Canope. En dehors de toutes ces merveilles commence l'intérieur du maître du monde. Là des thermes, des cirques, des naumachies; ici les casernes des prétoriens, l'amphithéâtre, les bâtiments des esclaves, des affranchis, des clients, des étrangers, et enfin le palais d'Hadrien, avec son luxe impérial, domine ce musée de l'univers.

Le génie d'un autre âge et d'un autre climat inspira mille six cents ans plus tard la création de Versailles au superbe Louis XIV, à celui qui, pendant un demi-siècle, domina l'Europe par ses victoires, sa politique et ses grands hommes. Ainsi qu'Hadrien, Louis XIV entouré de ses généraux, de ses courtisans, de ses poètes, de ses artistes, de ses prétoriens aussi, et d'une foule d'esclaves, couronné également de lauriers, salué, comme maître et presque comme dieu, ordonnait les fêtes, les jeux, les plaisirs, le luxe de sa magnifique résidence, après en avoir, comme cet empereur, créé lui-même les jardins et les palais. Le César français fit plus, il fonda l'une des plus belles villes de la France. Mais un siècle à peine s'est écoulé sur la basilique de Versailles, et le même silence, qui, après tant de bruit, règne depuis bien des siècles sur les ruines de la villa d'Hadrien, s'est étendu déjà sur les palais de celle

de Louis XIV. Ce silence n'a été troublé récemment que par la consécration d'un culte domestique à l'histoire de la France, dont la demeure du despote est devenue le temple. Apothéose du grand peuple et du grand roi, cette inauguration toute nationale garantit à l'œuvre de Louis XIV son immortalité. Et qui pourrait en douter, quand, par une inexplicable destinée, les temples et les palais ont survécu à une révolution qui avait proscrit Dieu et les rois?

Les nombreux récits de la cour et des fêtes de Versailles donnent sans doute à peu près l'idée de la cour et des fêtes de la villa Hadriana. Cependant, sauf peut-être la splendeur du palais, la création de l'empereur romain l'emporte de beaucoup sur celle du roi de France. Le despotisme est le même, mais le génie et le faste ne se ressemblent pas : l'un de ces princes adora les arts pour eux-mêmes et leur éleva des temples; l'autre ne les protégea que pour lui et ne leur ouvrit que son palais. Toutefois la destinée de la villa Hadriana fut moins heureuse que celle du séjour de Louis XIV. Les Goths de Totila et les chrétiens du moyen âge étaient d'autres révolutionnaires que les fédérés de 93. Quatre siècles après Hadrien, ce roi du nord campait à Tivoli. Attaqués par l'Europe barbare et par l'Europe chrétienne, le polythéisme et l'empire romain devaient succomber sur tous leurs autels, sur tous leurs tombeaux, sur les débris de tous leurs palais. Heureusement que le nombre, la solidité, la résistance de leurs monuments fatigua la violence des vainqueurs : aussi ce qui en est resté suffit à l'admiration du monde et sert de type à ses arts. Mais on doit croire que la villa d'Hadrien fut ravagée de fond en comble par les Goths, qui venaient de prendre Naples et qui allaient prendre Rome; surtout quand Totila, devenu maître de la capitale du monde, osa v décréter que son enceinte serait convertie en un pâturage! Bélisaire n'avait pu en défendre les murailles, mais il sauva ses temples et ses palais, que Totila accorda à sa prière, et Rome doit à ce grand homme d'être la ville éternelle.

Dans la villa d'Hadrien, l'on ne retronve plus même de ruines, mais des débris de ruines de tous les bâtiments, qui à eux seuls occupaient l'espace de deux lieues de tour. Tandis que les clématites, les lierres, les lichens, les lianes fleuries, suspendent capricieusement leurs guirlandes aux arcs mutilés, aux pilastres dépouillés de

' Le musée historique de Versailles.



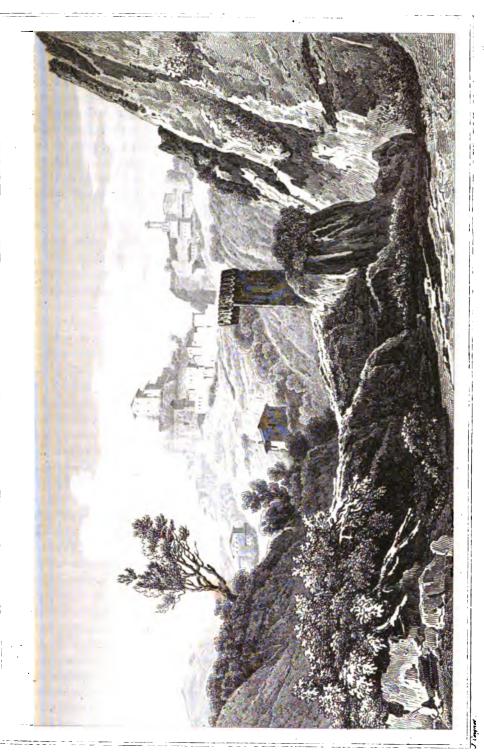

ं क्षित्रक्षणाः भः ः उधरतास

ITALIE PITT PUT



leurs marbres et de leurs chapiteaux, et couronuent, avec une sorte de dérision, leurs fronts chauves et flétris, les ifs, les cyprès, les chênes verts, les figuiers, se plaisent à plonger leurs racines dans les voûtes, et à percer de leurs tiges les niches, les caissons, les rosaces encore dorées, et, en consommant l'œuvre de la ruine, l'embellissent par une insolente végétation : ainsi aux mêmes lieux les taureaux blancs comme le marbre de Paros tendaient au couteau sacré leurs fronts couverts de fleurs. De toutes parts les pas s'embarrassent dans des tronçons de colonnes, parmi des membres de statues à moitié enterrées, cachées sous des taillis d'herbes odorantes ou vénéneuses, et l'on entend à la fois siffler les serpents et roucouler les colombes. C'est le champ de bataille du temps, qui n'a détruit qu'après les hommes, et la victoire est restée à la nature. Quant aux jardins, divisés en fermes depuis des siècles, leur ancienne étendue reste ignorée. Les plantes potagères, les vignes, les céréales, envahissent lentement chaque jour les vides laissés par les déblais. Mais le sol est si profondément imprégné de l'antique destruction, que le sillon étincelle sous le soc de petits fragments de mosaïques, de peintures, de marbres de toutes couleurs, poussière des arts de la Grèce, de l'Egypte et de l'Italie. La fièvre accroît encore la désolation de cette Thébaïde romaine, dont aucun solitaire n'ose habiter l'enceinte. Mais, en la quittant, le voyageur s'arrête sous une porte de marbre blanc, ornée d'un beau bas-relief, élevée sur le rivage de l'Anio. Cette noble entrée de l'élysée poétique d'Hadrien était gardée par l'Apollon Musagète et les neuf Muses, que l'on admire au Vatican.

Dans les temps antiques une rivière, un simple ruisseau, servaient de frontières aux nations. Ainsi que le Tibre séparait le territoire des Etrusques de celui des Latins et des Rutules, l'Anio, à présent *Teverone* (Gros Tibre), séparait les Eques des Sabins et des Marses, et coulait paisiblement, limite respectée de ces peuples ennemis. Il promenait son cours, comme aujourd'hui, dans une vallée, bientôt resserrée entre des roches calcaires, an travers desquelles a filtré une coulée de lave, produit mystérieux d'un volcan inconnu. En regard de ce secret de la nature est un mystère de l'histoire non moins curieux sans doute: c'est un débris qu'on appelle le Tombeau de Syphax. La tombe du volcan et celle du roi d'Afrique ont désespéré jusqu'à présent les naturalistes et les archéologues ; mais les traditions de la

nature sont les plus certaines. L'aridité et la sauvagerie de cette partie de la vallée contrastent avec les pentes boisées et riantes du mont poétique Lucretile, à présent Gennaro, dont la cime domine au nord à plus de quatre mille pieds la grande scène de Tivoli. Le rapprochement des monts Catyllus et Afflianus resserre tout-à-coup le vallon, qui jadis y recevait, comme un réservoir naturel, les eaux tributaires enlevées par les Romains aux montagnes lointaines. Les énormes fragments, les arcades encore debout de quatre aqueducs, ont conservé les noms du Vieux Anio, du Nouvel Anio, de l'Acqua Marcia, de l'Acqua Claudia, que sur leurs canaux aériens ils portaient aux fontaines, aux palais, aux bains et aux naumachies de la ville des Césars.

A gauche de ces avenues d'aqueducs, l'Anio continue son cours au sein d'une vallée riante et fertile, jusqu'à l'endroit où le plateau qui le porte, se brisant tout-à-coup, l'oblige à franchir de cascades en cascades le précipice qui le sépare de la plaine. C'est sur l'extrême sommité de ce plateau, position inexpugnable de trois côtés, qu'était assise l'antique Tibur, fondée par les Sicules, colonisée par les Thébains, long-temps rivale de Rome, conquise enfin par elle, et depuis à jamais illustrée par Brutus, Cassius, Auguste, Mécène, Horace, Catulle, Vopiscus et Varus, qui y possédèrent des maisons de plaisance. En vous promenant au milieu des ruines qu'elles ont laissées, le cicerone ne manque jamais de s'écrier : Varys, rends-moi mes légions; et vous apprenez alors à quel maître appartenaient les débris sur lesquels vous êtes arrêté. A tant de souvenirs poétiques et historiques a succédé l'inévitable héritier de toute grandeur romaine, un évêché, comme à la maison d'Horace un ermitage de capucins! Dans la ville tortueuse, mal bâtie, escarpée, où se pressent environ cinq à six mille habitants, en grande partie artisans de quelques usines vulgaires, on peut remarquer une cathédrale, un château ruiné du moyen âge et les villas très-bourgeoises des familles Braschi et Santa Croce. On y voit aussi cette villa d'Este, si fameuse autrefois par la magnificencede son palais, celle de ses jardins, le luxe de ses eaux, la quantité de ses terrasses de marbre couvertes de statues, mais que son état de dégradation complète fait aujourd'hui reconnaître comme appartenant à la maison d'Autriche, à qui Totila semble avoir transmis son droit d'oppression et de destruction sur l'Italie!

Il n'y a donc à voir, à admirer à Tivoli, que les ouvrages de la nature et ceux des Romains. L'Anio est le génie éternel qui, destiné à survivre aux maîtres du monde païen ou chrétien; conserve la vie aux ruines antiques, comme aux bocages où s'abritèrent tant d'illustres Romains. Deux canaux de dérivation, consacrés aux besoins de la ville et au mouvement des fabriques, divisent son cours au-dessus de sa chute. L'énorme masse d'eau qui lui reste se précipite avec fracas, de quarante pieds de hauteur, dans un vallon étroit et profond, hérissé de roches brisées, déracinées, roulantes sous ses flots, blanchies de leur écume. Au-dessus du torrent, à une grande élévation, se groupent par étages inégaux les ruines, les usines, les habitations, les jardins. C'est la première cascade. Un mauvais pont de bois suspendu sur les deux rives, qui se rapprochent pour former un gousfre prosond, annonce à peine la fuite tumultueuse et désordonnée de l'Anio; qui le franchitet soudain disparaît, avec un bruit effrayant, sous une immense voûte de rochers. Là son onde emprisonnée et torturée dans des abîmes inconnus, indique par ses mugissements sourds et entrecoupés les chutes plus ou moins prosondes auxquelles elle est condamnée dans cet Erèbe souterrain. Ce pont naturel a quelque chose d'infernal, de dantesque. Son arche béante et sans issue, d'où s'exalent sans relâche les cris et comme les malédictions des flots, est joyeusement couronnée de pampres, de clématites, d'arbustes fleurisoù nichent d'innombrables oiseaux, présentant ainsi dans un étroit et vivant tableau une scène pittoresque du Tartare et de l'Elysée.

Cependant, du sommet de cette arcade gigantesque, et à une grande distance, on s'étonne de revoir l'Anio libre enfin de la tourmente et de la nuit, l'Anio rendu pour toujours au repos et à la lumière, portant son cours gracieux au sein d'une éblouissante verdure vers la plaine romaine, où bientôt, après avoir passé sous le pont Lucano, il mêlera son onde limpide à l'onde jaunâtre du Tibre.

Mais insensiblement cette masse de rocs sous lesquels l'Anio s'est abîmé se termine au couchant par une coupure à pic de 200 pieds, tandis que son extrémité méridionale, s'élevant en muraille à plus de 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, place soudain entre le ciel et la terre le petit temple rond de Vesta et le sanctuaire quadrangulaire de la sybille Albunée. Celui-ci, converti en chapelle, est sans doute l'oratoire chré-

tien le plus ancien du monde: car ce petit édifice est réputé bien antérieur à celui de Vesta, dont la construction remonte aux fondateurs de Tibur, aux Thébains sans doute, qui lui donnèrent le galbe élégant de ses colonnes corinthiennes, et cette forme gracieuse et sacrée affectée souvent par les Grecs aux temples de leurs Dieux.

C'est au pied de ces monuments d'une religion douce et primitive, que viennent se réunir les deux branches dérivées du cours de l'Anio avant sa chute. L'une se précipite de la rive gauche du bassin au travers de la grotte de Neptune par une cascade souterraine de plus de 80 pieds, soit en poussière, soit en flocons d'écume, avec un bruit égal à celui de la foudre dont elle a la rapidité: l'autre s'élance perpendiculaire du bord le plus élevé de la rive droite; bientôt entraînées l'une et l'autre sur une pente de 150 pieds, dont la verdure tapisse la base des rochers, après un moment de repos dans un bassin plane où leurs eaux se confondent, elles s'engouffrent ensemble dans la grotte des Sirènes. Dans ce nouvel abîme leurs eaux se séparent encore : une partie se perd sous la ville, et ressort sur les coteaux en rustique naïade, tantôt se divisant en filets argentés, tantôt bondissant en nappes écumeuses au sein des vignes, des gazons et des vergers; l'autre, condamnée à de plus rudes travaux, fait mouvoir les marteaux de Vulcain dans le palais de Mécène, inonde ses portiques, s'élance de ses vastes arcades, se roulant, se précipitant en masses bouillonnantes sur les flancs rapides de la montagne, reflétant à la foiset le ciel et la terre, transformant en perles, en pierreries étincelantes, les rayons plongés dans ses flots, et rejoint enfin ainsi que sa sœur le lit paternel. Ces petites et ces grandes cascatelles complètent et terminent le grand œuvre hydraulique de Tivoli , l'un des miracles les plus enchanteurs et les plus étonnants de la nature, spectacle que la poésie et la peinture n'ont jamais pu décrire, dont l'œil ne saurait ni embrasser ni fixer les prodiges, dont la pensée enfin ne peut pas plus conserver l'image, que l'oreille garder la voix du tonnerre.

En remontant le cours de l'Anio pour gagner le pays des Eques et des Marses, le bourg de Viccovaro, autresois Valeria, encore flanqué d'antiques murailles, se découvre sur son banc de rochers, au pied d'un vaste château féodal près duquel s'élève une vieille église. On y voit aussi une chapelle gothique octogone, monument d'

troisième âge dans les constructions de ce village; elles annoncent celles de Subiaco, sa métropole. Non loin du village et de la ville, des souvenirs bien différents vous rappellent à la fois Horace, Néron et saint Benoît. On recherche en vain aux pentes du Lucretile les traces de la maison chérie du poète, sa vallée Ustica, sa fontaine Blandusia. Le chétif village de Licenza, jeté sur un sol aride, près d'un vallon desséché, ne rappelle pas mieux la villa d'Horace, que le mont Porcaro le mont Præclarus. Mais l'on retrouve et l'on suit encore la route ouverte par Néron pour arriver à son palais. Ses vastes jardins occupaient une immense étendue, au-dessus et audessous de ces petits lacs nommés par les Romains Simbruina stagna, d'où la ville de Sublaqueum, Subiaco, avait reçu son nom. L'aspect de cette ville est sans contredit l'un des plus pittoresques de toute l'Italie. Entourée de hautes et âpres montagnes, elle est assise sur leurs flancs escarpés, au-dessous d'une vaste forteresse, qui servait à garder les gorges profondes creusées par l'Anio. Sur les anfractuosités rapides de ses rocs sont groupées ses maisons. Au-dessus d'elles surplombent deux étages d'une double église, qu'entourent de grands bâtiments reļigieux; au-dessous, à une sombre profondeur, gronde le cours impétueux de la rivière, grossie sans cesse des torrents des monts supérieurs. Aux mugissements de ses flots, au bruit de sa cascade, se mêlent les retentissements de ses usines, et les voix vibrantes qui s'échappent de ses nombreux clochers. Du haut de la forteresse se déroule, comme une apparition bizarre, la chaîne d'habitations rustiques qui couronnent au loin les pics les plus arides, les crêtes les plus inhospitalières, au lieu d'enceindre de leurs populations plus heureuses les deux rives de l'Anio, cultivées par elles: comme si les descendants des Eques craignaient encore d'habiter leur vallée, dont pendant vingt siècles, tant de peuples, tant d'ennemis, se disputèrent les passsages! Ils y descendent, chaque matin pour la couvrir de moissons, et, chaque soir, comme les aigles, ils regagnent les cimes paternelles: ils consument ainsi le quart de leurs journées à quitter et à regagner leurs pénates, au lieu de les transporter sur le terrain de leur travail.

Rien ne reste du palais de Néron. Mais aux lieux mêmes où les infâmes orgies de cet empereur outragèrent à la fois le ciel et la terre, vivent, après mille deux centa ans, la mémoire, le culte et les monuments du solitaire saint Benoît. Un vaste édifice sur monté de hautes aiguilles couvre une masse énorme de rochers, dont les fentes, les brisures, les nombreux interstices, effraient le regard sous le poids monstrueux qu'ils ont l'air de ne pouvoir supporter davantage. Sur ces rochers cependant s'appuient encore de hautes et épaisses murailles, au-dessus desquelles de nombreuses terrasses, plantées en petits jardins, n'ont pour bases que des arceaux à jour, et le tout est suspendu sur les gouffres où l'Anio rugit et ébranle les quatre étages du monastère. L'aspect de ces constructions colossales épouvanterait à lui seul, quand elles ne reposeraient point sur des fondations, dont la destruction paraît imminente. Ne craignez rien, dit le moine qui accompagne les voyageurs, la ceinture de saint Benoît entoure la base des rochers!

Ces rochers furent long-temps la demeure du saint. Dans une de leurs cavités, qui a conservé le nom de sacro speco, caverne sacrée, cet homme de génie conçut la fondation de cet ordre à qui est due en grande partie la renaissance des lettres. De cet antre obscur il donnait des lois à des milliers de religieux militants sous sa bannière. La grotte sainte fut d'abord abritée d'une petite chapelle. Une église s'éleva plus tard à l'entour de cette chapelle et l'enveloppa de son manteau de marbre, comme celle de Saint-François, à Assisi. L'église enfin fut elle-même surmontée d'un grand monastère de l'ordre des bénédictins. La statue du saint, en marbre blanc et dans l'attitude de la prière, est placée dans la grotte, devenue l'oratoire favori des montagnards : aussi l'autel n'y est jamais solitaire. Des communications intérieures lient entre elles toutes les parties de ces édifices réunis en un seul; des lampes nombreuses les éclairent nuit et jour, ainsi que la chapelle et les galeries de ce labyrinthe sacré, embelli de toutes les merveilles des arts de l'Italie, de ces arts à qui le christianisme a rendu l'éclat qu'ils avaient perdu. L'on aime à se rappeler aussi que dans ce même couvent les disciples de saint Benoît établirent la première imprimerie en Italie. Le territoire de Subiaco était devenu le patrimoine du pieux cénobite. Un bois de chênes verts, qui touche au monastère des bénédictins, conduitau magnifique couvent de religieuses du même ordre que saint Benoît fonda pour sainte Scolastique, sa mère, et dont il porte le nom.

A une égale distance de Palestrine et de Subiaco, au sud de cette dernière ville, s'élèvent sur

une colline la ville et la forteresse de Paliano, où se réfugia la famille Colonna après la prise de Palestrine. Paliano est la clef de la vallée du Sacco, comme Subiaco de celle de l'Anio. Celuici prend sa source dans le Haut Apennin, non loin du village pastoral de Filettino; celui-là sort de l'Apennin-Inférieur, et va se perdre dans le fleuve napolitain Garigliano, autrefois Liris, au-dessus de Ceprano. La forteresse de Paliano était encore garnie de quatre-vingts pièces de canon et de son arsenal d'armes de toute espèce, lors de la première invasion française. Défendu par une triple enceinte, ce monument imposant de l'ancienne féodalité ne pouvait être ménagé par nos phalanges républicaines, peu soucieuses de respecter dans le propriétaire le descendant d'un allié de Philippe le Bel contre le pape Boniface VIII, malgré l'analogie apparente des deux guerres.

Au-delà de Paliano commence le territoire si fertile des Herniques, qui désendirent pendant plusieurs siècles leur indépendance contre la république de Rome. Leur capitale, peuplée de cing à six mille habitants, conserve son nom d'Anagni, l'Anagnia chantée par Virgile. Cette cité avait la prétention d'être l'une de celles que Saturne avait bâties. Dans le moyen âge, ses familles nobles renchérirent encore sur la vanité de leurs aïeux : douze d'entre elles, comme si elles étaient descendues du ciel avec les boucliers sacrés, s'érigèrent en constellation, et prirent le titre étrange des douze étoiles d'Anagni. Toutefois, cette ville est encore plus illustre que ses douze étoiles. A la fois épiscopale, noble, bourgeoise et rurale, elle a conservé, de l'antique souvenir de ses guerres, l'usage de renfermer dans ses murailles ses propriétaires et ses cultivateurs. Hors de leur enceinte aucune ferme, aucune habitation rustique, n'apparaissent dans la vaste et fertile plaine qu'elle domine et protége. Effe est demeurée depuis son origine l'asile du laboureur, de ses bestiaux et de ses récoltes. Le mauvais air et surtout le mauvais gouvernement transforment en solitudes les riches contrées d'Anagni, vouées à la grande culture.

Plus loin, du côté de l'est, une masse de rochers porte sur ses pentes abruptes la ville d'Alatri, vraiment saturnienne par ses muraiffes tant de fois décrites, et qui, debout par la seule pression des pelyèdres énormes et irréguliers dont elles sont composées, n'offrent toutefois aucun caractère de vétusté. N'en déplaise aux sa-

vants, l'âge de ces murs est inconnu. N'ont-ils va que les Herniques , ou avant eux , les Sicules et les Pélasges, premiers habitants de l'Ausonie? On l'ignore; mais l'on sait qu'Alatrium était une cité importante de la confédération étrusque. A l'angle de la citadelle, la muraille a quarante pieds d'élévation et douze d'épaisseur, dans laquelle s'ouvrent deux portes, dont l'une est fermée en haut par une pierre de dix pieds de long, et dont l'autre conduit à un souterrain construit des mêmes bloes. Ainsi que toutes les cités antiques gâtées par le moyen âge, Alatri est mal bâtie. Ses rues sont étroites et sinueuses; elles descendent brusquement d'une assez grande esplanade, entourée d'un mur cyclopéen, et du milieu de laquelle s'élancent au point culminant la cathédrale et le palais de l'évêque, placés entre le ciel et les habitants.

D'Alatri on court visiter Veroli, l'antique Verulæ, autre sœur suturnienne de la confédération Hernique. Mêmes murailles, mêmes souterrains creusés dans le roc vif, mêmes noblesse et incertitude d'origine qu'à Alatri et Ferentino, ville du même sang. Située à l'extrémité orientale de l'amphithéatre des montagnes qui forment la vallée du Sacco, Veroli s'aperçoit de lois appuyée sur les bases indestructibles de roches immenses, que tapisse le lierre et que couronnent de beaux plants d'oliviers. Deux monuments, l'un élevé par les hommes, l'autre creasé par la nature, attirent au sein des effrayantes solitudes qui la dominent. Le premier est la chartreuse de Trisulti. C'est au milieu d'un des plus épouvantables désordres de la nature, qu'un sentier presque impraticable, suspendu sur d'affreux précipices au fond desquels gronde un torrent, conduit péniblement à une enceinte de rocs escarpés, d'où s'élèvent soudain aux regards de brillantes aiguilles, des flèches hardies, des clochers étincelants, au-dessous desquels s'étendent les longues galeries d'un cloître profond et silencieux, ainsi que les mâts et les vergues d'un noble vaisseau pavoisent et planent sur sa vaste charpente. Dans l'immense église du monastère, brillent de tous côtés, avec une profusion vraiment miraculeuse, les marbres les plus précieux de l'Orient, l'albâtre, le porphyre, le lapis lazzuli, l'onyx, l'agate et la pierre du labrador. Ce luxe extraordinaire, entassé à grands frais dans le site le plus sauvage de l'Apennin, contraste de la manière la plus pittoresque, comme la plus inattendue, avec la sinistre âpreté du paysage et

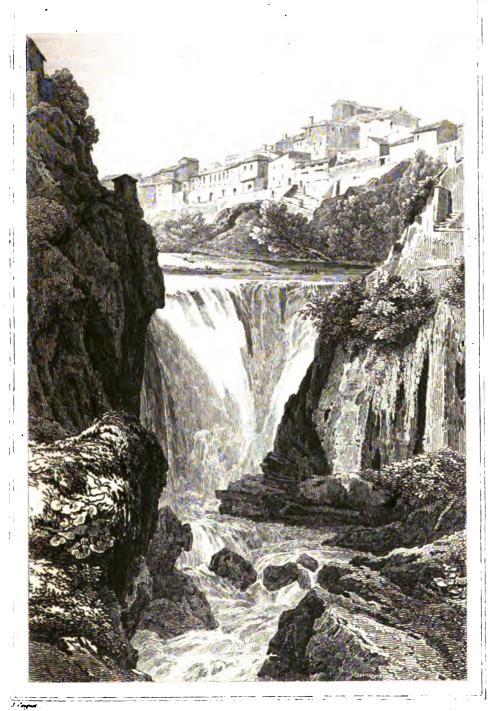

ITALIE PITT PER

TIVCLI.



l'austérité des cénobites. Là, le prêtre est caché sous la bure, et Dieu seul est magnifique!

L'autre monument est la célèbre caverne de Collepardo. La nature seule fut l'architecte de cette immense hasilique du désert, qui fut sans doute, au premier âge de l'Italie, la capitale d'une peuplade primitive de l'Apennin. Cette caverne s'ouvre par une entrée de quarante-cinq pieds de largeur sur vingt-un de bauteur. Après l'avoir franchie, on mesure au-dessus de sa tête une voûte de cent quatre-vingts pieds délévation, sur huit cents de circonférence. Cette énorme coupole est soutenue cà et là sur des piles de rochers, figurant tantôt des obélisques, tantôt des colonnes, soit isolées, soit accouplées, soit groupées en faisceaux. Leurs intervalles inégaux égarent la vue dans un labyrinthe de souterrains, qui plongent sous la montagne vers toutes les directions: La main des hommes semble se confondre grossièrement et audacieusement, dans cet ouvrage, avec celle de la nature. Cette immense habitation porte le type d'un génie que n'ont point égalé les âges suivants. Ses analogues se sont rencontrés sur la surface du globe comme les signes de reconnaissance du monde primitif, Les profondeurs aujourd'hui inconnues de la grotte de Collepardo ne permettent point de calculer à combien de milliers d'individus, hommes et animaux, elle put jadis servir de retraite. Mais on se croit dans le vestibule des enfers, quand des torches de résine, agitées par les paysans, frappent tout-à-coup de clartés fantasmagoriques les galeries sombres et sans fond de ce palais de géants, dont la montagne est le toit, la muraille et la base, et où semblent s'être réfugiés les débris des premières ténèbres,

Je quittai Veroli pour me rendre dans l'Abbruzze à l'Isola di Sora, où m'attendait le lieutenant-général Compère, chargé par le gouvernement de Naples de la répression du brigandage. Je laissai sur la gauche le couvent de trappistes de Casamari, Casa Maria, asile habituel des malfaiteurs des deux contrées. Le supérieur de ce monastère, sujet napolitain, par une étrange dérogation à l'abnégation des choses de la terre, avait pris le brigandage comme une guerre sacrée contre Napoléon, le dirigeait, l'alimentait du fond de sa cellule, et avait fait ensin de son couvent le quartier-général des bandits romains et napolitains; mais, informé de mon arrivée, il avait la nuit même passé la frontière. Je continuai ma route sans m'arrêter à Casa-

mari. Je remarquai seulement dans les champs quelques paysans qui observaient mon passage, comme faisaient les chouans à l'approche des bleus. Bientôt un rassemblement de troupes, dont les fusils brillaient au soleil, m'avertit du voisinage de la terre napolitaine. En effet, c'était le général Compère, accompagné de l'intendant de Sora, du sous-intendant et des autorités civiles de l'Isola, qui, à cheval à la tête de son état-major et d'un bataillon de quatre cents hommes, venait me surprendre sur ma frontière. Notre étonnement fut réciproque, le mien sur la force de son escorte, le sien sur la faiblesse de la mienne. Je n'avais avec moi que deux gendarmes, que je renvoyai, et le capitaine Filippi, dont j'ai parlé dans mon récit sur Viterbe. Mais quand le général m'apprit que ce bataillon avait été recruté au bagne, je dus reconnaître qu'il avait sur moi l'avantage de la confiance. Cependant la marche de ces galériens-soldats avait produit la nuit même l'arrestation des brigands napolitains qui, ainsi que le supérieur de Casamari, n'avaient pas jugé devoir m'attendre dans le monastère. Le soir ils avouèrent leurs crimes et leur complicité avec ceux des Etats romains. Il ne restait plus à interroger que celui qu'ils appelaient le sourreau; mais quel fut notre étonnement quand on appela un jeune homme de dix-neuf ans, et d'une beauté si noble et si sereine, qu'il était impossible de ne pas croire à son innocence, ni de se méprendre sur l'antiquité de sa race. Il rappelait à la fois Endymion, Adonis, et Bacchus jeune. Ses traits grecs avaient, ainsi que ses regards et l'ensemble de toute sa personne, ce type divin dont la statuaire antique a transmis la beauté idéale. Dans ce pays si poétique, la vue de cet être parfait semblait une réalité mythologique. Refusé d'abord par les brigands à cause de sa jeunesse, il avait sollicité et obtenu l'horrible emploi d'égorger les voyageurs quine pourraient payer leur rançon. La déclaration des complices et des témoins fut unanime, et il entendit, avec une indissérence infernale, supputer le nombre des victimes qu'il avait immolées. Ce n'était pas, dirent-ils, la soif de l'or, c'était celle du sang qui le dominait. On était obligé de le surveiller, de l'éloigner, quand on faisait une capture. Il ne connaissait de rançon que la mort, pourvu qu'il la donnât. La férocité et la beauté surhumaines decetadolescent étaient un horrible phénomène. Le lendemain, la justice napolitaine fit pendre l'Antinous-bourreau et ses complices.

L'Isola di Sora est célèbre par la belle cascade du Garigliano et le voisinage d'une des villas de Cicéron. J'en saluai les tristes ruines, en continuant avec l'armée napolitaine et son général ma route pour Sora, où devait se réunir à l'intendance le conseil provoqué par notre mission. L'aspect des habitants, aussi rude et aussi sauvage que les rochers de leur pays, justifia bientôt à mes yeux la forte escorte qui ne cessa de nous éclairer militairement. Dans l'Abbruzze les fusils sont longs, ils portent loin, et les assassins sont couchés dans les nids des vautours. A chaque pas je reconnaissais les tableaux de Salvator Rosa, qui sans doute, avait parcouru seul avec son génie les sauvageries de cette épouvantable contrée, où le soleil semble être un étranger. Nous arrivames enfin à Celano, après avoir laissé sur notre gauche le Garigliano tourner tumultueusement la montagne qui domine la rive occidentale du lac de Fucino. Ce fut sur les bords de ce lac qu'eut lieu la fameuse scène entre Claude et les esclaves, en présence du jeune Néron. L'empereur avait fait creuser par eux dans cette montagne un émissaire, destiné à déverser dans le Liris (Garigliano) le trop plein du lac. Cet immense ouvrage étant terminé, il s'y rendit avec sa cour; il en parut satisfait, et les esclaves lui demandèrent la liberté. Claude les regarda avec le sourire du tigre et répondit : Je l'accorde à ceux qui survivront au combat naval que vous allez livrer à l'instant. Alors les esclaves défilèrent devant lui et dirent : César, ceux qui vont mourir te saluent. Je m'assis à l'endroit même où Claude donna cet ordre barbare! Les travaux de l'émissaire donnent à eux seuls une complète idée du pouvoir qui les ordonna, et de la férocité du salaire. La montagne présente trois étages de galeries taillées au ciseau dans le roc vif, sur plus d'un quart de lieue d'épaisseur, et descendant toutes trois au sol par des pentes plus ou moins prolongées. L'élévation des voûtes est telle que je pus rester à cheval à l'entrée de la voûte du second étage. Un tremblement de terre a depuis long-temps brisé, dans l'intérieur de la montagne, toute communication entre le lac et le fleuve. Le lac baignait autrefois les murs de Celano; il en est à présent à un quart de lieue. Audessus de cette petite ville sont encore les vastes débris, vestiges vénérables de l'antique Alba, capitale des Marses, où tant de rois étrangers et d'illustres Romains moururent dans l'exil. J'ai parlé, dans l'introduction, de cette cité, monument du premier âge de l'Ausonie. La plaine qui en descend est célèbre aussi dans l'histoire: ce sut là que Pyrrhus sit voir les éléphans aux Romains pour la première sois; là, bien des siècles après, le jeune Conradin perdit, par la victoire du duc d'Anjou, le trône de Naples, et plus tard la vie.

Après un jour passé à Sora, où j'eus pour garde d'honneur une compagnie de galérienssoldats, je repris avec le même cortége la route de l'Isola; j'y retrouvai ma modeste escorte de deux gendarmes français, et me dirigeai sur la petite ville de Frosinone, où j'étais annoncé. Il était déjà tard, et tout-à-coup, dans les défilés de cette route, nous fûmes assaillis par un ouragan épouvantable. Le ciel devint d'une telle obscurité qu'il fut impossible aux gendarmes euxmêmes de reconnaître le chemin. Nous étions insensiblement descendus dans des fondrières profondes, dont quelques éclairs rares, sillonnant les torrents de pluie, dévoilaient la périlleuse horreur. De plus, les brigands qui nous avaient observés à notre sortie de Veroli, et dont les complices napolitains avaient été pendus, pouvaient être embusqués sur notre passage. Dans cette véritable perplexité, ne voyant ni ciel ni terre, nous nous abandonnâmes à l'intelligence de nos chevaux, tenant machinalement la main sur nos armes. Au moment où nous désespérions le plus de sortir de ce dédale de ravins où nous étions engagés, le capitaine de Filippi me dit tout bas: Je viens de voir briller des armes. Un pas de plus, nous sommes perdus. Le danger sera plus grand, répondis-je, si le temps s'éclaircit. Risquons le tout pour le tout, et je criai qui vive? Evviva, evviva, eccellenza, siamo noi..., et soudain nous fûmes entourés d'une vingtaine de paysans bien armés. Nous sommes de Frosinone, dirent-ils, embusqués ici depuis vingt-quatre heures pour vous attendre. C'est, dit l'un d'eux, sous cet arbre, que je ne voyaispas, que mon fils a été égorgé la semaine dernière. Par le Christ, je vengerai son sang, ajoutat-il d'une voix terrible. Nos chevaux nous avaient bien conduits. Ces bons villageois les prirent par la bride, et nous nous remîmes en marche. Peu à peu le ciel s'éclaircit, et je vis d'autres paysans qui venaient au-devant de nous aussi armés, et à la recherche de leurs concitoyens. L'hospitalité des excellents habitants de Frosinone fut complète. La nuit s'acheva en réjouissances, aux cris de vive Napoléon-le-Grand, J. DE NORVINS.

## SABINE. — OMBRIE. — TERRITOIRES DE PERUGIA ET D'ORVIETO.

Rieti, — Pie di Lugo, — Cascade de Terni. — Papigno. — Terni. — Narni. — Spoleto. — Foligno. — Assisi. — Perugia. — Lac Trasimène. — Città della Pieve. — Orvieto.

Le nom de Sabine semble avoir été conservé par la tradition d'un ancien respect à cette faible partie du territoire sabin qui s'étendait jadis jusqu'à l'embouchure du Tibre. Ce nom rappelle la violence du peuple naissant de Rome, déjà adulte pour le crime et pour la tyraunie, peuple de proie, dont l'aigle fut le type et l'étendard, et le berceau l'aire du Capitole; mais il rappelle aussi ces mœurs antiques, à la fois pastorales, religicuses et guerrières, que l'histoire sacrée et profane a transmises vainement à la postérité : ces mœurs, ces peuples même ne sont plus. Les descendans des Sabins, placés sous le niveau des siècles, ont des usages inconnus de leurs aïeux : ils ressemblent, ainsi que les populations modernes de la vieille Europe, à une race nouvelle qui n'occupe que leur place et ne réclame point leur héritage. La nature matérielle, végétante, seule invariable, héritière constante du ciel, du climat, du soleil, a conservé aux paysages de la Sabine et de l'Ombrie leur beauté primitive. Il lui importe peu que le sol italique soit foulé par Annibal, Pyrrhus ou le Triumvirat, par Charlemagne, Charles-Quint ou Napoléon; qu'il soit béni par les pontifes de Jupiter ou du Christ, ravagé par les barbares de l'idolâtrie ou par ceux de la civilisation; que ce soit un César, un Totila ou un moine qui siége à Rome. De riches et riantes vallées, notamment dans sa partie orientale, divisent toujours la Sabine du nord au sud, au travers des chaines Apennines, au-dessus desquelles s'élèvent, aux deux extrémités de leur rayon, le Dennecchio et le Terminillo. Trois rivières napolitaines, le Turano, le Salto et le Velino, portent au sein de ces vallées la fraicheur et le mouvement de leurs eaux. Le Velino reçoit la première au-dessus de Rieti, la seconde près de Civita Ducale, et se jette en avant de Terni dans la Nera, rivière étrusque qui, courant au nord de la Sabine, va se perdre elle-même dans le père des fleuves, dans le Tibre, au-dessus de Narni.

La Sabine présente donc une véritable presqu'ile, entre la Nera qui la ferme au Nord, le Velino et ses affluens à l'Est, le Tibre à l'Ouest,

et le fleuve de Tivoli, l'Anio, au Sud. Et quel spectacle que la plaine riante, élyséenne, ainsi que la ville de Rieti, celle-là baignée par le Turano, celle-ci traversée par le Velino: riche et vaste jardin, qui se termine en amphithéâtre de culture sur l'Apennin, au-dessous de ses pics de neige et de ses roches ardues!

Reate (Rieti) vit naître Vespasien et mourir Titus: c'est bien assez pour son illustration. Ancienne conquête des Sabins sur les Ombriens, Rieti est devenue la capitale des vainqueurs. Elle est aussi l'une des villes les plus agréables de l'État romain, à cause de sa position, de ses édifices, et des ressources sociales que présente son excellente population. Le bassin d'où, riante et orgueilleuse, elle élève les pyramides sonores de ses églises, continue les délices de la Toscane et du Milanais par mille avenues et plantations de muriers, d'ormeaux et d'érables, unis entre eux par des guirlandes de pampres, et voyant naître à leurs pieds, sous la protection de leurs ombrages, les produits variés du jardinage et de la grande culture. Ce bassin fut jadis un lac. Desséché, il devintune vallée, à qui le classique Cicéron donna le nom de Tempé, et que Virgile appela les Champs de roses du Velino. Le poète ne prévoyait pas, malgré son génie prophétique, qu'un jour, sous ces voûtes de vignes et de mûriers, au milieu de ces champs colorés de pastel, émaillés de tant de productions diverses, des rives du Turano à celles du Velino, et sous les aspects des villas les plus élégantes, il se formerait une scène de la plus sinistre désolation.

Un lac, riant sans doute du temps du poète, aujourd'hui s'étend triste, pesant et monotone au pied d'une montagne aride et pelée dont le sommet porte encore la ruine d'une antique citadelle, et la base, quelques chétives maisons : c'est le misérable village, c'était l'ancienne ville de Pie di Lugo, florissante au xiv<sup>me</sup> siècle, et dont le front chauve et sillonné garde encore quelques débris de sa couronne murale. Semblable à un spectre du moyen âge, elle domine la sombre profondeur d'un lac de mille à douze cents toises de circuit, miroir inflexible et terne, où, au lieu

de champs de roses, se reslètent durement de vieilles tours, des fragmens de remparts, des masses énormes de rochers âpres et nus, comme ses habitans : tant l'homme, caméléon par nécessité plutôt que par instinct, revêt facilement la nature du lieu qu'il occupe sur la terre, instrument fatal, heureux ou malheureux, de cette grande loi qui régit les harmonies de la nature. Toutefois, comme par une compensation de la Providence, ce lac communique, ainsi qu'une chaine d'autres plus petits qui en dérivent, à une branche navigable du Velino. Mais de grands marais, produits par leurs infiltrations et par les écoulemens de l'Apennin, entourent encore de leur stagnation méphitique cet oasis d'une nature vraiment infernale : ce sont eux qui ont réduit à trois cents habitans mendians et malades la population de cinq à six mille âmes de la cité seigneuriale de Pie di Lugo. Aussi s'empresse-t-on de suir ce triste séjour, où souffrent héréditairement ces proscrits de la nature et de la société. Après avoir suivi les contours sinueux du lac, la route se resserre dans une gorge étroite, formée par le rapprochement brusque des montagnes, au point de réunion du lac et du Velino. Faiblement occupées en 1820, ces Thermopyles ridicules de la liberté napolitaine, qui ne sut pas les défendre, cédèrent bientôt à l'invasion autrichienne, gendarmerie prévôtale de la Sainte-Alliance, chargée par elle de réprimer, comme un brigandage européen, l'indépendance domestique des nations. Ce triste fait d'armes donna, pendant un seul jour, un mouvement convulsif, une sorte de commotion galvanique au froid et insensible paysage de Pie di Lugo, qui le lendemain rentra dans son silence, comme le théâtre fortuit d'un meurtre, cachant ses gouttes de sang sous les ombres de ses rochers, entre le brillant aspect de la contrée qui y conduit de Rieti, et le cours majestueux du Velino, annonçant les merveilles de Terni.

Partis de Rieti en société nombreuse, nous quittâmes les solitudes de Pie di Lugo, et ses tours mutilées, et son lac affaissé sous le poids des nénuphars, avec une joie d'autant plus vive, que l'appétit commençait à se faire sentir, et nous nous trouvâmes soudain, comme par l'un des enchantemens de l'Arioste ou du Tasse, transportés le long de ce beau canal, d'environ mille pieds de longueur, où coule le Velino, emprisonné, ainsi qu'un vieux roi, dans l'étiquette de son palais. Aussi promenait-il majestueusement son cours sous de hautes colonnes de verdure, dans le lit inmense que la main de l'homme lui a tracé.

Mais bientôt le fracas de ses eaux, leur tumulte inégal, leurs bonds écumeux annoncent que, rendu à la liberté naturelle, le Velino roule sur un fond de roches par une pente rapide. Lancé aveuglément au travers des bois, le fleuveroi ressemble alors à un prisonnier qui, brisant ses fers, met, au péril de ses jours, un abime entre lui et son esclavage. Soudain, rompu par les rocs, il se divise en deux bras impétueux qui, jaloux de se rejoindre, se précipitent avec fracas parmi les grands végétaux dont la montagne est couverte. Sur leur passage, le sol tremble; on se sent presque entraîné dans leur fuite par l'immense colonne d'air que déplace cette lutte puissante. Cependant, malgré la terrible admiration causée par un tel spectacle et par un tel bruit, nos yeux au moins furent distraits do cette belle scène de la nature par les tourbillons d'une fumée odorante qui s'échappait à travers les ombrages. Ceux-ci, formant d'épais berceaux, cachaient merveilleusement à nos regards une agréable surprise de l'hospitalité de Ricti. Des seux allumés çà et là dans le creux des rochers les faisaient rougir sous les casseroles fumantes; suspendue entre deux trones d'arbres, la broche chargée de volaille et de gibier tournait devant un brasier ardent sous la main diligente d'une nymphe aux yeux noirs, tandis que le vin, dispersé en nombreux flacons, se rafraichissait dans l'un de ces mille ruisseaux, ensans de la montagne, qui précipitaient leurs murmurantes cascatelles dans l'abime commun des grandes et petites eaux, dont la chute colossale se nomme la Cascade des marbres. Plus loin, au centre d'une véritable salle de verdure, s'étendait une vaste table ornée de tous ses couverts et parsemée de fleurs, à la mode d'Italie. Là, debout, le maître d'hôtel attendait, pour servir, le signal du chef de cuisine. Bientôt ce signal fut donné, et chacun prit sa place. Jamais repas en plein air ne fut meilleur, ni mieux goûté, pas même dans l'un de ces bivouacs de la gloire où les fanfares guerrières égaient si bien les festins. Ici c'était le tonnerre des flots, les mugissemens de la plus belle cataracte de l'Europe, qui accompagnaient les propos si joyeux, si spirituels de la table italienne, et les adieux de mes hôtes de Rieti.

Dans l'État de Rome, si toutes les âmes ne sont pas de feu, toutes les têtes sont poétiques. La verve semble être l'expression, la parole du climat, comme le plaisir en est la volonté. Aussi, inspiré, soit encore par les délices du festin, soit





ITALIK PITT

TERNIS

par les morveilles qui se développaient à nos yeux, l'un des convives improvisait en strophes sonores et brillantes la séparation du Velino en deux branches rivales, leur réunion soudaine et leur métamorphose de deux naindes se disputant le prix de la course, en une seule Gorgone dévorante, monstre inconnu, fatal, type de beauté et de terreur, grande figure virgilienne, dantesque, annoncant Rome de loin au voyageur de l'Étrurie. Ainsi que pour l'Anio, à Tivoli, le plateau qui porte le Velino manque tout-à-coup sous sa course, et lui se soutient encore dans l'air en une seule voûte de cristal, tant son élan est impétueux; plus bas il se brise en cascades de rochers en rochers, et franchit ainsi la chute de quatre cents pieds qui le sépare du niveau de la Nera. Chaos épouvantable d'ondes furieuses et de roches brisées par elle, c'est de cet énorme promontoire que le Velino tombe tout entier, et couvre à la fois d'une immense vapeur les bois, les rocs, le plateau et le vaste horizon de la contrée inférieure. A travers cette vapeur, ce second ciel qu'elle produit tout éclatant de reflets solaires, l'œil se plait à voir serpenter, par un magique contraste, les eaux transparentes de la Nera sur ses prairies si vertes, ou derrière un bois d'orangers, ou parmi les cent villages de sa vallée. Rien ne peut peindre, ni plume, ni pinceau, le tableau que présentent ces deux rivières, dont l'une, avec le vol de l'aigle, s'élance continuellement sur l'autre, comme sur une proje, et donnerait l'idée d'une de ces peines fatales et éternelles des enfers, si la réunion de leurs caux ne rappelait plutôt les amours mythologiques d'Alphée et d'Aréthuse. Ainsi, ou à peu près ainsi, chanta le poète de Rieti.

Au-dessous de la chute, dont le premier mouvement se nomme la Fuga, des rochers glissens conduisent, non sans terreur, à une pente de gazon tosjours bumide, qui mêne au pavillon, au belvédère, appelé la Specola, construit par l'ordre de Pie VI, à l'extrême saillie d'un banc de roche suspendue sur l'abime. Au-dessous, la rivière a creusé aussi ses belvédères. Ses dépôts ont produit deux grottes, remplies de stalactites brillantes et d'incrustations calcaires; elles ont aussi leurs ouvertures, leurs fenêtres naturelles sur la chute du Velino et sur le cours de la Nera. Ce lien, dissit Pilne, s'appelle les Marbres, parce que le marbre y crost. Vue de la vallée de la Nera, non loin de Papigno, si célèbre par ses pêches, la cascade delle Marmore peut se nommer justement l'une des merveilles du monde.

C'est le saut du Niagara sur l'échelle de la péninsule italique.

Nos chevaux nous attendaient à Papigno, où j'échangeai avec mes amis, mes hôtes de Ricti et de la cascade, de bien tristes et tendres adieux: tristes, car peut-être ne dois-je plus les revoir; tendres, car je pense toujours, et ces lignes le prouvent, à leur aimable accueil, au charme de leur esprit, et à cette familière et sympathique affection que l'on éprouve de la part des Italiens, des Romains surtout, quand ils vous adoptent à la première vue, ce qui est rare.

Je m'acheminai vers Terni par une route étroite et délicieusement ombragée, seul point de sa riche vallée qui ne soit pas cultivé. Cette petite ville de cinq mille habitans est assise sur les fondations de l'antique ville ombrienne que les Romains, en raison de sa position entre les deux bras de la Nera, avaient nommée Interanna, en lui envoyant aussi ce qu'ils appelaient une colonie, 436 ans avant J.-C. Les futurs maîtres du monde procédaient ainsi pour s'assurer leur conquête. Ils détruisaient, dispersaient, ou vendaient une partie des habitans, et envoyaient d'autres vaincus pour garder et nationaliser ceux qu'ils y laissaient. C'était la manière de faire la traite des citoyens et la propagande de l'esclavage. Peut-être est-ce en mémoire de cet étrange mode de civilisation que les habitans de Terni dressent des pigeons domestiques, nommés Mandarini, à embaucher les pigeons sauvages. Au milieu d'importans fragmens d'antiquités et de curieuses inscriptions, on foule à Terni la fameuse route que le consul Flaminius ouvrit de Rome à Florence. Elle traverse la Nera. Nulle part on ne peut éviter, même dans les contrées où l'histoire semble n'avoir rien à faire en présence des beautés de la nature, la présence de cette puissance du Capitole qu'on voudrait en vain oublier. Il en est de même à présent de celle du Saint-Siège, avec son cachet épiscopal, qu'il imprime sur toutes les antiques cités qui, commo Terni, pourraient bien s'en passer. On refuse à présent à cette jolie ville d'avoir été le berceau du grand historien, de Tacite, et de l'empereur du même nom, plus fier sans doute de son origine que de son rang; mais elle conserve le mérite d'avoir en jusqu'à nos jours cette honorable prétention. Elle avait toutefois un temple du Soleil, dont la divinité au moins lui est restée.

Je quittai l'excellente auberge de Terni pour aller faire une excursion à Narni, sa vieille sœur ombrienne; les noirs créneaux de ses tours, qui surmontent pesamment ses églises et ses maisons pyramidalement étagées le long du cône de sa montagne, la dessinent dans l'air comme une aire féodale abandonnée. Cependant plus de deux mille habitans circulent, dans le labyrinthe obscur de ses petites rues, et l'un d'eux, qui, sous le titre de cicerone, se chargeait d'exploiter le passé aux dépens de la bourse des voyageurs, me raconta ainsi les destinées de sa patrie : « Vous voyez en « moi, me dit-il, un descendant de ces Ombriens « qui, pendant la guerre de Troie, chassèrent « les Sicules des remparts de Nequinum, que « vous appelez Narni. Nous conquimes après les « rives du Tibre et celles de l'Anio. Cependant « nos voisins les Etrusques ayant été défaits à « Sutrium par les Romains, nous nous unimes « ensemble contre l'ennemi commun; mais, bat-« tus ensemble, et mis dans une déroute complète « près du lac Vadimon, à quelques milles d'ici, « notre ville tomba, l'an 452, sous la foudre « romaine. Désespérés alors, et ne voulant pas « subir l'esclavage comme les Etrusques, nous « nous tuâmes tous, après avoir égorgé nos « semmes et nos enfans et incendié nos maisons. « Rome pouvait nous vaincre, et non nous asser-« vir... » Au moment même, l'Angelus sonna, et le fier descendant du seul Néquinien qui probablement ne s'était pas tué, interrompit subitement son discours, ôta son chapeau, se signa, et récita son Pater. « Ah! ah! lui dis-je, quand il « eut fini sa prière, vous disiez que Rome ne « pouvait asservir un Ombrien!-Je le dis encore, « répondit-il, je ne reconnais pour maître que « celui qui a asservi Rome. » L'Ombrien recut alors avec dignité le scudo, qui portait les cless de saint Pierre, et nous nous quittâmes également satisfaits l'un de l'autre. Il s'était bien gardé de me dire que sa patrie avait donné la naissance à l'empereur Nerva.

De retour à Terni, après quelques milles parcourus dans sa vallée, je dis adieu au département de Rome, et je fis mon entrée dans celui du Trasimène au hameau de Statura, qui donne son nom à la gorge de la montagne appelée la Somma. Disposés en relais, les descendans des taureaux sacrés du Clitumne, plus heureux et plus obscurs que leurs ancêtres, au lieu d'offrir en présence du peuple-roi le sacrifice de leur vie aux dieux immortels, font aux voyageurs mortels celui de leur liberté, en s'attelant sans gloire et presque sans témoins à leurs modestes voiturins. Après avoir franchi cette haute montagne, on arrive au Clitumne par de petits bois de chênes verts, et au-delà de cette rivière, on monte à Spoleto, capitale de la ligue Ombrienne, où Auguste apprit qu'il était le maître du monde. En pénétrant dans cette cité si historique de l'ancien et du moyen âge, une de ses portes, aujourd'hui enfermée dans son enceinte, a conservé le nom de Porta Fuga. L'inscription qui la décore immortalise la valeur des Spolétins. « Annibal, dit « le vieux monument, après avoir défait les Ro-« mains au lac du Trasimène, marchant sur Rome « avec sa redoutable armée, repoussé de Spolète « après une grande perte, donna son nom à cette « porte par sa fuite mémorable. » Sans doute c'est une belle manière d'écrire l'histoire; mais je présère l'inscription laconique de l'ossuaire qui existait près de Morat, en Suisse : « Ici l'armée « de Charles, duc de Bourgogne, taillée en pièces « par les Helvétiens, a laissé d'elle ce monument.» Bien que plus moderne, l'inscription helvétique a un caractère plus ancien que l'inscription romaine. Aussi les archéologues, loin de reconnaître le monument de Spolète comme le contemporain de sa victoire, l'attribuent à la galanterie du grand Théodoric, qui y possédait un palais.

Ainsi que j'ai déjà eu lieu de le faire observer pour la plupart des vieilles cités de l'Italie, les monumens de l'ère chrétienne et de l'ère païenne se confondent à Spolète, et semblent y avoir fait seulement l'échange des autels. Le couvent de Saint-André renferme un temple de Jupiter; celui de Mars est devenu l'église de Saint-Julien, et le sanctuaire de celle dite du Crucifix est pratiqué dans le temple de Minerve. La cathédrale, toute de marbre, est fameuse par une image de la Vierge, attribuée au pinceau de saint Luc, qui pourtant n'a pas fait école. L'église de Saint-Pierre a aussi sa célébrité : la légende dit que saint Brice y fut consacré le premier évêque de Spolète par le prince des apôtres. Quant à l'église de Saint-Grégoire, elle renferme, comme on sait, les corps de 10,000 martyrs. Un autre monument rappellerait encore la vieille grandeur romaine, si les arches n'étaient taillées en ogive : c'est l'aqueduc qui amène les eaux à Spolète. Ses conduits franchissent un pont de 200 pieds de long sur 300 d'élévation. Le pont joint les monts Luco et Sant' Angelo; il porte à juste titre l'horrible nom de *Ponte Sanguinaro*. Une foule de martyrs en furent précipités : ils sont probablement partie de ceux qui reposent aujourd'hui dans les catacombes de San-Gregorio.

A trois lieues de Spolète, près de la source du Chitumne, qui s'appelle la Vena sur les cartes pontificales, on voit un petit temple antique; ses pilastres corinthiens, ses colonnes intérieures, ornées d'écailles de poissons, protégent à présent un autel gothique où l'on célèbre l'office divin. L'onde claire, rapide, lustrale sans doute encore, du Clitumne mêle son murmure jadis sacré à la sainte harmonie du chant grégorien. Demandez au paysan où il vient d'entendre la messe; il vous répondra : Dans le temple de Clitumne! La nature se plait toujours à embellir le paysage dont ce petit temple est la fabrique élégante. Les vignes s'élancent partout des mûriers et des sycomores; les prairies sont émaillées de fleurs ; d'énormes taureaux, non plus blancs comme la neige, mais d'un beau gris cendré, y continuent leur noble race. Le Clitumne coule sous un autre nom officiel, comme le bétail s'y abreuve sous une autre livrée. L'on voit que l'antiquité a peu perdu chez les descendans des Ombriens, et par exemple encore, le Monte-Luco peut bien avoir sa tour de Saint-Julien et ses gracieux hermitages : il n'en a pas moins conservé son nom antique, le mont du Bois sacré, et dans sa vaste forêt de chênes verts, l'un d'entre eux, le géant des végétaux de l'Italie, s'élève à 200 pieds sur un tronc dont la circonférence est de cinquante! Il faudrait réellement être bien incrédule pour ne pas croire que ce chêne colossal fut, dans sa jeunesse, consacré à Jupiter, dont le temple se cache à présent sous le toit de Saint-André, à Spolète. Mais ce qu'il y a de remarquable en faveur de l'empire des traditions en Italie, c'est que les anciennes lois municipales de cette contrée, qui y remplacèrent les lois sacrées, défendent toujours d'abattre un seul des chênes de cette belle foret, antique objet d'un culte religieux. Les Lucus étaient de saints asiles forestiers que ne pouvait violer sans une profanation punie de mort la hache du bûcheron. Les prêtres seuls, à certains jours, avaient le droit d'en abattre eux-mêmes quelques rameaux, soit pour en former des couronnes placées sur le front des victimes ou suspendues aux autels, soit pour servir à la lustration du temple et à celle des assistans: l'eau bénite et la fête des Rameaux sont bien anciennes!

Presque toutes les villes d'Italie ont une auréole de famille qui les distingue entre elles; il est rare que les arts y aient passe sans s'y arrêter et y laisser leur offrande. Je descendis de Spolète sur Foligno. Cette jolie ville de 12,000 âmes, agricole

et commerçante, s'étend dans la plaine comme un vaste caravansérail. Elle n'a pas par conséquent le caractère pittoresque et historique que la moutagneuse Spolète présente dans son enceinte et dans ses entours. Mais elle possédait son Raphaël, beau présent d'un secrétaire du pape au monastère des comtesses de Foligno, parmi lesquelles était sa nièce. Cet ouvrage est de la première manière de Raphaël, surtout pour la composition, un peu péruginesque. On y voit la vierge dans sa gloire, soutenue par un arc-en-ciel, portant l'enfant Jésus au milieu d'un chœur de chérubins. Toutela mythologie chrétienne, avec sa poésie, occupe le haut de ce tableau; au bas, c'est l'histoire religieuse avec ses bizarres anachronismes, un saint Jean, un saint François, un saint Jérôme, plus un cardinal! Ils témoignent tous leur étonnement , probablement celui de se trouver ensemble. Mais aujourd'hui l'étonnement du tableau doit être plus grand encore de se trouver au Vatican au lieu de la cathédrale de Foligno. Ce tableau, après avoir fait le voyage de Paris et y avoir séjourné par ordre de Napoléon, est revenu en Italie en 1815, et y a été installé à Rome par ordre du pape. devenu conquérant et spoliateur de son évêché de Foligno. Le Bramante jeta aussi, en passant dans cette ville , une coupole élégante sur le dôme de la cathédrale, et laissa à ses palais et à ses maisons le beau style d'architecture qui les distingue. Ni le pape, ni Napoléon ne pouvaient rien contre ces monumens. Mais une force supérieure au despotisme et à la conquête, ébranlant soudain, en 1831, cette belle partie du sol ombrien, a violemment mutilé les œuvres du génie du Bramante, ainsi que la ville de Spello, petit musée de tous les âges depuis Properce jusqu'au Piuturrichio, et enfin cette fameuse basilique de Vignole, consacrée à Notre-Dame-des-Anges, placée entre Spello et Assisi.

Là s'arrêta heureusement la furie de la tempête souterraine: là aussi commence jusqu'à Assisi inclusivement le domaine de saint François, comme on a vu à Subiaco celui de saint Benoit. Là aussi existe la pierre d'alliance évangélique entre deux ordres qui devaient si peu se ressembler, si ce n'est par le génie supérieur de leurs fondateurs; car l'église de Notre-Dame-des-Anges s'appelle aussi la Portioncule, comme bâtie sur un terrain cédé à saint François par les Bénédictins. D'autres appellent de ce nom une hostie consacrée par le pape Honorius avec perpétuité d'indulgences; d'autres enfin donnent avec une apparence de

raison ce nom modeste à une petite maison rustique devenue chapelle à miracles, conservée sous les voûtes de la majestucuse basilique, asile misérable où saint François donna le précepte et l'exemple de sa règle, la pauvreté. Quoi qu'il en soit, par les accidens irréguliers et contraires de l'horrible commotion dont cette contrée fut le théâtre il y a cinq ans, la toiture du temple s'est ouverte subitement et subitement s'est refermée; une lutte violente a eu lieu entre la tour et la coupole, et leur chute a brisé les colonnes de la nef, ainsi qu'à Foligno le clocher des Camaldules, soudain déraciné et lancé en l'air comme un projectile conique, a crevé en tombant les toits de l'église et écrasé son maître-autel.

La ville d'Assisi, située à mi-côte sur un mamelon fertile, occupe le milieu de la dernière vallée de l'Apennin, sur la plaine de Foligno, que le Tibre borne à l'est. Cette ville, jadis florissante, fut la patrie de Properce, de saint Francois et de Métastase: Mais d'historique qu'elle fut, à en juger par les ruines de la citadelle, de ses tours, de ses murailles et de ses temples, et de poétique par les chants qu'elle inspira à Properce et à Métastase, elle est restée toute monastique, toute franciscaine, n'ayant guère plus d'habitans que des frères quétours et leurs sœurs les Clarisses, filles mendiantes, qui ne sortent pas de leur cloitne. Assisi est devenue une ville pénitentiaire, en mémoire du fondateur des Frères mineurs, des Récollets, des Capucins, des Piepus et de tous les pénitens et mendians portant robe de buré brune, ceinture de corde, bâton, besace, et marchant pieds nus. Le temple de Minerve, dont le portique superbe s'élève sur des eulonnes cannelées, et dont on a fait l'église de Santa Marià della Minerva, par une association de noms profuncs et sacrés si pittoresque, présente, au sein de ectie solitude monacale, une disparate telle que serait une couronne de fleurs sur le chef tondu d'un enfant de saint François. Lui, au contraire, le saint, il a conservé sa divinité intacte. La maison où il naquit, en 1182, du riche marchand Pietro Bernurdoni et de Pica, sa mère, a été convertie en une église qui s'appelle Chiesa nuova. On y voit la prison où son père, qui n'entendait pas s'enrichir au profit des fainéans, enferma et lia son fils, pour le punir de dissiper son bien en aumônes. L'écurie où sa mère alla accoucher, par une inspiration du Ciel, afin que son fils naquit comme le Christ dans une étable; est aussi de-

venue une chapelle; il est vrai que le théâtre antique d'Assisi a été converti en écurie. L'ermitage de Santa Maria delle Carceri (des prisons), sur un des contre-forts de l'Apennia, renserme toujours les cellules où saint François allait s'exercer avec ses disciples aux rigueurs de la pénitence ; on voit son lit, c'est-à-dire sa grotte de pierre, et son oratoire encore orné du crueisix qu'il portait dans ses voyages. Le frate qui montre toutes ces curiosités vous apprend que Sixte-Quint, sorti ainsi que Clément XIV de l'ordre des Frères mineurs, avait accordé ce crucifix à son neveu le cardinal Peretti, qui le placa à Rome sur un autel magnifique, mais que la nuit suivante le crucifix retourna dans sa grotte, qu'il ne quittera plus désormais. Il montre ensuite un petit jardin couvert d'épines sur lesquelles se roulait saint François pour vaincre les aiguillons de la chair. Malheureusement, et c'est un grand miracle de moins, le frate ne peut montrer cette semme de neige formée par le saint et austère Pygmalion pour mortifier autrement l'irritation de ses sens. Qu'il dut en coûter à un homme de vingt-cinq ans, que la légende peint aussi passionné, de couper lui-même les cheveux à la belle, noble, jeune et riche sainte Claire, qui fut la première abbesse des Clarisses ou Capucines, et dont les cendres reposent dans le couvent de cet ordre! Mais ce qu'elle ne dit pas assez, c'est à quel point dut devenir populaire un homme qui conçut seul et exécuta le dessein d'affranchir de la féodalité du zur siècle une population nombreuse, en lui donnant la mendicité et la prière. Peu d'années après l'institution des Frères mineurs, mint François put compter cinq mille prêtres de son ordre au concile qui eut lieu à Assisi! Saint Benoit, autre génie extraordinaire, lui avait légué ce grand exemple.

Le couvent s'élève sur un roc, comme une vaste citadelle. C'est dans ce couvent, herceau de la mendicité monastique, qu'on voit cette double église, que l'on peut appeler le herceau de la peinture. L'église supérieure, resplendissante des clartés du jour et du luxe du christianisme, est partout décorée des fresques de Cimabuê. Depuis quelques années elle possède encore dans un mausolée coquet et élégant le corps de saint François, retrouvé dans ses catacombes, et dont l'exhumation a été un véritable sacrilége pour les habitans; car ils savaient tous que le saint était en extase dans son caveau, et qu'il n'en devait sortir qu'à la fin du monde. Quant à l'église in-

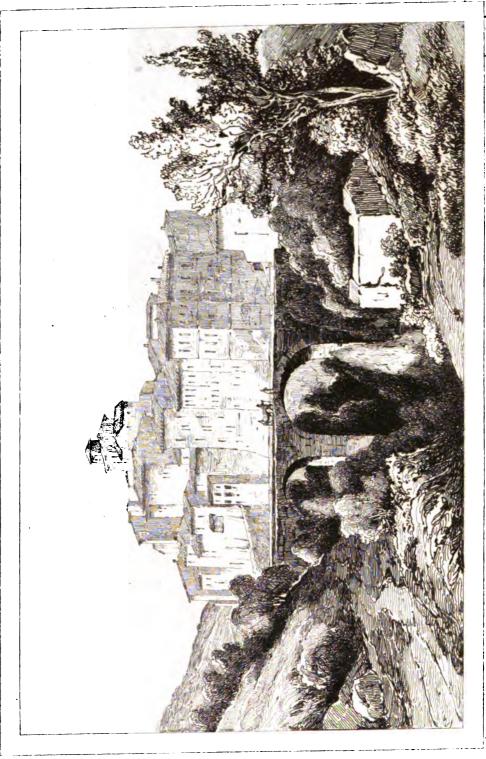

ÉTET ROMAIN.

13.3

Y. .... Say Maddit

férieure, où ne peut entrer qu'une douteuse et faible émanation de la lumière du jour, elle a un caractère de silence religieux et d'obscurité primitive qui ne sont troubles que par les frati, dont les explications et les torches révèlent tout-à-coup les beautes de ce vaste souterrain. Cette église inférieure est le temple du Giotto, comme la supérieure est celui du Cimabuè. Quelques grands maltres plus modernes, et un autre plus ancien, Junto di Pisa, contemporain de saint François, ont aussi embelli de leurs peintures cette vaste basilique et cette merveilleuse église inférieure, autour de laquelle on remarque de nobles sépultures, celle, entre autres, d'Hécube de Lusignan, reine de Chypre. Les deux cloitres répondent par les beautés d'arts qu'ils renferment à la magnificence des deux églises. En contemplant la construction colossale de ce couvent, on se refuse à croire, dans ce siècle qui ne croit plus qu'en lui et qui veut s'appeler le siècle des miracles, qu'elle ait pu être élevée en deux années, en 1228 et 1230.

Honneur donc, honneur éternel à ce siècle barbare, nommé le xiii, qui produisit Cimabuc, et le Giotto, ce petit pâtre qu'il surprit dessinant ses moutons sur une brique; le Giotto, devenu plus grand que son maître et l'ami des deux plus beaux génies de l'Italie, Dante et Pétrarque! Honneur aussi, honneur surtout au xv' siècle, qui vit naître Pierre Vanucci, dit le Pérugin, dont le plus bel ouvrage fut Raphaël, le maître de la peinture. Ainsi que Cimabucavait vu à Florence les ouvrages des peintres grecs et avait créé l'école florentine, Pierre Vanucci, en naissant dans une petite ville du territoire de Pérouse, nommée Città della Pieve, put admirer à leisir les grandes œuvres de Cimabuè et du Giotto, et s'écrier : « Et moi aussi, je suis peintre! »

Perugia est artistement placée, comme une station intermédiaire des arts, entre Florence et Rome, ces deux grands musées de l'Italie. Du sommet de la montagne au-dessus de laquelle s'élèvent la citadelle, ses fortifications et les clochers de cent trente-deux églises ou monastères, elle a l'air d'appeler les voyageurs à une douce hospitalité. Entièrement désarmée et malheureusement réduite à 14 ou 15,000 âmes, au lieu de 50,000, Pérouse vous reçoit dans ses fossés jadis redoutables de San Gallo, comblés aujeu d'hui et métamorphosés en promenade publique. L'urbanité des habitans n'est pas non plus un médiocre avantage de l'existence actuelle de leur cité. Pé-

rouse a gagné en civilisation ce qu'elle a perdu en puissance; elle est devenue une patrie pour les sciences, les arts; les belles-lettres. Le respect avide et éclairé avec lequel elle ne cesse de recueillir les monumens de ses antiquités témoigne assez du respect religieux qu'elle porte à ses ancêtres. On lui demande toutefois, au nom de cette piété filiale, un tombeau pour les restes de son grand capitaine, de son héros moderne, de l'illustre Braccio Fortebracci, qui plunta son gonfulone victorieux sur les murs de Rome, et dont un ignoble sacristain de Saint-François profane les ossemens en les livrant sans cesse à la curiosité des voyageurs.

Si le nombre de ses églises parle en faveur de la piété de Pérouse, leur aspect intérieur et extérieur proclame au moins aussi haut son amour et son goût pour les arts, ainsi que son palais public, la salle de la Bourse, les places Grimana et del Soprammuro, le Corso, l'académie des beaux-arts et plusieurs galeries particulières; tandis que sa bibliothèque de 30,000 volumes. son archive, son université, placée par l'administration française dans l'inutile couvent des Olivètains, et son cabinet archéologique, et son jardin botanique riche de 2,000 espèces, et son méduiller si bien choisi, et son collége Pio, et enfin son cabinet littéraire, où les feuilles et les revues étrangères bravent la censure pontificale, attestent également le goût de ses habitans pour les sciences et la littérature.

Perugia n'a point oublié son antique origine; placée à la tête de la ligue étrusque, puissante, civilisée par elle-même et par les Grees, quand la Rome de Romulus n'existait pas encore, elle offre le riclre matériel d'une cité antique et d'une cité moderne. Voyez ses titres de famille au cabinet archéologique, où quatre-vingts inscriptions étrusques représentent ses plus vieux parchemins, tandis que son second âge est écrit en inscriptions romaines dans les corridors de son université. Son treisième est partout dans ses monumens religieux et civils : c'est le Pérugin, Raphaël, lo Guide; Carrache, le Barroccio, Vasari, etc., qui l'ont gravé sur leurs toiles immortelles, ainsi que ses grands architectes, Galéas Alessi et Vignole, sur ses monumens grees, latins ou gothiques, tels que l'église des Jésuites, église-monstre, diraiton à présent, offrant cinq étages de constructions, l'église, les caveaux funéraires, sous lesquels est la congrégation des artisans ; au-dessous , celle des nobles, et plus bas, celle des paysans, qui supporte le poids de tout l'édifice jésuitique, comme s'il était l'emblème de l'édifice social.

J'allai de Perugia compléter mon cours d'histoire au lac Trasimène, et je descendis au hameau de Passignano, où, par une sorte de dérision de la nature sur la victoire d'Annibal et la défaite de Flaminius, l'arbre de la paix, l'olivier, s'asseoit à l'envi sur tous les coteaux, semble se plaire à masquer les bases des vieilles tours, dont le lierre voile les créneaux et paraît vouloir dérober à la postérité les lieux où Rome fut vaincue. Cette sanglante bataille revit toutefois sur les rives riantes de ce lac, dont la plage a trente-sept milles de circonférence, par les noms funèbres qu'elle y a laissés. Ainsi le ruisseau s'appelle encore le Sanguineto. Le Campo Romano est l'enceinte sortifiée que Flaminius quitta imprudemment pour occuper le terrain choisi par Annibal; à Ossaia enfin, est l'ossuaire, où l'on recueille encore les restes des fugitifs immolés par les Carthaginois! Vingt-un siècles disparaissent tout à coup sur ce sol engraissé du sang de dix mille Romains, et l'on éprouve une sorte de cauchemar historique sur le lieu de cette scène qui devait faire passer le sceptre de Rome dans les mains de Carthage, si Annibal avait su profiter de sa victoire. Ainsi un jour le voyageur qui foulera le sol de Friedland pourra dire : « Ici fut donnée aussi, par un autre César, une bataille qui devait être pour l'empire du monde une seconde bataille d'Actium, si le vainqueur avait profité de sa victoire! »

Deux belles iles, presque symétriquement placées dans la plus grande largeur du lac, et à une distance égale de sa rive, l'une l'isola Maggiore, l'autre l'isola Polvesa, coupent élégamment par leurs plantations, leurs clochers et leurs villages, la monotonie de cette petite Méditerranée. En côtoyant ses bords, j'admirai le magnifique émissaire étrusque, restauré par Braccio Fortebracci, qui traverse la montagne del Lago, et, aux approches de Pérouse, la tour de San Manno, autre monument étrusque, aujourd'hui caveau, jadis probablement tombeau, portant une large inscription qui garde le secret de sa destination.

De Perugia j'allai saluer dans les montagnes le berceau du Pérugin, à Città della Pieve, ou l'on ne peut arriver qu'à pied ou à cheval. Vis-à-vis de sa maison natale était et est toujours une petite chapelle aussi nommée *Chiesarella*. Devenu peintre, il voulut embellir l'oratoire ou il avait fait sa première prière, et il en décora la modeste mu-

raille de l'admirable fresque de la Nativité. J'ai vu entière la maison de Pierre Vanucci; elle était sacrée pour les habitans, mais elle cessa de l'être pour un voisin riche qui l'acheta pour la démolir et augmenter la sienne. La vue du magnifique palais que Galéas Alessi bâtit pour le duc della Corgna ne console pas de l'absence du manoir de Vanucci.

De Città della Pieve, je repris la route de Rome par Orvieto. C'est peut-ètre sur le roc d'Orvieto que se trouve la plus étonnante basilique religieuse du monde , sa cathédrale , ouvrage des xiii° et xiv° siècles, chef-d'œuvre de Maitani le Siennois, et du sculpteur *Nicolas de Pise* et de ses élèves. Sur la façade, ceux-ci ont osé sculpter les trois plus grands sujets chrétiens, le Jugement dernier, l'Enfer et le Paradis. Dante a pu les voir avant de les écrire : il aura pu être frappé de la verve si poétique qui anime ces productions colossales. L'intérieur de l'église est un vaste et bizarre musée ou sans doute Michel-Ange lui-même, ainsi que Canova, ont puisé plusieurs de leurs plus belles créations. Le promier avait étudié la grande fresque sur bois, le Jugement dernier, de Signorelli, peinte 40 ans avant celui de la chapelle Sixtine, et son Christ Foudroy ant est un souvenir du Christ jugeant. Canova aussi a su métamorphoser en groupe de l'Amour et Psyché celui de deux jeunes ressuscités. Ainsi ont fait Virgile, l'Arioste, le Tasse. Mais ce qui donne un caractère unique d'originalité à cette chapelle de la Madone où sont tant de chefs-d'œuvre de peinture chrétienne, c'est cette collection de portraits des poètes latins profanes, et des sujets de la mythologie souvent les plus lascifs, mêlés et confondus aux images et aux scènes les plus saintes de la religion, comme sous la loi d'un polythéisme reconnu, ou sous celles de la grande convocation de la vallée de Josaphat.

Par une antithèse si commune aux voyageurs d'Italie, on passe subitement des sommités aux souterrains, et à Orviéto du faite de sa cathédrale aérienne aux profondeurs de son puits. Cet immense ouvrage, où l'un monte pendant que l'autre descend, homme ou animal, par de larges escaliers en spirale, fut creusé dans le roc vif par l'ingénieur San Gallo pour le service du pape Clément VII et de sa cour, réfugié à Orviéto après le sac de Rome par Charles-Quint; ravage atroce, qui dura sept mois, et où l'empereur catholique surpassa les fureurs de ces chefs du Nord qu'avant lui l'on dut nommer rois des barbares.

## LÉGATIONS DE L'ÉTAT PONTIFICAL.

FERRARE. - BOLOGNE.

Pour se rendre de Venise à Ferrare, on traverse d'abord les lagunes qui séparent la reine de l'Adriatique d'avec la terre ferme, et, arrivé à Fusina, 'on entre dans la Brenta qu'on remonte jusqu'à Padoue. Ce canal de la Brenta est trop vanté : quoique ses rives soient bordées de casins ou s'étalait autrefois l'opulence patricienne, leur abandon actuel inspire la tristesse, et ces palais n'ont conservé dans leur délabrement que la trace du génie des Palladio, des Sansovino, des San-Micheli, architectes auxquels Venise doit une bonne part de sa renommée. A Dolo, jolie petite ville du canal, on se souvient encore de Byron, et si la mémoire du poète y est honorée, la réputation de l'homme, il faut le dire, n'est pas à l'abri du blâme. Retenu par une indisposition chez mon hôtesse de Venise, une Grecque, qui possédait une habitation sur la Brenta, je fus admis le soir à une conversation vénitienne, où l'on me raconta des anecdotes peu favorables à l'auteur de Childe-Harold. Une jolie Juive, d'imagination romanesque, grande admiratrice de Jean-Jacques et de la Nouvelle Héloise, critiquait surtout avec vivacité la vie privée du lord-poète. Il y avait peut-être au fond de cela de l'exagération, ou quelque motif qui m'est resté inconnu. La postérité sera indulgente; les erreurs qui n'ont plus de témoins s'effacent en partie, et les écrits demeurent dans leur intégrité.

On ne quitte point Padoue sans avoir vu au moins les églises de Saint-Antoine et de Sainte-Justine, auxquelles leurs coupoles donnent un air de mosquées; on rencontre ensuite Rovigo, ville d'un mince intérêt; à Polesella, après avoir passé le Pô dans un bac, on met le pied sur les terres du Pape, et l'on se trouve bientôt à Ferrare.

Le voyage peut aussi se faire par eau : dans ce cas, on s'embarque à Venise sur le grand canal; longeant le bourg de Malamocco, et le *Lido* de Palestrina, langue de terre interposée entre les lagunes et la pleine mer, on passe auprès de Chiozza, souvent citée dans l'histoire vénitienne; puis on parvient à Ferrare, après avoir navigué tour à tour sur l'Adige, le Pô et des canaux de commu-

nication. Cette voie est économique, mais elle prend du temps; le trajet serait fastidieux, s'il était rien d'ennuyeux en Italie.

Ferrare, grande ville, s'annonce avec un certain éclat au premier abord ; mais elle promet plus qu'elle ne tient. Ses rues sont larges et bien alignées, particulièrement celle de Saint-Benoît, longue de mille toises, et aboutissant en droite ligne à deux portes : cette portion de la ville fut bâtie par Hercule d'Este, second duc de Ferrare, qui avait épousé une fille de Louis XII; la place Neuve, toujours appelée ainsi en dépit de son ancienneté, est régulière et formés de beaux édifices; le palais ducal, quoique d'un gothique lourd, a quelque chose d'imposant, et qui se prête à des effets pittoresques; mais tout cela est. sombre et solitaire; l'herbe croit dans ces belles rues, au seuil des demeures désertes; le silence. règne sous des arceaux dégradés : la dépopulation et l'abandon sont tels, qu'on occuperait un palais entier pour le loyer le plus minime, et nul ne voudrait d'un si triste séjour, environné de marais insalubres, et qui semble frappé de réprobation. Voilà donc cette Ferrare qui fut si brillante! Que sont devenues les prédictions pompeuses de l'Arioste?

> O città bene avventurosa, disse, Di cui Malagigi il mio cugino, Nei secoli futuri mi predisse,

Ch' anco la gloria tua salirà tanto, Che avrai di tutta Italia il pregio e'l vanto!

E che sarebbe tal per studio e cura
Di chi al sapere ed al poter unita
La voglia avendo, d'argini e di mura
Avria si ancor la sua città munita,
Che contrò tutto il mondo star sicura
Potria, senza chiamar di fuori aita,
E che d'Ercol figliuol, d'Ercol sarebbe
Padre il signor che questo e quel far debbe

« Heureuse cité, dit Renaud, ô toi, dont mon cousin Maugis me prédit que ta renommée s'élève-

' Orlando Furioso, canto XLIII, ottave 55 e 59.

XXXVI. ÎTALIE PITT.

(LÉGATIONS. - 1" Liv.)

rait si haut dans l'avenir, que tu concentrerais en toi l'honneur et la gloire de toute l'Italie!..... Il annonçait que Ferrare devrait cette grandeur aux soins habiles d'un prince qui, unissant le pouvoir à la volonté, saurait environner sa ville de remparts assez forts pour la rendre inexpugnable, sans avoir recours à aucun appui étranger, et que l'auteur de si vastes entreprises serait à la fois fils et père d'un Hercule.»

L'exagération fut toujours une faculté accordée aux poètes et aux peintres : ici l'Arioste usait largement de la permission, et l'on voit que les plus grands poètes n'ont pas le don de prophétiser avec justesse, malgré le nom de devins, vates, que les Latins leur donnaient. Quant aux flatteries poétiques de l'Arioste, elles ne lui tournaient pas à compte; ces princes de la maison d'Este, le cardinal Hippolyte et le duc Alphonse, l'en récompensaient assez mal : celui-ci l'admettait à sa cour, mais il ne faisait presque rien pour sa fortune, et le cardinal lui disait, pour tout tribut d'admiration décerné à son poëme : Messer Lodovico, dove avete pigliato tante coglionerie? « Messire Louis, où avez-vous pris tant de fadaises ?....»

Ces princes d'Este n'étaient pas sans mérite: ils savaient l'art d'utiliser les hommes, et possédaient la courtoisie chevaleresque de leur époque; Ferrare leur dut son agrandissement et son lustre; mais avec ces qualités, ou plutôt ce savoirfaire, ils n'ont été grands que dans les vers de l'Arioste et du Tasse. S'ils aimaient les lettres, c'est que les lettres donnaient du relief à leur cour, en étendant et propageant sa réputation; s'ils protégeaient les poètes, les poètes à leur tour ont rendu à leur mémoire une protection efficace. Il est à croire que, sans cet appui de la Muse, l'histoire n'aurait pas eu grand'chose à dire de ces maîtres d'une petite principauté jetée dans un coin obscur de l'Europe.

Au milieu des distractions de la cour, tandis que les gentilshommes d'Alphonse jouaient en grand appareil les comédies de l'Arioste, il Negromante, la Lena, la Cassaria, gli Suppositi, tandis qu'on admirait ses satires, spirituels chefs d'œuvre à l'aide desquels il se délassait d'un chef d'œuvre plus vaste, le chantre de Roland sentait les dégoûts se mêler aux honneurs, et aspirait à recouvrer l'indépendance dans la retraite. Bien que sa fortune eût peu profité dans des faveurs plus brillantes que lucratives, il put

cependant acquérir un terrain et s'y bâtir une maison. On voit encore à Ferrare, avec tout l'intérêt qui s'attache à la mémoire d'un grand homme, sa modeste demeure, où se lit cette inscription qu'il avait fait graver lui-même:

Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non Sordida, parta meo sed tamen ære domus.

Voici, pour ce distique, un essai de traduction:

« Humble maison, mais pour moi bonne, Qui n'est ni trop mal ni trop bien, Qui me plaît, sans nuire à personne; Je la payai, je ne dois rien. »

Moins heureux que l'Arioste, le Tasse n'eut pas de maison à Ferrare : il y eut une prison. Si les princes d'Este firent peu pour l'Arioste, qui avait beaucoup fait pour eux, le duc Alphonse s'occupa davantage du Tasse, et ce fut pour le persécuter. Non loin de l'habitation simple, mais agréable, où vécut et mourut en paix l'auteur de l'Orlando furioso, est l'hôpital Sainte-Anne, ou gémit l'auteur de la Gierusalemme liberata, où l'infortune prépara sa démence et abrégea ses jours. Le Tasse fut-il ou non épris de la sœur d'Alphonse? Osa-t-il lui déclarer sa passion? Futil aimé d'Eléonore? Ce sont choses probables, sinon prouvées; mais un tel cœur devait être ménagé, en faveur d'un si beau génie; il fallait écouter l'indulgence plutôt qu'une aveugle colère, et la prudence eût plus fait que la rigueur.

Le poète avait dit:

Tu magnanimo Alfonso, il qual ritogli Al furor di fortuna, e guidi in porto Me peregrino errante, e frà gli scogli E frà l'onde agitato, e quasi absorto, Queste mie carte in lieta fronte accogli, Che quasi in voto a te sacrate io porto. Forse un di fia, che la presaga penna Osi scriver di te quel ch' or m'accenna.

«Magnanime Alphonse, toi qui sauves des persécutions de la fortune un pélerin exilé, toi qui le conduis au port, à travers les écueils et les flots qui l'ont accablé et pour ainsi dire anéanti, daigne écouter avec bienveillance ces vers que je te voue comme un tribut consacré. Un jour viendra peut-être, où ma plume inspirée pourra dire à ton sujet toute ma pensée. »

Une capivité de sept ans fut le prix d'un tel éloge, et le pélerin, coupable de génie et d'amour,

<sup>&#</sup>x27; Gierusalemme Liberata, canto I, ottava 4.

PUBLIC LIBRARY
ASTOR: 1 THORY
TILDEN FUCH LANGUE



ITAME PITT.

TO OTHER DEPOSITE OF A

fut ensuite rejeté dans l'exil, pour cueillir cofin un laurier tardif au bord de sa fosse. Les princes furent et seront toujours d'illestres ingrats.

La ville de Ferrare est toute littéraire; il n'y faut guère chercher que des souvenirs de ce genre, et les noms de l'Arioste et du Tasse en font le principal charme. Dans cette cité mélancolique on va suivant à la trace les ombres de ces deux poètes que les Italiens ont ainsi caractérisés, quand ils voulurent établir entre eux un parallèle difficile!

Il divin Lodovico, il gran Torquato.

Les religieux du couvent de Saint-Benoît ont l'honneur de garder en dépôt une précieuse relique; c'est la dépouille mortelle de l'Arioste, renfermée dans leur église sous un monument de marbre, avec une épitaphe en prose latine un peu trop verbeuse. L'Arioste était né le 8 septembre 1474, à Reggio de Modène; il mourat à Ferrare, le 6 juin 1553, à l'âge de cinquanteneuf ans. Au vestibule du réfectoire des pères bénédictins, il y a une fresque de Garofalo, peinture représentant le Paradis, et qui n'aurait rien en soi qui méritat l'attention, bien qu'elle soit d'un habile maître, si l'on n'y voyait les traits de l'Arioste. Il était fort lié avec Garofalo, qui, à sa demande, le placa dans son tableau, entre Sainte-Catherine et Saint-Sébastien, et l'on raconte, à ce sujet, que le poète disait, en plaisantant, au peintre: Caro Benedetto, dipingetemi in questo vostre paradiso, perchè nell'altro non ci vo (pour vado): «Mon cher Benoît (nom patronymique de Garofalo), mettez-moi dans votre paradis, car il est douteux que j'aille dans l'autre. »

On voit aussi à la bibliothèque de Ferrare une espèce de sarcophage, érigé en l'honneur de l'Arioste; ces vers l'accompagnent:

Notus et Hesperiis jacet hic Areostus et Indis, Cui Musa æternum nomen Hetrusca dedit; Sen satiram in vitia exacuit, seu comica lusit, Sen secinit grandi bella ducesque tubă; Ter summus vates docti in vertice Pindi, Tergemina licuit cingere fronde comas.

e lei git Arieste, et partout est sa gloire;
De la muse toscane et l'homneur et l'amour,
Satirique, plaisant, sublime tour à tour,
Il chanta les héros que proclame l'histoire,
Sur la scène comique il rit de nos travers,
Et le vice odieux fut puni dans ses vers;
Poète trois fois grand, que l'éclat environne,
Et dont le front est ceint d'une triple couronne,

Que ces grands noms de l'Arioste et du Tasse, que ces souvenirs poétiques n'éclipsent pas absolument d'autres noms, moins éclatans sans doute, mais qui seront aussi répétés dans l'avenir. L'auteur du Pastor Fido, Guarini, ami du Tasse, émule de sa pastorale d'Aminta, et le docte cardinal Guy Bentivoglio, dont les Lettres ont contribué à épurer la langue italienne, étaient nés tous deux à Ferrare, où l'on montre les maisons qu'ils habitaient.

Trois personnages du nom de Bentivoglio, et de la même famille, laquelle tenait par la parenté à la maison d'Este, se firent remarquer, à peu près à la même époque, par d'éminentes qualités. Hercule Bentivoglio, neveu du duc Alphonse In, et l'un des cavaliers les plus accomplis de l'époque, fut chargé de missions importantes qu'il remplit avec honneur. Il avait composé des comédies, des satires, et des sonnets, qui ont été publiés, et qui attestent un esprit fin et délié. Un autre Bentivoglio, frère du cardinal, se distingua par sa traduction de la Thébaïde de Stace, donnée, on ne sait trop pourquoi, sous le nom de Salvaggio Porpora. Quant au cardinal, indépendamment de ses Lettres justement célèbres, on lui doit une Histoire des guerres de Flandre et des Mémoires historiques : ces deux ouvragés ont été traduits en français. Une telle réunion et contemporanéité de talens dans une même famille n'est pas indifférente, et Ginguené, dans son excellente Histoire littéraire d'Italie, a eu raison de la relever, en donnant l'analyse des productions des Bentivoglio. Le premier des trois, le prélat, fut non-seulement un écrivain disert et d'un goût sur, il était aussi un homme de mœurs douces et d'une probité sévère : ses vertus allaient peut-être lui valoir la tiare, après la mort d'Urbain VIII, s'il n'eût lui-même terminé sa carrière en 1644, pendant la durée du conclave.

Ne poursuivons pas notre voyage vers Bologne et la Toscane, sans prendre note d'un fait qui n'a pas été assez remarqué: c'est que les quatre premiers poètes italiens, Dante; Arioste, Tasse et Pétrarque, ont eu, en quelque sorte, pour point de départ vers la postérité, le petit coin de l'Italie que nous allons quitter. Trois d'entre eux y ont leur tombeau: Dante a le sien à Ravenne, non loin de Ferrare; celui de Pétrarque est à Arqua, près de Padoue; celui de l'Arioste, à Ferrare même; si le Tasse n'y a point sa tombe, il y eut un cachot.

De Ferrare à Bologne, le territoire intermé-

diaire est coupé par des ramifications du Pô, par le Reno et d'autres cours d'eau, qui, rencontrant des obstacles à leur écoulement, se débordent, séjournent dans les terres, les ravissent à la culture, et forment des étangs malsains. Ces eaux surabondantes désolent un espace considérable entre Bologne, Ravenne et Ferrare. Quant aux marais de Comacchio, irrévocablement répandus sur une très-grande surface du sol, ils sont au moins utilisés par des salines productives; mais les pêches que peuvent fournir les autres intervalles inondés ne sauraient remplacer les dommages causés à la culture et à la population. Les papes, qui ont possédé ce pays depuis 1598, époque où Clément VIII s'empara de Ferrare après la mort d'Alphonse II, ont tenté à plusieurs reprises des travaux de dessèchement; mais, ou ils ne firent pas suffisamment à la fois, ou bien les entreprises ne reçurent pas la direction convenable. En pareil cas, ce ne sont jamais les projets qui manquent; bien des gens apportent le leur, plus ou moins spécieux, et c'est rarement le meilleur qui prévaut, parce que celui qui l'a conçu, précisément parce qu'il est pourvu d'un mérite vrai, ne possède ordinairement pas cette habileté seconde, consistant à se faire jour à travers les rivalités : il faut dire aussi que les intérêts divergens des états circonvoisins opposèrent sans doute des difficultés à l'exécution de ces travaux. Quoi qu'il en soit, un terrain autrefois fertile, et apte à le redevenir, avec la ferme volonté de le garantir des inondations, s'obstrue et se dépeuple en beaucoup de ses parties. Il est à observer que, de quelque côté qu'on entre dans le Patrimoine de Saint-Pierre, excepté Ancône, on rencontre dès l'abord dénuement et solitude : à partir de la Toscane, ce sont les plus arides sommets de l'Apennin; aux côtes de la Méditerranée, un littoral presque abandonné; du côté de Naples, les marais Pontins; et dans le Ferrarais, des contrées inondées, autres marais Pontins du nord de l'Italie. Faut-il accuser de cette singularité la nature ou les hommes? Question grave dont la vue de Bologne vient à propos nous détourner.

Bologne est la seconde ville de l'État ecclésiastique: les Italiens l'ont nommée Bologna la Grassa, à cause de la fécondité de son territoire. Les sciences, les lettres et les arts y ont toujours été en honneur. Son université anciennement fameuse, son école de peinture justement célèbre, lui ont valu sa devise caractéristique, Bononia

docet. L'université de Bologne fait remonter ta fondation jusqu'au Ve siècle. Elle possède une très-belle bibliothèque, un cabinet bien monté de physique, des collections d'histoire naturelle, une salle d'anatomie où sont rassemblés de curieux modèles, exécutés en cire, de toutes les parties constitutives du corps humain. Pour que rien ne manquât à la gloire de cette université, riche domaine de la science, Barthole, Accurse, Cassini, Aldrovande, Malpighi, Galvani, omt été au nombre de ses professeurs, et le dernier y a son tombeau. Ces hommes éminens ont eu de nos jours un digne représentant dans le bibliothécaire Mezzofante, célèbre par sa connaissance de quarante idiomes divers. On admire entre autres choses, à l'Institut de Bologne, un portrait en pied du pape Benoît XIV qui était Bolonais; c'est une mosaïque, surprenante imitation de la peinture; elle reproduit fidèlement, dit-on, les traits de ce Lambertini, qui fut homme érudit, mais pontife d'un esprit conciliant plutôt que d'un grand caractère, et dont ses contemporains disaient avec malice: Magnus in folio, sed parvus in solio.

Il est assez bizarre que le langage usité dans une ville qui a été l'une des plus doctes de l'Italie soit précisément le moins pur des dialectes pratiqués en ce pays. Le parler bolonais, pire encore que celui des Génois (et ce n'est pas peu dire), est un patois barbare, qui devient souvent un sujet de dérision pour les autres Italiens. Mais ce peuple, qui s'exprime mal, a un caractère plus marqué que ses voisins, une organisation morale plus vigoureuse. C'est à Bologne qu'a éclaté le mouvement de 1831, lequel devait remuer toute la péninsule, s'il n'eût été comprimé par la force étrangère. Les Bolonais voulaient reconquérir, après les avoir souvent redemandés en vain, les droits et immunités qu'ils s'étaient réservés dans leurs traités avec Rome (1278 et 1506), quand ils se donnèrent à cette métropole, stipulations dont le pouvoir pontifical a constamment éludé les effets. On sait que leur élan rencontra de la sympathie; mais il devait se briser contre l'intervention: l'histoire sera juge.

C'est essentiellement en ce qui se rapporte aux arts du dessin que s'est vérifié le dicton, Bologne enseigne. Le Bolonais a vu naître les trois Carrache (Louis, Augustin et Annibal), le Guide, le Guerchin, l'Albane, le Dominiquin, l'Algarde, ce Jean de Bologne qu'on s'est plu à surnommer Michel-Ange second, et d'autres vrais artistes dont la gloire est moins universellement répar-

due. Tous ils ont rempli leur patrie de chefsd'œuvre. Jean de Bologne, notamment, a laissé à sa ville natale une magnifique fontaine où un Neptune grandiose respire sous le bronze. Les tableaux qui enrichissent le Musée des beauxarts, tous de choix, composent un assemblage peut-être unique; tels sont ceux qui saisissent le plus vivement l'attention : du Guide, un Samson vainqueur des Philistins, un saint Sébastien, admirable d'expression résignée; un Massacre des innocens, composition célèbre; plusieurs Guerchins d'un faire savant et facile; des trois Carrache, quelques morceaux capitaux; de Louis en particulier, son meilleur ouvrage, une Communion de saint Jérôme, comparable pour l'onction à celle du Dominiquin; de ce maître, son Martyre de sainte Agnès; et couronnant le tout, comme d'une auréole de gloire, la céleste Sainte Cécile du sublime Raphael. Nous avons vu à Paris quelques-unes de ces merveilles de l'art, que la Fortune nous avait livrées et qu'elle nous a ravies dans son inconstance. Les Ciceroni ne manquent guère de dire aux étrangers que tel ou tel tableau avait été emporté par les Français, croyant, chose assez vaine, en rehausser ainsi le mérite. Je me rappelle, à ce sujet, qu'un custode me disait à Venise, en me montrant un Titien : Codesto quadro, signore, ha avuto l'onore d'andare à Parigi, «Ce tableau, monsieur, a eu l'honneur d'aller à Paris. »

Il s'en faut de beaucoup que les trésors pittoresques de l'école bolonaise soient concentrés au
musée; chaque église, chaque couvent (et ils
sont très-nombreux), renferme des peintures
dignes de l'examen des connaisseurs. Cochin,
habile dessinateur du siècle dernier, et appréciateur rempli de discernement, les a énumérées
dans son Voyage d'Italie, et c'est à ce livre tout
spécial que devront recourir ceux qui recherchent des notions exactes sur les œuvres d'art.

Si l'incroyable quantité de tableaux que renferme Bologne lui a mérité le surnom d'Ecole des peintres, cette ville peut être considérée aussi comme une école pour les architectes. L'architecture effectivement s'y distingue par un style noble, une certaine ampleur sans exagération, un dessin large presque toujours subordonné à la convenance. Les églises, et surtout les palais, sont empreints de ce goût sage qui sait concilier la grandeur avec la simplicité. Ce n'est ni l'architecture romaine, ni celle de Toscane, c'est une architecture locale; car il y a cela de fort remar-

quable en Italie, que chaque cité a son caractère propre et déterminé, qui la différencie d'avec les autres; et cette observation s'applique même aux villes les plus secondaires. Toutes à peu près se ressemblent en France, au moins les principales: Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, n'ont pas dans leur physionomie des traits fort variés; le style est assez uniforme, et cela provient clairement de l'unité qui nous régit, système qui tend à égaliser, en même temps qu'il fait la force. Il n'en est pas ainsi en Italie, contrée divisée, dont les diverses parties ont leur centre, sans qu'il y ait de centralisation commune. Les villes d'Italie ont dans leur architecture un ton particulier, une manière distincte, où peuvent se lire la richesse ou la pauvreté, ainsi que la diversité des habitudes et des mœurs. Bologne, cité de soixante-dix à quatre-vingt mille habitans, a été riche et puissante, et cela se reconnait, comme on voit qu'une femme fut belle, à son port, à son regard, à des traits distinctifs que l'âge mûr n'a pu lui ravir encore.

On sait que la dénomination de palais, palazzo, se donne en Italie aux habitations qui semblent ou plus étendues ou mieux ornées que les maisons ordinaires. C'est ce que nous appelons hôtels, avec cette différence pourtant que les palais italiens ont en général meilleure tournure que la plupart de nos hôtels. Une casa nobile, demeure d'un noble, est un palazzo, et ce titre ambitieux parait aussi quelquefois plutôt usurpé par l'orgueil que justifié par l'apparence extérieure. Il n'en est pas ainsi des palais Sampieri, Caprara, Zambeccari, Marescalchi, Locatelli, Monti, Riario, Pepoli, Tanaro, Albergati, etc., tous plus ou moins remarquables par leur architecture et leurs collections de tableaux.

Parmi les palais de Bologne, puisque palais il y a, il en est un de construction très-récente, qui dans sa distribution montre l'heureuse alliance du goût italien et du comfort anglais; à la façade est gravée cette inscription quelque peu antithétique:

Non dominus domo, Sed domus domino.

Il a été bâti pour Rossini : le prince régnant de la musique moderne peut bien avoir un palais; il projète apparemment de se fixer un jour à Bologne, et un tel dessein peut être bien entendu, car nulle part ailleurs Rossini ne trouvera desprosélytes aussi fervens. Les Bolonais portent

jusqu'à la manie leur passion pour la musique; ils sont vraiment fanatiques de cet art, pazzi di musica. Leur zèle éclate en de vifs transports à leur théatre, pour peu qu'il s'y rencontre un sujet de guelque talent; ce sont alors des cris et des trépignemens incroyables, et le lendemain, un déluge de sonnets pleut dans les cafés, en l'honneur du pregiatissimo cantante ou de la dilettissima cantatrice. Au demeurant, la salle de spectacle de Bologne est l'une des plus helles qui se puissent voir; elle est grande, brillante et noble : le cardinal-légat, gouverneur, y a une loge en face de la scène : je ne dirai pas s'il profite de ce privilége, car pour moi je n'ai vu dans sa loge que des gens de sa maison. Il est d'usage à Rome, que le gouverneur assiste aux représentations d'ouverture, prime recite, et qu'il y fasse distribuer des rafraichissemens aux dames : ainsi fait peut-être le légat de Bologne.

Les rues et les places publiques de cette belle ville sont, comme à Turin, ornées de portiques, les uns à piliers, les autres à colonnes, cà et là un peu trop bas, mais la plupart élevés, spacieux, aérés, et formant des galeries où l'on chemine commodément, en même temps que la vue est récréée par des arcades prolongées d'une agréable décoration. Le promeneur peut faire ainsi à l'abri le tour de la ville, qui en beaucoup d'endroits présente un coup-d'œil tout-à-fait monumental.

Quoique l'église de Saint-Pétrone ne soit pas la cathédrale de Bologne, elle est plus grande, plus belle et plus importante que cette dernière, et l'usage, sinon le fait, lui assigne la primauté; Saint Pétrone d'ailleurs est le patron des Bolonais, auxquels, pour cette raison, le Tassoni, dans son ingénieux poème de la Secchia rapita, a donné la dénomination de Petroni. L'église, qui malheureusement n'a jamais été achevée, est une vaste nef gothique d'un bon effet : on y remarque, entre autres choses curieuses, la méridienne établie par Cassini, en 1655; son gnomon a quatre-vingt-trois pieds de hauteur.

La cathédrale est sous l'invocation de saint Pierre; elle a cela de particulier qu'elle fut bâtie par un religieux barnabite: le père-Magenta fit voir qu'un moine pouvait être un habile architecte; l'édifice qu'il construisit dans les premières années du xviie siècle, est en effet d'une fort belle ordonnance, au moins à l'intérieur, car le portail est généralement blâmé.

Parlons un peu maintenant des deux célèbres

tours penchées de l'église de San Bartolomeo: ce ne sera certes pas pour les citer comme des monumens de l'architecture que nous admirons à Bologne, mais comme quelque chose de fort singulier. L'une de ces touts, celle dite des Asinclli a plus de trois cents pieds d'élévation; elle est si svelte, qu'elle ressemble de loin à une haute colonne mince et disproportionnée; son inclinaison n'est guère que de trois pieds et demi; mais l'autre, qui a nom de' Garisendi, est effrayante à la vue, car elle penche de huit pieds hors de son aplomb; heureusement elle n'atteint guère que le tiers de la hauteur de l'autre. Ces tours, il est aisé de se le figurer, ne sont que d'un effet bizarre : elles n'ont pas même le mérite de la difficulté vaincue, puisqu'on doute si leur pente est due à un affaissement du terrain, ou si elle fut conçue par l'architecte. Cette double question a été l'objet de plus d'une controverse, au sujet de la tour inclinée de Pise dont nous parlons ci-après (V. Toscane, p. 27), les opinions se sont partagées; disons la nôtre en peu de mots. Et d'abord, ces édifices de structure dégingandée sont étranges à voir, pour ne pas dire choquans et ridicules. La tour de Pise, fort belle en soi, est évidemment déparée par son défaut d'aplomb, et il est bien difficile d'imaginer que des hommes de talent, comme le sut l'architecte pisan, auraient mis à exécution une pareille fantaisie, et cela seulement pour produire un effet insolite. Il semble donc plus raisennable d'admettre l'hypothèse d'un accident fortuit, et ici des faits tournent cette supposition en certitude. A Pise, il n'y a pas que la tour de la cathédrale qui ait subi un déplacement; la petite église de Santa Maria della Spina, sur la rive gauche de l'Arno, s'est affaissée de plus de quinze pieds. En outre, j'ai remarqué à Venise un clocher visiblement incliné, dont aucun vowageur, que je sache, n'a fait mention : or, ce clocher de Venise est dans des lagunes; la tour de Pise et l'église en question posent, non lois de la mer, sur des terrains mouvans; les tours de Bologne s'élèvent à l'extrémité de la grande plaine rase de Lombardie, laquelle, de l'avis des géologues, dut être jadis sous-marine. Si nous ajoutous que l'Italie, terre toute velcanisée, a été sujette à de fréquentes commotions, nous regarderons comme indubitable que le dérangement de tous ces édifices doit s'attribuer à des mouvemens de terrains mal affermis, et non pas à des caprices d'architectes.



FALAIS DES DUCE.



A l'égard de cette assertion que le pays aurait été occupé par la mer à des époques dont on n'a plus de tradition, elle semble résulter clairement de la constitution physique de la péninsule italienne. Il est fort présumable, en effet, que les contrées intermédiaires des Alpes et des Apennins, l'état Lombard-Vénitien et le Bolonais, dont la surface est plane, ont été tenus puis délaisses par les eaux. On en peut dire autant des Maremmes de Sienne, et surtout des marais Pontins, qui aboutissent brusquement à la chaîne des Abruszes. D'après ces conjectures, l'Italie dut former autrefois une ile ou un archipel.

Pour revenir à la grande tour de Bologne, l'intérêt le plus réel qu'elle présente, c'est la vue dont on jouit à son faite : de ce haut belvédère on découvre toute la cité, figurant à peu près dans sa forme un vaisseau dont la tour des Asinelli serait le mât; au nord, l'immense étendue des plaines lombardes terminées par les Alpes; au midi, les premiers échelons des Apennins qui commencent au sortir de la ville : cette perspective est réellement superbe. On prétend que lorsque l'atmosphère est parfaitement sereine, on peut de la tour de Bologne apercevoir l'Adriatique et la Méditerranée; nous ne saurions garantir ce fait, n'ayant pas été à portée de le vérifier. En parcourant ce vaste panorama, l'œil rencontre, à quatre lieues dans la plaine, les murs blancs de Cento: il s'y pose avec complaisance. Cento est une humble ville, mais qui a aussi sa part de gloire, car elle donna le jour à un grand peintre, au Guerchin. Francesco Barbieri, surnommé Guercino, parce qu'il était borgne (guercio), naquit en 1590; il mourat en 1666 dans sa patrie, qu'il n'avait jamais voulu quitter, malgré les propositions les plus avantageuses. Sa fécondité fut extrême, car on porte ses tableaux à plusieurs centaines, et dans ce nombre, les chefs-d'œuvre ne sont pas en petite minorité. Ce maître ne paraît pas apprécié en France à toute sa valeur, parce que d'abord son génie s'est exercé dans les fresques et les coupoles, ensuite parce que ses meilleurs tableaux sur toile et sur bois sont demeurés en Italie; son expression est toujours ferme et franche, quoique le caractère de ses têtes manque souvent de noblesse; mais le moelleux de son pinceau, la vigueur de son coloris, le placent en première ligne, et sa Sainte Pétronille à Rome est un tableau prodigieux.

Du point culminant que nous occupons, nous tournant au midi, nos regards suivent, dans un

prolongement de deux milles, une ligne d'arcades gravissant le premier escarpement de l'Apennin. Ainsi, à la naissance de cette chaine, on débute par y monter à couvert. Bologne est vraiment la ville des portiques. Celui-ei conduit, à la Madonna di San Lucca on della Guardia, pélerinage en renom. Tous les habitans, petits et grands, riches et pauvres, ont contribué à l'érection de ce monument unique en son genre, car la Madonna del Monte de Vicence ne saurait les être comparée pour l'étendue. Suivant ses facultés, chaque famille a fait construire une ou plusieurs arcades. De distance en distance ont été pratiqués des repos, ou stations, avec des peintures qui sont généralement mauvaises. On parvient de la sorte, après une demi-heure d'ascension, au monastère de la madone. L'église. architecture moderne du Dotti, rappelle dans sonélégante simplicité celle de la Superga, près de Turin. Au nombre des tableaux figure un portrait de la sainte Vierge, qu'on attribue à saint Luc. La madone n'est pas dans le goût du beau idéal ; elle a un grand nez pendant et barbouillé. Saint Luc est le patron un peu apocryphe des peintres; bon nombre d'entr'eux préfèrent au patronage de ce saint celui du divin Raphael Sanzio.

Non loin de la madone de Saint-Luc, est un champ funéraire qui rappelle notre cimetière parisien, dit du Père Lachaise. C'est le même faste de monumens, le même étalage d'inscriptions laudatives; c'est aussi du marbre, de l'or, du bronze, employés à sauver de l'oubli pour un peu de temps quelques cendres confondues dans la terre, ce grand tombeau de nous tous. Des sépulcres somptueux sont la demeure dernière de ceux qui de leur vivant habitèrent de riches palais; encore du blason et de la flatterie sur des ossemens; en un mot, l'aristocratie de la tombe! Partout l'espèce humaine se ressemble par la vanité, passion qui voudrait vivre au-delà de la vie.

Quand l'homme va franchir le seuil De la mort, ce funèbre écueil De son ambition profonde, Son dernier soupir est d'orgueil; Il veut encor par un cercueil -Tenir aux vanités du monde.

Quoiqu'il en soit, le Campo - Santo de Bologne est un beau cimetière, si l'on peut qualifier de la sorte un lieu si lugubre. Toutes les conditions, d'ailleurs, y sont pêle-mêle, le philosophe à côté d'un grand, la noble dame auprès du plébéien, l'obscurité réunie à la célébrité éclipsée; en dépit du marbre et des épitaphes, la mort a nivelé les rangs: là git l'égalité.

Les Apennins, qui commencent brusquement à partir de Bologne, forment une barrière naturelle et tranchée entre les champs de Lombardie et la vallée de l'Arno. Pour se rendre à Florence il faut faire vingt lieues assez pénibles à travers des montagnes plus tristes que pittoresques, et où rien n'a été prévu pour le bien-être des passagers. Cette portion de la chaîne des Apennins, et les Apennins en général, sont loin d'avoir l'élévation, la fraicheur et la richesse des Alpes. Les formes, sans être moins hardies, ont moins de majesté; la végétation est inégale, abondante parfois, souvent grêle, et beaucoup de sommets sont frappés d'une stérilité absolue. Cependant il résulte de cette variété même un curieux contraste de nature sauvage et de nature cultivée, mais dont l'intérêt s'efface devant le spectacle d'une population rare, misérable et mendiante. Cette contrée semble une géographie tracée tout exprès à l'usage des romanciers, pour ces aventures de bandits qu'on prête si libéralement à l'Italie. L'imagination heureusement en fait presque tous les frais, car nos romans, nos théâtres et nos tableaux nous montrent infiniment plus de brigands italiens que l'Italie n'en offre en réalité. Et pour le dire en passant, n'est-elle pas d'une grande iniquité, cette coutume établie de poser si constamment le masque de la fourberie sur le visage de tout Italien qu'on met à la scène? Un auteur dramatique a-t-il besoin d'un personnage qui manie tour à tour l'astuce et le poignard, il ne manque guère de lui donner un nom en i. Tout ce qu'il y a de cœurs généreux dans la patrie de tant de grands hommes s'indigne chaudement d'un tel abus; et au fait, il est choquant de voir ainsi personnifier une nation dans un caractère qui, chez elle comme partout, n'est pas un type, mais une exception. Qu'on excuse cette digression que les Apennins ont fait naître, et continuons à parcourir les monts qui nous séparent encore de Florence. Ce trajet, s'il porte à une sorte de tristesse inquiète, quand on tourne ses regards en arrière du côté du fertile pays qu'on vient de laisser, dispose convenablement à goûter les charmes de cette Toscane riante vers laquelle on s'achemine. C'est comme un revers dans la vie, qui fait mieux apprécier le passé, en donnant un enseignement pour profiter de l'avenir.

Parvenu à Pietra Mala, le voyageur ne manque pas d'aller observer de près il monte di Fo (par abréviation de fuoco), la montagne de feu. Une flamme bleuâtre, semblable à celle du punch, voltige incessamment à la surface d'un terrain rouge et caillouteux. Cette flamme est plus ou moins intense, en raison de l'activité que lui donne ou lui ôte la pluie ou le vent : on l'excite en remuant le sol, un vent violent parait quelquefois l'éteindre; mais ce gaz inflammable se rallume bientôt, de lui-même ou par l'approche d'un flambeau. Ce feu, dont l'odeur est légèrement bitumineuse, se trouve au reste concentré dans un espace qui a tout au plus vingt pieds de diamètre, et les terrains adjacens ont de la végétation, gramen et herbes ordinaires. Quant au sol qui l'exhale, sa nature et les pierres dont il est mêlé n'ont rien qui soit précisément volcanique, et la présence du feu justifie seule le nom de volcanello que les gens du pays donnent à ce phénomène. Un peu plus loin sont deux réservoirs d'une eau qui bouillonne, quoique froide: la vapeur qui s'en dégage s'enflamme au contact d'une lumière, et produit une odeur d'hépar plus prononcée que les émanations du volcanello. Si l'on reconnait au surplus que ces gaz et ces feux, que ces pierres calcinées et ces matières sulfureuses ne proviennent pas d'un volcan à demiéteint, ne peut-on les regarder comme les annonces d'un volcan futur, qui fera éruption, si le fer s'y trouve combiné en suffisante quantité avec le soufre?

Ce fut en ce lieu que j'entendis pour la première fois résonner à mon oreille, sur le territoire toscan, la langue toscane, lingua gentile, pura e sonante; c'était mon guide, un paysan, qui me parlait ainsi. Je le regardais en l'écoutant, comme pour m'assurer que ce fût un pauvre villageois qui s'exprimait si bien dans cet idiome, ou reviennent tant de mots d'un pur latinisme. Je recevais un avant-goût de la Toscane; mais, quelques lieues plus loin, au revers méridional de monte Giogo, je la reconnus mieux encore, en parcourant les bosquets de Pratolino, qui peut-être ont inspiré au Tasse sa description des jardins d'Armide. Je me détournai un peu sur la gauche, pour visiter cette villa du grand-duc; j'y vis le colosse de l'Apennin, statue énorme taillée dans un rocher, et bientôt après j'aperçus Florence la belle, ses dômes et ses campaniles illuminés avec pompe des seux du soleil couchant.

H. LEMONNIER,

## LE RUBICON. — RIMINI. — LA RÉPUBLIQUE DE SAN MARINO.

S'il est un nom qui fasse battre le cœur, quand on pénètre dans l'Italie centrale par Bologne et la marche d'Ancône, c'est celui d'un ruisseau aujourd'hui presque imperceptible, et qui, dans l'antiquité, séparait la Gaule Cisalpine de l'Ombrie, territoire relevant de la république romaine. Le Rubicon était la dernière limite des dépendances de la ville éternelle : là venaient finir et commencer deux routes célèbres, monumens des premiers siècles de Rome, la voie Émilienne et la voie Flaminienne qui amenait le char du triomphateur jusqu'au pied du Capitole.

Il faut le souvenir de César et de la destinée de Rome, pour que le regard du voyageur cherche de nos jours, à travers les broussailles qui le couvrent en partie, ce Rubicon que nul, au retour d'une expédition guerrière, ne pouvait franchir les armes à la main sans la permission du sénat romain, sous peine d'être voué aux Dieux infernaux. Mais le prestige des illusions s'attache fortement aux événemens de l'histoire, et l'imagination prête aux licux, comme aux hommes, autant de majesté et de grandeur que les faits ont eu d'importance par leurs résultats.

Écolier, combien de fois n'avais-je point passé le Rubicon avec César! Et, dans ma pensée, devant le fleuve (et le fleuve m'apparaissait dans des proportions gigantesques), debout comme dut s'arrêter le chef des légions victorieuses prêt à porter ses armes aux portes de Rome, je m'arrétais sur les bords du Rubicon. Là, dans ce moment décisif, je frissonnais à l'idée d'une guerre civile et du sang qu'il fallait verser; puis je m'écriais avec le héros : Le sort en est jeté! puis, dans ma pensée, toujours écho fidèle, la liberté de Rome était détruite. Et telle est encore l'influence des premières impressions, que je cherchais le fleuve, et César, et l'armée, quand enfin je me trouvai au milieu de ce pont qui séparait des provinces. J'aurais pu le franchir d'un bond. J'éprouvais la première des déceptions qui m'attendaient, de prime abord, sur la terre italique; la nature extérieure jouait toujours pour moi le plus grand rôle.

Depuis ce temps, instruit par l'expérience, je me suis retrouvé aux mêmes lieux, sur ce même pont, devant le même ruisseau; le nom de César et l'aspect du Rubicon ont également

agité mon cœur, mais l'histoire reflétait ses grandes leçons sur la petitesse des objets. Le souvenir de l'homme qui avait renversé au profit de l'humanité l'entrave que la république romaine, avec son patriciat, mettait au développement et à la marche progressive de la société, ce souvenir venait tout changer à mes yeux, tout grandir de la puissance de la volonté humaine. Le ruisseau qui ouvrait et fermait le territoire de la république romaine; la borne qui portait le décret du sénat, la même qu'on voit encore, la même qui dut suspendre un instant les résolutions de César, et la pente du terrain qui semblait l'inviter à marcher vers le but; tout, en ces lieux, rendait à l'homme sa supériorité morale. Certes, un ruisseau comme barrière, quelques caractères informes comme défense, la croyance aux dieux comme punition, c'était une civilisation puissante que cela! Mais le génie n'est arrêté par rien. Le génie a l'instinct des événemens qui naîtront sous son influence, et César, en passant le fleuve, avait peut-être senti une ère nouvelle; peut-être avaitil prévu qu'un homme allait naître, et que cet homme serait un dieu.

Aujourd'hui le Rubicon n'est plus une limite; la pierre offre son inscription morte, et le sénatusconsulte n'arrête pas plus le brigadier des carabiniers pontificaux qu'il n'arrêta, au moyen âge, la marche du Condottiere, et, de nos jours, celle de Bonaparte, général des armées de la république Française. Les soldats de l'Autriche rappellent maintenant l'idée d'une limite; l'ordre du jour d'un Tudesque pose aussi sa borne; on menace encore du châtiment céleste quiconque s'insurge contre la loi du patriciat : vienne un homme qui sente l'avenir comme César, qui comprenne comme lui l'unité de l'Italie et du monde, il ne dira plus : Le sort en est jeté! mais en criant : Dicu le veut! il franchira tous ces faibles obstacles, et la liberté renaîtra de ses cendres, la liberté sociale, celle qui convient aux nations.

La première ville que le voyageur aperçoit, en poursuivant sa route, c'est Rimini, avec ses hautes tours d'un brun sévère, avec son port que les eaux du golfe ont depuis long-temps abandonné. A mesure qu'on s'avance, l'horizon s'agrandit; on devine le voisinage de la mer; le paysage perd peu à peu l'aspect sombre

XLIII. ITALIE PITT.

(Légations. - 2º Liv.)

9

qu'il offrait depuis Césène. On traverse un faubourg hien peuplé et la Marcechia, sur un beau pont; enfin on entre dans l'antique Ariminium.

De toutes les manières de visiter l'Italie, pour le voyageur peu pressé d'arriver, et curieux de bien connaître le pays, la plus avantageuse, c'est la marche tranquille et douce des Vetturini. Avec ces conducteurs de voitures, on peut tout voir, tout entendre; on s'arrête partout, et, par pitié pour les bêtes, les hommes ne sont pas trop mal traités.

On part avant le lever du soleil, pour arriver à l'étape quelques heures avant la nuit. Mais on n'a pas traversé de villages dont on n'ait visité l'église, dont on n'ait vu les moindres curiosités. Oh a pu, durant le trajet d'un bourg à l'autre, dessiner une ruine, un site, une roche, le pâtre et sa chèvre; tous les accidens de la route ont été appréciés et recucillis par la mémoire; les plus petits caprices de la nature ou du hasard sont devenus le sujet d'une remarque. Enfin les heures fixes d'une diligence publique et la rapidité d'un postillon ne vous ont pas ravi un plaisir, ne vous ont pas soustrait à une réflexion. On marche quand il plait, on se repose après la fatigue, et c'est ainsi qu'on parcourt toute la péninsule, sans autre souci que de suivre l'usage établi par l'expérience pour cette vie nomade qui doit durer quelques mois. Ne va-t-on pas toujours ussez vite quand on n'est point impatient, et surtont quand les sens perçoivent à chaque heure quelques nouveaux objets, pour procurer à l'âme des impressions nouvelles?

Le voiturin auquel je m'étais confié traversa le faubourg Saint-Julien, le pont qui porte aujourd'hui le même nom et la grande rue de Rimini au milieu des habitans assemblés, car le soir, après les travaux, on respire le frais, on cause entre voisins. Cet usage est commun à l'Italie entière, et l'arrivée des étrangers attire toujours les curieux près des auberges où ils descendent : c'est pour ces indigènes le spectacle de tous les soirs, à peu près le même; c'est aussi celui des voyageurs, avec cette différence que, pour eux, la décoration change chaque jour. Celle qui s'offrit à mes regards, du haut du balcon de ma chambre, représentait d'un côté la rue assez large que nous avions traversée, et, de l'autre, une vaste place dont l'œil ne pouvait suivre les contours. Le ciel était d'une teinte cuivrée, quelques chanteurs ambulans faisaient entendre un chœur de Mayer, et la foule ondulait dans cette rue et sur cette place. C'était un dimanche; l'aspect d'une population oisive et parée me l'eût appris, si, depuis le matin, je ne l'eusse remarqué partout sur notre passage. La variété et la nouveauté des costumes, le caractère des physionomics, l'agitation d'une grande ville, ne me laissèrent pas long-temps enfermé; j'eus hâte de me mêler à la foule, car c'est au contact de tous qu'on sent bien ce qui se passe en tous; c'est là seulement qu'on eprouve des émotions vives et vraies. A Rimini je compris intérieurement que j'avais fait un pas dans l'Italie centrale; un instinct secret venait me le dire, et tout ce qui frappait mes regards me le disait plus haut encore.

Publius Sempronius Sophus, qui était consul avec Appius Claudius, l'an du monde 3786, mena une colonie romaine à Rimini, après avoir défait les Picentins, environ 267 ans avant J.-C. Deslors cette ville cessa d'être comprise dans la Gaule Cisalpine; et les Romains reculèrent au Rubicon la limite de cette province. Fortifiée pour s'opposer aux excursions des Gaulois, Rimini était regardée comme une place d'armes, et c'était là que les généraux s'assemblaient et où ils avaient coutume de recevoir les ordres du sénat. Ce souvenir ne renaissait pas seul dans ma mémoire: Rimini liuit l'histoire de Rome antique à celle de Rome chrétienne, C'était aussi la ville des conciles, et saint Jérôme fut présent à l'un d'eux. C'était le lieu des doctes querelles; les évêques ariens et catholiques s'y étaient combattus. Je pouvais, dans un même regard, unir le piédestal du forum au clocher de l'église. Toutes les transitions séculaires se réunissaient dans une seule méditation, depuis le passage des troupes de Jules César jusqu'aux derniers mouvemens insurrectionnels en faveur de l'unité et de l'indépendance italienne. La ville des Malatesta, de ces Guelses tout bardés de ser au moyen âge, qui prétendaient descendre de l'antique samille Cornélienne et des Scipions, reparaissait dans ma pensée avec les vers du Dante, et jusqu'au visage des habitans qui, par leur physionomie pleine de douceur et de finesse, me rappelaient les peintures du Pérugin et de Raphaël, chaque chose venait reproduire un reslet des siècles.

J'avais observé, en traversant le faubourg Saint-Julien, que les jeunes filles avaient leurs cheveux tressés, que des fleurs mises au-dessus de l'oreille les paraient d'une sorte de coquetterie, et que les jeunes hommes présentaient le carac-



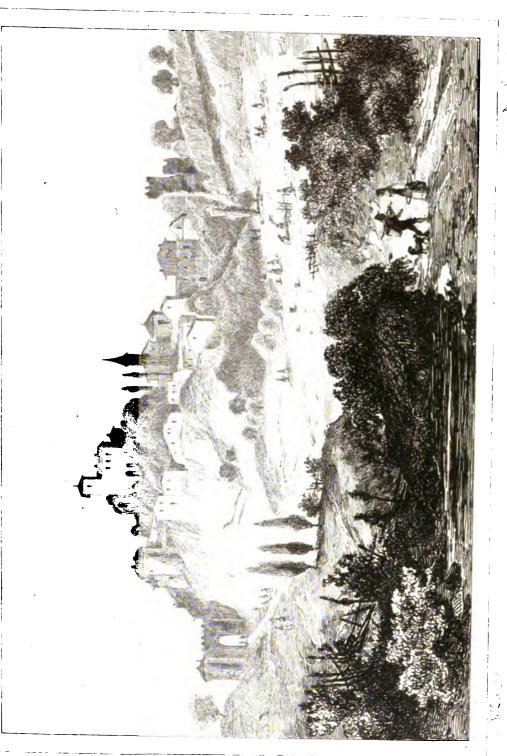



tère de la candeur et de la bonhomie. Mais je ne conservais plus rien de l'observateur frivole, du voyageur par mode, quand je me vis sur la grande place, où se trouve l'antique piédestal sur lequel, si l'on en croit l'inscription et la tradition, César harangua ses troupes après avoir franchi le Rubicon. Quand je fus sur la Piazza della Communità, en face du castello, je contemplai ce vieux monument crénelé, surmonté de ces tours brunes que j'avais aperçues de si loin. Je n'étais pas encore accoutumé à ce passage brusque et rapide qui, sans transition, vous transporte à chaque pas, dans les États romains, des beaux temps de la république aux convulsions de l'indépendance du moyen âge, de la puissance impériale à l'autorité des successeurs de l'apôtre, du senat au conclave, d'Auguste à Pie VII, de l'origine à la chute, du berceau à la tombe. J'allai donc, non sans une émotion involontaire, de la pierre foulée d'un pas impatient par le fondateur du grand empire, de cette pierre qui, peut-être, en présence de l'armée, recut la commotion de sa parole victorieuse, j'allai du piédestal vide à la statue de Paul II. Ce pontife tient d'une main les cless du ciel, et, de l'autre, donne la bénédiction papale aujourd'hui si dédaignée. Mais j'oubliai bien vite cet ouvrage de bronze, d'un travail médiocre et d'un goût mesquin. Là, me plaçant près d'une fontaine, je me trouvai vis-à-vis de la demeure féodale du baron détrôné où la bannière pontificale flotte aujourd'hui, non plus, selon la puissante conception de Grégoire VII, pour rappeler la protection du vicaire de Dieu, mais par l'effet d'une ostentation placée sous la bienveillance autrichienne, d'après l'accord conclu entre M. de Metternich et quelque légat inconnu.

Le vieux palais, aujourd'hui résidence du magistrat sans volonté qui signe les passeports des voyageurs, rappelle la vie guerrière et une partie de l'histoire des temps où il fut construit. Les degrés semi-circulaires sur lesquels il s'élève furent long-temps le piédestal des chefs d'armes du moven âge, de ces Malatesta si redoutés dans la Romagne, si redoutables au parti Gibelia qu'ils combattaient, de ces Césars de seigneuries, qui, à la faveur du titre de citoyen, faisaient peser sur leurs villes le poids de leur épée et le caprice de leur volonté. Si l'on ne sent pas là, comme à Venise et à Gênes, la force de l'aristocratie jointe au commerce; comme à Florence et à Bologne, la démocratie jointe aux beaux-arts; on éprouve, comme à Sienne et à Pise, un regret pour ce temps où la liberté, cachée sous le bouclier de l'homme de guerre, espérait, dans chaque ville, le retour de son acception chrétienne, la force de l'unité.

Ce sentiment est toujours colui qu'on éprouve en présence de la vieille citadelle, Mais quand on visite le port antique, dont les marbres ont servi à la construction de l'église Saint-François et de quelques autres monumens, c'est une sorte de tristesse qui saisit l'âme à voir cette place vide, sans eaux, sans marine, d'où la mer semblait se rétirer à mesure que la main des hommes arrachait à l'antique Forum ses dalles de marbre et ses constructions romaines. Et le petit fort, élevé par Clément XII popr protéger les barques de pêcheurs qui, seules, entrent aujourd'hui dans un port où les flottes du grand empire wanaient s'abriter, est un signe de décadence; il fait d'autant plus vivement comprendre la différence des temps, que, d'un autre côté, les ruines de l'amphithéâtre de Publius Sempronius servent encore à soutenir une partie des dépendances du couvent des capucins. Et deux monumens remarquables par leur conservation, un pont et un arc, tous deux élevés par l'empereur Auguste, signalent la force physique des maîtres du monde, alors que la voix du Christ n'avait pas dominé toutes les puissances terrestres.

Si la Marecchia, ou l'antique Arimino, ne donne pas toujours l'idée de ce que nous entendons par un fleuve, on voit, à la largeur de sus rives, que cette rivière est souvent grossie dans la saison des pluies ou par la fonte des neiges. Le pont qui sort à la traverser a un beau caractère; les assises de marbre qui le forment présentent à l'œil quelque chose d'indestructible ct de monumental. Le style en est grand et sim. ple : on y voit, pour ornemens, des vases et des couronnes sculptés sur les clefs; deux inscriptions y sont fort bien placées, et ses cinq arches, d'une égale largeur, avec la forme de leur eintre, produisent un effet majestueux. La corniche de co pont est admirable par l'élégance de ses profils : aussi est-il gravé dans l'œuvre de Palladio. Les inscriptions nous apprennent qu'Auguste et Tibère ont fait travailler à cet ouvrage.

L'arc se trouve à l'autre extrémité de la ville, du côté d'Ancône. Le style de ce monument n'est pas le même partout; ily a du bon et du singulier. La masse générale, à en juger par l'étendue de l'inscription, devait avoir beaucoup de majesté. La porte est extrêmement large; les faces de

l'architecture sont à rebours; un soubassement règne sous la porte et sous les colonnes; elles n'ont pas de plinthes à leur base, ainsi que les anciens édifices grecs; deux médaillons renferment les têtes de Jupiter et de Junon, et, sur la clef, on voit une tête de bœuf qui était l'attribut d'Auguste à qui cet arc fut érigé. Ainsi, on ne peut entrer ni sortir de la ville sans que le souvenir de cet empereur ne revienne à la pensée.

La cathédrale est une construction médiocre du dix-septième siècle. L'église de Saint-Julien ne mériterait pas d'être visitée sans un beau tableau de Paul Véronèse; mais l'église de Saint-François, sauf sa façade moderne, d'une mauvaise architecture, est un édifice curieux et digne de remarque. Sigismond Pandolphe Malatesta le sit élever, dans la moitié du quinzième siècle, avec une grande magnificence, sous les soins du célèbre architecte Léandre Alberti. Ce qu'il y a de plus original, est la disposition de sept tombes antiques, placées sous des arcades, et qui ornent le côté droit du monument le long d'une belle rue. Cette composition semble vraiment admirable; le soubassement, sur lequel posent les arcades et les tombes, présente un caractère sérieux qui donne à toute la masse quelque chose de sépulcral. C'est une des églises d'Italie qui inspire le plus le sentiment religieux et chevaleresque; à la voir, on se croit encore au moyen âge.

En quittant Rimini, s'offre, sur la droite, le seul chemin qui conduise à la république de San Marino.

Après la victoire de juillet 1830, après la tentative d'indépendance qui, comme un éclair, fit briller la France dans la nuit des peuples, les Polonais et les Italiens, comptant sur la parole des hommes regardés long-temps comme les plus chands amis de la liberté, brisèrent leurs chaines et défièrent la tyrannie. Partout la tyrannie eut la victoire, partout la corruption aiguisa la hache sous l'œil du despote. Les proscrits errèrent de nation en nation, les peuples ouvrirent leurs bras, mais les gouvernemens refusèrent à des soldats sans armes et sans pain un refuge contre la vengeance du vainqueur. L'hospitalité, quand on l'accorda, fut chèrement payée au prix d'une docilité à toute épreuve. L'homme de cœur se trouva donc placé entre le bourreau de sa nation et l'abnégation de sa dignité! Cependant, quand la persécution chassait d'Allemagne et de France quelques patrioles polonais, un état fut assez courageux pour leur ouvrir publiquement un asyle, sans conditions, comme le laboureur ouvre, pendant l'orage, sa porte au voyageur. Dans cet état, les gouvernans et les citoyens n'ont qu'un seul et même intérêt, qu'une seule et même volonté. C'est la doyenne des aggrégations sociales; c'est une société libre dès son origine, libre dans sa longue existence. Elle n'a point de marine pour couvrir les mers, pas d'armées pour soutenir son droit, pas de représentans dans les congrès européens, pas de prétentions dans l'alliance des rois. Sa force, c'est son antique liberté; sa liberté constante, c'est la pureté de ses mœurs; sa richesse, c'est l'exiguité de son territoire ; sa forme politique, c'est la république telle que des chrétiens peuvent l'admettre; son nom, c'est San Marino; sa situation géographique, c'est là, au sommet de cette montague, à droite de Rimini.

Vous tous qui avez lu dans nos journaux que, vers la fin de l'année 1834, un peuple existait indépendant, qui ouvrait ses frontières à l'infortune, sans crainte des puissans, suivez-moi, gravissons la roche escarpée, visitons le peuple libre, et, pour abréger les trois lieues que nous avons à faire, écoutez la légende d'un saint homme et l'histoire d'une république.

Les empereurs Dioclétien et Maximilien abreuvaient le cirque du sang des chrétiens lorsqu'un maçon, chargé de travailler aux réparations du port de Rimini, professait hautement la loi nouvelle. Marcel, évêque de Rome, successeur de l'apôtre saint Pierre, avait envoyé à cette contrée Gaudenzius pour soutenir les fidèles dans leur sainte croyance; et Gaudenzius s'appuya de l'exemple de ce maçon, qui était natif d'Arbi en Dalmatie, qui se nommait Marinus, et qui, par sa piété, s'attirait une grande vénération parmi ses coreligionnaires et même parmi les idolâtres.

Mais il arriva qu'un adorateur du Christ parvint à l'empire. Depuis la conversion de Constantin, les chrétiens se trouvant à l'abri de la persécution se soumettaient aux opinions du monde. Dès que Constantin occupa le trône, les chrétiens changèrent de mœurs, et, pour plaire à l'empereur, au mépris de l'Évangile, ils violèrent leurs engagemens, ils commencèrent à s'abandonner aux délicatesses du luxe, ils habitèrent des demeures magnifiques, ils prirent les armes. Marinus, ce maçon qui travaillait au port de Rimini, qui était d'Arbi en Dalmatie, avait été soldat dans sa jeunesse, et un jour, tandis qu'on célébrait une fête pour la naissance de Galérius, ôtant son baudrier et son épée, en face des éten-

dards, il s'était écrié d'une voix forte: Je suis devenu chrétien, je ne dois plus servir, j'ai horreur de vos dieux de bois et de pierre. Après quoi, s'éloignant, suivi de quelques autres soldats qui avaient imité sa conduite, il s'était retiré à Rimini, devenu un lieu de réunion pour ces guerriers satisfaits de partager la gloire du Christ, et de vivre du travail de leurs mains.

Or, Marinus, fidèle à la parole de Tertullien qui avait assisté aux prédications des successeurs d'Irénée, de Polycarpe et de Jean le bien-aimé de Dieu, Marinus s'efforçait de conserver chez ses frères les coutumes de leurs devanciers, les chrétiens des trois siècles précédens.

Rimini retentissait de la pieuse éloquence de Marinus: il combattait l'hérésie, car l'hérésie commençait à s'introduire; il citait les premiers pères, car les pères n'avaient fait qu'une chaîne avec les apôtres; il commentait leurs écrits et leurs actions; il lisait les épitres des disciples du Christ et de leurs disciples. Cependant il eut bientôt à combattre dans Marcianus un puissant antagoniste. Marcianus s'était déclaré pour l'empereur, et avait reçu des honneurs et des richesses. Marcianus parlait à la faiblesse humaine, aux sens; Marinus travaillait et distribuait aux pauvres le produit de son travail. Marcianus se faisait porter en triomphe; Marinus se dérobait aux éloges dus à sa vertu.

Il advint aussi que Gaudenzius, forcé d'obéir à l'empereur, abandonna son troupeau, laissa le pieux maçon braver l'orage et les ennemis secrets qu'on lui suscitait. Bientôt une femme venue de Dalmatie l'accusa, devant les chrétiens assemblés, de l'avoir séduite et délaissée. Mais quand on obligea cette femme à désigner celui qu'elle accusait, voyant un homme dont les traits avaient quelque rapport avec ceux des habitans de son pays, elle s'écria: Voilà celui qui m'a séduite et délaissée. Alors Marinus s'approcha d'elle et lui dit: Tu te trompes, c'est moi qui suis d'Arbi en Dalmatie.

Après avoir combattu l'imposture, Marinus annonça qu'il se retirait dans la solitude, afin de vivre, comme les pères du désert, dans le libre exercice de la loi divine; et s'éloignant de Rimini, ainsi qu'il avait quitté la légion Trajane, suivi de plusieurs chrétiens résolus à ne plus quitter un si digne serviteur de Dieu, il traça le chemin que nous gravissons en ce moment; il vint sur cette montagne en saluer la cime et la bénir comme l'asile de la religion et du travail.

Vous le voyez, au milieu de cette contrée qui fit partie de l'Étrurie, de l'Ombrie et de la Gaule Cisalpine, qui fut successivement appelée Emilienne, Romagne ou Romagnole, Pentapoli Mediterranea ou simplement la Pentapole, à quelques milles de la mer, au sud-ouest de Rimini, voilà le mont escarpé auquel on rendit d'abord les honneurs d'un culte. Mais, lorsque la mythologie eut propagé ses fables, il fut regardé comme un des points de l'escalade des Titans, et dès-lors il en porta le nom. Il ne fallait rien moins que l'aspect de cette montagne, isolée de la chaine des Apennins, pour réveiller le souvenir de la témérité des Titans, pour l'entretenir dans l'imagination des peuples de l'Ombrie et de la Toscane. Dans sa partie orientale, le mont Titan, roche immense et perpendiculaire, semble, à quelque distance, présenter l'image d'une haute tour, au pied de laquelle on contemple çà et là d'antiques débris, des quartiers imposans de pierres brisées par une force supérieure. Tous les philologues s'accordent à dire que la mythologie est une transmission ingénieuse des catastrophes de la nature. Or, les souvenirs déifiés de l'entreprise des Titans se conservèrent long-temps partout où l'on observa les tristes effets des convulsions volcaniques, devenus des images vénérées : ces morceaux de roche, les uns comme suspendus, les autres offrant leurs flancs arides ou leurs pics aigus, attristent l'œil par leur affreuse nudité, et rappellent les monts entassés qui croulèrent à la voix toute-puissante de Jupiter. Les auteurs de l'antiquité, et particulièrement les poètes, placèrent les Titanies dans chaque lieu où se trouvent des eaux thermales, faisant résulter ainsi de la sépulture des Géans fulminés cette opération ignée du grand travail intérieur de la terre. Les eaux chaudes qui sont dans le voisinage du mont Titan, et connues aujourd'hui sous le nom des eaux de San Marino, contribuèrent sans doute, d'après l'opinion poétique, à sa dénomination.

Au troisième siècle de notre ère, le mont Titan, inculte et sauvage, appartenait en propre à une matrone idolâtre nommée Felicissima. Dès que Marinus s'y fut retiré, et comme il travaillait à se tailler dans le roc une demeure, ce côté de la montagne, le seul praticable pour arriver jusqu'au sommet, se couvrit de chrétiens empressés d'écouter ses pieuses exhortations. Felicissima même s'y rendit, et après s'être convertie avec ses fils et cinquante serviteurs, elle voulut procurer au cénobite la paix si nécessaire à la pratique de la

vertu : elle lui fit le don libre et absolu du mont sur lequel il avait planté la croix.

Devenu maitre d'un vaste domaine, Marinus put, à son tour, donner à chacun de ceux qui l'avaient suivi une égale portion de terrain; et, présidant aux travaux comme à la prière, il vit bientôt des habitations s'élever autour de la sienne, et de nouveaux fidèles, attirés par l'exemple et par la renommée, venir réchauffer leur âme au sein de la sienne, entendre les préceptes de la morale du Christ d'une bouche pure. Ainsi, suyant la corruption, ils recevaient, pour la transmettre, la parole sacrée que les pères avaient suivie et commentée. Accueillis sur le Titan avec cette charité qui est une des premières vertus chrétiennes, les visiteurs, de jour en jour plus nombreux, ne songeaient plus à quitter une roche froide. Ils restaient exposés à l'intempérie des saisons, occupés des travaux nécessaires à leur subsistance, mais soutenus par la vie de celui qui, refusant tout titre d'une supériorité vaniteuse, s'imposait des travaux et des devoirs au double de ses compagnons, qui, selon la maxime évangélique, se croyait assez grand d'être leur guide, leur défenseur, leur ami, leur frère, leur précepteur. Marinus voyant leur nombre s'accroître encore, pénétré de plus en plus de la sublimité de la religion, ne crut pas mieux garantir la durée d'une loi sociale qu'en la basant sur la loi divine : il dut lui en donner le caractère sacré. C'était un encouragement pour lui de penser que ces hommes de tous les pays, accourus pour former sa famille, perpétucraient, de génération en génération, la vertu des premiers adorateurs du Christ.

Tels furent les élémens et l'origine d'une société fondée sur la morale, et dont la scule politique était le travail.

Ce qu'un saint homme médita pieusement alors que Rome avait toujours un autre trône que la chaire de l'apôtre, les siècles l'ont respecté. L'histoire de l'aggrégation sociale commencée par Marinus, et que nous appelons aujourd'hui la république de San Marino, n'est qu'une paraphrase continue et successive du texte évangélique. A toute les époques, la morale et le travail furent la base-constitutionnelle de cette république chrétienne, sans altération ni changement de principe. Pour elle tout fut inaltérable, de même que le roc où elle se maintient dans une région intermédiaire entre le ciel et la terre. A toutes les époques, la paix fut une pieuse nécessité, et

pourtant les citoyens, exercés dès leurs premières années au maniement des armes, formant une population vigoureuse et bien unie par l'amour de l'indépendance, se montrèrent toujours prêts à descendre pour repousser toute agressiou, toute atteinte à leur liberté. A toutes les époques les évêques du Montefeltre et les seigneuries voisines tentèrent de planter leur bannière féodale à côté de la croix de Marinus, soit au nom du Saint-Siége, soit avec l'audace de la force. Mais le mont resta insoumis; et des remparts, des forteresses crénelées, s'élevèrent au-dessus de la haute roche, pour assurer à la liberté chrétienne un asyle sur cette terre.

Le roi Pepin avait reconnu l'indépendance de San Marino; il avait contraint Astolphe, roi des Lombards, à renvoyer au peuple du mont Titan les reliques du saint fondateur, que ce prince emportait sur les rives du Tésin comme le principal trophée de sa conquête de l'exarcat. Aussi le fils de Charlemagne, par une exception spéciale, n'ayant pas compris le mont et les habitans de San Marino dans sa libérale donation, on reconnut que l'Eglise n'avait aucun droit de juridiction temporelle à exercer sur eux. L'indépendance de la montagne était un fait si notoire et si respecté, qu'elle devenait comme un sanctuaire pour la contrée. Les seigneurs, en contractant entre eux, choisissaient ses habitans pour arbitres; ils sollicitaient la permission d'y entretenir à leurs frais un juge assermenté, afin de tenir cour et de rendre justice à leurs sujets, mettant de la sorte le juge hors de toute influence intéressée, le protégeant par la loyauté d'un peuple libre. Et quand Frédéric II, au treizième siècle, vint soutenir son droit impérial contre le Saint-Siège, Philippe, archevêque de Ravenne (première dignité ecclésiastique après celle du pape), voulant profiter d'un moment de trève pour calmer les passions, ce fut à San Marino qu'il crut devoir rassembler tous les seigneurs, Guelfes et Gibelins; et là, sur la tombe de Marinus, un congrès dura vingt jours. En entrant dans la pieve (l'église principale), chacun de ces hommes d'armes pouvait lire l'inscription trouvée dans la maison de Marinus, car elle avait été placée au-dessus de la porte pour rappeler le passé et pour enseigner l'avenir; aujourd'hui encore, on voit ce monument singulier et sans exemple parmi les inscriptions chrétiennes :

Divo Marino, patrono et libertatis avetori.
D. C. S. P.



CASTRILO, PLACE NT STATUR DE PAUL II .

ITALIE PIET

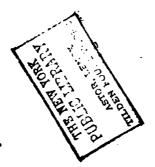

Plus tard ce fut sur cette montagne libre que Messer Percitade de Percitadi, ministre de l'empereur, homme d'une haute capacité, se mit en sureté contre les Malatesta; et le comte Guido de Montefeltre, que le Dante a surnommé l'honneur de la Romagne, y vécut long-temps avant d'aller finir ses jours dans un couvent.

Malgré tous ces antécédens, la république dut soutenir différens procès contre la cour de Rome, pour faire valoir son droit d'indépendance et d'immunité; mais elle sortit constamment triomphante de ces chicanes puériles. Et lorsque le pape Boniface VIII eut ordonné une enquête, la tradition et le témoignage des faits établirent enfin d'une manière légale la liberté de San Marino, liberté respectée encore de nos jours en dépit des tentatives faites, on 1739, par le cardinal Alberoni. Aujourd'hui les habitaus peuvent répondre, si les étrangers les interrogent sur leur existence tranquille et prospère, ce qu'ils ont répondu à toutes les époques du passé : « Il n'y a parmi nous nul intérêt personnel; tous les essorts particuliers aboutissent au bien-être général; les volontés individuelles n'en forment plus qu'une, comme les lances réunies deviennent le faisceau qu'on ne peut rompre. L'injure faite à un citoyen blesse tous les citoyens, la loi tient lieu de prince; nous no sommes ni trop riches ni trop pauvres; la vertu est en honneur et le vice est flétri; les emplois ne sont donnés qu'aux gens de bien et jamais aux méchans, aux ambitieux et aux cupides; les citoyens craignent le blâme plus encore que la loi, et la loi est plus écoutée que les orateurs; enfin l'autorité est entre les mains d'un petit nombre d'hommes, mais ils sont vertueux. »

Bonaparte, enfant de la révolution française, secondé par l'ardeur de ses soldats, favorisé par le souvenir de l'antiquité qu'il évoquait partout sur la terre classique de la gloire, Bonaparte apparut en Romagne, passa le Rubicon, l'âme encore pure de tout intérêt personnel; il se tourna vers le mont Titan; il inclina son jeune front, ce front audacieux, devant ce sanctuaire de la paix et de la liberté. Il étendit son glaive pour protéger les institutions que les Français devaient rendre au monde entier, et, au nom de la république conquérante, il députa un citoyen de la grande nation au peuple paisible. Monge alla fraterniser sur la roche de Marinus; Monge alla tenter les descendans des compagnons de Marinus: « Si quelques parties de vos frontières étaient « en litige, dit-il, ou même si quelque partie « des états voisins, non contestée, vous était ab-« solument nécessaire, je suis chargé par le gé-« néral en chef de lui en faire part. » Mais un pieux républicain lui répondit au nom de tous :

« Le jour de votre mission sur le Titan, Citoyen envoyé, deviendra pour nous une époque remarquable dans les fastes de la liberté. La république Françaisé ne sait pas moins vaincre ses ennemis par la force de ses armes, que surprendre ses ennemis par sa générosité. Nous nous trouvons heureux d'être cités parmi les modèles qui méritent d'exciter votre émulation. mais plus heureux encore de voir que vous nous croyez dignes de l'honneur de votre amitié et d'en recevoir une illustre preuve. Nous ne pouvons penser sans enthousiasme que vous ramenea en Italie les jours d'or de la Grèce et de la république romaine. L'amour sincère que nous avons pour notre liberté nous fait sentir le prix des efforts et de la magnanimité d'une grande nation pour parvenir à ce noble but. Vous avez surpassé l'attente générale; seuls, contre le reste de l'Europe, vous avez donné au monde un nouvel et illustre exemple de tout ce dont est capable l'énergie qu'inspire le sentiment de la liberté.

« Votre armée, et son jeune et preux conducteur qui réunit aux talens du génie les vertus du héros, marchent sur les traces d'Annibal et rappellent les antiques merveilles. Vous tournez vos regards sur un point de la terre où s'est réfugié un débris de la liberté primitive, et sur lequel revit la précision de Sparte plus que l'élégance d'Athènes.

« Vous le savez, Citoyen envoyé, la simplicité des mœurs et le sentiment sacré de la liberté sont l'unique héritage que nous ont laissé nos pères; et nous nous glorifions de l'avoir conservé à travers tant de siècles, sans que les efforts de l'ambition, ni la haine des puissans, ni l'envie de nos ennemis, y vinssent impunément porter atteinte.

« Retournez auprès du héros qui vous envoie; portez-lui le libre hommage de notre admiration et de notre gratitude; dites-lui que la république de San Marino, contente de la circonscription de son territoire et de sa modeste existence, n'a garde d'accepter l'offre généreuse qui lui est faite, et de concevoir les vues ambitieuses d'un agrandissement qui pourrait, avec le temps, compromettre sa liberté; mais que ses citoyens devront tout à la générosité de la république Française et de son invincible général, s'ils obtiennent d'as-

surer la félicité publique par l'extension des rapports de leur commerce auquel cette félicité est étroitement unie, et cela aux conventions les plus favorables à leur subsistance.

« C'est principalement à cet objet que se bornent tous nos vœux, et nous vous prions d'être notre organe auprès du général en chef. »

Voici toute l'histoire d'un peuple que quinze siècles ont soutenu dans une existence qu'il ne veut pas encore changer : deux magistrats élus tous les six mois par l'assemblée générale des citoyens, un conseil de soixante membres appelé il principe (le prince), forment le mécanisme gouvernemental de cette république : cette magistrature d'élection représente l'état de majoribus. Un médecin et un maître d'école y exercent aussi leur autorité bienfaisante. En tout et pour tout, cet ordre de chose suffit à tous. — Maintenant jetons un coup d'œil sur le territoire.

Parvenus au faite de la montagne, contemplons l'ensemble du pays; comptons les sept collines qui le composent, car la république éternelle, perpetuæ lihertatis gloria clarum, ainsi qu'on l'a écrit, possède, comme la ville éternelle, sept monts dans son enceinte. A Rome, les révolutions ont presque nivelé le terrain; ici, depuis le jour où Marinus institua le travail comme la base de la société civile, la culture a paré des rochers sans changer leurs formes pittoresques. Dans l'intérieur de la ville, pas d'édifices somptueux, pas de palais, pas de luxe; mais dans la demeure de chacun, le nécessaire, la santé, l'enjouement. Partout la trace et l'effet d'une existence laborieuse, nulle part les soucis qui rongent le corps et les craintes qui empoisonnent la pensée. Là, sans doute, pas d'arts, mais rien qui rappelle la boue des grandes cités, la corruption des petits sous l'immoralité des grands; là, l'égalité chrétienne, presque sainte, comme au temps de Marinus; là, rien de ce qui parle seulement au sens, mais tout ce qui procure à l'âme la force et la paix.

Quel imposant spectacle s'offre de tous côtés, du haut de cette cime! A l'orient, des angles aigus, des pics menaçans, des roches précipitées, et des nuages qui se maintiennent dans une région inférieure comme pour dérober aux regards des profondeurs immenses; à l'occident, une pente fertile et bien cultivée, ornée des festons d'un vignoble renommé, un ciel d'azur, une mer tranquille, et parfois les crêtes des monts de la Dalmatie dorées par le soleil couchant!... Oh! quelles impressions douces et graves on reçoit sur cette roche toujours

en contact avec la liberté! Ravenne, Faenza. Forli, Bertinoro, Cervia, Césène, Rimini, San Lco, Pesaro, Urbin, Ancône, onze villes qu'on voit blanchir au loin, ont des accens de douleur à faire entendre, une ancienne splendeur, une indépendance précieuse à regretter. A Ravenne, la cendre du Dante rappelle le souvenir des agitations du moyen âge; à Ancône, l'arc élevé à Trajan; à Rimini, l'arc élevé à Auguste, et, plus haut, le Rubicon entretiennent dans la mémoire les vicissitudes des grands empires; mais San Marino n'a que des actions de grâces à porter au Ciel : pour cette république, le passé n'est qu'un encouragement, le présent une félicité sans trouble, et l'avenir une espérance. La ville domine quelques villages, et du haut de la tourelle du mont de la Guaita (de la guérite) une seule sentinelle peut garder le territoire et veiller à la sécurité de six mille citoyens. A San Marino quarante hommes composent une armée, et jamais le mont Titan n'a vu flotter sur ses fortins la bannière d'un conquérant; quatre canons forment son artillerie, présent du général Bonaparte, au nom de la république Française, et jamais ils n'ont retenti qu'en salves de joie. Soixante-dix mille francs de revenus annuels figurent au budget, et jamais personne ne vient demander compte des fonds secrets : là, pas de trahison organisée. pas de délateurs, mais pas de mécontens, pas d'ambitieux, pas d'aristocratie, pas d'esclavage. Personne ne dépasse trop la position commune ; sans doute il s'y trouve, comme partout, quelques riches; mais on n'y voit pas, comme ailleurs, la misère : la bêche du laboureur, la serpe du vigneron, et la vie est heureuse! Zuccoli a publié un livre, la Città felice, pour offrir cette république en modèle à l'Italie; et Addison, dans l'Examen des constitutions républicaines, est fidèle à la vérité quand il dit de San Marino :

« Qui peut mieux prouver l'amour que tous les citoyens ressentent naturellement pour la liberté, et leur aversion pour toute espèce de pouvoir arbitraire, que de voir, d'un côté, une montagne aride et sauvage couverte d'habitans industrieux, et, d'un autre, la campagne de Rome déserte et veuve de son antique population! »

H. Auger.

## MARCHE D'ANCONE.

La Cattolica. — Pesaro. — Rossini. — M<sup>me</sup> Catalani. — La princesse de Galles. — Fano. — Sinigaglia. — Ancône. — Osimo. — Lorette. Ses trésors. — Ravenne. — Faenza, Forli, Césène.

J'ai dit, en parlant de Rimini, que cette ville avait été le théâtre de doctes querelles, et que les évêques rassemblés en concile y avaient discuté la guestion de l'orthodoxie. Le catholicisme fut une grande révolution, car, en vertu d'une idée nouvelle, il établissait un ordre de choses parfaitement conforme à sa loi divine; il reconstruisait par le dévouement une société que l'égoisme avait énervée; et, comme il se trouve toujours des gens intéressés à la conservation de l'erreur, les hommes des hautes classes, les riches et les rhéteurs avaient adopté la doctrine d'Arius. Dans le concile de Nicée, au 1v° siècle, Arius soutenait qu'il n'y avait qu'une seule nature en Jésus-Christ, ou, en d'autres termes, qu'il était seulement un homme et non pas un dieu. Peu après, dans le concile de Rimini, les partisans de l'arianisme étaient en grand nombre ; peut-être avaient-ils la majorité. Ils s'opposaient aux hommes qui faisaient l'œuvre nouvelle, qui préféraient les intérêts de l'humanité à leurs propres intérêts. Peut-être l'hérésie aurait-elle triomphé pour un temps, car Dieu permet quelquesois de ces choses; peut-être cette quasi-croyance, ce tolérantisme gouvernemental, refuge de tous les incrédules, aurait-il aveuglé la chrétienté pour quelques siècles, si les évêques restés fidèles à la saine logique de la foi n'eussent quitté courageusement l'enceinte profanée. Ils se retirèrent, ils fuirent, l'espace de cinq lieues, comme s'ils eussent craint d'entendre la voix du mensonge; et, s'arrêtant sur une plage déserte mais délicieuse, ils y campèrent. Là fut le Jeu de Paume de la révolution chrétienne. L'unité de la vraie doctrine vint au secours de Rome papale; elle servit de substruction à la chaire de l'apôtre, au trône futur d'Hildebrand.

Il ne se fait rien de grand et de généreux sur la terre, que la trace matérielle n'en reste comme un précieux document pour l'avenir : le camp des évêques forma un village, et le nom de La Cat-

tolica lui fut donné sans qu'aucun baron féodal osât le joindre à son nom patronymique. Aujour-d'hui ce village a toujours son riant aspect; sa situation maritime et abritée serait favorable à la formation d'un port, et l'administration française avait le projet d'en créer un. Quand on quitte Rimini, La Cattolica semble comme un des ornemens de cette chaussée célèbre qui commence à cette ville et qui, en suivant le littoral de l'Adriatique, finit à Ancône.

Après trois heures de marche, c'est Pesaro, ville jolie, gracieuse et régulière, qu'on aperçoit avec ses fortifications souvent détruites, aussi souvent rebâties. Le roi des Goths, Totila, la ruina de fond en comble; Bélisaire la fit relever au nom de l'empereur Justinien. Alors cette ville était appelée Isaurum, du fleuve Isauro, qui se jette dans l'Adriatique après avoir baigné ses murs. Isaurum était d'origine romaine. Les colonies envoyées par Rome sur ses bords y prospérèrent au contact continuel des citoyens de la métropole; et s'il est vrai que le général des armées de Justinien fit servir les statues du Forum de cette ville à réparer les brèches des murailles dévastées, le nom de vandale, donné comme une flétrissure, est-il moins mérité par Bélisaire que par Totila? Il est certain qu'on découvrit, à différentes époques, des statues entières enfermées dans les murs de la ville antique, et deux entre autres, en 1770, dans une ruine qui appartenait à la porte de Ravenne: cette porte existait au commencement du xvi siècle. Au reste, on ne doit être surpris de rien de la part de Bélisaire, quand on se rappelle qu'en défendant Rome, au tombeau d'Adrien, il employa contre les barbares non-sculement tous les chefs - d'œuvre de sculpture qui ornaient ce monument, mais encore les trésors qui s'y trouvaient renfermés. Dans cette lutte, le célèbre chandelier à sept branches, enlevé au temple de Jérusalem, fut lancé du haut de la tour et tomba dans le Tibre. C'est pour le retrouver, que, dans le dernier siècle, les Israélites proposèrent au pape une somme énorme, afin d'obtenir le droit de fouiller le fleuve à cette place. Pour réussir dans cette recherche, il ne s'agissait rien moins que de détourner le Tibre de son lit.

Dans les temps modernes, Pesaro s'est toujours distinguée par les talens qu'elle à produits. Il suffirait de dire qu'elle est la patrie de Rossini pour lui donner de l'importance. Cependant quelque admirateurs que nous soyons du génie de l'auteur · des opéras de Moïse et de Guillaume Tell, nous évoquerons les souvenirs des siècles où les ducs d'Urbin regardaient cette ville comme une résidence de prédilection. A voir ses palais, ses larges rues, sa grande place, construite sur un plan régulier, on sent qu'une famille puissante, amie des arts, a régné là. L'ancien palais, avec son grand salon, révèleencore la magnificence presque royale de la famille de la Rovère, de ces princes qui, au xviesiècle, avaient fait de Pesaro un de ces foyers littéraires et poétiques qui jetaient un éclat si vif sur l'Italie. Castiglione avait proposé la cour de Pesaro pour modèle aux autres cours, et il y avait placé la scène de son Cortegiano. L'Arioste l'avait célébrée comme l'asile des muses. Le Tasse y lut son Aminta, lorsqu'il y sut attiré par la princesse d'Urbin, Lucrèce d'Este.

Pour Torquato Tasso, pour l'auteur de la Jérusalem délivrée; Pesaro n'était pas une ville étrangère, un site nouveau : c'est là que s'était passée son enfance; c'est là qu'il mit au net le poème de son père. Bernardo Tasso serait célèbre s'il n'avait eu un fils. Le casino qui servit de demeure à ces deux hommes est aujourd'hui au milieu d'un potager. Le jardinier qui l'habite est loin de se douter que les vers de l'Amadis, copiés par la main d'un enfant, valurent un grand poète à son pays. De même les laboureurs qui, pour le cardinal Albani, cultivent les terres de l'Imperiale, ancienne villa des ducs d'Urbin, transformée en métairie, ne pensent guère que ce séjour était au père de Bernardo Tasso, un des plus beaux qu'un prince pût choisir. L'Imperiale est à deux milles de Pesaro, sur le penchant du mont S.-Bartolo. Victoire Gonzague la fit construire à l'insu de son mari, François-Marie Second, afin de la lui offrir comme une surprise à son retour de la guerre. Bembo, commensal de la famille, a fait dans la principale cour des vers latins pour rappeler ces faits. L'escalier de marbre

de cette villa, le riche parquet, l'élégance des colonnes et des cheminées de la galerie, les armes de la Rovère, attestent une splendeur qu'on ne retrouve nulle part aujourd'hui dans les États romains sous une seule domination. Les hommes, en général, valent-ils plus et peuvent-ils moins? sont - ils sujets à moins d'exactions et plus libres des fruits de leur labeur? Les trésors des princes ne servent-ils qu'à d'obscures dépenses, qu'à de honteuses menées? On ne voit plus s'élever de magnifiques villas. Y a-t-il autant de bonheur au foyer domestique, sous le toit du citadin, sous le chaume du paysan? Que l'Italie réponde à ces questions, son avenir s'y trouve attaché.

Toutefois, il faut l'avouer, Pesaro doit à l'administration municipale, et particulièrement au comte Cassi, une prospérité qu'on ne trouve pas partout dans la péninsule. Par les soins de cet habile administrateur, la ville s'est embellie de la jolie promenade du Belvédère de St-Benoît, qui réunit le jardin botanique et le musée lapidaire. Le célèbre antiquaire Olivieri avait déjà légué à sa ville natale sa bibliothèque, composée de quinze mille volumes, et une somme annuelle pour l'augmenter. On y voit quelques manuscrits précieux; tels sont : des variantes sur les Stanze de Politien; les corrections et variantes écrites de la main du Tasse sur un exemplaire de ses Rimes; ses notes sur le Convivio du Dante, etc., etc. Le théâtre n'a rien de remarquable; mais, dans la saison, on y entend d'habiles chanteurs, et dans la ville où sont nés Rossini et madame Catalani, il est en quelque sorte de rigueur que la musique soit appréciée.

Les églises possèdent de bons tableaux, entre autres une Cène, chef-d'œuvre de Nicolas de Pesaro, et un bon ouvrage de Paul Véronèse. La statue du pape Urbain VIII, qui se trouve sur la place, est, comme tant de statues de papes, d'un travail médiocre, et la fontaine servant aussi d'embellissement à ce lieu, malgré l'infériorité de son exécution, ne laisse pas que de produire un assez bon effèt. La princesse de Galles possédait auprès de Pesaro une villa où elle avait déposé tous les objets d'arts acquis par elle pendant ses voyages en Orient; cette propriété, achetée sous le nom du célèbre Bergami, est restée à ce favori après la mort de la reine d'Angleterre : Georges IV ne l'a point réclamée.

C'est à regret qu'on quitte Pesaro; mais, à une poste de distance, une autre ville s'offre encore aux voyageurs: c'est Fano, c'est le Fa-



DORT BU AND DE TRICNING A ANDONE.

1. 2. X. 3.



num Fortunæ de l'antiquité. L'empereur Auguste la déclara colonie romaine, et ses habitans, en reconnaissance, lui élevèrent l'arc de triomphe qu'on voit sur la grande route. Cet arc de marhre, ouvert par trois portes, est un des plus beaux de l'Italie et un des mieux conservés, bien qu'il ait été endommage par le canon de Paul V, en 1458. On prétend que la partie supérieure est seule du temps d'Auguste, et que l'autre fut restaurée du temps de Constantin: elle porte, en effet, les traces de cette époque où commençait la décadence des arts. On voit dans la chapelle St-Michel, qui touche à cet édifice, une pierre sur laquelle il est gravé dans la forme primitive.

Fano est aujourd'hui une ville presque déserte, et l'on s'en demande la cause : sa situation n'est pas moins avantageuse que celle des autres villes de la Marche d'Ancône. Elle eut aussi, comme ses voisines, l'honneur d'être saccagée par Totila et réparée par Bélisaire; ses églises ont également leurs richesses. La cathédrale possède un sposalizio du Guerchin, qui est digne de remarque; l'église St-Pierre, monument de bon goût, offre un David, du Guide, et un Miracle du saint titulaire, de Simon Cauterini de Pesaro, émule habile mais vaniteux de Reni.

Fano a une nombreuse bibliothèque et un théâtre qui est le plus ancien des théâtres modernes et l'un des plus grands: le parterre a cent deux pieds de long; il a cinq rangs de loges, et chacun en compte vingt-une. Cette salle de spectacle serait digne des plus grandes villes, si le vestibule était mieux décoré, et surtout si l'escalier était plus convenable.

Non loin de Fano, on passe le Métaure, fleuve à jamais célèbre par la victoire sanglante et décisive que les Romains remportèrent sur ses bords, dans la seconde guerre punique. Asdrubal y périt, avec une armée de cinquante - six mille hommes qui avaient passé les Alpes sous sa conduite : «Laissez-en vivre quelques-uns, s'écria le consul Lévius, lorsqu'il voulut mettre fin au carnage; laissez-en vivre quelques-uns pour annoncer leur désaite et leur bravoure.» C'est, au dire de Tacite, à cause d'un temple de la Fortune que les Romains y avaient fait bâtir en mémoire de cette célèbre bataille, que Fano était appelée Fanum Fortunæ. En-decà du fleuve s'élèvent les collines dont l'enceinte renfermait l'armée des Carthaginois. Ce fut là qu'elle fut entourée et renversée par les Romains, et que les éléphans, effarouchés et devenus rebelles à leurs conducteurs, au lieu de charger l'eunemi, tournèrent leur fureur sontre leur propre armée et augmentèrent enspre le trouble et la confusion. Ce fut là enfiu que le généreux Asdrubal, pour ne pas survivre à son malheur, se précipita dans les pange ennemis les armes à la main, digne de son père et de son frère. On ne peut faire un pas sur cette terre classique, sans que l'imagination ne se retrace les grandes actions dont les images semblent vous entourer de toutes parts.

En quittant le Métaure, on aperçoit de loin la cime du promontoire au pied duquel Ancône est située, et qui s'élève pittoresquement à vos yeur du sein de la mer. Cependant, avant d'y arriver, c'est une autre ville qu'il faut visiter. Sinigaglia ou Senigallia, à deux postes de Fano et à pareille distance d'Ancône, sepuble un lieu de halte pour le piéton. «Fano et Sinigagia, écrit Machiavel, pendant son ambassade auprès de César Borgia, sont doux villes de la Marche situées sur le bord de l'Adriatique; elles sont peu éloignées l'une de l'autre. En allant à Sinigaglia, on a sur la droite des montagnes dont la base se trouve quelquefois si près de la mer, qu'il ne reste presque plus de chemin entre deux, et dans les parties où elles sont le plus éloignées, il n'y a pas une distance de plus de deux milles. La ville de Sinigaglia se trouve à une portée d'arc du pied des montagnes, et à environ un mille du bord de la mer. Près de la ville ceule une petite rivière qui en baigne les mura du côté de Fano et en face du chemin qui vient de cette dernière ville. de sorte qu'en arrivant à Sinigaglia, on tourne sur la gauche et on côtoie cette rivière pendant quelque temps, puis on la passe sur un pont qui est en face de la porte par laquelle on entre dans la ville, non pas directement, mais un peu de côté. Devant cette porte se trouve un petit faubourg et une place bordée par le quai de la rivière qui y forme un coude.»

Sinigaglia, fondée par les Gaulois sénonais, ainsi que son nom le prouve, n'a rien de remarquable, quoiqu'elle soit bien bâtie. La vue de mer y est fort belle. Un canal pénètre dans l'intérieur de la ville: le portique qui borde ses rives a été construit pour la commedité des commerçans à l'époque de la foire, qui s'y tient au mois de juillet. Cette foire est une des plus remarquables de l'Europe. Durant un mois, cette ville, le reste de l'année si calme et si déserte, devient le repdez - vous d'une multitude innombrable de gens de toutes les nations. Rien n'est plus varié, plus

bruyant, que cette réunion à laquelle les habitans des pays circonvoisins viennent concourir. C'est un temps de délire et de folies. Les femmes des environs font stipuler dans leurs contrats de mariage qu'elles auront le droit de venir à la foire de Sinignglia: aussi les mœurs y sont-elles plus relâchées qu'ailleurs et de coutume.

Tout ce qu'on a écrit du carnaval de Rome n'est qu'un désordre factice, qu'un effet d'imagination, en comparaison de celui qui règne à Sinigaglia pendant la foire. Là, au milieu des intérêts du commerce, tout est réel et vrai : les costumes offrent leur bizarrerie, les dialectes leur différence, les habitudes leur contraste, sans qu'on soit surpris de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, autrement que par la réflexion et longtemps après; c'est que le naturel influe partout: dans le tumulte des affaires et des amusemens, au contact de ces députés du commerce du monde, on sent s'effacer peu à peu les préjugés nationaux qui retardent si long-temps les progrès de la civilisation. Ces grands congrès de particuliers ont cela de bon que du sein des intérêts pécuniaires, d'ordinaire si puissans à nous rendre égoïstes, il résulte, loin de la rive natale, quelque chose d'excentrique et de bienveillant, d'hospitalier et de réciproque, qui tourne toujours au profit de l'amélioration des hommes. Si l'on pense à ce que, sans Rome, serait devenue Carthage, on trouve peut-être, pour solution du problème, que l'humanité eût marché plus vite et qu'elle serait arrivée plus loin aujourd'hui.

Il se passa à Sinigaglia, au commencement du xvi° siècle, une de ces grandes scènes historiques qui méritent d'être rapportées partout où l'occasion s'en présente : c'est l'assassinat de plusieurs seigneurs appartenant aux plus puissantes familles, aux Ursins, aux Vitelli, par les ordres de César Borgia, duc de Valentinois. C'est encore à Machiavel, témoin du fait, qu'il faut emprunter ce récit : « Je vous ai écrit hier dans deux lettres (c'est au gouvernement de Florence que Machiavel écrit ) ce qui s'était passé à Sinigaglia après l'arrivée du duc, et comment il avait arrêté Pagolo des Ursins, le duc de Gravina de la même famille, Vitellozzo et Oliverotto; je vais vous retracer sommairement la chose. Le duc partit hier matin de Fano avec toute son armée pour se rendre à Sinigaglia, qui avait été occupée, à l'exception de la citadelle, par les Ursins et Oliverotto de Fermo. La veille, Vitellozzo y était arrivé de Castello; ils allèrent les uns après les autres auprès du duc, entrèrent avec lui dans la ville et l'accompagnèrent jusque chez lui. Lorsqu'ils furent dans son appartement, le duc les fit arrêter, ordonna de désarmer leur infanterie, qui était dans les faubourgs, et envoya la moitié de ses troupes pour en faire autant à leurs hommes d'armes, qui se trouvaient dans quelques châteaux à six ou sept milles de Sinigaglia; il me fit appeler ensuite, et me témoigna, de l'air le plus serein, la joie que lui causait le succès de cette entreprise. — Le duc a fait mourir cette nuit, vers la dixième heure, Vitellozzo et Oliverotto de Fermo; les autres sont conservés en attendant que l'on sache si le pape a en son pouvoir, comme on le croit, le cardinal des Ursins et les autres qui étaient à Rome; on prononceraalors sur le sort de tous en même temps. - Le duc n'a jamais eu d'autre pensée que celle de rendre la tranquillité à la Romagne et à la Toscane. Il croit y avoir enfin réussi par la prise et la mort de ceux qui étaient la cause des troubles, car il ne regarde les autres que comme une étincelle qu'une goutte d'eau peut éteindre. »

Le lecteur n'oubliera pas que c'est un des hommes les plus remarquables des temps modernes qui s'exprime ainsi sur les actions d'un prince que la postérité a flétri.

Pour ramener notre pensée sur de plus rians tableaux, hâtons-nous de porter nos regards vers Ancône. Strabon soutient que cette ville eut pour fondateurs les Syracusains, qui, pour éviter les cruautés de Denys le Tyran, se retirèrent sur cette côte. Elle tomba au pouvoir des Romains en l'an 485 de Rome; les Goths s'en emparèrent, ensuite les Lombards. Ces derniers y établirent un marquis pour la gouverner: de là le nom de Marche qui fut donné à son territoire. En 1532, le général des armées de Clément VII, de concert avec l'évêque d'Ancône, décida les habitans à laisser bâtir sur la hauteur qui domine cette ville une citadelle, afin de réprimer la hardiesse des Turcs qui venaient souvent la ranconner; mais dès que ces fortifications furent achevées, ils furent obligés de se soumettre au pape. La citadelle commande la ville et le port.

Ancône est la ville la plus vivante des états du pape. D'un bel aspect au dehors, il s'en faut de beaucoup que le dedans réponde à cet aspect. Elle doit ses avantages au commerce, source d'industrie et de population. Quand on y est arrivé, on sent s'effacer promptement les tristes impressions qui avaient affligé l'esprit dans le Ferrarais et le pays d'Urbin. Ce n'est pas seulement l'acti-

vité, mais le coloris de la santé, l'air de la satisfaction, qui distinguent les habitans d'Ancône de ceux des autres provinces. Il règne parmi eux une liberté de conscience inconnue ailleurs dans l'empire de l'orthodoxie. Ici le juif, le musulman, l'hérétique, habitent et vivent en paix avec les vrais enfans de l'Eglise. Cependant, comme à Rome, il y a un quartier, le Ghetto, spécialement consacré aux juifs. Mais l'intérêt du commerce a créé une sorte d'esprit public et établi une espèce de tolérance : la fréquentation des étrangers et le séjour des Français ont répandu les lumières, même parmi le peuple et le clergé. C'est à Ancône qu'on voyait autresois le plus de conversions de juifs, parce que les convertis participaient à certains avantages commerciaux; maintenant on se convertit en général beaucoup moins.

Pour l'étranger qui arrive à Ancône, le premier pas qu'il fait hors de son auberge est sans nul doute pour aller visiter le port. C'est un des meilleurs de l'Adriatique : sa forme est demicirculaire, et deux môles le protégent contre les tempêtes. Les maîtres de Rome, depuis les empereurs jusqu'à ceux qui la régentent de nos jours, ont toujours travaillé à agrandir, à fortifier ce port, à l'orner de beaux édifices. Le monument en marbre blanc que le sénat y fit élever en l'honneur de Trajan est encore grand et magnifique dans ses ruines : c'est un arc de triomphe, dont il paraît que Vanvitelli a emprunté l'idée du monument consacré à Clément XII qui n'est pas éloigné de cet endroit. Les souverains modernes de l'antique Rome ont eu souvent l'attention très-politique d'associer ainsi leur gloire à celle de leurs illustres prédécesseurs, et c'est sans doute par une suite de cette politique que Clément XII se fit élever un arc de triomphe vis-à-vis de celui de Trajan. Au reste, c'est à ce pape que le port d'Ancône a dû, dans les temps modernes, les plus grandes améliorations; et la ville reconnaissante a consacré la mémoire de son bienfaiteur par une statue de marbre qu'elle lui a fait ériger sur la place avec une simple inscription. Pie VI a voulu jouir du même honneur, et avant que les travaux qu'il avait ordonnés pour le port d'Ancône, et dont le plus important était l'élévation d'un phare, fussent achevés, il s'était érigé provisoirement une statue à luimême pour en perpétuer le souvenir. Ce pontife, un peu maçon de sa nature, avait pris la truelle au moment où la révolution française allait mettre aux mains des démolisseurs la massue d'Hercule. Pie VII n'a pas de statues, sa mémoire est toujours vivante, et la France ne l'oublie pas plus que l'Italie.

Ancône est divisée en deux parties : la vieille ville, qui s'étend sur la hauteur, et la ville neuve. qui est au pied. C'est une cité gaie par l'activité qui y règne; le séjour d'une garnison française n'a pas peu contribué à la rendre animée. Plus de: Français, moins de forçats; et l'aspect intérieur de la ville y gagnerait. Le bagne vomit continuellement des misérables vêtus de jaune, qui, tout en nettoyant les rues, y sont tache, sous un beau ciel bleu. La Bourse est, pour une ville commerçante, un édifice important. Celle d'Ancône a une façade gothique qui donne dans une rue assez étroite; mais de l'autre côté on aperçoit la mer, et sur le balcon d'où les négocians voient arriver leurs navires, on oublie volontiers la magnificence exotique de la Bourse de Paris. La voûte est peinte d'une manière remarquable par. Tibaldi, qui, dans cette circonstance, a prudemment et habilement imité Michel-Ange; ces fresques sont très-certainement préférables aux grisailles de M. Abel de Pujol.

On compte à Ancône vingt-quatre mille habitans. Le port franc est particulièrement destiné aux juiss; les mahométans y jouissent aussi d'une grande liberté. Le lazaret, construit sur les dessins de Vanvitelli, est un bâtiment vaste et commode. L'église de Saint-Dominique, entièrement refaite, possède quelques bons tableaux. entre autres un crucifix attribué au Titien. C'est là que l'illustre Florentin, Renaud des Albizzi, rival de Côme de Médicis, termina les seize dernières années de sa vie, après avoir vainement imploré l'étranger et fait un pélerinage au Saint-Sépulcre; il mourut en 1452. La cathédrale. dédiée à saint Cyriaque, est un ancien temple de Vénus. De belles colonnes antiques et deux lions ornent ce saint lieu; il y faut remarquer. des peintures de Felippo Lippi et de Piero della Francesca, ouvrages précieux par rapport à l'époque où ils furent faits. Mais ce qui est surtout. admirable, c'est la vue dont on jouit du portique, de cette église. L'imagination n'a pas de fète plus brillante que le souvenir des momens qu'on. passe du haut de ce promontoire, au coucher et surtout au lever du soleil. On y contemple le tableau le plus sublime qu'offre la nature, que les peintres et les poètes ont cent sois tenté de retracer, mais avec plus d'audace que de succès.

Le lever du soleil au sein des ondes, l'ineffable majesté de cette grande scène, défiera toujours les efforts de l'art, dont les faibles imitations servent à déceler l'impuissance. Dans l'éloignement les côtes montagneuses de la Dalmatie s'élèvent au-dessus de la surface des eaux ; on les découvre dans les derniers momens du crépuscule qui précèdent l'apparition du soleil : l'atmosphère est un océan de feu; et le foyer étincelant d'une gloire qui se réfléchit dans la mer marque le point d'on l'astre du jour envoie bientôt ses premiers rayons en paraissant au-dessus des montagnes... Alors on entend tinter la cloche, cette voix qui réveille les chrétiens endormis, en leur rappelant Dieu qu'ils doivent prier. Alors l'église s'ouvre et des femmes viennent, un rosaire à la main, se prosterner à l'autel de Marie; elles viennent implorer la Vierge mère : c'est un père, un fils, un mari, un fiancé, qu'elles accompagnent ainsi de pieux souhaits durant l'absence; la mer est là, le matelot la brave loin du toit natal, et l'œil de la femme consulte l'élément avec crainte en venant à Dieu et en retournant à sa demeure!

Le voyageur qui se rend à Lorette trouve Osimo, jolie petite ville dont on verrait à la hâte la cathédrale, le palais et la situation, si l'on ne quittait pas Ancône et si l'on n'apercevait pas la ville sainte au sommet de la montagne, quelquefois couverte de pélerins. On arrive à Lorette au milieu des lamentations des mendians et des chants éntonnés en l'honneur de la Madone. Cette ville, dont les places et les rues semblent une foire perpétuelle et unique dans son espèce, a, dès l'abord, un aspect d'un caractère qu'on ne rencontre nulle autre part, car elle semble tout entière consacrée à l'église et dépendre du saint lieu. Cette église est, il est vrai, fort belle; elle égale en magnificence les plus somptueuses de Rome après la basilique de St-Pierre : les portes sont de bronze, et des passages historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament y sont sculptés en demi-ronde bosse. Dans l'intérieur de l'église, au milieu de ce somptueux édifice, est placée la Santa Casa, c'est-à-dire la maison que l'on assure être celle que la Vierge habita à Nazareth, et que saint Louis, roi de France, avait été visiter après sa captivité, en 1252. On dit aussi que cette maison a été transportée miraculeusement de Nazareth en Dalmatie et de Dalmatie à Lorette. L'église qui lui sert d'abri est d'un beau dessin; elle est vaste et magnifiquement décorée : le dôme, que l'on dit être

couvert de doux cent trente mille livres de plomb, s'élève au-dessus de la Santa-Casa. La petite chaumière a aussi son manteau, son vêtement; c'est un entourage de marbre blanc, dont les sculptures sont des chefs-d'œuvre; les dessins de ce monument sont du Bramante. Les murs de la Santa-Casa sont de treize à quatorze pieds de haut, leur épaisseur de plus d'un pied, leur longueur interne de trente pieds. Au-dessus de la cheminée, dans la niche qui est maintenant couverte d'un drap d'or, on voit la statue de la Vierge : elle est en bois de cèdre et d'une richesse éblouissante; elle attire tous les regards comme elle reçoit tous les vœux. Sur la tête de cette statue, on voit briller une tiare enrichie des plus beaux diamans, d'émeraudes et de perles magnifiques; sur son sein, est une croix de saphir, ornée de diamans. La tête de l'enfant Jésus est couverte d'une couronne d'or endiamantée; c'est le pape Pie VII qui en sit présent à l'église. L'enfant Jésus porte à l'un de ses doigts une bague éblouissante : c'est un diamant solitaire, d'une grosseur et d'un prix inestimables; il couvre presque la main. L'habillement, ou plutôt l'espèce de gaine où se trouve enchâssée la statue, est en or; la ciselure est d'un travail exquis. Au reste, le nombre des pierres précieuses est si grand, que, dans l'inventaire qui en fut fait par ordre du Directoire, les personnes qui étaient chargées de ce détail crurent plus court de s'en tirer ainsi : Deux mille diamans de différentes grosseurs. Des lampes en or, perpétuellement allumées, brûlent dans cette enceinte, ou l'on fait le sacrifice divin sans intercuption.

Le trésor de cette église contient de grandes richesses: on y remarque d'abord une lampe en argent, donnée par Catherine de Médicis, reinc de France;

Un vase de saphir, donné par Henri III, roi de France;

Le portrait de Marie de Médicis, enrichi de diamans;

Deux anges en argent, offerts par le duc d'Épernon;

Une lampe et un navire en argent, donnés par la ville de Paris;

Un livre garni de pierres précieuses, donné par Henriette, reine d'Angleterre;

Deux couronnes en or, enrichies de diamans, données par la mère de Louis XIV;

Un enfant en or, représentant Louis XIV, porté par un ange en argent qui pèse sept cents marcs et l'enfant quarante-huit marcs;



LORETTE

TTALIE PITT

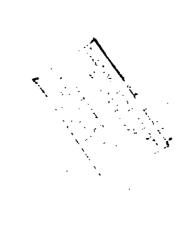

Le château de Vincennes en argent, donné par le grand Condé, etc.

La maison de Napoléon a aussi offert ses dons, qui sont d'un grand prix.

Il faudrait un volume entier pour énumérer et faire apprécier tout ce que vette basilique renferme de remarquable en peintures, en sculptures de tous les maîtres, de tous les pays. La pharmacie même, qui est une dépendance de cette église, contient un grand nombre de vases del Tacuza, qu'on dit être peints par Raphael et Jules Romain; ils sont en effet d'une si grande beauté, que Christine de Suède, en passant par Lorette, offrit de les échanger contre un pareil nombre de vases d'or. Mais ce que la main des hommes n'a pu créer, c'est la nature, c'est l'admirable coup d'æll dont on jouit en quittant la ville : du haut de la colline qui porte Lorette, on découvre une vallée délicieuse, une campagne bien cultivée; partout on aperçoit des quinconces d'ormes et de muriers qui soutiennent les vignes et se déploient en festons de verdure; et au-delà de la montagne, l'œil plonge et se promène librement sur l'Adriatique couverte de vaisseaux.

Pour compléter ce qui a été dit plus haut sur la Marche d'Ancône, il nous reste à passer en revue les villes de la Romagne. La deuxième livraison des Légations pontificales a déjà décrit les sites et l'histoire de Rimini; nous avons donc à vous entretenir de Ravenne, de Faenza, de Forli et de Césène.

Ravenne, ville triste et ruinée, est peut-être, comme souvenir historique, l'une des plus importantes cités de l'Italie. Elle a vu tomber l'une sprès l'autre toutes les gloires qui l'avaient illustrée, et de cette haute fortune où elle parvint, à peine lui est-il demeuré quelques lambeaux de monumens, irrécusables témoins de sa grandeur passée.

La mer s'est elle-même retirée d'elle, et son port, où Auguste faisait hiverner ses flottes de l'Adriatique, se trouve maintenant à sec et distant de trois lieues de la côte.

On retrouve dans les basiliques de Ravenne des vestiges byzantins laissés par les Exarques qui gouvernèrent le pays au nom des empereurs d'Orient pendant plus d'un siècle et demi. Honorius et Valentinien III, qui tinrent leur cour à Ravenne, y ont aussi imprimé la trace de leur passage. Théodoric, roi des Goths, vainqueur du roi des Hérules Odoacre, y conserve encore son palais et son tombeau; la fameuse statue en

mosaïque qui le représentait armé de pied es cap, la lance au poing et son bouclier passé au bras gauche, fut enlevée par Charlemagne, qui la fit transporter à Aix-la-Chapelle.

Les tombeaux vont bien à Ravenne. Outre le mausolée de Théodoric, elle a l'insigne honneur de posséder la sépulture du Dante. Elle-même, avec ses murs croulans, ses maisons lézardées, les immenses marais qui l'environnent, et la sombre forêt de pins qui la couvre, ressemble à ces vastes monumens funéraires des anciens où toute une famille trouvait place.

Théodoric fit bâtir lui-même son mausulée, qu'on a métamorphosé en une église appelée Ste-Marie de la Rotonde. C'est ainsi que le tombeau d'Adrien, à Rome, est devenu le château St-Ange.

Ce conquérant barbare de l'élégante Italie avait subi l'influence des arts cultivés par ses nouveaux sujets. Il se plaisait à les encourager dans leurs travaux; et pour montrer l'amour qu'il portait aux sciences, il avait pris pour secrétaire d'état le célèbre Cassiodore. Ce fut lui qui reconstruisit les aqueducs de Trajan et qui releva les monumens endommagés par la guerre. Il est vrai que la férocité de l'homme du nord reparaissait quelque-fois sous le manteau de pourpre du monarque italien: Boèce et Simmaque, les deux plus grands penseurs de leur temps, furent mis à mort, par ses ordres, sur de faux et futiles soupcess.

Le mausolée de Théodoric ne contient pas sa cendre. Cette poussière du maître de l'Italie sut proscrite comme celle d'un esclave. Lui qui avait soulé ce sol en souverain dominateur, une imputation d'arianisme l'exila de ce petit espace qu'il ne put conserver après sa mort.

Dante Alighieri, le grand poète de Florence, cet autre exilé, atteint de l'excommunication, faillit trouver une destinée semblable. Deux ans après sa mort, ses ennemis voulurent jeter au vent ses vénérables os; mais c'eût été trop de malheurs pour un seul homme. Son tombeau lui fut conservé, et il y repose tranquillement; un prince de l'Église, un compatriote florentin, le cardinal Corsi, légat du pape, embellit sa sépulture en 1692; et en 1780, son mausolée fut rebâti tel qu'on le voit de nos jours par le cardinal Valenti Gonzague. N'est-ce pas une chose bizarre que le tombeau de Dante l'excommunié, décoré et reconstruit, à un siècle de distance, par deux cardinaux de l'Église romaine?

Devant cette pompeuse apothéose du prince de la poésie moderne, on demeure pensif et recueilli, et l'on ne s'arrête pas à critiquer le mauvais goût du monument de 1780. Bien d'autres souvenirs vous occupent, et l'on aime avant tout à plier les deux genoux là où Byron le sceptique s'est incliné tant de fois dans un religieux respect.

J'ai dit que Ravenne était la cité des tombeaux. On y rencontre dans un seul caveau ceux de l'empereur Honorius II, de sa sœur Gallia Placidia, et de Constance, général romain, second mari de cette fille de Théodose le Grand, veuve d'un roi goth qui l'avait prise et épousée au siége de Rome.

Hors de la ville, comme le mausolée de Théodoric, sur le bord du fleuve Ronco, une simple colonne de marbre blanc indique une autre sépulture plus intéressante pour nous que le caveau de Gallia Placidia. C'est là que reposent les Français morts à cette fameuse bataille de Ravenne livrée par les troupes de Louis XII aux armées du pape Jules II et du roi d'Espagne.

Là périt Gaston de Foix, surnommé le *Foudre* 

de l'Italie. « Il y mourut donc, dit Brantôme,

« mais par trop grande ardeur de courage, car

« la bataille gagnée pour lui, là où il combattit « très-vaillamment, et étant tout couvert de sang et « de la cervelle d'un de ses gens d'armes tué près « de lui d'une canonnade; M. de Bayard, le « voyant ainsi couvert de sang, vint à lui et lui de- « manda: Monsieur, étes-vous blessé?— Non, « dit-il, mais j'en ai blessé bien d'autres. C'est « bien la parole d'un jeune homme courageux et « bien aise d'avoir fait son coup comme les autres. « Or, Dieu soit loué, Monsieur, dit Monsieur « de Bayard, vous avez gagné la bataille et « demeurez aujourd'hui le plus honoré prince « du monde; mais ne tirez plus avant, et ras- « semblez vos gens d'armes en ce lieu. »

Gaston ne tint compte malheureusement de l'avis de Bayard, et il se met de nouveau à charger l'ennemi. Son cheval eut les jarrets coupés. Lui-même il tomba par terre, « où il fut blessé de tant de coups, ajoute Brantôme, que depuis le menton jusqu'au front, il en avait quatorze, et puis laissé mort. »

Cette victoire mémorable de Ravenne fut bien glorieuse pour la France, mais elle lui coûta cher. Vingt mille hommes y furent tués, ce qui fit écrire à Bayard: «Si le roi a gagné la bataille, les pauvres gentilshommes l'ont bien perdue. »

Parmi les édifices remarquables que les âges moyens ont laissés dans Ravenne, je citerai en

premier lieu la belle église octogone de San Vitali, véritable basilique grecque, faite sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople, et dont les voûtes sont décorées de nombreux tableaux de mosaique. La cathédrale, qui remonte aux premiers siècles de l'ère chrétienne, est à peine reconnaissable, tant elle a été restaurée, badigeonnée et enjolivée; elle renferme quelques bas-reliefs curieux pour l'histoire de l'art et deux peintures du Guide, dont son Moïse faisant tomber la manne du ciel dans le camp du peuple de Dieu.

La ville de Faenza, patrie du célèbre mathématicien Torricelli, contient peu de monumens d'art. C'est une des plus jolies villes de la Romagne; elle est située sur le Lamone, bâtie presque entièrement en briques, et divisée par quatre grandes rues aboutissant sur une place que décore une fontaine du style de la Renaissance. Faenza a son Duomo, son Palazzo pubblico et son théâtre, comme toutes les villes d'Italie. Sa renommée lui vient, comme on sait, de ses manufactures de faïence, qui furent les premières établies en Europe.

Monti, dans sa tragédie de Galeotto Manfredi, a retracé l'histoire terrible de ce seigneur de Faenza qui fut assassiné des propres mains de Francesca Bentivoglio, sa femme, laquelle avait caché quatre assassins sous son lit, pour l'aider dans son exécrable projet. Le palais de Galeotto est maintenant le Palais public.

Forli et Césène, malgré leur origine romaine, sont plutôt des lieux de commerce et d'étape que des villes qu'il importe aux curieux de visiter. Toutes deux ont de jolis environs et des promenades agréables; toutes deux sont bâties au pied des montagnes, au milieu d'un air vif et pur.

A Forli, on voit dans l'église de St-Jérôme un magnifique tableau du Guide, la Conception de la Vierge. A Césène, l'église des Capucins en possède un autre du Guerchin. Ces deux compositions de maîtres fameux sont là, sans doute, pour qu'il ne soit pas dit qu'il existe sur le sol italien une ville assez pauvre ou assez indifférente pour se passer de tableaux.

Hors de la ville de Césène, on rencontre un couvent appelé la *Madonna del Monte*. C'est là que le pape Pie VII, né dans ce pays, fit son noviciat de bénédictin.

## ROME.

I.

Rome religieuse et française. — Mœurs. — Saint-Pierre. — Le grand pénitencier. — Le Miserere. — Renouvellement du bail d'amour. — Protestans et catholiques à Saint-Pierre. — Signal aux Anglais. — Très-mauvais emplacement de cette basilique. — La bénédiction du pape. — Sanpietrini. — Illumination. — Girandola. — Calomnie d'un Anglais. — Entretien de la basilique de Saint Pierre.

Les voyageurs, les gens de lettres, les savans, les philosophes surtout, presque tous ceux enfin, sauf les artistes, qui font le pélerinage de Rome, ou qui parlent de Rome sans y avoir été, n'ont cesse jusqu'à présent, par je ne sais quelle humeur bizarre, les uns de s'affliger, les autres de s'indigner du joug religieux sous lequel cette grande ville est placée, ainsi que le territoire pontifical, depuis le triomphe du christianisme en Europe. Ils ont sans doute oublié que telle fut la condition première du premier gouvernement romain, et que, seule de toutes les villes historiques, Rome est demeurée fidèle à sa plus antique tradition. Ils n'ont pas remarqué, également, que sous ce rapport, elle n'avait pas cessé d'être la reine du monde, soit avant l'invasion du mahométisme, soit avant celle du protestantisme, et que, capitale de l'univers chrétien, elle continuait alors, sur l'Europe et sur une grande partie de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, cette autocratie jadis fondée par les dieux, par les exploits et par la politique du capitole.

Dès son origine et jusqu'à la chute complète du polythéisme, Rome fut régie par la puissance pontificale dont successivement furent investis ses rois, ses consuls, ses empereurs, et dont ses papes ont hérité. Et quand il est arrivé à ceux-ci de ceindre à la fois la thiare et l'épée, elle se rapprochait alors de sa vieille histoire plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Mais la puissance ultramontaine, retranchée qu'elle est à présent dans la politique désarmée de la domination religieuse, représente à peu près encore, dans l'enceinte des nobles murailles de Rome sacrée, ces rares et heureux intervalles, où la foudre romaine, dont le nom n'a point péri, s'endormait dans le sanctuaire, laissant respirer de sa gloire le peuple-roi, ct le monde de sa servitude.

Seulement le Christ, et c'est beaucoup, y a totalement remplacé Jupiter, après une longue lutte que voulut renouveler le César Julien, génie singulier, peu disposé à croire alors, comme depuis fit Henri IV, que Rome valait bien une messe.

Ce fut le dernier effort du ciel antique contre le ciel nouveau. Celui-là, toutefois, parut se consoler du trône perdu sans retour, en laissant à son vainqueur ses mystérieuses cérémonies, ses théories, ses invocations, ses chants, ses fleurs, son encens, son eau lustrale, ses adeptes, ses prières pour les rois, les peuples, les vivans et les morts, ses bénédictions des drapeaux, des armées, des lieux consacrés au culte, des moissons, des vendanges, enfin toutes ces brillantes magnificences et ces pompes touchantes qui, ainsi que les chefs-d'œuvre des arts divinisés dans les temples, composent si admirablement la majesté de la religion catholique. Un jour, dit-on, le dernier pontife de Jupiter et le premier évêque de Rome s'y rencontrèrent face à face; mais ils se regardèrent sans rire: l'affaire était devenue trop sérieuse. Un autre jour aussi, celui qui, en sa qualité d'empereur, était souverain pontife de Jupiter, s'abaissa devant celui qui était souverain pontife du Christ; il lui laissa Rome et alla faire des cruautés, des processions et de la théologie à Bysance. De là la chute de l'empire romain comme puissance terrestre, et sa continuation comme pouvoir théocratique. En ce temps-là le maître de Rome devait par cela seul l'être du monde, habitué, depuis tant de siècles, à la regarder comme sa métropole. Il n'en eût pas été ainsi, si, au lieu du César converti, le pape fût allé trôner à Bysance. L'empire des lieux est immense parce qu'il s'appuie sur celui des coutumes, et les peuples ne se dépaysent pas comme les rois. Lorsque Napoléon conçut le projet d'établir le pape à l'archeveché de Paris ou même à Avignon. il savait bien qu'en lui ôtant Rome il lui ôtait toute sa puissance. Aussi lui, qui valait bien Louis XIV. n'eut jamais la pensée d'abandonner Paris pour Versailles, et notre souverain actuel vient de faire un musée national du palais du grand roi! Aussi enfin, en 1814, si Napoléon avait pu arriver vingt-quatre heures plus tôt devant Paris, et en 1815 s'il avait voulu le défendre malgré les gens de tribune, il n'eût pas été deux fois détrôné!

Il est donc résulté de cette occupation de Rome par le pape, une véritable pérennité du siége religieux du monde et du costume théocratique pour le souverain et pour son gouvernement. Et de là, comme jadis sous Numa, ou sous les Scipions, ou sous les Césars, aucune action de la vie politique du pape et du peuple romain n'a lieu sans l'intervention du ciel: la prière y sanctifie l'amour comme la vengeance. Aux pieds de la Madone, qu'elle a couronnée de fleurs, la jeune Albanaise la prie de rendre son amant fidèle; au même autel, qu'il orne aussi de fleurs, un homme armé demande à la Vierge de faire passer devant lui son ennemi, afin qu'il le tue! Cette perpétuelle intervention du ciel, qui compte déjà dans Rome deux mille cinq cent quatre-vingt-dix ans, se démontrera d'elle-même dans ces récits par des exemples qui prouvent journellement la filiation non interrompue des souvenirs et des usages religieux de la ville de Romulus. Vingt - six siècles de puissance théocratique ont donc établi celle de Rome telle qu'elle est aujourd'hui, avec les modifications que le temps impose à toutes les institutions divines et humaines; j'ai dit aussi divines, parce que l'inquisition, les autodafés, la Saint-Barthélemy, les massacres des Cévennes, et, depuis, les persécutions et les missions de la restauration, qui furent toutes instituées, prêchées et exécutées au nom de Dieu, ne pourraient se renouveler à présent sans entraîner immédiatement la perte de ceux qui oseraient seulement les proposer; mais je dis aussi, et en raison de cette même puissance des sentimens et des opinions populaires qui s'élèveraient contre cette tyrannie, qu'il faudrait bien se garder de vouloir supprimer par un décret, même appuyé par des baionnettes, le miracle annuel de Saint-Janvier à Naples, celui de Saint-François à Notre-Dame des Anges, celui de la Madone à Frascati, etc. Au temps seul appartient de détruire les erreurs du temps.

Ne serait-ce pas ici l'occasion de rappeler un trait bien caractéristique de l'empire de la religion sur les peuples d'Italie? En 1527, le sac de Rome par Charles-Quint ayant fortement ébranléle trône de Clément VII, les Florentins profitèrent de cette catastrophe pour se défaire des Médicis, et nommèrent J. C. roi de Florence; il y eut assemblée du peuple: vingt votes furent contraires au fils de Dicu, et le titre du divin roi fut: Jésus-Christ, éluroi des Florentins, par décret du sénat et du peuple!

Dans l'Italie méridionale, le peuple est encore superstitieux, comme il l'était dans les âges antiques et dans l'âge moyen. Mais, sauf ses accès réguliers de fanatisme à certains jours, il est d'une complète indifférence en matière de religion. Les amans vont à confesse dans l'église des SS. Apôtres avec leurs maîtresses; et dans la haute société de Rome comme dans la moyenne, des hommes sans préjugés se cachent pendant quelques heures du jour sous les bizarres dominos des confréries. Et quel est celui qui serait assez audacieux à Rome, pour oser éteindre une des lampes qui brûlent chaque soir devant les images de la Vierge? Ainsi le veut et le voudra long-temps encore la terre de Saturne, n'en déplaise au despotisme de ceux qui disent avoir la mission d'affranchir la pensée humaine dans tout l'univers.

Aussi, je me garde bien de m'adresser à ces hardis réformateurs, à ces implacables Luthers de la vie des nations, à ces niveleurs impitoyables de la vieille Europe; mais je demande aux artistes, aux poètes, aux historiens, aux philosophes de toutes les communions, à tous ceux qui trouvent également le feu sacré aux autels de Vesta ou à ceux de la Madone, s'ils pourraient concevoir Rome, cessant tout à coup d'être la métropole du christianisme, dépouillée de ses pompes religieuses, des fêtes de ses basiliques, livrée à la solitude et à l'abandon comme une autre Jérusalem, ainsi que ses monumens de tous les âges, les merveilles de ses beaux arts, ses palais, ses temples, ses ruines, ses galeries, ses bibliothèques, et tout le vaste et inappréciable héritage du nom romain profane et sacré. Totila lui-même recula devant cet anathème que, dans l'ivresse sauvage de la victoire, il avait osé porter contre la ville éternelle! Car ce nom est bien celui de Rome, et sa destinée, gravée aux murs de son Capitole, est d'être à jamais le chef-lieu de l'univers artiste et chrétien, lors même que le pape ne serait plus que son évêque, et que sur un trône laic elle donnerait des lois à l'Italie. Ainsi Napoléon l'avait dotée dans sa pensée, lorsqu'il mit sur sa tête la couronne de fer, et cette haute fortune était prochaine quand le nom de Rome devint le nom royal de son fils. J'ai parlé ailleurs, dans cet ouvrage, de la profonde impression que fit la confidence de ce brillant espoir sur les patriciens de Rome, même ceux de race pontificale, et sur toute la population de l'état de l'Église.

Mille ans séparaient Napoléon de Charlemagne, qui avait fondé la puissance temporelle des papes.

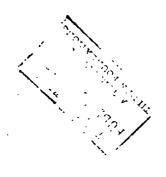

٠

•

.

•

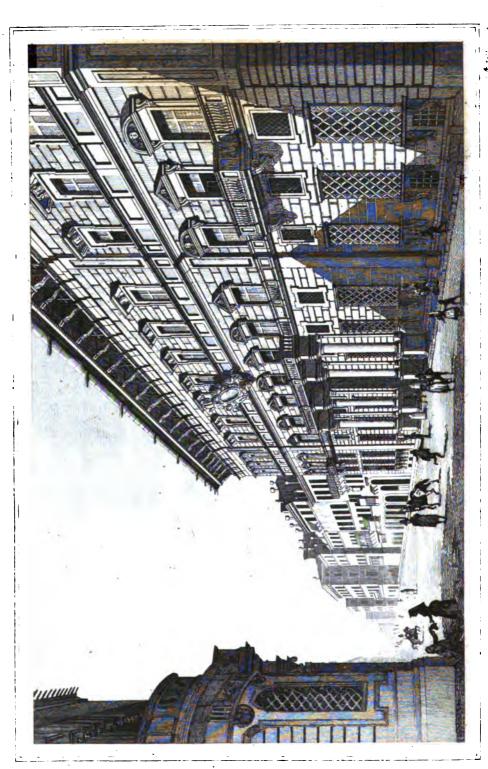

KOME.

ROME.

Il avait fallu cette course de dix siècles pour qu'un autre grand homme crût pouvoir ramener les papes à la puissance purement spirituelle, fondée par les apôtres, mais dont Rome devait conserver toute la splendeur! Elle ne perdit en effet, sous son règne, que celle de la thiare, réfugiée à Savone ou à Fontainebleau : rien ne fut changé aux habitudes ni aux somptuosités du culte. Le concours des habitans de la ville et de la campagne ne manqua jamais aux grandes solennités, même à celle de la saint Napoléon. Cet essai fut heureux: il dépassa toutes les prévisions; pendant plus de quatre années, l'état romain et la ville de Rome recurent paisiblement et avec reconnaissance le bienfait de la loi française. Le Pape y fut complètement oublié, sauf de rares exceptions politiques.

Il est vrai que non-seulement les coutumes religieuses mais encore les coutumes civiles furent protégées par celui qui avait fait la célèbre proclamation à l'armée d'Égypte; il n'y eut d'aboli que ce qui offensait la dignité de la législation et de la civilisation du siècle. Ainsi fut détruite la mendicité, profession hideuse et criminelle. Elle reçut un asile dans le palais de Saint Jean de Latran, jadis habité par les papes, et dans d'autres édifices. Une partie fut classée en ateliers de travail, un autre en ateliers de charité. Deux mille cinq cents individus de tout sexe et de tout âge furent ainsi enlevés à la fainéantise, à la misère, au crime, ct Rome fut, après tant de siècles, délivrée soudain de la lèpre, jusqu'alors regardée comme incurable, qui, jour et nuit, infestait ses communications, au péril de la bourse et même de la vie de ses citoyens. Les étrangers furent vivement frappés, mais moins que les habitans, de la miraculeuse métamorphose du Romain mendiant en Romain travailleur; pittoresque neuf, imprévu dans le tableau de la grande cité des moines! On aura peine à le croire; mais la suppression des couvens avait laissé dans une oisiveté plus profonde encore que leur misère, une population de trente mille individus qui vivaient de leurs aumônes et de leurs distributions. Cependant, quand il fallut les enregistrer pour les secourir, soit à domicile, soit autrement, il ne s'en trouva plus que la moitié : l'orgueil ou plutôt la honte vint au secours de l'administration et de la charité publique, laquelle ne se démentit jamais. La suppression des moines entraina ainsi celle des mendians, et Rome recut avec reconnaissance le biensait de ce double miracle.

Quant aux assassinats, qui, sous le gouvernement pontifical, montaient à deux par jour dans la seule ville de Rome, je puis certifier que, pendant les trois années de mon administration, trois meurtres seulement, et encore par jalousie d'amour, troublèrent la sécurité publique. A la vue de la loi française, les meurtriers de profession avaient fui la ville, et les meurtriers d'occasion, les mendiants, étaient tous au travail dans les dépôts, ou au Forum, au Colysée, aux jardins de César.

Tout ce qui appartenait aux mœurs de Rome proprement dites, à ses usages comme à ses plaisirs, fut constamment respecté. On ne réforma que ce qui blessait ouvertement l'exercice et la jouissance de ces usages et de ces plaisirs. Ainsi les fêtes du carnaval, la course des chevaux libres. la Girandole du fort Saint-Ange, l'illumination de Saint-Pierre, les focchetti, les feux de joie, la promenade aquatique de la place Navone, les combats du taureau, etc., eurent lieu comme sous les papes. Mais l'inauguration du carnaval n'était pas flétrie par l'exécution d'un criminel réservé. afin que son supplice devint le signal des jeux; l'horrible chevalet ne torturait pas les délinquans dans la rue du Corso pendant ce carnaval, et un certain village avait perdu l'atroce privilége de mutiler des ensans pour recruter des chanteurs à la chapelle pontificale! Comme jadis, les morts portés sur des lits de fleurs à visage découvert, étaient accompagnés processionnellement par le clergé et par les confréries de tous les costumes. Celles-ci célébraient également en public leurs jours fériés; elles continuaient de visiter les hospices et les prisons, et l'une d'elles, vouée au culte de la mort, suivait et consolait le condamné depuis le jugement jusqu'au supplice.

Ainsi donc pendant le gouvernement impérial, s'il n'y avait plus dans Rome ni pape, ni cardinaux, ni moines, il n'y eut plus également ni inquisition, ni mendians, ni assassins. L'esprit, si intelligent, le tact si sûr des habitans de Rome, avaient promptement apprécié, après les avoir d'abord redoutés, les changemens opérés dans l'administration. S'ils furent aussi heureux de l'adoption de nos lois que de la conservation de leurs habitudes, ils ne virent pas avec moins de satisfaction les immenses travaux consacrés à la réparation ou à la décoration de leurs monumens, comme aux superbes jardins dont Rome jouit à présent. Ces grands ouvrages, ces importantes révélations et restitutions du sol romain, ainsi

que les autres travaux Napoléoniens dans la péninsule, sont de nouveaux liens entre les deux nations, dont la langue latine a créé les idiômes fraternels, et j'ai vu le temps où les Italiens aimaient à se dire les Français d'Italie. Mais ce qui est et sera à jamais indestructible entre les deux peuples, c'est la mémoire de Napoléon, qui leur appartient également par la naissance, qui est leur héros, leur grand homme, leur génie commun, comme Charlemagne le fut de la France et de la Germanie.

Les quatre grands monumens des deux âges de Rome sont sans contredit le Colysée comme théâtre, le Panthéon comme temple, et Saint-Pierre le colosse des églises, et le Vatican le colosse des palais. Tout a été dit, si l'on peut jamais avoir tout dit sur ces immortels ouvrages des Romains anciens et modernes. Leur hisoire et leur description sont devenues choses populaires, presque triviales, et il en est de même des autres édifices, ainsi que des places, des cirques, des fontaines, des arcs de triomphe, des obélisques, des ponts, des portes et des murailles de la capitale des beaux arts. Ainsi je me bornerai à faire connaître ce que leur conservation a pu devoir à l'administration française, et quel est l'usage que les habitudes de la population font de ces monumens de son industrie passée. Quelques récits, quelques tableaux les présenteront, je crois, sous des rapports moins connus.

La semaine sainte est la semaine la plus religieuse de l'année, et Saint-Pierre, l'église ou se célèbrent ses mystères avec le plus de pompe et de variété. Aussi la foule y accourt de toutes parts de la ville et des campagnes, par dévotion, par curiosité, ou tout autre intérêt mondain. C'est pendant les jours saints que l'on voit réunis à Rome tous ces costumes pittoresques des femmes de Tivoli, de Frascati, de la Sabine, de Sonnino, de Nettuno, qui viennent y rivaliser d'élégance, de beauté, de richesse, escortées les unes par les hommes de la montagne, les autres par les bergers vêtus de peau de mouton, celles-ci enfin par les pêcheurs et les bateliers des maremmes. Il faut voir le jeudi saint comme les rangs, les âges, les sexes se foulent, se confondent sous les voûtes du grand temple, comme l'on s'y presse avec une sorte de fanatisme, tant on est jaloux, paysanne ou duchesse, prince ou berger, d'être touché par la longue gaule du grand pénitencier, qui distribue ainsi les indulgences! Parmi les pénitens accourus, je remarquai un couple jeune et élégant

des premières familles de Rome, perdu dans cette soule. Mais avant d'approcher du tribunal où siégeait le prêtre du pardon, la jeune dame se sépara brusquement de son cavalier pour se jeter à genoux au milieu d'un groupe de jeunes villageoises, belles comme elle, et lui de son côté alla aussi s'agenouiller au milieu d'une troupe de paysans et de bourgeois. Je suivais avec une vive curiosité cette tactique de dévotion, qui m'était si nouvelle, et je me sentis vivement ému de la félicité qui se répandit soudain sur leurs jeunes visages, aussitôt que la baguette magique du vieux prêtre eut imprimé légèrement sur leurs fronts le pardon de cent jours de faiblesses, non de faiblesses passées, mais de faiblesses avenir, tant ils paraissaient certains de le bien mériter. Ils se rejoignirent après et entrèrent dans la chapelle où j'allais entendre l'office des ténèbres.

Sous l'empire, l'affluence était plus grande à Saint-Pierre pendant la semaine sainte, parce que au lieu de la chapelle Sixtine du Vatican, fermée pendant l'absence du pape, le célèbre miserere d'Allegri était chanté dans une des chapelles latérales de cette basilique. Aux deux extrémités et immédiatement sous le plafond de cette chapelle, s'avancent deux grandes tribunes, d'où partaient, aussitôt que le dernier cierge s'éteignait sur le triangle avec la dernière lamentation du prophète Jérémie, deux chœurs de voix d'anges, sans instrumens, qui paraissaient descendre du ciel au sein de ces profondes ténèbres; ces voix alternaient mélodieusement les versets de cette lugubre et plaintive prière. J'avais eu le bonheur d'accompagner à ce miserere l'une des femmes de l'Europe la plus justement célèbre par sa beauté et sa grâce, par la fidélité et le choix de ses amitiés, par la délicieuse amabilité de son esprit et de son caractère, et aussi par un singulier désintéressement d'elle-même, qui avait su constamment dérouter les passions dont elle avait été l'objet. Aux premiers accens de cette harmonie sans nom, sans modèle, sans sexe, incréée, dont l'étrange magnétisme lui révéla tout à coup des émotions inconnues, elle fut saisie d'un tremblement involontaire. C'était une bonne fortune philosophique, que de surprendre au miserere le secret d'une âme aussi voilée qu'étrangère à tout repentir, et surtout de partager, avec une aussi mystérieuse personne, l'attendrissement dont quelques pleurs et quelques palpitations trahissaient l'empire. Mais c'eût été profaner la douceur de cette découverte, que d'oser en faire

85

l'aveu. C'eût été également rompre le charme, qui, ainsi qu'un écho, retentissait encore en elle, même quand les chants eurent cessé. Nous avions probablement éprouvé une impression toute différente; le mieux était de la conserver sans nous en expliquer, et nous sortimes silencieusement des ténèbres du miserere, pour entrer dans cette gloire de lumière, que l'immense édifice recevait de la croix de feu, suspendue au dessus du baldaquin d'airain du maitre-autel, seul luminaire planant, comme l'astre de la foi au sein de la nuit, sur une multitude émerveillée. Cependant aux rayons de cette clarté surnaturelle, qui se brisant sur les arcs gigantesques des piliers, en laissait les profondeurs dans une épaisse obscurité, nous reconnûmes les jeunes amans, à qui le grand pénitencier avait imposé le don d'une commune indulgence. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas, qu'ils furent abordés par plusieurs personnes de la haute société, qui les attendaient. Tous alors ils se perdirent sous les voûtes sombres, qui conduisent au tombeau de Rezzonico, si fameux par les lions de Canova. Nous les suivimes instinctivement, comme une distraction venue au secours de ces émotions du miserere, dont nous ne savions plus que faire, et, protégés par la nuit, nous nous arrêtâmes avec cette société auprès du marbre de Clément XIII. Là, à notre grand étonnement, nous pûmes entendre ces amans prendre à témoin leurs amis, qu'ils renouvelaient pour une année encore à pareil jour, le bail de l'amour qu'ils s'étaient juré un an plus tôt. Ainsi ces deux nobles enfans de Rome la sainte avaient cru devoir, au 19e siècle, comme les adeptes d'un culte étranger, consacrer par les pratiques du catholicisme un engagement aussi profane, en un jour aussi sacré, sur la tombe d'un pape, et dans le temple le plus auguste de l'univers! Nous étions encore tout frappés de cette scène étrange, quand au sortir de l'église nous fûmes tout à coup arrêtés par une troupe d'ecclésiastiques en surplis, sans barbe, hideux, d'une étrange caducité, comme s'ils étaient venus vieux au monde, et cachant leurs fronts décolorés sous une ample perruque de chanvre. — Quels sont ces monstres? me dit tout bas ma belie compagne. — Ces monstres, lui répondis-je, sont les anges du miserere! — Ce fut pour elle une horrible fascination. — Grands Dieux, quelle horreur! s'écria-telle, comme si elle avait été trahie. Et en effet elle l'était, tant le charme de ces chants aériens, au sein d'une nuit profonde, parfumée par la prière, avait puissamment agi sur son âme, et lui avait révélé une sorte de vision du ciel et d'elle-même, qu'elle détesta soudain comme une invention de l'enfer et du crime.

En voyant défiler ce misérable troupeau des moutons de S. S., je ne pus m'empêcher de me rappeler ce beau verset de l'Évangile: boni pastoris est tondere pecus, non deglubere. Il est d'un lon pasteur de tondre son troupeau, et non de l'écorcher. L'application de ce verset était d'autant plus juste, qu'en langage populaire, le soprano, le musico, s'appelle aussi par analogie montone, mouton, comme mouton se nomme indifféremment castrato, nom de famille de ceux dans lesquels elle finit. Mais on ne peut quitter Saint-Pierre avec de telles anecdotes.

Lorsqu'on sort de Saint-Pierre, en plein jour, et qu'arrivé au pied de l'obélisque d'Héliopolis, de la Ville du soleil, l'on se retourne pour contempler les dehors du plus grand temple que la piété humaine ait élevé à celui dont la grandeur est infinie, on se sent révolté jusqu'à l'indignation, à l'aspect de l'ignoble façade dont l'architecte Maderno s'est pluà masquer l'œuvre du Bramante, de Raphaël et de Michel-Ange. Il semble que tout à coup un plat mensonge vous cache une vérité sublime, et vous croiriez n'être sorti que d'un palais, d'un théâtre, ou d'une académie, si vous n'étiez poursuivi par l'émotion prosonde dont le chef-d'œuvre du génie de l'homme et la présence de la majesté de Dieu ne cessent de frapper votre esprit et votre âme. Mais on souffre de sentir, malgré soi, se rapetisser, se flétrir ses regards empreints encore de tant d'éclat, sur le portique mesquin et vulgaire que l'on vient de franchir; et quelle que soit la beauté de ces deux fontaines, qui accompagnent le monolithe égyption, et l'étonnante décoration des deux triples galeries dont les colonnades enceignent la plus belle place de l'univers, on précipite ses pas jusqu'à son entrée, et alors, en reportant sa vue sur Saint-Pierre, on ne voit plus que cette audacieuse coupole, que Michel-Ange, âgé de 87 ans, osa suspendre, comme un belveder sur le ciel, à qui arriveraient plus tôt la prière et l'encens des hommes. L'on éprouve alors un beau sentiment d'orgueil de se trouver associé à la merveilleuse pensée de l'immortel Buonarotti, par l'admiration de la projection intérieure du dôme, et par celle de son ascension dans les airs.

De la place de Rusticucci, où, à la sortie de la

place ovale des portiques du Bernin, vous êtes resté immobile et comme enchanté, vous ne savez plus que onze cent cinquante pieds vous séparent de l'église, que ses portiques semi-circulaires en ont cinquante-cinq de hauteur sur cinquante-six de large, que l'obélisque est celuilà même qui fut placé par Caligula dans le cirque de Néron, 50 ans seulement après J. C., sauf le transport effectué par Sixte-Quint, en 1586, à la place qu'il occupe aujourd'hui sur le même terrain, ni que les fontaines jaillissantes à soixante pieds retombent dans des bassins d'un seul morceau de granit de cinquante de circonférence. Vous oubliez également que sur ce même cirque où Néron immola tant de victimes, Constantin le parricide éleva la première basilique de Saint-Pierre, et qu'elle resta debout pendant 1100 ans ; qu'en 1440 le pape Nicolas V jeta les fondemens du temple actuel, qui fut continué par Paul II, puis par Jules II et le Bramante, puis par Léon X et Raphaël, par Paul III et Michel-Ange, par Sixte-Quint, par Paul V Borghèse et l'architecte Maderno, enfin par Alexandre VI et le Bernin, et que le temps dépensa plus de deux siècles, et le pontificat huit papes et plus de deux cents millions à l'élévation de cette immense basilique.

Le temple et sa coupole présentent un ensemble si naturel, qu'on est presque tenté d'en exclure le merveilleux. L'intérieur de l'église également ne paraît pas colossal, bien que sa longueur mesure 575 pieds, et sa largeur 517, tant l'échelle de ses proportions y est habilement établie. Mais il n'en est pas de même du dôme; son aspect intérieur et extérieur est si magique, que l'on se refuse à en circonscrire les dimensions même, dans son énormité, et à admettre qu'on puisse les calculer. En proie à la puissance de l'air, soit en dedans, soit en dehors, la coupole échappe aux yeux pour en être mesurée, et ne leur appartient que pour les étonner. On repousse toute démonstration à cet égard, bien que l'on sache que c'est la règle et le compas qui l'ont portée dans les cieux, et l'on prend en mépris l'impassible cicerone, qui vous dit tranquillement que la hauteur de St-Pierre est de 435 pieds depuis le pavé de l'église souterraine, où le Tibère de la thiare, Alexandre VI, a son tombeau, jusqu'au dernier ornement de la croix de 13 pieds, qui surmonte la lanterne du dôme. De même aussi du pied du maître-autel, vous n'avez jamais voulu croire, tant vous avez été fasciné par la perspective aérienne, que le baldaquin de colonnes torses coulées avec le bronze du Panthéon, est de 24 pieds plus haut que notre colonnade du Louvre, ni que les quatre piliers qui supportent le dôme aient chacun, comme la plupart de nos églises, 206 pieds de tour, ni enfin que la lanterne, presque imperceptible sur laquelle s'élève la croix de la coupole, soit haute de 57 pieds, comme beaucoup d'hôtels de Paris!

Je ne crois pas pouvoir mieux comparer l'état de l'esprit ébloui d'admiration par la vue intérieure et extérieure de Saint-Pierre, qu'à celui de l'âme, qui sent, qui adore l'immensité de Dieu, sans pouvoir ni la mesurer ni la comprendre; et qui sait si Michel-Ange, qui tenait plus du cicl que de la terre, n'a pas eu l'idée d'imposer la loi de cette comparaison, en rendant, par le gigantesque de son ouvrage, la maison de Dieu si grande, et l'homme si petit!

Ce que l'on voit le moins dans Saint-Pierre, c'est la pierre, n'en déplaise au calembourg sacré, tu es petrus et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam; lequel est écrit en caractères de cinq pieds autour de l'entablement intérieur, où commence la coupole. Dans cet immense édifice tout est marbre, lapis, porphire, stuc, bronze, airain, or, mosaïque, peinture, bois, cuivre, fer, ivoire, velours, tapisserie, etc.; la pierre n'y parait que pour compléter la décoration de ce vaste théâtre catholique, dont la scène semble vide quand elle ne renferme que deux ou trois mille spectateurs, ainsi que la place ovale, où l'on ne serait parader que quatre à cinq mille soldats. La cérémonie d'une grande solennité à Saint-Pierre a un éclat poétique, triomphal, surhumain, qui tient à la fois de l'Olympe et du ciel chrétien, et semble la révélation du mystérieux monogramme L'Homme-Dieu, tant se confondent dans les nuages de l'encens, dans les clartés de mille flambeaux, dans les chants d'une musique céleste, dans le profond recueillement des fidèles, et la splendeur des vêtemens sacerdotaux, et la richesse des vases sacrés, la nature de Dieu et la nature de l'homme. L'églisc de Saint-Pierre est à la fois le chef-d'œuvre du catholicisme et celui de l'art; c'est un temple qui est un musée; c'est un sanctuaire, où Dieu s'y

Il ne faut pas être un observateur bien exercé pour distinguer, dans la foule qui s'y presse, les voyageurs protestans des voyageurs catholiques. Ceux-ci, quelle que soit en général leur indifférence religieuse, et bien qu'en arrivant à

fait homme à vue, à chaque instant du jour.





ROME.

ROME.

Rome, ils se croient obligés de revêtir un costume philosophique, dont on se moquerait à présent à Paris, affectent soudain dans leurs traits et dans leurs regards, en mettant le pied sous les voûtes de Saint-Pierre, une sorte de morgue catholique, qui contraste singulièrement avec l'impassibilité méthodique des Anglicans. Ils sont saisis d'un veritable orgueil de voir leur culte si bien logé, et ils ont l'air de dire aux dissidens, nous, nous sommes de la maison. J'ai vu deux de mes compatriotes catholiques, qui, en France, n'entraient jamais dans une église, devenir d'ardens cicerone de Saint-Pierre, dont ils avaient les cless, ainsi que l'apôtre celles du paradis, et en faire les honneurs aux nouveaux venus, comme s'ils étaient de la paroisse. Ils auraient été volontiers convertisseurs à Rome, eux qui à Paris ne croyaient à rien, tant la majesté du grand lieu saint avait pris d'empire sur leur sensibilité; leur organisation nerveuse s'était chargée de la dette de leur âme; aussi, à voir leur zèle très-intolérant en faveur de l'exclusive beauté de Saint-Pierre, ils semblaient interdire à Dieu lui-même toute autre habitation sur la terre. De fait ils parodiaient le fanatisme religieux par le fanatisme matériel : moyen qui n'est pas nouveau. Je me rappelle à ce sujet qu'un prince romain, détenu politique dans une forteresse, écrivait, à Rome, à sa femme, de lui envoyer le crucifix de son cabinet, parce qu'il ne pouvait prier devant celui de la prison!

Un jour que ces deux Français, que j'avais nommés les chambellans de Saint-Pierre, avaient accompagné jusque dans la boule à seize places, qui sert de base à la croix sur le pinacle du temple, le jeune Macirone, Romain né à Londres, célèbre depuis pour avoir voulu, dans l'île de Corse, détourner le malheureux roi Joachim de sa descente dans l'état de Naples, ils l'engagèrent à monter sur cette croix élevée de quatre cent cinquante pieds au-dessus du sol. Macirone ne se fit pas prier. Il fut bientôt à cheval sur la branche transversale de la croix, et en signe de victoire, jaloux d'apprendre à la ville et à l'horizon le succès de cette action audacieuse, il attacha son mouchoir blanc à la sommité du rayon perpendiculaire. Or, à cette époque d'une guerre acharnée de l'Angleterre, ses vaisseaux sillonnaient journellement la Méditerranée, dont la coupole de Saint-Pierre est le phare gigantesque. A Rome, où tout le monde regarde, parle et surveille, le mouchoir blanc fut bientôt apercu, et les politi-

ques des cafés et des rues y virent tout d'abord un signal d'intelligence avec les Anglais : « Il n'y « avait, disaient-ils, que trois à quatre mille hom-« mes dispersés dans tout l'état romain. La fa-« mille de Charles IV était à Rome avec ce prince, « Ferdinand était à Valençay, et la guerre fla-« grante dans toute la Péninsule ; donc le transport de la famille royale en Espagne sur un « vaisseau anglais, serait un événement majeur « contre la royauté assiégée de Joseph : donc le « mouchoir avertissait le commodore britannique « de l'opportunité de cette tentative. » Voilà ce que l'on disait, et toute la ville était dans la confidence de ce complot, excepté les trois jeunes gens, que tant de pieds cubes d'air séparaient des bavardages de la vieille cité; aussi furent-ils très-étonnés de trouver sous le pérystile de Saint-Pierre un commissaire de police en écharpe, qui les conduisit à la Direction générale, où ils furent retenus... à diner.

J'ai dit que je ne tenterai pas une description de Saint-Pierre, et le lecteur bienveillant ou malveillant en comprendra la raison. Je laisserai également dormir dans leurs tombeaux de marbre ou de pierre, ou d'argile, et les malheureux Stuarts, et cette méchante Christine, reine de Suède, qui, des joyaux de sa couronne, ne conserva qu'un glaive pour tuer son amant; et cette belle et illustre amie de Grégoire VII, la comtesse Mathilde, qui sut rendre la thiare aussi aimable que puissante, et cette foule de papes, dont les sépulcres, sauf un petit nombre, décorent mieux les deux nefs de la basilique, et les grottes du Vatican qu'ils n'honorèrent de leur vivant le trône pontifical. Je laisserai aussi errer l'ombre du prince des apôtres autour des quatre-vingtseize petites lampes, qui brûlent nuit et jour sur sa tombe, où jamais son corps ne fut placé. Je passerai également condamnation sur la croix latine, qui a allongé la croix grecque, dont le Bramante avait imposé la forme à Saint-Pierre, ainsi que sur la mesquinerie de l'orgue, et sur cette profusion de corniches éclatantes d'un luxe de palais, qui peuvent faire croire, qu'au lieu d'être chez le roi du ciel, on n'est que chez un roi de la terre. Je déclare seulement que je demeure inexorable aux architectes de Sixte-Quint, qui, au lieu d'un noble pérystile de colonnes panthéoniennes, ont déshonoré Saint-Pierre par une façade roturière, dont le lourd placage dérobe entièrement l'aspect de la coupole du pied de l'obélisque. Je reconnais aussi, malgré les habitudes

de la foi des savans et des voyageurs, que la statue de bronze, dont les pieds sont usés par les baisers romains, ne fut point celle d'un Jupiter antique, mais qu'elle est l'image tant soit peu larbare du grand saint à qui Constantin dédia un temple, en expiation de ses crimes.

Et ce fut un malheur pour l'art à l'époque de sa décadence. On oublia le précepte à la fois artistique et religieux de l'Evangile, qui prescrit des sacrifices sur les lieux hauts, précepte dont les Grecs avaient transmis la tradition aux Romains. En effet, au lieu de ce terrain bas et alluvionaire, que l'on se figure la basilique de Saint-Pierre élevée par le Bramante, Raphaël, Michel-Ange, sur l'emplacement de la villa Médicis, et le peuple romain, à genoux depuis le sol de la place d'Espagne jusqu'aux marches du temple aérien, recevant la solennelle bénédiction du Souverain Pontife, orbi et unbi! Ces mots seuls indiquent le site d'où elle doit se répandre sur les hommes. Elle ne peut leur arriver que si elle les domine. Par le site actuel de Saint-Pierre, la haute poésie de ce grand acte est tout-à-fait perdue. Si l'essence de la prière est de monter, il est de la nature de la bénédiction de descendre. Or, voyez Saint-Pierre au niveau du Tibre, dominé par la ville, que le pape est réduit à bénir de bas en haut, et par le Vatican, où il tient l'hiver sa cour silencieuse, et où logea Charlemagne!

Je ne puis cependant quitter Saint-Pierre aussi brusquement. J'invite donc les voyageurs qui, après avoir soulevé la grande portière de cuir, suspendue comme un voile épais au parvis du temple, se trouvent soudain en présence de son incommensurable perspective, d'aller droit à ces ensans de cuivre doré, dont les faibles mains supportent des bénitiers de marbre; ils auront alors, à l'instant même, une assez juste vision de la capacité de l'édifice. Ces anges ont la beauté et la taille de Satan avant qu'il fût tombé. Ces enfans sont des géans de sept pieds, près desquels, sauf les tambours-majors du roi de Prusse, tout homme est un nain, et se reconnaît tel : ce qui n'est pas la même chose. Il faut aussi, malgré l'horreur que j'ai pour les jeux de mots, que je compare un moment le vaisseau de Saint-Pierre à un vaisseau de la marine, quand je pense à l'équipage aérien qui naît, vit et travaille entre les voûtes qui pèsent sur la terre, et celles qui, audessus d'elles, semblent descendre des cieux. Je veux reparler des Sanpictrini, peuplade féodale de l'auguste manoir, et dont l'habitation rè-

gne sur les combles autour de la base de la coupole. Incessamment suspendus à divers agrès de cordes ou de bois, entre les abimes du dôme et ceux du temple, ils rivalisent, par leurs manœuvres, d'agilité et d'audace avec nos plus intrépides matelots, chargés qu'ils sont de nettoyer, de parer, de réparer l'œuvre de Michel-Ange, afin qu'il soit constamment digne de la divinité qui l'habite, et que, comme elle, il puisse braver les outrages du temps. Dès leur plus tendre enfance, les Sanpietrini (remarquez bien ce nom, qui est une véritable livrée ) sont habitués et dressés à mesurer froidement les hauteurs et les profondeurs de Saint-Pierre. Leurs premiers pas sont sur la galerie découverte du pourtour extérieur, à cent soixante-trois pieds du pavé; leurs premiers jeux dans ce petit escalier, qui, entre les deux calottes de la coupole, conduit obscurément à la boule; leurs premiers travaux sont sur la frise de son entablement intérieur. Ce sont eux qui la parcourent extérieurement et intérieurement à l'aide de leurs agrès, depuis sa base jusqu'au sommet de la lanterne, c'est-à-dire à deux cent dix pieds au-dessus des piliers; ils veillent à l'entretien des seize immenses fenêtres, qui divisent en autant de compartimens étincelans de stucs dorés et de mosaïques, la voûte de la coupole. Ce sont eux aussi, qui, aux grandes solennités annuelles en l'honneur de saint Pierre et de saint Paul, suspendus par la ceinture à une chaine de cordes, transportent et placent sur les corniches les plus élevées de lourdes tapisseries; ce sont eux qui, à l'aide de ces poulies invisibles, nageant pour ainsi dire entre le ciel et la terre, disposent, sur la totalité de la grande coupole et sur les deux petites qui couronnent les deux nefs, et enfin sur la façade et les colonnades de la place ovale, la plus grande illumination qui puisse exister. A un signal, trois mille huit cent lanternes dessinent verticalement les lignes des coupoles. A un autre, six cent quatre-vingt-dix flambeaux coupent horizontalement ces lignes d'un éclat plus vif. La rapidité, la magie de ce changement de décoration à vue dépassent toute idée; et de la distance d'où l'on peut jouir de ce spectacle, unique dans le monde, les Sanpietrini courant, voltigeant avec des mèches enflammées sur les surfaces des trois coupoles, retracent les proportions et les évolutions de ces mouches phosphoriques, si communes en Italie. Mais à un troisième signal, tandis que la maison de Dieu éclate d'une lumière vraiment

surnaturelle, un volcan s'élance du mausolée d'un empereur, et, sous le nom de Girandola, remplissant les airs d'une effrayante détonation et de seux menaçans, semble opposer les joies de l'enser aux clartés célestes du paradis. Tout à Rome porte l'empreinte religieuse, sètes, plaisirs, travaux; vous avez vu la madone suspendue à toutes les murailles, aux timons des charrues, aux voûtes des cabarets, et peut-être l'avez-vous vue encore ailleurs....

Un Anglais, j'en suis fâché à cause de l'alliance, un Anglais probablement l'un des vassaux littéraires de Castlereagh, Wellington, Londonderry, etc., de ceux enfin qui ne cessaient de calomnier le gouvernement de Napoléon, un Anglais, dis-je, nommé Eustace, a osé publier à grand nombre d'exemplaires un ouvrage, où il accuse l'administration française d'avoir mis en vente les cuivres et les bronzes de Saint-Pierre. Napoléon eût préféré sans doute en faire des canons. Cet homme a trompé sciemment le public; ear, à Rome où il était, pour peu qu'il eût interrogé les habitans, il aurait su que 36,000 fr. avaient été employés pour mettre la basilique sous la protection de deux paratonnerres : que 60,000 avaient été consacrés à la reconstruction des quatre escaliers extérieurs qui conduisent aux combles : que d'autres sommes avaient aussi payé les frais de réédification de la toiture de la grande nef, d'une partie des terrasses qui couvrent celles du nord et du midi, et aussi ceux du rétablissement du pavé intérieur en marbre de couleurs : il aurait su de plus que, loin de profaner par une infâme dilapidation le monument sacré du monde civilisé et chrétien, l'entretien des Sanpietrini et les pensions de leurs veuves étaient portés, comme sous le régime pontifical, à une somme de 26,000 fr., et enfin que celle de 80,000 fr. figurait annuellement au budget de Rome, pour l'entretien de Saint-Pierre. Voici pour cette église. Quant aux grands ouvrages relatifs à la conservation des autres monumens ou aux immenses travaux dont Rome jouit à présent, ils ont coûté, de 1810 à 1814, cinq millions de francs, dont un tiers était à la charge du trésor, un autre à celle de la liste civile, et le troisième était payé par la ville. Enfin trois mille habitans environ, architectes, artistes, artisans, ouvriers employés pendant ces trois années, indépendamment des avantages qu'ils retirèrent de ces travaux pour leurs familles, prouvèrent que, sous une bonne administration, les Romains si avilis par le gouvernement des prêtres, si calomniés par les voyageurs, ne le cédaient à aucun peuple pour le travail et pour l'habileté. Témoin de ces saits, si faciles à vérifier de la part de tout homme qui n'a pas d'engagement pris avec la calomnie, j'ai le droit et je remplis le devoir de stigmatiser de cette accusation celle du voyageur Eustace.

## II.

Le Vatican. — Sala Reale. — La Saint-Barthélemy. — Raphaël. — Atelier de mosaïque. — Bibliothèque. — Musées Pio Clementino et Chiaramonti, vus aux flambeaux. — Mausolées d'Adrien et d'Auguste. — Château Saint-Ange. — Pont Ælien. — Saint-Paul hors les murs. — Incendie de Saint-Paul. — Le Panthéon. — Noël. — Les Presepi. — La Befaua. — L'Ara Celi. — Le Capitole. — Il Bambino. — Temple de Jupiter. — Citadelle. — Roche Tarpéienne. — Tabularium. — Palais du Sénateur. — Tour du Capitole. — Palais du Musée. — Des Conservateurs. — Académie des Arcades. — Le roi de Rome. — Napoléon.

Le Vatican tient à Saint-Pierre, comme le Louvre aux Tuileries, par une colonnade: c'est celle de droite de la place ovale. Dans le fond se trouve une porte, et on la croirait celle d'une sacristie, si elle n'était gardée par des hallebardiers suisses. Cette porte s'ouvre sur un sombre et magnifique escalier, nommé Scala Regia. Cet escalier n'est éclairé que pendant la semaine sainte, parce qu'il conduit à la chapelle Sixtina, où se chante le miserere en présence du pape et du sacré collége, et à la chapelle Paolina, où se célèbre la brillante Funzione des quarante heures. Au haut de cet escalier, on entre dans la Sala

Reale, qui sert de vestibule à ces chapelles. Mais aux premiers pas que vous faites dans cette pièce qui précède des lieux si saints et l'habitation du représentant de Dieu, vos regards se glacent soudain d'horreur en se portant sur trois tableaux, peints par Vasari par ordre de Grégoire XIII. Le premier a pour inscription en latin: l'amiral Gaspard de Coligny est rapporté blessé à sa maison; le second: massacre de Coligny et de ses compagnons; l'inscription du troisième tableau est d'une effrontée naïveté: le roi approuve la mort de Coligny. C'est un pittoresque auquel on ne peut s'attendre en entrant au Vatican: l'on sait

à l'instant meme à quoi s'en tenir sur la Saint-Barthelemy! Mais, au dix-neuvième siècle, on ne peut comprendre que, parmi tant de papes qui ont succedé à Grégoire XIII, il ne s'en soit pas trouvé un seul qui, au moins par pudeur pour la tiare, n'ait pas fait anéantir ce triple témoignage de la complieité du Saint-Siége dans un des attentats les plus exécrables de l'histoire!...Que peut la cour de Rome contre cet examen personnel, qui est la foi de ce siècle, comme l'infaillibilité du pape était celle des précédens?

Le Louvre, qui, par son ensemble, ses galeries, ses colonnades, peut disputer en partie au Vatican la palme architecturale, lui cède la supériorité sur tout le reste. Si Saint-Pierre est le plus benu monument que l'homme ait élevé à Dieu, le Vatican est aussi le plus somptueux qu'il se soit élevé à lui-même. Ce palais renferme onze mille chambres, huit grands escaliers, deux cents petits, des portiques et des galeries où brillent les chefs-d'œuvre des arts de tous les ages, la plus précieuse des bibliothèques, de vastes cours, de vastes jardins. Dix siècles ont bâti le Vatican depuis le Bramante jusqu'à Raphaël Sterni, architecte contemporain. A l'époque de Fontana, l'un des architectes de Saint Pierre et du Vatican, en 1694, l'église avait déjà coûté deux cent vingt millions de notre monnaie. Mais qui pourrait estimer ce qu'a coûté le Vatican jusqu'à Pie VII, qui l'a enrichi d'un Braccio nuovo, et surtout ce que valent les monumens qu'il renserme? Le Vatican donne l'idée du labyrinthe égyptien. construit également par des rois pontifes.

Malgré cette fondation de tant de papes, ce n'est point le Saint-Père qui règne au Vatican : c'est Raphaël! Là respirent en foule les gages d'immortalité de cet Homme-Dieu de la peinture. Les deux plus beaux tableaux connus, le Jugement dernier de Michel-Ange et la Transfiguration de Raphaël, sont au Vatican, l'un dans la chapelle Sixtine, l'autre dans le musée du pape, où cinquante tableaux seulement représentent le beau idéal de l'art. La Vierge au donataire, la dispute du Saint-Sacrement, l'école d'Athènes. etc., et les fresques sublimes des Lages formant 'an triple étage du portique qu'éclaire la cour de Saint-Damase, et les fresques des Stanze ou chambres du Vatican, et la salle des Aruzzi, tapieseries exécutées à Arras sur les tableaux du grand maître, sont à jamais la gloire de Raphael et de l'Italie et les modèles de l'art. Ainsi une grande partie du paleis pontifical est habitée par

le génie de Raphael seul, et en voyant ses innombrables compositions, telles entre autres connues sous le nom sucré de Bible de Raphaël, et qui représentent les grands faits de l'Écriture, tels que la eréation du monde, l'on ne s'étonne plus de ce vertége de cinquante peintres jaloux d'être ses élèves ou ses courtisans, à la tête desquels il marchait royalement au Vatican. Lui seul, sans doute, n'aurait pu peindre tant de fresques, ni tant de tableaux, eût-il vécu quatre-vingt-neuf ans comme Michel Ange, ou quatre-vingt-dix-neuf comme le Titien. Mais le cortége qui le suivait recevait de lui ses palettes, et il terminait sous sa dictée ces pages sublimes que son crayon avait tracées : et après lui, comme après Alexandre, son empire fut partagé entre ses lieutenans.

Le Vatican renferme aussi les grands ateliers de mosaique, véritable pétrification de la peinture, comare la statuaire est celle de la vie. Cet art conservateur a éternisé sous les voûtes de Saint-Pierre, et incrusté dans ses marbres, la Transfiguration de Raphael, la Communion de saint Jérôme du Dominiquin, l'Archange Michel du Guide, et la Sainte Pétronille du Guerchin. Ces chess d'œuvre vivront aussi long-temps que le temple, qui les offrira pendant la suite des siècles à la piété des artistes comme à celle des fidèles.

La bibliothèque du Vatican, œuvre de Fontana, fut construite, pointe et décorée en une seule armée, sous le pontificat de Siste-Quint, qui avait plutôt pris pour modèle les césars que les papes. Cette bibliothèque possède 80,000 volumes et 24,000 manuscrits, qui tous sont caches dans des armoires; de sorte qu'en y entrant, vous demandez naturellement où est la bibliothèque. Une salle s'appelle aussi la salte de lecture, mais elle est constamment déserte : c'est une plaisanterie pontificale que personne ne prend au sérieux. Pour qu'on ne soit pas tenté de les lire, le Saint-Siége cache ses livres : c'est la lumière sous le boisseau. Une foule d'autographes uniques fait la richesse exclusive de la Vaticane, commencée à St-Jeande-Latran par le pape Hilaire en 465, et sondée réellement, où elle est aujourd'hui, par Nicolas V, précurseur de Léon X. Parmi ces manuscrits si précieux et ces autographes, l'on distingue ceux de Pétrarque, du Dante, du Tasse, de nos poésies provençales, celui des lettres d'amour de Henri VIII d'Angleterre à Anne de Boulen, singulière propriété pour les papes,, plus un traité des sept sacremens par le même prince, roi et théologien également féroca, qui ensanglanta trois sois



B. O. MIE.

FORK

d'une manière si tragique celui du mariage. On admire aussi dans cette bibliothèque des miniatures de Virgile du quatrième siècle, d'autres de Térence du huitième, la magnifique bible du dac d'Urbin et le bréviaire de Mathias Corvin, roi de Hongrie, avec un luxe d'arabesques dont le moyen âge seul eut le talent et le secret.

Mais la plus belle division, sans contredit, du palais du Vatican, c'est le musée Pio Clementino, qui doit son nom aux papes Clément XIII et Clément XIV, et à Pie VI Braschi, ainsi que le musée Chiaramonti, connu sous le nom de Braccio Nuovo, construit par Pie VII. Ainsi le plus riche musée de l'univers ne date que d'un demisiècle. Il sortit tout-à-coup, tout meublé de statues antiques, d'une cour et d'un jardin. Je renvoie pour sa description au grand ouvrage du célèbre Visconti. Mais ce que Visconti n'a pas vu et ce qu'il est sans doute impossible de peindre, c'est le musée Clémentin éclairé la nuit par des torches. Canova ne l'avait vu qu'une fois avec le papa Braschi, et quand je lui proposai d'en diriger la représentation pour une société d'étrangers et les principaux personnages de Rome, que je devais réunir chez moi, cet illustre artiste me remercia, comme d'un bienfait, de cette proposition, dont son habileté devait faire tout le succès. J'avais mis en conséquence à sa disposition le personnel et le matériel dont il pouvait avoir besoin; et deux jours après (c'était pendant l'hiver de 1813. à 1814), précédé du thaumaturge Canova, pous partimes de ce palais qu'habite anjourd'hui la mère vénérable de Napoléon,

La nuit était très-sombre : elle régnait plus obscure encore sous les portiques du Vatican. A notre arrivée au pied de l'escalier, nous nous trouvâmes éclairés par un jour douteux. Canova avait métamorphosé le brillant palais des papes et des arts en sanctuaire mystérieux; une seule lampe portée par un garçon d'atelier guidait nos pas à peu près incertains. Le grand artiste économisait ainsi la clarté, afin de ne pas étonner brusquement nos yeux par l'invasion d'une trop vive lumière, et aussi pour les habituer graduellement à recevoir, comme un jour naturel, celle dont il allait faire jouer les reflets ou mouvoir los éclairs dans les selles des musées : ces salles étaient ouvertes. Ainotre approche commença la représentation de l'animation des marbres : les mouvemens ordonnés aux porteurs de flumbeaux, s'opérant successivement ou à la fois, se communiquaient soudain aux statues soit par la fuite, soit par le retour des ombres; elles recevalent la vie de la lumière; dieux et décsses, hommes et femmes, réalisaient ainsi à nos yeux le miracle de Prométhée, animant sa statue au feu dérobé du ciel. L'invisibilité des lampadophores, dissimulant leur marche derrière les statues, ajoutait encore un. prestige véritable à cette brillante illusion de la nature et de l'art. En présence d'une telle réunion. d'étres surnaturels, qui semblaient avoir été choisis parmi les dieux et les hommes, et dont les diverses attitudes commandaient, sous la magio de cette fantasmagorie si poétique, une sorte d'admiration ou de terreur religieuse, nous paraissions être des adeptes de Cérès ou d'Isis, admis, après leurs épreuves, à contempler dans l'Olympe et dans l'Elysée les mystères d'une double immortalité. Le silence rigoureusement observé pendant cette scène étrange et merveilleuse empêchait par lui seul toute comparaison avec la vie humaine; tandis que le jeu des lumières, subitement placées et déplacées, variait à l'infini les traits et pour ainsi dire les gestes de ces marbres, dont l'immobilité avait dispara. C'était la vie, sans bruit, surprise dans les habitudes de majesté, de dignité, de force, d'intelligence ou de grâce, attribuées aux divinités ou aux hommes du monde ancien.

Ainsi Euripide enfantait une tragédie, Posidippe une œuvre comique, Eschine un discours; l'amazone Mastée faisait siffler son arc; Aspasie se voilait à la vue d'Alcibiade, en présence de Socrate; une Vénus sortait du bain, une autre y entrait; Adrien semblait sourire à sa femme Sabine représentée en Vénus; Ganymède jouait avec son aigle; Apollon Cytharè le écoutait les chants de Melpomène; le vieux Auguste, portant au front le camée de Jules César, donnait des lois au monde : Adonis souffrait et mourait de la blessure du sanglier; Méléagre, plus heureux, montrait la déposille de celui de Calydon; Néron jeune avait encore toute la poblesse de l'innocence, tandis que la grande âme de Marc-Aurèle n'avait pu embellir ses traits; Junon, Minerve, Dinne, Bacchus, brillaient de tout l'éclat de leur divinité: Ariane semblait gémir de son abandon; plus loin vivait un centaure; un lion dévorait la tête d'un taureau; Hercule immolait Gérvon. Assis sur un siège colossal, l'aigle à ses pieds, le sceptre et la foudre à la main, le maître des dieux paraissait commander le silence qui régnait dans ces vastes enceintes. Mais au milieu de cette vie artificielle des chass-d'œuvre de l'antiquité, le torse d'Apollonius présentait le spectre hideux de la mutilation et de l'impassibilité, et le grand sarcophage des Scipions, dépouillé de leurs cendres, semblait recevoir de la lumière une nouvelle profanation.

Ainsi, par l'ingénieuse et puissante disposition de la lumière, Canova avait imposé à toutes les statues la pantomime qui leur était propre : en cela il avait fait preuve d'un talent singulier ; et ce fut vraiment une scène bien originale, que celle de cette résurrection du paganisme dans le palais des papes. Les Dieux et les Césars reprirent pendant cette nuit la possession fantastique de Rome, telle qu'était alors celle de Napoléon, dont le destin aussi était accompli!

Il est remarquable que cette magnifique partie de Rome, cette trinacrie de St-Pierre, du Vatican et du fort St-Ange, qui, à elle seule, résume si visiblement la puissance divine et temporelle du pape, par une église, un palais et une citadelle, soit placée hors de l'enceinte de la ville, à laquelle elle ne tient que par un pont antique! Nous avons dit quels souverains pontifes élevèrent la basilique religieuse et la basilique royale. Le château St-Ange, ainsi que le pont Ælien, date de plus loin que les successeurs de St-Pierre. Ce fort était le mausolée et l'œuvre de ce grand architecte, le césar Adrien, dont nous avons décrit la villa près de Tivoli. Auguste avait bâti le mausolée qui porte encore son nom, pour recevoir à jamais les cendres impériales; mais Adrien, craignant apparemment que la sienne ne s'y trouvât trop à l'étroit, ou plutôt jaloux d'élever tombeau contre tombeau, construisit le sien avec une magnificence qui en fit l'une des merveilles du monde : gigantesque monument élevé à sa propre immortalité, la base de l'édifice était son sépulcre, le faite était son temple! Plusieurs rangées de colonnes, entremêlées de statues, pyramidaient depuis le sol jusqu'au pinacle du temple, alors surmonté de cette énorme pomme de pin que l'on voit dans les jardins du Vatican. Les marbres les plus précieux, choisis par lui dans ses voyages, devaient, par leur impérissable union, consacrer à toujours le dernier qu'il eût fait sur la terre: mais Adrien n'avait prévu ni les barbares, ni Charles-Quint, ni les papes; et de toutes les grandeurs de la puissance impériale et du génie des arts, il n'y a plus debout qu'une tour immense, dont l'effroyable nudité, gardée par un ange exterminateur, a pu donner à Milton l'idée de sa porte des ensers. Les modernes se sont tous merveilleusement entendus pour détruire ou pour gâter le monument laissé

par l'antiquité. De ce tombeau d'Adrien ils ont fait une place forte et une prison; les mânes de ce césar sont errans parmi les soldats et les galériens du pape. Du mausolée d'Auguste ils ont fait, après l'avoir également dépouillé, un cirque ignoble pour les courses de taureaux. Sur le beau pont Ælien le Bernin s'est avisé de bâtir des colosses d'anges, les ailes étendues, portant chacun un des instrumens de la passion, et livrant aux vents de vastes draperies de marbre flottantes! Ce bel exemple a été suivi à Paris, où d'énormes grands hommes écrasent le pont de la Concorde! Quant à Alexandre VI, Borgia, à qui l'on ne peut refuser le droit d'avoir pu trembler souvent pour lui-même, il cut l'idée très-saine de réunir par une galerie couverte de 1,260 pieds de long, et portée sur des arcades à jour, le palais à la citadelle, où il pouvait se réfugier sans être vu. Cette prévision le sauva lors de l'occupation de Rome par notre Charles VIII, qui, hors le pape et son château, emporta tout, même la couronne de l'empire d'Orient, mais ne rapporta pas même en France celle de Naples, qu'il était allé conquérir. Ceci se passait en 1494, où le fort Saint-Ange sauva Alexandre VI. Trois cent vingt ans après, en 1814, le même fort abrita le gouverneur-général des États romains, le général Miollis, de l'invasion contre raison et contre nature d'un autre roi de Naples : il s'y renferma avec un bataillon, des vivres et des provisions de guerre, et sut y conserver l'honneur du drapeau français, jusqu'au traité de Fontainebleau. J'allai prendre ses ordres dans le fort, le 20 janvier de la même année, et en conséquence je partis le lendemain pour Paris, chargé par le général Miollis de dire à l'Empereur, qu'il ne rendrait le château que quand l'ange exterminateur qui le surmonte aurait remis son glaive dans le fourreau. Miollis tint parole, malgré les pressantes instances et les menaces de ce malheureux Murat, qui cette fois perdit son beau-frère en livrant l'Italie à la coalition, comme il le perdit encore l'année suivante, en voulant la conquérir pour lui seul! La Mole Adriana a 576 pieds de circonfé-

La Mole Adriana a 576 pieds de circonférence. Elle était le noyau de tout l'édifice : il est facile de juger, en y ajoutant les vastes chambres sépulcrales, converties en cachots souterrains, qui plongent au loin sous ses bastions, combien de soldats et de prisonniers de toutes les classes peuvent y être ensermés, et aussi quelle immense quantité de colonnes et de statues ornait jusqu'au faite cette prodigieuse construc-



LA ROCHE TARPKIKME.



SACE MITT

RUNNES DE BANARS 1943 CÉCARS SER LE MONT PARATIN .



•

.

.

ROME. 93

tion! Le grand catéchumène Constantin en sut le premier spoliateur. Il transporta hors des murs de Rome, au profit de la basilique qu'il éleva aussi à Saint-Paul, vingt-quatre colonnes corinthiennes, de marbre violet, d'un seul bloc, de 36 pieds de haut sur 11 de tour. Leur éclat merveilleux attirait les regards au milieu de cent trente-deux colonnes également antiques, enlevées également par cet empereur, ou par Valentinien, Théodose et Honorius à d'autres monumens du paganisme. L'incendie du 23 juillet 1823 a détruit cette église, unique dans l'univers, à qui, pendant quinze siècles, elle avait offert le type du premier rit chrétien. Les flammes, plus dévorantes que la canicule, le temps, les césars, les barbares et les papes, ont calciné et brisé en longs éclats ces colonnes superbes, et réduit en fusion une partie de la grande porte de bronze, en embrasant ces cèdres du Liban dont les poutres formaient à la fois et la toiture et le plafond de la basilique. Le réchaud d'un ouvrier occupé à ressouder la couverture en plomb mit le feu aux poutres séculaires qui la soutenaient, et le grand temple fut détruit : et il faut qu'il soit détruit à jamais, plus beau, plus vénérable, plus chrétien encore dans sa nudité, dans sa dévastation, dans sa ruine, que si il était flétri par une mesquine restauration. Voyez-le, comme le vieux anachorète du désert, livré sans toit, sans murailles à l'air méphitique qui ravage la contrée, n'ayant plus d'abri pour lui-même, ni pour ses lévites qu'un débris d'autel, sanctuaire désolé, hérissé, ainsi que les temples de Palmyre, de colonnes isolées, inégales, mutilées et noircies, martyr colossal et sacré devenu le spectre effrayant et immobile de l'horizon romain. Deux colonnes cependant de 42 pieds d'élévation, fendues par le feu dans toute leur longueur, supportent encore le grand arc de la tribune circulaire qui terminait l'édifice au-delà de l'autel, et laissent voir entre elles la mosaïque gigantesque où Jésus-Christ, saint Pierre, saint Paul, et les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse, semblent former un sénat auguste et mystérieux, qui repousse les profanations de l'art moderne et conserve à cette grande arène de l'incendie la majesté d'un Colysée chrétien.

Le Panthéon, plus heureux que Saint-Paul, avait bravé deux incendies, l'un sous Domitien, l'autre sous Trajan; aussi représente-t-il encore aujourd'hui, depuis 1861 ans la Rome des dieux et des césars. Ce n'est point, comme le Colysée,

le spectre de la grandeur romaine; il en est resté l'image, tel à peu près qu'à la voix d'Agrippa il s'éleva, pour remercier le maître des dieux de la victoire d'Actium, qui rendit Auguste son beaupère le maître du monde. Rien ne manquait à cette consécration toute romaine. Au fond du temple était la statue de Jupiter vengeur, et à ses côtés celles de Mars et de Vénus, l'un fondateur, les autres protecteurs de Rome; Mars père de Romulus, Vénus mère d'Énée, dont la famille des Jules tirait son origine! Dans le vestibule qui sépare le temple du portique, s'élevaient les colosses d'Auguste et d'Agrippa. Les dieux, les grands hommes, le grand autel de la capitale du monde, ont été remplacés par huit petits autels chrétiens, par une statue de la Madona del Sasso, et par deux tombes mutilées du grand Raphaël et d'Annibal Carrache: car les bustes du dicu de la peinture et de son admirateur passionné ont été arrachés du temple chrétien, comme des idoles profanes, par la réaction ecclésiastique de 1814! Il est vrai que Jupiter vengeur venait de disparaître pour la seconde fois. Le pape de 1814 suivit l'exemple du pape de 608, de Boniface IV, à qui l'empereur Phocas donna le Panthéon. Boniface en fit naturellement une église, qui prit le nom de Santa Maria ad Mariyres, à cause des ossemens des martyrs qu'il y fit transporter, et ainsi disparurent du Panthéon toutes les statues et tous les emblêmes du paganisme. D'autres papes vinrent après, qui complétèrent la purification du temple, en saisant arracher les ornemens de bronze et d'argent qui en décoraient la voûte; d'autres enfin substituèrent le plomb aux lames d'airain qui formaient la toiture. Mais le plus barbare de tous, sans contredit, fut Urbain VIII, qui déshonora par deux ignobles clochers la base antérieure de la coupole.

Aussi l'administration française avait arrêté le projet de l'enlèvement de ces deux campaniles, et celui du déblai général et de la forme régulière de la place du Panthéon, ainsi que de l'abaissement du sol jusqu'au premier degré de l'escalier du portique. On aurait pourvu par des travaux hydrostatiques au danger des inondations du Tibre, dont les dépôts, ainsi que les destructions successives de Rome, ont exhaussé de 15 pieds le terrain de la place. Isolé alors de toute construction moderne, le Panthéon n'eût été appuyé, comme jadis, qu'aux thermes légués par son fondateur au peuple romain, avec les superbes jardins qu'arrosait l'Acqua Vergine.

Le portique du Panthéon, formé de seize colonnes d'un seul bloc, sur huit de face, qui sont de granit oriental blanc et noir, et hautes d'environ quarante pieds, est large de quarante et un sur cent trois de longueur. Le temple est de forme parshitement ronde et son diamètre a cent trente-trois pieds comme son élévation; le pavé, le plus riche qui existe, est de granit et de porphyre. Le temple est sans fenêtres; le haut de sa voûte est percé d'une ouverture de vingt-septpieds de rayon par laquelle descendait la lumière et montait, avec l'encens, la fumée des sacrifices : la porte de bronze, surmontée d'une grille de ser également antique, est celle qui s'ouvrait pour Agrippa, alors que ce grand homme, après avoir sacrifié aux dieux de Rome dans leur temple, y rendait la justice à ses citoyens. L'intérieur de cette majestucuse rotonde, dont la coupole fut suspendue dans les airs par Michel-Ange à la basilique de Saint Pierre, est toujours ornée de ses quatorze colonnes corinthiennes de vingt-sept pieds de hauteur. Le Panthéon est le plus beau, le plus parfait, et le seul monument entier qui nous reste de ces grands architectes de Rome et de la Grèce. Il dut nécessairement sa conservation à sa consécration chrétienne, il y a 1227 ans. Aussi je forme le vœu qu'au lieu de cet éléphant pertant un petit obélisque égyptien, qui décore si bizarrement la fontaine de la place du Panthéen, on lui substitue, en reconnaissance du bienfait de la donation de ce temple admirable su pape Boniface, la colonne dédiée à l'empereur Phocas, dont, en 1813, j'ai déterminé la fouille et l'exhumation dans le Campo Vaccino. L'inscription placée sur l'architrave du portique consacre la restauration du Panthéon par les césars Septime Sévère et Marc-Aurèle. La colonne consacrerait aussi la mémoire du tyran Phocas, qui une fois dans sa vie agit en bon Cesar.

Au sortir du Panthéon, du sanctuaire de ces terribles dieux qui imposèrent à Rome la conquête du monde, on est naturellement entrainé à aller visiter le mont célèbre où commença cette puissance gigantesque, et l'on court au Capitole. On court, on voudraît courir; mais toutes les cloches de Rome ont appelé dans les églises, dans les rues, dans les palais, dans les boutiques, ses cent cinquante mille habitans. C'est la fête de Noël, la fête de l'enfant Jésus et de tous les enfans de la ville, la fête de la Befana, le jour de l'an romain, jour d'étrennes, de visites, de dévotions, de plaisirs, à la fois carnaval et solennité.

Dès le matin, les portiques des palais ou ont été construits à grands frais des presepi, des créches, sont ouverts à la curiosité commune. Il y a rivalité entre les maisons princières pour la scène de la Nativité à qui l'emportera du presepio Doria ou du presepio Colonna. Ces deux grandes familles ne se disputent plus à présent que l'honneur d'élever sous le portique de leurs palais la plus belle étable! On y voit la brillante représentation de l'adoration des mages, de celle des bergers et de celle des anges, ainsi que la plus naive expression de la joie du bon Joseph, du bœuf et de l'une, tandis que la Vierge et l'Enfant se dessinent au milieu de tous ces groupes avec une divinité raphaélesque. Car les sculpteurs en bois qui ont fait les personnages, et les décoratours qui ont établi la séene, se sont merveilleusement entendus pour représenter les tableaux de la Nativité des grands maîtres. Et voilà ce qu'il y a de vraiment beau, de vraiment original dans les sétes romaines, c'est cette alliance innée de la religion, des arts et du plaisir. C'est ce qui fait qu'une sête à Rome ne ressemble aucunement à la même fête dans le reste de la chrétienté. Aussi voyez, en regard du *presepio* fastueux du prince romain, la boutique du confiseur du Corse; là est le trône de la Befuna, du fantôme, de la vieille sorcière, voilée, masquée, et vêtue de noir. Assise ou debout, elle occupe le fond ou l'entrée du magasin, où sont étalés avec profusion des jouets d'enfans, et cette variété de sucreries et de patisseries dont Rome seule a le génie. La visille est drapée d'une manière dramatique; dans sa main gauche elle tient une lettre qu'elle a reçue des enfans pour avoir leurs étremes, et dans la droite une gaule, ou même une poignée de verges : c'est le côté moral de la Befana, qui récompense ou qui châtie les enfans. Il y a à peu près une Befana par famille, et la scène s'y passe toujours dans la cheminée, où la sorcière est assise au milieu de petits paniers, de petits sacs, que les enfans y ont suspendus la reille, et que le londemain ils trouvent pleins de jouets et de bonbons. La Befana forme la seconde rivalité des palais, dont le Presep o est la première. Ces doux objets, d'une égale ambition, dans les familles riches et pauvres, dominent exclusivement, pendant la dernière et la première semaine de l'année, toutes les conversations de la ville.

Cependant pour arriver au Capitole il a falla traverser au milieu de la foule la place à laquelle la colonne Antonine a donné son nom, et cette haie

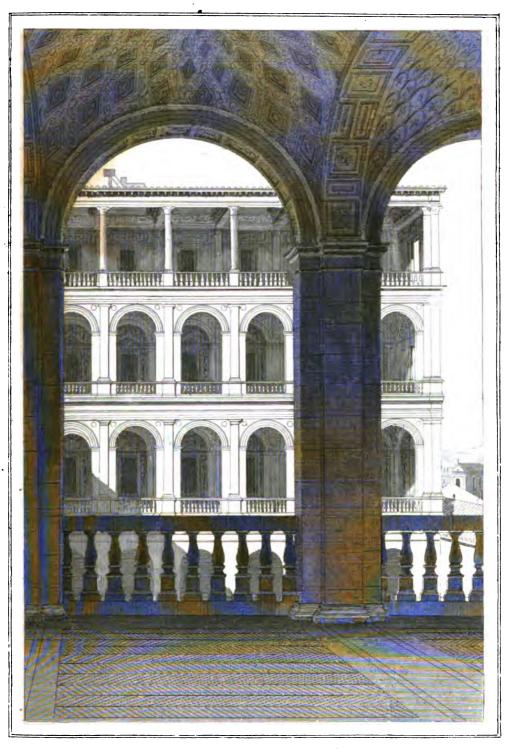



de palais du Corso parmi lesquele un Français distingue celuide l'académie de France, fondée par Louis XIV, ainsi que cette place occupée presque en entier par le patais fortifié de Venise, devenu celai de l'ambassade d'Autriche : et l'on arrive enfin au pied de cet immense escalier qui conduit an convent d'Ara Ceti, bâti sur les ruines et avec les matériaux et une partie des colonnes et des marbres du fameux temple de Jupiter-Capitolin, le premier de Rome, le plus beau, le plus sacré du monde romain, élevé par Tarquin le Superbe pour remplir le vou de Tarquin l'Ancien. L'antique majesté de ce temple inquiéta encore pendant dix siècles celle de la religion du Christ, et elle recut les respects de Charlemagne. Mais au onzième siècle il avait totalement disparu : les capucins de Saint-François s'établirent sur ses ruines et y remplacèrent singulièrement les pontifes et les triomphateurs. Au lieu de cette pompe religieuse et guerrière qui caractérisait le sacrifice d'actions de grâces où le vainqueur des ennemis de Rome, trainant à sa suite leurs rois enchaînés, immolait devant le triple portique du maître des Dieux cent taureaux blancs comme la neige, chaque année, à Noël, une poésie religieuse et champêtre appelle à l'Ara Celi, à l'autel du ciel, la population des campagnes ; là les franciscains, vêtus de leurs robes de buve, présentent à l'avide et périodique adoration du peuple une poupée de cire, qui représente l'enfant Jésus, il Bambino.

C'est le jour de l'Épiphenie qui termine la fête des Presepi. L'enfant Jésus vient d'être retiré de la crêche, où il a été exposé depuis Noël : car le grand Presepio, le Presepio populaire, est celui d'Ara Celi, dont l'église se convertit à Noël en un vaste théâtre, où la foule se précipite pour adorer il sagratissimo Bambino, et pour écouter les petits enfans des deux sexes dressés par les moines à sermoner le peuple. Le début de cette prédication enfantine est toujours celui-ci : Sta notte, a mezza notte, tra l'asino e il bove, è nato un bel bambino, ben fresco e ben carino, il quale Cristo si chiama. On peut juger du sermon par l'exorde. Quel qu'il soit, ce sermon est écouté avec dévotion par le peuple, qui croit ces enfans inspirés. De leur côté, les enfans se regardent, le jour de Noël, comme les frères ainés de l'Enfant divin qui vient de naître, et lui offrent les dragées et les joujoux qu'ils ont reçus de la Befana. Il y a aussi de l'orgueil attaché à tous ces enfantillages, afin de les rendre plus chers aux habitans; car ces petits prédicateurs

reçoivent le titre non moins bizarre d'ampereurs, et ils figurent en cette qualité aux processions de la Fète-Dieu. Le Saint-Siéga ne néglige rien. Le long escalier de cent trente-quatre marches de marbre, couvert de paysans qui le montent sur leurs genoux, est jonché de fleurs et de rameaux : ainsi que le sujet, la décoration est rustique et gracieuse. Cette scène pastorale, animée d'une superstition si naive et retentissante des cris d'une population passionnée, rappelle involontairement qu'au même lieu, le peuple naissant et le peuple adulte de Rome adoraient les houcliers tombés du ciel, et frémissaient aux angures des pontifes sacrés. L'esprit religieux est resté le même à Rome: la forme seule a changé.

Le temple de Jupiter occupait le sommet oniental du mont Capitolin. Sur le sommet, vers le Tiber. était l'urx, la citadelle. Ses sondations en gros blocs de peperin attestent puissamment le génie robuste de Rome naissante. La colline qui les porte est le monte Caprino. Entre le temple et la citadelle est un intervalle nommé Intermoutium par les Romains: ce petit espace fut ouvert comme un asyle par Romulus aux vagabonds, aux brigands dont il fit ses soldats; de là sans doute l'origine des condouieri, dont Romulus fut le premier chef. Haute d'environ cinquante pieds, la roche tarpéienne termine le mont du Capitole ; on arrivait jadis à son sommet fatal per un escalier de cent degrés. Enfouie aux deux tiers et masquée par une foule de constructions, elle est, à présent, sans danger pour les ambitieux, toujours voisine du Capitole.

Du côté du Forum la pente du mont, qui n'est plus élevée que de cent trente-huit pieds au-dessus du niveau de la mer, était tellement surchargée d'amoncellemens de terre et de débris de toutes les époques, que la terrasse qui en était formée avait trente pieds au-dessus du sol antique, touchait presque aux chapiteaux des colonnes du temple de Jupiter tennant, et couvrait tellement le soubassement du Capitole antique, connu sons le nom de Tabularium, qu'il était ignoré des habitans depuis une foule de siècles. Nos fouilles de 1811, 1812 et 1813 ont enfin rendu à la lumière cette majestueuse construction, que Catulus destina à renfermer les archives de Rome. Tel est, avec la prison Mamertine, tout ce qui reste de l'ancien Capitole.

Le Capitole actuel, Gampidoglio, est tout moderne: il est en grande partie l'œuvre de Paul III Farnèse, et n'est malheureusement pes l'un des chefs-d'œuvre de Michel-Ange; c'était cependant une belle occasion pour son génie. Un vaste escalier, orné à son entrée de deux grands lions égyptiens de granit noir, conduit au palais du sénateur, qui est en face, et à deux édifices latéraux, entre lesquels se dessine noblement l'admirable statue équestre de Marc-Aurèle. Michel-Ange ne songea pas assez à cet empereur, non plus qu'aux statues colossales de Castor et Pollux tenant leurs chevaux, ni à ces beaux trophées qu'on appelle ceux de Marius; seulement il releva un peu le palais du sénateur par un double perron, au pied duquel sont couchés les colosses du Nil et du Tibre, et s'élève la statue de Rome triomphante; tandis que sur la grande tour placée au centre de l'édifice est placée la statue de Rome chrétienne. De là s'étend le panorama le plus historique de l'univers: le mont Aventin représente la Rome des rois, le Capitolin celle de la république, le Palatin celle des empereurs, et le Vatican la Rome des papes. Cette tour renferme aussi un trophée tout pontifical: c'est la cloche de Viterbe; la fameuse Patarina, qui ne sonne que la mort du pape et l'ouverture du carnaval, deux fètes également romaines.

Les deux palais latéraux sont celui du Musée et celui des Conservateurs : ils renferment les plus précieuses collections de statues et de tableaux; mais, en y entrant, il faut oublier les salles majestueuses du Vatican. Le musée est divisé en plusieurs chambres, où l'historien remarque cent vingt-deux inscriptions des consuls et des empereurs, le fameux plan de Rome du temps de Septime-Sévère sur vingt-six planches de marbre, la célèbre table iliaque, qui retrace les principaux faits de la mythologie, vraie table biblique du grand peuple, et la collection précieuse des portraits des césars et des impératrices. Parmi les chefs-d'œuvre du ciseau grec brillent au premier rang la Minerve, la Diane, le Jupiter, Homère, Aspasie, Épicure, Sapho, Thucydide, Cicéron, le Faune, le Gladiateur, Junon, l'Amour et Psyché, Antinous, Flore, Vénus, Marcus Brutus.

Sous le portique du palais des Conservateurs on admire avec passion la belle statue de Jules César, le monument le plus précieux pour l'histoire par son authenticité et sa conservation, et par l'image qu'elle représente fidèlement; c'est dans ce palais que le pape Pie VII a établi le Panthéon des grands hommes de l'Italie, connu sous le nom de *Promocoteca*. Huit salles renferment

leurs bustes, parmi lesquels un Français remarque avec reconnaissance les adoptions faites par le sénat, du Poussin, de Dagincourt et de Suvée, ancien directeur de l'école de France: leurs travaux et leurs ouvrages leur ont mérité, après leur mort, l'honneur de cette naturalisation romaine. C'est au milieu de la salle décorée d'une frise par Daniel de Volterra, que l'on voit la fameuse louve de bronze qui fut frappée de la foudre au moment de la mort de César. Cel ouvrage étrusque a heureusement traversé les siècles pour nous conserver la médaille de Rome au berceau. Le buste de Michel-Ange, fait par lui-même, respire à la fois le génie de la nature et de l'art; pourquoi notre musée n'en possède-t-il pas une copie? Deux belles statues de Virgile et de Cicéron ornent aussi la dernière salle du palais. On voit de bons tableaux dans la chapelle; mais les plus beaux, sans contredit, sont dans la galerie : il suffit de nommer le Triomphe de Flore du Poussin, la Femme adultère du Titien, le Saint-Sébastien du Guide, l'enlèvement d'Europe de Paul Véronèse, la Sybille de Cumes du Dominiquin, et les deux plus grands ouvrages du Guerciain, la Sybille persique et la Sainte Pétronille.

C'est dans le palais des Conservateurs que se tient l'académie des Arcades, fondation toute littéraire, où dans les jours de grande solennité, sous l'Empire, tels que la Saint-Napoléon ou la naissance du roi de Rome, étaient récités des discours et des pièces de vers au sein de la plus brillante assemblée, en italien, en latin ou en français. La naissance du roi de Rome y fut célébrée, à l'envi, par tout ce que Rome renfermait de poètes et d'orateurs, et j'en sais quelque chose. Mais les pièces romaines, débitées avec l'accent le plus passionné, respiraient une chaleur, un enthousiasme, une gloire de l'avenir tellement électrique, que toute l'assemblée se soulevait comme une sédition contre le passé : ce fut le plus beau triomphe de Napoléon à Rome, qui l'attendait. Le palais Quirinal était préparé; les marbres, les granits, les porphyres antiques, les tableaux, les statues des écoles de France et de Rome, et tout ce luxe des beaux-arts inné dans leur capitale, avaient embelli la demeure destinée au nouveau Charlemagne. Napoléon à Rome! Quel tableau pour l'histoire! A leur grandeur, le césar et la cité se seraient reconnus... ils ne devaient jamais se voir!

J. DE NORVINS.

## III.

Le Forum. — Campo Vaccino. — L'Ermite du Colisée. — Miracles. — M. Berthault. — Arcs de Septime Sévère de Janus, de Titus, de Constantin. — Temples de la Fortune, de la Concorde, de Jupiter Stator, de Jupiter Tonnant, d'Antonin et Faustine, de la Paix, de Vénus et Rome, de Romulus et Rémus, de Minerva Médica. — Colonne de Phocas. — Monts Palatin, Capitolin, Esquilin, Cælius, Viminal. — Palais des Césars. — Jardins Farnèse. — Villa Milla. — Colisée. — Tour de Néron. — Monastère de Saint-Paul. — Thermes de Titus, de Caracalla, de Dioclétien. — Grand Cirque. — Théâtre de Marcellus.

De quelle profonde humiliation historique n'est-on pas saisi, quand des fenètres du palais du Sénateur, ébloui soudain par les monumens sublimes que renferme le Forum, ce musée gigantesque de l'empire du monde, on voitse réunir des troupeaux au même lieu que les anciens citoyens de Rome, et l'on entend mugir les bœufs de la Sabine à la place même où tonnait la voix de Cicéron! Les bestiaux sont à l'encan dans l'enceinte où le furent les trônes de l'Asie! La raison de ce changement incroyable, la voici:

Voyez ce capucin, cet ermite, élevant au-dessus de sa tête un crucifix de bois, et précédé d'un enfant qui agite une clochette. A ce bruit vulgaire, à la vue de ce signe grossier du christianisme, à cette apparition fortuite du mendiant qui le porte, malgré le tumulte et les scènes si vives du grand marché aux bœufs, du Campo Vaccino, la foule agitée, criarde, passionnée, pressée, impénétrable pour tout autre, se tait soudain, comme jadis pour entendre un décret du sénat! Elle ouvre passage à l'enfant et elle suit l'homme silencieux dont le front est chauve, la barbe hérissée, le pied nu, et l'extérieur repoussant! Où va-t-il cet homme avec ce cortége qui abandonne le marché? il va prêcher au Colisée. Le peuple romain ne suivit pas à son palais avec plus d'ardeur le consul qui, après avoir ordonné la mort de Catilina et de ses complices, vint lui dire au même lieu: Ils ont vécu: Vixerunt! Monosyllabe qui sauva la patrie. Mais qu'a donc fait cet ermite, pour entrainer la multitude? Il a fait un miracle qu'il va refaire encore. Il a sa place au premier étage du Colisée, dans une de ses travées la plus sombre et la plus ruineuse, où lui seul il ose pénétrer. De là il présente à la foule qui couvre le sol de l'enceinte, ou s'élève un immense calvaire, ce crucifix noirci à la fumée, et dont le corps se confond avec la croix. Et bientôt aux accens de sa parole stridente et saccadée, de la violente énergie de ses poumons, et des cris menaçans par lesquels il appelle au repentir son auditoire tremblant, le crucifix étend les bras, les agite, lève et baisse la tête, s'anime enfin tout entier, et les cris de miracle! miracle! entrecoupés de profonds gémissemens, remplissent l'amphithéâtre. Toute cette population d'hommes et de femmes de la campagne, parés pour le marché de Rome de leurs plus beaux costumes, s'est précipitée à genoux sur le sol des martyrs, frappant la tête contre la pierre, levant les bras au ciel, criant : « Grâce! miséricorde! » et tumultueusement confondue dans le paroxisme varié de la plus violente agitation. Malheur à ceux qui troubleraient ou voudraient apaiser cette scène de démence religieuse! Le terrible monosyllabe de Cicéron retentirait bientôt au Colisée comme au Forum! Ils auraient vécu! Cependant à quoi tient ce prodige? à quelques ficelles attachées aux membres disloqués du christ et tirées adroitement par l'ermite. Le peuple connut plus tard la supercherie du mendiant; mais il en regretta long-temps la découverte. Il s'était habitué au miracle du Colisée, le jour du marché.

Je me rappelle à ce propos un autre miracle encore sous notre administration, et c'était peu de temps après le plagiat du polichinelle par l'ermite. On vint m'avertir que dans une petite chapelle, à gauche dans la rue qui mène à Saint-Pierre, il y avait une espèce de sédition de fanatisme. A la muraille de cette chapelle était suspendue une tête de Madone, grossièrement dessinée aux deux crayons sur un grand papier encadré. Tout-à-coup une femme dit : La Madone remue les yeux! La Madone nous regarde! — C'est bien vrai! s'écrie-t-on autour d'elle, et le bruit s'en répand au dehors. Alors la foule se précipitant vers cette chapelle, qui ne pouvait la contenir, un grand tumulte avait lieu, quand la garde arriva du fort Saint-Ange et parvint à y pénétrer. Mais c'étaient de nos jeunes conscrits récemment sortis des villages, et les voilà qui s'écrient

aussi: La Madone remue les yeux! Cette étrange fascination de la crédulité ainsi constatée, le curé de la paroisse fut requis d'aller prendre l'image qui la causait: il dut venir l'enlever avec une sorte de pompe, la transporta à sa maison, suivi de la foule, et le miracle fut oublié.

Dans le même temps où Napoléon se préparait malheureusement à aller punir sur les ruines de la ville sacrée des czars les trahisons et les provocations de la Russie, il songeait aussi à relever les ruines de la ville sacrée des papes. A la tête des descendans de Brennus et de Guiscard, quinze ans plus tôt, en réparation des violences de leurs ancêtres, il avait proclamé la résurrection de la patrie italienne. Rapprochant tout-àcoup dans sa vaste pensée la Rome des papes et la Rome des czars, les arts et la guerre, il envoyait ses généraux ouvrir en Pologne la route de la Russie, et l'architecte de ses jardins tracer à Rome ceux de César.

Berthault arriva, et le lendemain, au lever du jour, du haut du Capitole, je lui livrai l'aspect de la Vallée des Monumens. Dès ce moment, ce nom fut donné à cet espace qui, sur une longueur de 700 mètres et une largeur de 600, s'étend du pied du Tabularium au Cirque de Vespasien. Dès ce moment aussi fut conçu ceț admirable projet de plantations larges et pittoresques qui devaient lier au Colisée les arcs de Septime-Sévère, de Janus, de Titus et de Constantin, en unissant par des faisceaux de verdure les temples d'Antonin et Faustine, de Romulus et Rémus, de la Paix, de Vénus et Rome, et plus loin les Rains de Titus et le Temple de Minerve, tandis qu'en regard de ces monumens, dont plusieurs bordent la voie Sacrée, le monastère de Saint-Paul, les débris du palais de tant de Césars, les jardins Farnèse, la Tour de Néron, le grand Cirque, les temples de la Fortune, de la Concorde, et ceux de Jupiter qui s'appuient au Capitole, auraient complété aussi par la magie de ces bois devenus sacrés le système d'un grand jardin de l'histoire, encadré dans les pentes du Capitolin, du Palatin, du Cælius, du Viminal et de l'Esquilin. . Ce jardin, placé, ainsi qu'un sanctuaire des aïeux, entre Rome antique et Rome moderne, eût obtenu les respects et l'admiration du monde! Que de travaux, dont le mérite est si bien reconnu aujourd'hui, préparèrent, pendant les cinq années du régime impérial, cette grande œuvre, qui eût attaché à tout jamais le nom de Napoléon, bien-

saiteur de Rome, au nom de la ville éternelle! Dès l'année 1810, l'administration française avait commencé largement cette vaste entreprise par la démolition de beaucoup de greniers et de constructions ignobles, qui obstruaient les abords de ces monumens, les dérohaient à la vue, et les détériorajent en s'y appuyant. De ce nombre étaient les écuries du Sénateur, implantées sur cette terrasse factice dont l'immense déblai, exécuté en 1811, rendit enfin à la lumière ce majestueux rez-de-chaussée du Capitole qui, sous le nom significatif de Tabulariûm, renfermait ces tables d'airain, archives de Rome et du monde. Indépendamment de cette helle découverte, ces travaux firent apercevoir enfouisous tant de décombres un petit oratoire chrétien, grossièrement construit en terre, et dont l'autel était encore barbouillé de rouge et de bleu. L'enlèvement de ce monticule de débris, de cendres, d'immondices, haut de 30 pieds, et qui régnait jusqu'au premier étage du palais du Sénateur, dans toute sa longueur, et enterrait jusqu'à leur astragale les colonnes du temple de Jupiter Tonnant, nous rendit le sol antique, dont l'existence était suffisamment prouvée par le puits creusé par Pie VII autour et au dedans de l'arc de Septime-Sévère. Les colonnes du temple d'Autonin et Faustine et celles de Jupiter Stator étaient enterrées bien an-dessus de leurs bases, et l'énorme vasque de granit transportée depuis au pied de l'obélisque de Monte Cavallo était si profondément enfouie, que ses bords étaient dégradés par les charrettes qu'on y faisait entrer pour les layer! Les arcs des trois voûtes du Temple de la Paix, que l'on nomme à présent la Basilique de Constantin, et qui, fermés de murailles, servaient d'étables et de remises aux charrons, étaient engagés sous les débris presque jusqu'à leur naissance. D'informes masures, confusément placées entre l'églice de Santa Francesca Romana et l'arc de Titus, isolaient entièrement le Forum de la grande scène du Colisée, défiguraient toute la vallée, et ne laissaient pas même entrevoir ces fameux Bains de Titus, dont la révélation seule suffirait pour illustrer notre administration. Le Colisée luimême, malgré la sublime indépendance de sa construction Babélique, partageait aussi la captivité du Forum. Dix à douze pieds de dépôts entassés dans toute l'étendue de sou aire, et le coteau abrupt d'une vigne, qui s'appuyait à la muraille extérieure, et enfin le bris incessant de ses voutes superbes, causé par l'éruption d'une végétation

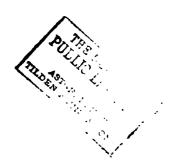

٠,

•

C. CO 11. II SO 11C. IIC. ..

限のME

active, appelaient au secours de cet emblème si pittoresque de Rome antique un auxiliaire plus puissant encoreque le hardi contre-fort opposé par Pie VII à sa ruine septentrionale.

L'affranchissement de ces monumens de l'Empire romain fut donc toute la pensée de l'administration de l'Empire français. Bientôt Rome étoniiée put voir avec quelle magie, à la voix de Napoléon et des ministres de ses volontés, les colonnes et les bases de ces beaux édifices sortaient peu à peu chaque jour de l'immonde sépulcre où elles étaient ensevelies, se dépouillaient insensiblement de leur pesant linceul, en secouaient au idin la poussière, et, rendues enfin tout entières aux embrassemens de l'air et de la lumière, renaissaient à la vie comme après un long sommeil. Veuves cependant de leurs autels; de leurs statues, de leurs voûtes, de leurs portiques, de leurs dieux, ces colonnes solées et éparses ressemblaient à ces pleureuses antiques qui restaient et veillaient encore sur les cendres refroidiés des bûchers funèbres. Mais ces manes des temples, qui avaient reçu les dépouilles et les adorations de l'univers, auraient eu leur Élysée, et sous des voûtes de chênes et de lauriers; arbres sacrés des dieux et des Romains, ils auralent cru assister encore aux destinées de la maitresse du monde.

Le mont Palatin, qui cacha dans ses bois le berceau de Rome et éleva sur ses portiques le trône des Césars, était le point culminant du vaste jardin, dont le Colisée était la grande fabrique. Ses plantations anciennes et nouvelles, végétant au milieu des raines de la basilique de tant de Césars et de celles de la Villa Farnèse, couvrant aussi de leur mystérieux ombrage les bains souterrains de Livie, qui donnent l'idée de la magnificence et de la recherche des maisons impériales; auraient renouvelé; au sein des airs, les jardins de Sémiramis, dominant ceux de la Babylone italienne, ses dômes, ses temples, ses places, ses palais. La Vigna Palatina de l'insulaire Mills n'aurait pas moins semé ses gazons anglais sur le sommet de la colline, et ajouté par le charme de son élégance et rangère une parure toute nouvelle aux ruines et aux monumens qui dorment ou s'élèvent à ses pieds. Le contraste de la nature fashionable et de la délicatesse moderne de son Casin où l'on est reçu par Vénus et par Raphael, aurait réjoui le voyageur attristé par les débris de tant de grandeurs et de tant de siècles, ainsi qu'on aime à voir les touffes de giroflée s'élancer

embaumées des vieux murs de Bélisaire ou des arcs brisés du Colisée. En redescendant au Forum, il eût deviné sous la couche de 12 pieds de terre le sillon ouvert par Romulus au pied du Palatin pour tracer l'enceinte de sa ville. Mais, à ce sujet, il se serait indigné, comme on le fera long-temps à Rome, de ce qu'un vaudeville joué au palais Ruspoli sur le théâtre du millionnaire Demidoff ait privé cette cité quêteuse et mendiante de la générosité de cet ami des arts, qui avait offert au pape de faire enlever à ses frais le sol artificiel qui couvre le sol antique du Forum. Le nom de Saint-Léon, donné au jeune premier de ce vaudeville, irrita si violemment, comme un double sacrilége, Sa Sainteté Léon XII, que le Mécène moscovite dut aller transporter à Florence, sur une terre plus hospitalière, ses richesses. ses libéralités et ses tréteaux. Ceci s'est passé sous nos yeux. A une autre époque, une aussi stupide persécution eût causé une sédition trèslégitime contre ce gouvernement qui enlevait à ses sujets une espèce de patrimoine; mais on se contenta de dire à Rome qu'il y avait une bien grande distance de temps et de génie entré Léon XII et son homonyme Léon X! Il aurait été curieux cependant de voir un homme du nord de l'Europe schismatique rendre à Rome catholique le sol des anciens Romains, qui n'avalent jamais entendu parler de la nation à laquelle il appartenait!

Entre le Palatin, le Capitole et la Voie Sacrée, s'élèvent, libres et rajeunies, les trois belles colonnes de Jupiter Tonnant, à qui Auguste, échapi pé au tonnerre pendant la guerre d'Espagne, avait fait vœu d'élever un temple, les huit colonnes de celui de la Fortune, les trois colonnes corinthiennes du temple de Jupiter Stator, transsormé récemment par les antiquaires en une Græcostasis, où Rome recut les ambassadeurs grecs de Pyrrhus, et enfin cette colonne de Phocas, dédiée à ce tyran par l'exarque Smaragdus. Auprès de ces nobles vestiges, on trouve les restes du temple de la Concorde et de cette Curia Hostilia, où le senat s'assemblait, ouvrage du troisième roi de Rome, et la place où le figuier abrita la louve allaitant les fondateurs de Rome. Sans doute il ne pouvait y avoir dans l'univers, pour les citoyens de Rome, de lieu plus saint que le Forum, encadré avec de tels monumens et les monts Palatin et Capitolin, entre le sillon de Romulus et la voie Sacrée! Celle-ci avait conservé son nom d'un grand fait et d'un grand souvenir, de l'alliance urée entre Romulus et Tatius, dans le chemin qui traversait la foret.

Depuis ce premier traité, Rome sembla s'attacher à décorer de ses plus beaux monumens cette voie, consacrée à la paix et au triomphe, qui conduisait au Capitole. Le sénat la fit passer sous l'arc triomphal qu'il éleva à Septime-Sévère et à ses fils, vainquours des Parthes et de l'Orient. Cet arc était surmonté des statues de ces princes, placées sur un quadrige auprès duquel étaient quatre soldats, deux à pied et deux à cheval. Ainsi que je l'ai déjà dit, le pape Pie VII découvrit sous cet arc le sol de la via Sacra, pavée de blocs de lave basaltique, sillonnée par les chars des triomphateurs. Non loin de là, le sénat encore fit élever le beau temple d'Antonin et Faustine, consacré depuis à saint Laurent, qui le sauva du pillage du népotisme pontifical, ainsi que sainte Marie sauva le Panthéon. Le peuple romain déploya sa magnificence, et aussi sa galanterie, à l'érection du monument qui devait immortaliser et diviniser sa jeune souveraine, à qui seule il avait été primitivement consacré. Car ce ne sut qu'après la mort d'Antonin, l'un des meilleurs empereurs, que sa reconnaissance voulut y placer aussi le nom de l'époux de Faustine. Dix colonnes d'un seul bloc de cipolin, le plus précieux marbre de l'Egypte, où il est auj ourd'hui inconnu, hautes de 43 pieds sur 14 de tour, forment le portique. La frise si admirée, qui règne sur les deux parties latérales de la Cella ou du sanctuaire, est composée de précieux ornemens de sculpture, tels que des griffons, des candelabres, etc. Vingt-un degrés conduisaient au seuil du portique, et seize pieds de débris et de terre existaient entre la voie Sacrée et les bases des colonnes, quand l'administration française découvrit aussi à la fois le soubassement du temple et le sol de la voie triomphale, ou se promenait Horace, selon sa coutume. Mais de tous les temples élevés sur la voie Sacrée, le plus saint fut sans doute celui de Romulus et Rémus, qui sert aujourd'hui de vestibule à l'église de Saint-Côme et Saint-Damien, bâtie au niveau du sol actuel sur une partie de ses constructions. Ce fut dans ce temple si vénérable par sa consécration première, que l'on déterra, au quinzième siècle, ces tables de marbre sur lesquelles était gravé le plan de Rome. et qui sont incrustées dans la muraille de l'escalier du musée Capitolin. Les deux grandes colonnes de cipolin dont la double saillie protége et accompagne la porte de bronze arrachée au temple

ont leurs bases sur la *Via Sacra*. Là elles attendent encore leur exhumation totale de la générosité d'un autre Demidoff, qui ne ferait pas jouer le vaudeville dans son palais. Nous aussi nous fûmes obligés de partir, et d'interrompre nos travaux, qui, sans nuire à saint Côme et à saint Damien, allaient rendre à Romulus et à Rémus la majesté de leur temple, le plus antique et le plus juste monument de la piété romaine.

Avec quel enthousiasme mêlé de reconnaissance Rome ne suivait-elle pas les progrès de ces travaux! Le déblai des trois immenses voûtes de briques du temple de la Paix, jadis, dit-on, palais de Maxence, et devenu, par sa mort, la basilique de Constantin, fut réellement une fête continuelle pour les habitans et pour les voyageurs. Les débris, les masures, les étables qui les encombraient, disparaissaient chaque jour; chaque jour faisait découvrir de nouveaux trésors de sculpture architecturale, chapiteaux, frises mutilées, fragmens énormes des autres voûtes, confondus aux restes d'une église chrétienne. On connut alors que la voûte de sa nef gigantesque était portée sur huit colonnes de 44 pieds sur 19; et enfin quand on fut arrivé au pavé, formé de l'assemblage des marbres les plus précieux, Rome se précipita avec une sorte d'ivresse sous ces arches redevenues si majestueuses, et dont elle n'avait jusqu'alors aperçu que les sommités. Il semblait qu'elle aussi était redevenue la Rome des Césars, tant elle foulait avec orgueil le pavé de ce monument, dont la tête était d'argile et les pieds de marbre! Deux siècles plus tôt, Paul V Borghèse en avait enlevé une colonne, encore restée debout, cannelée, de marbre de Paros, haute de 58 pieds, et l'avait transportée au milieu de la place de Sainte-Marie-Majeure, où plusieurs fois elle a été frappée de la foudre ; c'est celle qu'on y admire aujourd'hui. Sur son chapiteau s'élève une statue de la Vierge et de l'enfant Jésus. A sa base coule une belle fontaine livrée aux usages domestiques de la population.

Entre le temple de la Paix et l'arc de Titus, régnaient des constructions considérables, qui constituaient l'unité de l'ancien Forum, mais qui détruisaient celle de la Vallée des Monumens, dont le Colisée, situé au-delà, était la superbe limite. En laissant subsister cette encointe, qui n'offrait de digne de quelque respect que l'église de Santa Francesca Romana, il se trouvait que le temple de Vénus et Rome, les thermes de Titus, le Colisée, l'arc de Constantin et le mo-

101

ROME.

nastère de Saint-Paul, restaient en dehors du grand musée de l'histoire romaine, et que l'arc de Titus, auquel étaient appuyés de vils greniers qui le dégradaient, n'était plus que la porte du Campo Vaccino. Ce monument avait bien le droit cependant de briller isolé, comme l'un des plus beaux ouvrages de l'architecture et de la sculpture antique, et de prétendre à reparaître noblement au jour au-dessus de la Via Sacra, ainsi que l'arc de Septime. Aussi nous ne balançames point à laisser à Rome un résultat digne d'elle et de Napoléon.'Les greniers disparurent, ainsi que le monastère de Santa Francesca. L'église seule, par une exception réclamée plutôt par la religion que par les arts, resta debout au milieu de la démolition indispensable de ces bâtimens, dont l'aspect et l'étendue gâtaient et brisaient d'une manière barbare l'horizon des deux vallées. Bientôt le sol s'abaissa au soubassement du temple de Vénus et Rome. Cet édifice, presque totalement détruit, est formé de deux cella adossées : l'une, celle de Vénus, regardait le Colisée; l'autre, celle de Rome, regardait le Forum. Il étala enfin sur le double versant des vallées Capitoline et Esquiline le double aspect de sa ruineuse et élégante dégradation; car de ces deux Cella, il ne reste qu'un seul côté, où l'on distingue encore une suite de niches rondes et carrécs, dont chacune, protégée par une voûte ornée de stucs dorés, était entourée d'une colonnade. Ce magnifique temple à double sace avait nécessairement deux portiques; le sol est couvert des débris de leurs colonnes colossales, et aussi de précieux restes de la Maison dorée de Néron. Le temple de Vénus et Rome était l'œuvre chérie du césar architecte Adrien, qui n'a pas sait connaitre sa pensée sur sa construction bizarre; aussi son architecte Apollodore lui trouva deux défauts, mais cette critique lui coûta la vie. Adrien se vengea en tyran, non en césar, et sa mémoire est restée souillée de cette barbarie.

L'arc de Titus, postérieur au Colisée, lui appartient par sa consécration; il fut élevé par Trajan à Titus, conquérant de Jérusalem, ou ce bon prince fit égorger et vendre plus d'un million de Juiss. Cet arc si élégant n'a qu'une seule arcade. Il est riche par la beauté de ses bas-reliefs, dont un entre autres ne laisse aucun doute sur son objet; car vis-à vis de celui ou Titus est représenté sur un quadrige, entouré de ses licteurs et suivi de son armée, un autre représente la suite de sa marche triomphale, où sont portées les dépouilles du temple de Jérusalem, le cande-

labre d'or à sept branches, la table d'or, la caisse qui renfermait les livres sacrés, etc. Aussi les juiss de Rome, encore à présent, évitent de passer sous cet arc, qui leur présente le souvenir de la destruction de leur patrie et de leur temple, et d'une servitude dont ils ne furent affranchis réellement que sous Napoléon. En élevant cet arc de triomphe, Trajan compléta l'œuvre de Titus; car on ne peut arriver du Forum au Colisée par une porte qui y conduise plus naturellement, puisqu'elle annonce le théâtre qui, après la destruction de Jérusalem et de son temple, était le plus grand témoignage de la victoire de son prédécesseur. Mais la réaction de 1815 se fit sentir à Rome aussi contre les arts euxmêmes, ainsi que déjà j'ai cu l'occasion de le dire. Ce bel arc de Titus, doublement isolé qu'il était depuis notre départ, fut impitoyablement abandonné à la discipline séculière d'un architecte romain, qui lui infligea le châtiment d'une restauration complète; ce mot restauration n'est pas heureux, même en matière d'arts. Inspiré sans doute par ceux qui s'appliquaient à refaire l'ancien temps, cet homme a osé refaire l'antique. Au lieu d'éperonner l'arc, ainsi que Pie VII l'avait fait pour le Colisée, le restaurateur a fait disparaître les vieux blocs mutilés et colorés par le temps et les a remplacés par des pierres toutes fraiches et proprement taillées. Celui qui voulait que l'on badigeonnât cette vieille masure du Colisée, et cet autre qui nous reprochait de ne pas le rebâtir en entier, étaient sans doute moins barbares que l'architecte de la réaction pontificale. Aussi l'arc existant n'est plus qu'une froide copie de l'ancien. Quant aux belles et grandes ruines de Saint-Paul hors les murs, si l'on persiste encore à vouloir y toucher, elles auront le sort de l'arc triomphal de Titus, qui extérieurement ressemble à une porte bourgeoise bien bâtie. Il y avait long-temps qu'il était dépouillé de son revêtement de marbre pentélique, quand l'architecte du pape s'avisa de lui enlever aussi le travertin qui était dessous, et le réduisit, pendant son opération, à l'état de squelette: Ce fut le supplice de Marsyas appliqué à un monument.

Entre le Palatin et le Colisée s'élève, du fond d'une petite cour de dix pieds de profondeur, l'arc dit de Constantin: celui-ci avait subi un bien plus cruel outrage que son voisin du Forum. Consacré à l'immortel Trajan, qui avait élevé celui de Titus, il fut mutilé et torturé

dans plusieurs de ses parties, pour qu'elles pussent s'adapter à sa pouvelle consécration. C'est le crime de faux en matière de monumens, espèce de parricide que la loi romaine n'avait également pas prévu. L'inscription porte qu'il est dédié à Constantin, vainqueur de Maxence, tandis que ses grands bas-reliefs et ses médaillons, que caractérise une rare beauté d'exécution, représentent des actions, des guerres et des chasses de l'empéreur Trajan; et en regard de ces chefs-d'œuvre de sculpture, d'autres basreliefs, consacrés aux victoires de Constantin, signalent et la décadence de l'art et celle de l'empire romain. Ainsi cet arc de triomphe présents la lutte de deux siècles et de deux Césars, dont l'un affermit par sa gloire et ses vertus la domination romaine, tandis que l'autre la déshonora par ses crimes, et qu'apostat de la grandeur de Rome, il eut la honte de lui préférer Byzance. Il ne faut pas être un grand archéologue pour reconnaître les parties de ce beau monument qui appartiennent au siècle de Trajan, et celles que l'usurpateur y ajouta, afin que sa bassesse sût à jamais constatée. Du nombre des premières sont les huit colonnes corinthieunes de jaune antique qui ornent les deux façades, et les huit statues des rois barbares prisonniers, en marbre yiolet, ainsi que les bas-reliefs de l'attique et leurs huit médaillons, qui surmontent les portes latérales. Sans doute l'action de Constantin venant s'enter sur Trajan est d'une audace à la fois impie et ridicule; mais greffer le passé sur l'avenir est un tour de force qui pe pouvait appartenir qu'à l'âge actuel. Qui jamais pourra expliquer la pensée de remplacer sur l'étoile de la Légion-d'Honneur l'image de Napoléon, son fondateur, par celle de Henri IV, dont la loyauté suffisait pour repousser une pareille usurpation? Napoléon, qui faisait beaucoup d'invalides, avait peut-être bien aussi le droit de placer son nom sur leur hôtel, à côté de celui de Louis XIV; mais le grand homme respecta l'œuvre du grand roi.

Sur le bord de la route de Rome à Naples, qui tourne autour de la partie septentrionale du Colisée, s'appuient les pentes douces de la colline qu'habitèrent Mécène, Horace, Juvénal, Virgile et Properce. Délicieux et salubre séjour qu'envahit cette fabuleuse Maison dorée de Néron, qui s'étendait de la cime du Palatin à celle de l'Esquilin, sur lequel Titus éleva depuis son palais et ses thermes. Rien dans l'Europe ancienne et moderne ne donne l'idée de ce qu'étaient

les palais, les thermes, les jardins des césars ou des riches patriciens. Le gigantesque de telles constructions est suffisamment démontré pour les palais, par les ruines du Palatin et par cette Maison de Néron, dont l'emplacement du Colisée était une faible partie; pour les thermes, par ceux de Caracalla, qui étaient ornés de mille six cents siéges de marbre, et où, comme dans ceux de Diocletien, pouvaient se baigner ensemble plus de trois mille personnes; pour les jardins enfin, par ceux d'Agrippa, de Néron et de l'historien Salluste. D'ailleurs les tombeaux d'Auguste, d'Adrien, de Cécilia Métella, de la famille Plautia, convertis par les modernes en forteresses, prouvent aussi, par les monumens à qui ces puissans Romains confiaient leurs cendres, quelles devaient être les proportions de leurs demeures. Réunis sur le mont Esquilin, le palais et les thermes de Titus occupent une grande place dans ces vastes établissemens. On sait que les thermes renfermaient des jardins, des galeries couvertes, des bibliothèques, des salles de réunion, des gymnastiques, indépendamment de leur destination spéciale, et qu'ils étaient ouverts à tous les exercices du corps et de l'esprit. Les Romains partageaient le superflu de leur temps entre les thermes et la causerie des portiques. La vie presque entière, comme chez les Grecs, se passait en commun; les mœurs et le climat le voulaient ainsi. Aussi les thermes et les portiques ont-ils laissé plus de traces, plus de vestiges dans Rome, que les palais et même les temples. Quant aux palais des Césars, le mont Palatin n'a conservé, avec les bains de Livie, que deux ou trois salles souterraines de celui d'Auguste. L'Esquilin en a conserve davantage du palais de Titus, découvertes par notre administration. Ce fut dans l'une d'elles, anciennement fouillée, que, sous Jules II, fut trouvé le chef-d'œuvre de la statuaire grecque, le groupe du Laocoon. La dimension de ces salles était vaste, leurs murs épais; une seule fenêtre les éclairait. Une partie, d'un usage probablement plus réservé, n'avait de jour que sur des galeries intérieures. Ces appartemens, peu éclairés, pouvaient défier les chaleurs de l'été. Les sept salles étaient un immense réservoir d'eau sans cesse renouvelée par les aqueducs qui couvrent encore une partie de la campagne de Rome, et par ses mille fontaines. Cet édifice, ainsi nommé à cause de sa destination, avait deux étages, dont le supérieur, exploré par nous, était divisé en neuf corridors d'une graude elevation.

PULLIC L' PORRE TILE NO PORTE NO PORTE



THE PITT CO

Dans ces galeries internes, dénuées de toute espèce de jour, et ne servant que de communication, furent pour la seconde fois rendues à la curiosité publique, qui les salua comme une découverte ; ces fresques délicieuses de composition et de fraicheur, ces stucs d'une dorure éclatante, res arabesques gracieux et délicats que le grand Raphael avait vus. Ces peintures, conservées presque intactes sous la protection des décombres qui couvraient et remplissaient l'édifice, décoraient les murs et les voûtes de ces galeries; et ce fut avec l'aide de plusieurs roseaux attachés les uns au bout des autres, et armés de bougies à leur extrémité, que l'on connut quels trésors de l'élégance romaine et de luxe impérial devaient avoir été réunis dans ce palais, puisque de telles peintures en décoraient les plus obscures communications. Raphael les avait imitées en homme de génie, comme Racine et Corneille, comme Horace et Virgile avaient imité les Grecs; il leur avait donné une création nouvelle aux loges du Vatican. Mais Rome antique avait eu aussi son Raphael!

C'est du haut des thermes de Titus qu'il faut voir le Colisée, debout sur ses propres ruines, présentant intacts ses quatre étages d'architecture couronnant la triple voûte de ses galeries; athlète géant, demeuré victorieux, quoique mutile, de la lutte du temps, des hommes et des élémens, témoin immortel et sublime de Rome et du Christ. Du côté du nord qui regarde l'Esquilin, l'amphithéâtre de Vespasien a toute sa hauteur, 157 pieds; sa circonférence extérieure est d'environ 1650 pieds; celle intérieure, ou l'arène, est longue de 285 pieds sur 182 de large. Vespasien, vainqueur des Juifs, bâtit ce colosse avec douze mille Juis captifs. Il fut réservé à Titus, qui extermina la nation, de le terminer; il en fit la dédicace au peuple romain par des jeux solennels. Titus fit paraître dans l'amphithéâtre cinq mille lions, tigres et éléphans, à qui il livra trois mille gladiateurs, qui mèlèrent joyeusement leur sang à celui des monstres de l'Afrique, pour réjouir César et son peuple. Cette boucherie dura cent jours! Dioclétien offrit également aux bêtes féroces d'autres gladiateurs, et le sang des chrétiens coula à grands flots dans le Colisée. Aussi, comme Titus, chaque jour de massacre, cet empereur y était applaudi par cent vingt mille spectateurs, parmi lesquels étaient les vestales! Les jeux du cirque devaient être bien froids pour les maîtres du monde, après de tels spectacles! To-

tila vint en 526; mais le barbare se contenta de détruire une partie de l'amphithéâtre : ce qui amusa beaucoup moins les Romains. Ses soldats arrachèrent les crampons de bronze qui attachaient entre eux les blocs de travertin. Depuis Totila, le Colisée devint une forteresse et une carrière. Les Frangipani et le Annibaldi s'en emparèrent tour à tour sous ces guerres d'extermination des grandes familles de Rome, où l'une se fortifiait dans le tombeau d'Auguste, l'autre dans celui d'Adrien ou de Cécilia Métella : époque d'une double harbarie, qui, en 1377, avait réduit les habitans à treize mille, et consommé la ruine et le pillage des plus beaux monumens; vrai siècle de fer où il n'y eut de grand que la violence et le malheur! Dans le seizième siècle, je crois, les Farnèse et les Barberini, neveux de papes, achevèrent, pour bâtir leurs palais, la destruction de la partie méridionale de l'édifice, qui, pendant mille ans, fut livré à la dévastation. Sixte-Quint, qui se ressouvenait parfois de son origine malgré son despotisme, avait conçu l'ignoble pensée et arrêté le projet de travestir le Colisée en bazar industriel. Combien ce pontife serait heureux de voir Paris en 1835! Il voulait placer des filatures dans les galeries et des boutiques sous les arcades; ce pape avait, dans son génie fiscal, devancé notre âge boutiquier et spéculateur. Il mourut heureusement avant d'avoir pu accomplir cette etrange profanation. Enfin Clément X, et à sa suite Benoît XIV, fondèrent autour du podium du Colisée quatorze petites chapelles ou stations de la Passion, au milieu desquelles, au centre de l'arene, s'élève un trèsvilain calvaire; plus, dans un coin de la ruine orientale, une chapelle où la messe se dit chaque jour. Ces mesquines fondations suffirent toutefois pour consacrer le Colisée et en protéger les ruines contre la cupidité des grands. C'est à côté de cette chapelle qu'une petite porte conduit à l'escalier qu'en l'honneur de Charles IV, retiré à Rome avec une partie de sa famille, nous simes construire, afin de procurer à ce prince, à cette ruine espagnole, le plaisir de parcourir les quatre étages de la ruine romaine.

Pie VII, à qui l'on doit le braccio nuovo du musée du Vatican, et les puits qui ont isolé et rendu à leurs proportions les arcs de Septime et de Constantin, a laissé un monument plus important de sa sollicitude éclairée pour les arts dans l'immense éperon en briques qui soutient, depuis la base jusqu'au faite, l'arc septentrional du Colisée. Sans cet énorme travail l'on peut croire que le reste si élevé et sans appui de l'amphithéàtre de Vespasien n'eût pas résisté au tremblement de terre de 1811, qui fit tomber plusieurs pierres de ses voûtes et qui fit coucher sur les places publiques toutes les princesses romaines. L'administration française se montra jalouse de continuer l'ouvrage du pape sur de plus larges proportions. On a vu les dimensions intérieures et extérieures du monument, sa triple galerie dans ses quatre étages, et l'on pourra concevoir par quelle suite et quel effort d'un travail constant on parvint à enlever toutes les terres qui du côté du nord pesaient sur l'étage inférieur, dont il couvrait totalement les soubassemens. Un mur fut élevé, qui à droite laissa l'édifice libre sur ses bases et soutint à gauche le poids de la route de Naples, plus élevée que ses fondations; l'opération du déblai intérieur fut non moins merveilleuse que celle du temple de la Paix. Les dalles du pavé furent à découvert, et les portiques et les galeries grandirent tout-à-coup de tout ce qui, pour ainsi dire, en arrêtait la croissance. Ainsi, après quinze siècles peut-être, l'air rentra dans son antique domaine, et les pas et les voix des hommes retentirent sous ces voûtes, sur ces pavés, étonnés soudain de leurs échos après un silence de tant d'ages. Il résulta en outre, du déblai intérieur, la découverte des degrés de marbre blanc sur lesquels étaient placés les siéges des césars et de leur cour. On était alors arrivé au-dessous du sol sur lequel s'élèvent les petites chapelles de la Passion. Il fallait cependant donner à l'Europe et à l'Italie une satisfaction plus complète, en les rassurant sur l'inévitable danger qui eût menacé la famille et la cour impériales, si les combats des lions avec les gladiateurs avaient eu lieu sur un sol au niveau des places qu'elles occupaient autour du podium. Une autre difficulté plus forte encore venait des Naumachies, qui aussi se donnaient au Colisée. Dans le premier cas, la cour des Césars courait le risque d'être dévorée, et dans le second, d'être noyée ou constamment inondée, et il fallait de toute manière retrouver le bassin creusé. pour les combats des animaux et pour ceux des galères. Le théâtre de ces deux spectacles si différens et si habituels était donc nécessairement enfoui sous le sol que je foulais avec MM. les architectes de Rome, à qui je soumettais ces observations. Leur embarras était extrême ; car, depuis notre arrivée, leur parti était pris de penser et de dire que sans doute nous n'étions pas venus

à Rome pour leur faire connaître ses antiquites. Aussi je ne puis me rappeler sans en rire encore l'air de mépris concentré avec lequel ils accueillirent l'opinion où j'étais, que probablement il existait sous nos pieds des constructions scéniques, des conduits d'eau, des cabanons pour les victimes, des loges pour les bêtes féroces, à une prosondeur qui pourrait équivaloir à la moitié de la hauteur des galeries élevées au dessus de nos têtes. « Enfin, messieurs, ajoutai-je en les quit-« tant, depuis tant de siècles et tant de papes, vos « devanciers et vous vous n'avez pas tenté, avec « le secours de deux manœuvres armés de pioches, « d'avoir raison de la colonne isolée du Forum; « vous le saurez dans deux jours, et bientôt après « les tombereaux descendront attelés sous œ sol « mystérieux. » Deux jours après fut déterrée à colonne votée à l'empereur Phocas, et Rome la rieuse demandait aux savans ce qu'allaient devenir les temples et les palais à qui, selon eux, cette colonne avait dû appartenir. Enfin on creusa k sol de l'arène, sans toucher aux chapelles ni au calvaire, et des tombereaux y descendirent à une profondeur de cinquante pieds pour le transport des terres. L'on trouva tout d'abord des cloisons de maçonnerie en forme de coulisses, qui parurent destinées au jeu des décorations, des conduit pour les eaux et des espèces de geoles avec des anneaux de fer pour les animaux. Le temps manqua à la continuation de cette grande recherche archéologique; mais il fut reconnu de plus que les constructions du monastère de Saint-Paul placé sur le mont Cælius, du côté méridional du Colisée, étaient bâties de la même pierre et de même style que celles de cet amphithéâtre, avec lequel communiquaient ses souterrains, qui servaient probablement de ménagerie, de prison el de lieu d'attente aux animaux, aux condamné esclaves ou chrétiens, et à ces gladiateurs à qu le peuple de Rome ne permettait pas de mouri sans grâce et envoyait la mort en ployant le pouc de la main droite!

Au loin, au milieu des jardins, qui furen peut-être ceux de Licinius, et qui devaient continuer la perspective de la Vallée des Monumen au-delà du Colisée, apparaît comme sa dernièr sabrique, une belle ruine décagone, dont le voûte est tombée en 1828. Une riante et vigourcuse végétation s'élance de ses arceaux qu'elle brisés, couronne le vide laissé par la chute de s voûte et suspend à ses senêtres inégales ses guir landes sieuries. Sous Jules II, on y trouva le

statues d'Esculape, de Vénus, d'Adonis, de Pomone, d'Antinous et d'Hercule. Ce monument singulier était, sans doute, l'un de ces Panthéons domestiques, où les familles honoraient leurs divinités favorites. Il a reçu récemment le nom de temple de Minerva Medica, de la belle statue de Minerve, avec un serpent, qui y fut trouvée par M. Lucien Bonaparte, et qui de son musée a passé dans celui du Vatican. La bizarre construction de cet édifice à dix angles contraste de la manière la plus pittoresque avec la majesté grandiose du Colisée, dont elle ferme l'horizon oriental.

Non loin de ce temple, la Porte Majeure, monument hydraulique du césar Claude, étale le luxe régulier de ses cinq arcades, sur lesquelles passaient comme en triomphe les eaux de deux aqueducs, dont l'un avait 45 milles de long et l'autre 60. Leurs vastes débris sillonnent encore la campagne de Rome.

Tout ce qui est dans l'aire du Colysée et du Forum est grand et monumental pour l'histoire de Rome. Entre le Palatin et l'Aventin s'étend cette vallée *Murcia*, si fameuse par l'enlèvement des Sabines. Turquin voulut sans doute consacrer la mémoire de cette sête de Romulus, en bâtissant au même lieu le Grand Cirque, où, sous Trajan, 400,000 spectateurs assistaient aux jeux publics. Deux étages de portiques régnaient autour de l'arène parcourue par les chars, et audessous s'étendaient plusieurs rangées de gradins : de sorte que ces 400,000 spectateurs étaient tous assis et la moitié à l'abri des rayons du soleil! Ces jeux étaient inoffensifs, sauf les accidens de la chute des chars et des cochers, en tournant autour des obélisques égyptiens placés sur la Spina. Mais ils allaient se reposer de l'innocence de ce spectacle, en courant soit au Colisée, soit à l'amphithéâtre Castrense, où les soldats se battaient contre les animaux féroces.

A l'extrémité de cette ligne du Circus maximus qui borne le Forum boarium (le marché aux bœufs) du côté du midi, paraît, comme l'une des portes de cette vaste enceinte, l'arc de Janus Quadrifrons, portique carré à quatre faces, élevé par Septime-Sévère pour les marchands du Velabrum, depuis converti aussi en citadelle, ainsi que le théâtre de Marcellus, qui l'avoisine, et dont l'énorme déblai, exécuté par nos soins; lui rendit son antique majesté. Cet arc était enterré à plus des deux tiers. Le théâtre de Marcellus. ancienne forteresse des Pierleoni et des Savelli. et qui sous les Romains contenait près de 30,000 spectateurs, réclamait aussi les regards de notre administration. Mais la famille Massimi avait élevé son palais sur ses ruines, dont la restauration était réservée au comte Orsini, son propriétaire actuel. Dix ans après la mort du divin Marcellus, à qui revenait le sceptre du monde, et qui était pour les Romains ce qu'a été pour nous le grand dauphin, Auguste, qui lui ressembla si peu. malgré la prophétie de Virgile, fit la dédicace de ce théâtre, en offrant à ses Romains le carnage de 600 bêtes féroces. C'était un singulier hommage à rendre aux vertus du jeune prince qu'ils pleuraient, mais c'en était un très-naturel à la barbarie innée des citoyens de Rome. Deux rangées d'arcades légères et élégantes dessinent circulairement la forme de ce bel édifice et servent de type à la science de nos architectes plutôt que de modèle à leurs ouvrages.

La tour de Néron, d'ou il contempla avec joie l'incendie de Rome, allumé par ses ordres, plane encore comme une menace du passé sur la grande scène du Capitole, du Forum et du Colysée. Le monstre qui éclaira les orgies de ses jardins, en transformant en flambeaux humains des chrétiens enduits de poix résine, devait former et exécuter le vœu de détruire aussi par le feu la ville qui avait vu et avait souffert un tel spectacle.

## IV.

Saint-Jean-de-Latran. — Obélisque. — Palais. — Baptistère de Constantin. — Scala Santa. — Santa Croce in Gerusalemme. — Hôpital des femmes. — Porte Saint-Jean. — Sainte-Marie-Majeure. — Miracles. — Pyramide de Cestius. — Cimetière des protestans. — Testaccio. — Saltarello. — Place Navone. — Promenade aquatique. — Pasquino et Marforio.

En arrivant sur la place de la fameuse basilique de Saint-Jean-de-Latran, on y est reçu par le plus grand de tous les obélisques qui soit jamais sorti des carrières de l'Égypte. Ce monument prodigieux avait été élevé par ce Pharaon à la pensée

colossale, qui avait creusé le lac Mœris devenu son homonyme. Le farouche Cambyse, espèce de Mahomet persan, n'avait respecté ni les rois ni les dieux de l'Égypte, et avait étendu la rage de sa proscription barbare sur les palais, sur les

temples, et même aussi sur tous les obélisques; mais frappé de la beauté du grand monolithe de Thèbes aux cent portes, il fut désarmé, lui fit grâce, et le laissa seul debout régner sur les ruines de cette reine des cités. Constantin, autre prosélyte, qui n'avait pas détruit de fond en comble la ville de Thèbes, ne se crut pas obligé de lui laisser le șeul monument qui lui restât : en conséquence, tout dédié que cet obélisque avait été par Mœris an Soleil de Thèbes, il le consacra au Soleil de Rome, et le fit placer merveilleusement au centre de ce Circus maximus, où quatre cent mille spectateurs étaient assis à l'ombre. Ammien Marcellin, qui l'avait vu, dit que la croix qui le surmontait était à 143 pieds de terre. Après Constantin, il vint à Rome des Barbares, dont la force et la rage surhumaines renversèrent l'obélisque géant et le brisèrent en trois morceaux. Ces restes demeurèrent prosondément ensevelis dans la poussière du grand cirque détruit par eux, jusqu'à leur exhumation par Sixte-Quint. Ce souverain, plus pape encore cette fois que césar, au lieu de le relever sur la place même ou il avait été abattu, le fit transporter et réédifier par Fontana devant la basilique de Constantin, qui l'avait enlevé à Thèbes. L'église de Saint-Jean avait été bâtie par cet empereur, en 324, dans son propre palais. Cet obélisque est de granit rouge et orné d'hiéroglyphes de la plus parfaite sculpture; il renferme sans doute sur ses quatre côtés, dans leur hauteur démesurée, des révélations bien importantes sur l'histoire de la mystérieuse Egypte. Mais l'interprète des Pharaons n'est plus, et nous attendrons sans doute l'explication des hiéroglyphes de l'obélisque de Latran aussi long-temps que celle du papyrus de Sésostris, où le savant et à jamais regrettable Champollion avait reconnu, à son passage à Aix, en 1826, l'histoire des conquêtes de çe roi, qui par ce seul mot a cessé tout-à-coup d'étre fabuleux.

Les trois grandes églises de Rome, Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure, sont réellement des basiliques, des palais du roi des rois, plutôt que les sanctuaires du Christ. Autant le génie des beaux-arts a gagné à la profusion de richesses dont ces grands édifices sont les brillans musées, autant le génie de l'art religieux, qui imprime son caractère sur la moindre église de village, a été, dans ces chefs-d'œuvre de tant d'industries, entraîné hors de sa sphère et de sa mission surtout artistique. Voyez comment Raphael, qui avait les confidences du ciel chrétien,

représente Jésus, Marie, saint Jean et saint Pierre; on les reconnaît à la première vue. Aussi l'on croit à ses tableaux comme aux vérités évangéliques, et l'on accepte comme des visions reçues du ciel ces gloires lumineuses et poétiques dont il enrichit ses ouvrages. Tandis que si, par un miracle assurément fort désirable, saint Pierre et saint Paul ressuscitaient tout à coup dans Rome, ni l'un ni l'autre de ces apôtres ne voudrait entrer dans ces superbes maisons de Dieu, qu'ils prendraient pour des palais des rois d'Assyrie. Et chaque jour, quel contraste entre les lambris dorés, les marbres, les somptuosités qu'elles étalent, et le costume du pâtre ou du franciscain qui ose s'y agenouiller! Que devient aussi la prière de ces hommes pauvres et simples, dont les yeux sont fascinés par tant de beautés? La dévotion dans ces basiliques est tout au plus une pieuse curiosité.

Aussi ces brillans théâtres du catholicisme ne trouvent leur harmonie avec les fidèles que dans ces solennités où les évêques parés des dalmatiques de l'Asie, ou les princes de la pourpre romaine, ou le souverain pontife, porté sur les épaules des esclaves de la mitre, et entouré d'une pompe orientale, viennent, parmi des flots d'encens et des chœurs de musique, ajouter leur éclat mobile à l'immobile splendeur de ces temples. Saint-Jeande-Latran, par exemple, a toute sa beauté légitime le jour où le pape, en sa qualité d'évêque de Rome, vient y prendre le possesso de sa métropole. La religion gagnerait à ce que ces basiliques ne fussent ouvertes qu'à certains jours seulement. Ce n'est certainement pas la piété qui y amène une foule d'étrangers et d'artistes de toutes les parties de l'Europe. Elles sont belles, elles ne sont pas saintes tous les jours comme l'église de la paroisse, où l'on ne vient que pour prier, où l'on ne voit rien que le dieu invisible. Le polythéisme avait aussi commencé par des fêtes et des adorations champêtres, et sa crêche, comme la nôtre, a fini par un temple où son Jupiter était d'or massif, et nous savons très-bien, par les confessions des Grecs et des Romains, où ils en étaient de leur piété envers des dieux si bien logés, long temps avant que le christianisme ne vint les détrôner. Leur dévotion était devenue, ainsi que la nôtre, bien plus aux fêtes éclatantes qu'au principe religieux qui les avait instituées simples et modestes comme lui : la religion théàtrale des anciens ne fut que le luxe de la décadence de leur religion primitive. Ces réflexions vous assiégent quand vous entrez dans ces royales



日間の当



187

Iglises, où votre piété vous paraît tout d'abord trop mesquine, comme si l'on ne devait y prier que vêtu de robes de pourpre et d'or. Amenez un chrétien de l'Islande sur la place de Saint - Pierre le jour de la bénédiction du pape, au bruit de l'artillerie du fort Saint-Ange, s'il n'y tombe pas mort de saisissement, il se relèvera idolâtre.

Les papes résidèrent dans le palais de Latran pendant mille trente-six ans, depuis sa fondation par Constantin, qui leur abandonna cette basilique. Brûlée en 1368, elle fut successivement rétablie et embellie jasqu'en 1730, c'est-à-dire pendant plus de quatre siècles, par dix souverains pontifes, amis des arts, dont le dernier fut un Corsini, Clément XII, qui éleva l'imposante et majestueuse façade. La porte du milieu est antique; elle est de bronze, d'un travail admirable, et l'unique modèle de celles que les anciens nommaient quadrifores. Alexandre VI l'enleva à l'église Saint-Adrien, qui l'avait enlevée à la basilique Émilienne située près du Forum, C'est au-dessus de cette porte qu'est élevé le balcon d'on le pape donne sa bénédiction solennelle Urbi et Orbi, deux mots qui résument la puissance de la foi et de la charité chrétiennes. Le temple est divisé en cinq nefs, que séparent quatre files d'énormes pilastres cannelés, où sont encadrées, dans des niches ornées de colonnes de vert antique, les statues colossales et vulgaires des douze Apôtres. Jupiter Capitolin a fourni au bel autel du Sacrement, placé sous la croisce, quatre magnifiques colonnes de bronze doré et cannelées, qu'Auguste fit couler avec le bronze des proues égyptiennes. L'orgue est superbe et repose sur deux colonnes de jaune antique, les plus grandes connues. Au maître-autel, la décoration est d'un tout autre style : son tabernacle est gothique et renferme dans son riche reliquaire les chefs de saint Pierre et de saint Paul. Le pape Urbain, gentilhomme du Gévaudan, nommé de Grimoard de Grissac, crut les avoir retrouvés, en 1368, dans les ruines de l'ancienne église incendiée. L'invention de ces précieux restes du prince des Apôtres et du vrai fondateur du christianisme devint l'occasion d'une des plus grandes libéralités du Saint-Siége. Urbain donna à chaque Romain accouru au bruit de cette découverte miraculeuse cent années et cent quarantaines d'indulgences, qui devinrent des legs singuliers dans les testamens, vu l'impossibilité, pour les heureux titulaires, d'en parachever la consommation! Au-dessus de la nef principale règne un plafond dont la splendeur grandiose domine merveilleusement la grande scèné du temple. Clément XII, en sa qualité de restaurateur de la basilique, crut devoir ajouter sa propre consécration et celle de sa famille à toutes celles qui sanctifient l'église de Saint-Jean. Par son ordre, son architecte Galilei le Florentin, auteur de la façade actuelle, construisit à gauche en entrant la merveilleuse chapelle Corsini, le plus beau monument peut-être que la piété, l'orgueil et la puissance d'un pape aient pu élever à sa propre immortalité. Aussi la cendre de Clément XII y repose dans la belle urne de porphyre qui était abandonnée sous le portique du Panthéon, veuve sans doute d'une dépouille plus profane. Cotte tombe est protégée par la mosaïque, d'après le Guide, qui représente saint André Corsini, et auprès est le tombéau du cardinal Neri, oncle de ce pape. Une coupole gracieuse, resplendissante de stucs dorés, comme aux bains de Livie, rivalise d'élégance et de recherche avec la variété et la beauté des marbres qui forment le pavé de ce boudoir sépulcral. Dans la grande nef, on voit le beau tombeau, tout en bronze, du fameux pape Colonne, Martin V, qui, ainsi què Clément XII, avait fait aussi la façade dans le quinzième siècle. En général, les statues et les tableaux de cette magnifique église sont peu dignes d'une telle hospitalité, et en sont plutôt les habitans que les ornemens. Cependant parmi ceux-ci l'on remarque un portrait de Boniface VIII Caëtani, peint au treizième siècle par le Giotto; et parmi celles-là, dans le portique inférieur, la statue de Constantin trouvée sur le Quirinal dans les thermes de cet empereur, et enfin, sous le portique latéral, la statue en bronze du plus illustre bienfaiteur comme du plus singulier chanoine de Saint-Jean-de-Latran, notre roi Henri IV! Ce prince eut le droit de transmettre à ses successeurs au trône de France cette bizarre dignité; qui toutefois, ne devant pas tomber en quenouille; ne paraît pas avoir été exercée par la République française, en dépit des plaisans de Rome, qui à ses titres de une et indivisible ajoutaient, et chanoinesse de Saint-Jean!

L'aspect du portail lateral de Saint-Jean est réellement d'un effet magnifique, quand on le contemple à travers l'optique des arcades de la grande Osteria de la place. Cette guinguette, très-fréquentée, mais trop voisine de la basilique, en troublait parfois l'atmosphère religieuse et la paix par ses joies intérieures, les chants des buveurs et les sons de la guitare. Le pape défendit alors la vente du vin dans ce cabaret; mais l'hôtelier se tira d'affaire en la transportant en plein air sur le terrain dominé par la façade de sa maison. L'affluence y fut plus grande, le scandale public, et le Saint-Père leva son interdit.

Par sa position excentrique de frontière de Rome sur la route de Naples, à une lieue de cet autre Oasis sacré qui se nomme le Vatican, la basilique de Saint-Jean-de-Latran, dont les loges de Raphael voient les onze statues qui la surmontent, présente dans le vaste périmètre de son territoire une sorte de principauté religieuse indépendante, remarquable surtout par la variété des monumens et celle de leur style et de leurs époques, depuis l'obélisque de Mœris, âge inconnu, jusqu'à la façade de Clément XII, en 1730. De ce point de départ égyptien jusqu'au siècle dernier, il n'y a presque pas de lacune dans le cours d'histoire profane et sacrée que l'on peut suivre sur ces monumens. Les colonnes antiques de la basilique, l'urne de porphyre du pape Corsini, la statue du césar Constantin, forment le premier chainon de la Rome prosane, et tout de suite après-vient se placer celui de la Rome chrétienne, dans son monument le plus sacré et le plus complet. Sous le beau portique de Fontana, œuvre de Sixte-Quint, la foule monte à genoux vingt-huit marches de marbre blanc, revêtues de planches déjà usées comme elles. C'est l'escalier du palais de Pilate, que le Christ a monté et descendu plusieurs fois; c'est la Scala santa! La tradition de son transport à Rome est réelle; la date seule est inconnue. Au sommet de cet escalier est une plateforme; Sixte-Quint Peretti, paysan de Grottaa-Mare, dans la Marche, qui en cinq années de règne fit tant de grandes choses, y transporta du palais de Latran la chapelle domestique des papes. On voit sur sa façade latérale une mosaïque du viii siècle. La chapelle renferme l'image la plus antique et la plus vénérée de Jésus-Christ; elle est haute de six pieds. Cet oratoire n'est pas, ainsi que les églises de Rome, livré à la curiosité publique; il est le sanctuaire d'un lieu plus saint encore et plus mystérieux, pratiqué derrière, réduit muré, que personne n'a vu, redoutable sans doute à l'instar de ces cryptes sacrés et impénétrables des vieilles religions, et qui pour cette raison, par une dénomination biblique, se nomme le Saint des saints, Sancta sanctorum; ce qui veut dire sans doute que ce tabernacle secret serait interdit aux saints eux-mêmes. L'horreur religieuse qu'inspire cet arcane est telle encore aujourd'hui, que l'on trouverait avec peine à Rome un antiquaire dont le fanatisme archéologique fût assez robuste pour oser y pénétrer, si une brèche en ouvrait la muraille.

A quelques pas de la basilique est un petit temple octogone, connu sous le nom de Baptistère de Constantin. Le pape Sylvestre n'a point laissé de témoignage du baptême de ce prince, qu'on ose lui attribuer. Il n'existe de documens sur ce grand acte, que les deux bas-reliefs du Baptistère, dont l'un représente le baptême du Christ, l'autre celui de Constantin : ce rapprochement est une impiété et un scandale. Le Saint-Siège, à peine établi, allait déjà trop loin, et l'on doit croire, en faveur de sa politique, que la donation de Rome par ce prince ne fut pas étrangère à cette audacieuse flatterie. Quoi qu'il en soit de l'origine de ce bas-relief, le baptistère existe, et il est noblement caractérisé par une grande urne de basalte, fonts baptismaux où l'on descend par trois degrés, Deux petites colonnades l'une sur l'autic semblent soutenir la voûte, ou Sacchi a peint huit scènes de la vie de saint Jean. A côté du baptistère est la chapelle de l'apôtre, dont la statue est sur l'autel : cette chapelle était, dit-on, une chambre où Constantin aimait à se reposer, besoin heureusement ressenti par les plus grands criminels.

Derrière la basilique on arrive au quinzième siècle, sous les arceaux gothiques d'un beau cloitre décoré des monumens les plus curieux du moyen âge. Ce moyen âge est notre antiquité de famille, aujourd'hui si apprécié après un si long oubli, grande époque sortie tout entière du génie chrétien sans mélange, héritière dédaigneuse et austère des magnificences de l'architecture profane, et créatrice sans modèle du style audacieux et inimitable de ses églises et de ses palais.

La basilique de Sainte-Croix-en-Jérusalem, fondée par sainte Hélène, mère de Constantin, a depuis long - temps purifié le sol où l'infâme Héliogabale avait ses jardins. Elle renferme de belles mosaïques de Peruzzi et une bibliothèque curieuse; car à Rome une bibliothèque peut l'être encore même après celle du Vatican, tant cette ville possède de trésors historiques et littéraires, épars, dispersés comme ses marbres. L'église Sainte-Croix est renommée pour ses indulgences et fréquentée par le petit peuple. Deux grands hôpitaux de femmes complètent la suzeraineté de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, dont le palais reçut, sous notre administration, les mendians

ROME. 109

de Rome. Le climat et l'éducation première, en dépit de Léon XII, n'ont malheureusement pas permis dans ces hôpitaux la naturalisation de la chasteté et de la discipline de nos sœurs grises, dont Pie VII, mieux avisé, n'osa rapporter de Paris l'admirable institution. Les filles de Saint-Jean ne sont que des infirmières, que l'on appelle pourtant sœurs de charité; mais de quelle charité grand Dieu! Cependant, le jour de l'octave de la Fête-Dieu, un pittoresque qui n'appartient qu'à Rome métamorphose tout-à-coup l'asile des souffrances et lui donne l'aspect d'une fète. Ce jour, dans la longue et large salle du grand dortoir, tout est suspendu, la maladie, la douleur, la mort elle-même. Les lits se pavoisent des plus riantes draperies; les malades sont parés avec une coquetterie moqueuse, qui jette un voile sur leurs maux; les têtes des mourantes se cachent sous des masques de fleurs ; l'ironie est complète. Les tambours, la musique, les chants mélodieux et sacrés, annoncent la solennelle procession de Saint-Jean, suivie des cardinaux qui précèdent le pape lui-même. Les mains débiles et décharnées des malades laissent tomber des roses sur leur passage, et la main caduque du Souverain Pontife les bénit : heureuses celles qui expirent sous la magie de ces chants, de ces fleurs, de cette bénédiction! Le rêve du ciel s'accomplit pour elles. Mais à peine la procession a-t-elle franchi le seuil de la grande salle, les gémissemens, trop long-temps contenus, répondent aux échos de la musique joyeuse; les fleurs se fanent sur les fronts brûlans; la maladie, la mort, ont repris leur empire; l'hôpital a gagné une douleur de plus, le souvenir d'une sête, et retombe désespéré sous le poids de sa monotonie disciplinaire.

La porte Saint-Jean, jadis Asinaria, est la limite de la souveraineté épiscopale du pape, dont la basilique de Saint-Jean, la première église du monde, est le siége; aussi porte-t-elle pour inscription, sur la façade de Sixte-Quint, cette inscription vraiment monumentale: Ecclesiarum urbis et orbis mater et caput. Mère et reine des églises de Rome et du monde!

Au bout de la longue et large voie qui conduit de la basilique de Saint-Jean-de-Latran au quartier de la Trinitá dei Monti, s'élève une autre basilique, sa rivale en beauté, en sainteté et en richesse, fondée par le pape Libère, sous un autre Constantin: c'est Sainte-Marie-Majeure. Cette église, également patriarcale, a deux façades; elle doit à deux papes ses plus brillans

embellissemens, et son origine à deux miracles. Pendant l'été de 352, dans la nuit du 4 au 5 août, une grande croix lumineuse apparut dans le ciel au pape Libère et à Jean Patricius, riche citoyen de Rome, ainsi qu'il arriva, 1574 ans après, à une foule de voyans du village de Migné, en Poitou. Le lendemain, 5 août, un autre miracle, que les esprits forts du quatrième siècle ne pouvaient attribuer à un météore dans cette ardente saison, fut visible pour toute la ville. Une neige trèsépaisse y tomba en plein jour, mais ne couvrit que l'espace sur lequel le pape, pour éterniser la mémoire de ce prodige, décida qu'une église serait élevée. Ce fut sous l'invocation de sainte Marie, qui déjà, à cette époque lointaine du christianisme, était la puissance céleste la plus adorée des Romains. Cette église fut en conséquence nommée Sainte-Marie de la Neige, et ne pouvait l'être mieux. Ensuite, à cause du fondateur, elle reçut le surnom de Libérienne, et enfin, comme tout dégénère, même en matière de chose sainte, on lui donna le sobriquet de Ma*jeure*, parce qu'elle était plus grande que les vingt-six églises consacrées à Rome à la mère du Sauveur; et ce fut saint Sixte III, ami de saint Augustin, qui fut la cause innocente de ce changement de nom : car ce pape, trouvant trop petite l'église de son prédécesseur Libère, osa franchir la limite du miracle, agrandit la basilique, lui donna sa forme actuelle et l'embellit de grandes mosaïques représentant des sujets de l'Ancien Testament. Ceci avait lieu en 432, quatrevingts ans après la pensée de sa fondation. Le génie de l'art chrétien brilla de bonne heure sous la tiare, et, comme par une volonté divine, inspira le luxe de ses grandeurs à des hommes pauvres et austères, apôtres pontifes, qui, ainsi que Sixte III, se disaient simplement pasteurs de Rome, ne voulant rien pour eux de ce que donnaient les arts, et n'en concevant la puissance que comme un hommage à la puissance de Dieu. C'était le beau temps du christianisme, qui dévia de sa route et dégénéra de son principe du moment où les papes prirent aussi pour eux les grandeurs de la terre et partagèrent l'autel avec la Divinité, se croyant déjà moins les successeurs des apôtres que les successeurs des Césars. Aussi, quelques siècles après, la basilique de Sainte-Marie, ainsi que celles de Latran et de Saint-Pierre, vit s'élever, sous des voûtes consacrées à Dieu seul par son fondateur, les magnifiques chapelles sépulcrales de Sixte-Quint et de Paul V Borghèse! Il est vrai que dans l'intervalle la tiare apostolique de Sixte III avait passé sur le front plus large de Grégoire VII, Martin V, Alexandre VI, Jules II et Léon X, qui portèrent si haut soit la puissance temporelle du Saint-Siége, soit le génie et l'amour des beaux-arts.

J'ai dit que la basilique de Sainte-Marie a deux façades : celle qui est au nord est du dixpeptième siècle et fut l'ouvrage des papes Clément IX Rospigliosi et Clément X Altieri; celle qui est au midi fut élevée dans le siècle dernier par Benoit XIV Lambertini, celui qui disait en vi bon italien aux cardinaux du conclave : Si vous voulez un bon garçon, prenez-moi. Cette façade, construite sur les dessins de l'architecte Fuga, porte le caractère douteux de l'architecture de cette époque, qui n'était ni grecque, ni romaine, ni gothique, et affectait un certain décor grandiose, qui ne parvint pas à cacher l'absence de la pensée sous l'éclat de l'exécution : comme si la forme extérieure du christianisme avait dû suivre la décadence de sa discipline intérieure. Ainsi dans Sainte-Marie-Majeure et dans Saint-Jean-de-Latran, toutes deux d'une fondation si ancienne et d'une restauration si récente, si l'on remarque le bizarre accouplement et le mélange des différens ordres et la prodigalité des ornemens de toute nature, et la confusion des peintures, des métaux et des marbres, il faut remarquer aussi que, dans le domaine religieux du Saint-Siége, le bâton pastoral avait revêtu la forme du sceptre, et que les préceptes de l'Evangile, les oracles des livres saints, étaient confondus avec les décrétales, les décisions des conciles et les brefs des papes, tellement que le Christ semblait redevenir le Verbe, et le Verbe redevenir homme! Dans cet étrange chaos, le spirituel et le matériel de la tiare, offrant la stérile alliance de deux natures, dont l'une oubliait l'apostolat, et l'autre, Michel-Ange, marchèrent de front, la première à la déconsidération religieuse, et la seconde, à la médiocrité artistique: et celle-ci s'attacha comme l'autre à couvrir sa nudité de voiles celatans pour éblouir au moins le vulgaire.

Aussi le premier or expédié des Indes occidentales fut envoyé par Philippe IV à la basilique de Sainte-Marie. Ferdinand Fuga se hâta d'en former ces riches et innombrables caissons, ces rosaces étincelantes, dignes d'un temple du soleil, qui brillent dans toute l'étendue de l'immense plafond. Ce plafond est porté par trente-six colennes ioniques de marbre blanc, tirées d'un temple de Junon; elles partagent en trois parties cet immense vaisseau. Fuga dora aussi les palmes dont sont embrassées les quatre colonnes de porphyre qui soutiennent le splendide baldaquin du maître-autel, lequel est formé d'une cuve énorme de même marbre, où avait reposé la cendre de ce bon Jean Patricius qui avait vu la croix lumineuse avec le pape Libère. L'architecte Fuga sut poétiquement inspiré de consacrer d'une manière aussi solennelle le souvenir du premier miracle; celui du second, c'est-à-dire de la neige, était reservé à décorer aussi un autel sur un bas-relief de bronze doré; cet autel est celui de la chapelle sur de Paul V, qui n'a de rivale à Rome que celle du pape Corsini dans la basilique de Latran.

La description de cette chapelle, si riche de statues, de peintures, de bas-reliefs, et des marbres les plus rares, serait aussi difficile que fastidieuse : il n'y a aucune basilique en Europe qui renserme autant d'objets d'art. Mais, parmi ceuxei, l'objet le plus précieux sans doute, y compris même le superbe tombeau de Paul V, et celui que sa reconnaissance avait élevé à Clément VIII, qui l'avait fait cardinal, c'est, sur l'autel, l'image de la sainte Vierge, peinte par saint Luc lui-même! Cette image doublement sacrée repose sur un fonds de lapis lazuli : elle est encadrée dans une bordure de pierres précieuses, et quatre beaux anges de bronze doré la soutiennent. Un pape seul pouvait découvrir un pareil trésor, la patrone de la basilique peinte par un saint! Toutefois des fresques de Guido Reni attirent aussi les regards, surtout en raison de la rareté actuelle et future de leurs modèles; car ces fresques représentent les saints de la Grèce et les impératrices canonisées. Où trouver à présent de tels sujets pour la peinture et pour la canonisation? Ce n'est pas que les martyrs grecs aient manqué à notre âge, ni qu'il n'y ait encore sur un trône une impératrice catholique; mais les Grecs ne sont saints que ehez eux, et Rome n'appartient pas encore à la maison d'Autriche.

Quant à la chapelle de Sixte-Quint, au milieu de son luxe pontifical, la vue aime à se reposer sur la statue de ce pape, qui jusqu'à présent n'a eu que des successeurs. Une tombe de vert antique renferme la cendre de saint Pie V, dit l'Inquisiteur. Sur l'autel, quatre anges de bronze doré supportent un magnifique tabernacle, qui renferme une relique plus ancienne encore et non moins sacrée que la couronne d'épines et le saint suaire qui sont partout: c'est un fragment unique



th to you are ported fail by paramine de caive sexulus.



of the stree No-

C' JEAN DE LATRAN.



du berceau de Jésus-Christ! A Rome il faut avoir la foi.

Les mosaiques du chœur de Sainte-Marie-Majeure, du frère Jacques da Turrita, peuvent passer pour les chess-d'œuvre de ce treizième siècle qui fut si barbare. Le baptistère a été récemment enrichi par Léon XII d'une superbe urne de porphyre du plus beau travail, qui était placée au musée du Vatican. La basilique de Sainte-Marie-Majeure s'annonce au loin par deux monumens aériens, attachés chacun, comme des vedettes avancées, à l'une de ses façades. Sur la place de celle du nord, s'élève un obélisque de granit rouge sans hiéroglyphes, de soixante pieds de haut sur sa base, qui fut déterré par Sixte-Ouint au pied du mausolée d'Auguste, avec celui de Monte Cavallo. Sur la place du midi, on ne se lasse pas d'admirer cette élégante colonne de marbre blanc qui était restée seule debout sur la ruine du temple de la Paix, comme le rejeton d'une famille superbe engloutie par une tempête. Je m'abstiens de prononcer entre Saint-Jean et Sainte-Marie-Majeure; il suffit de dire que ces deux basiliques sont les plus grandes constructions chrétiennes après celle de Saint-Pierre, qui aussi sous ce rapport est la première de Rome et du monde, malgré le diplôme de l'église de Latran.

En regard de ces deux monumens de la piété et de la magnificence de Rome chrétienne, Rome paienne nous en a laissé deux, dont le voisinage, bien plus que la destination, présente également une sorte de rivalité : c'est le Testaccio et la pyramide de C. Cestius, près de la porte Saint-Paul. On sait que le Testaccio est une colline artificielle formée de débris des poteries de Rome; quant à la pyramide de Cestius, son origine est plus curieuse. Cet obscur Romain, devenu fameux par le monument égyptien qu'il se vota à lui-même dans son testament, était Epulon, c'esta-dire ordonnateur des banquets des dieux, espèce de maitre d'hôtel du grand-pontise, portant naturellement la soutane du temps, ainsi qu'on voit le majordome du pape. On conçoit mieux à présent la vanité de Cestius, en voyant au Père-Lachaise tant de tombeaux de marbre élevés sur des cendres encore plus vulgaires. Très-certainement cet homme fut, comme nos restaurateurs et nos tapissiers, bon époux, bon père, bon ami, bon citoyen, et comme eux aussi il voulut être immortalisé par sa mort, n'ayant pu l'être par sa vie. Les festins solennels auxquels il présidait se donnaient dans les temples ; ils étaient offerts aux dieux, soit pour conjurer les grandes calamités, soit pour les remercier des victoires. Les dieux seuls étaient invités, et Jupiter seul, comme leur maitre, avait les honneurs du lit, tandis que les autres immortels. même les déesses, étaient simplement assis sur des siéges; les dieux de promotion, tels que Hercule et Adonis, étaient debout. Ces festins étaient de la plus grande somptuosité, et comme les convives ne consommaient pas, il est probable que la desserte revenait de droit au préfet du palais olympien. Or, rien n'étant si commun dans l'ancienne Rome que la peur et la gloire, ces banquetsétaient fréquens, et Cestius avait dû faire une grande fortune avec les profits de son service. De là il fut insensiblement amené à se faire un Pharaon au petit pied ; il me semble écrire l'histoire de nos jours. Toutefois, l'on dut alors, comme on le fait aujourd'hui, savoir gré à Cestius d'avoir doté Rome, si riche en monumens égyptiens, du seul de son espèce dont elle n'avait pas même tenté l'imitation, faute d'avoir pu, ainsi que pour les obélisques, en enlever les modèles. Cet heureux bourgeois, ennobli par sa tombe, ne pouvait prévoir qu'un jour, au pied de sa pyramide, viendraient se rallier en foule les manes des voyageurs, comme les cliens romains autour des tombes de leurs patrons. C'est là, en effet ; qu'est placé le cimetière des protestans, hors de giron de l'Église romaine pendant leur vie, mais dans l'enceinte de Rome après leur mort. Les accroissemens successifs de ces champs de repos des dissidens prouvent que l'intolérance des papes s'arrête où commence l'intérêt de leurs sujets. Ces protestans, vivant à Rome, enrichissent ses. aubergistes, et morts, ses marbriers.

La clientelle du Testaccio est heureusement plus nombreuse et surtout plus mobile que celle de la pyramide de Cestius. Ce singulier coteau, percé de caves si fraiches que le thermomètre y descend de vingt degrés, est entouré de ces osterie, de ces guinguettes en plein air. si joyeuses, si pittoresques, que l'on ne voit qu'à Rome, où tout a un type particulier. Le Testaccio. est aussi une espèce de pyramide tronquée, mais où ne s'enterre que la raison des vivans; il a cent trente pieds de haut et cent cinquante de large sur six cents de longueur; il est composé en entier de fragmens de vases, d'amphores et d'urnes cinéraires, et enfin de toutes les poteries. qui, à défaut des verreries et des tonneaux, servaient à contenir tous les liquides à l'usage des

Romains. On peut s'étonner d'après cela que, dans une ville aussi populeuse, le Testaccio n'ait pas fini par former une très-haute montagne. Resté simple coteau, c'est au mois d'octobre surtout, les jeudis, dimanches et jours de sète, que s'y porte la foule populaire, les uns à pied, les autres groupés au nombre de dix ou douze des deux sexes sur des caratelles de louage, et tous parés des plus brillans costumes. A cette époque seule, les femmes et les filles qui se rendent au Testaccio portent le chapeau d'homme couvert de fleurs et de rubans; ce qui donne à leur physionomie déjà si passionnée un caractère encore plus énergique. Dans chaque caratelle il y a un tambour de basque et une guitare, celle-ci, vigoureusement pincée par un homme assis près du cocher, et celui-là touché et agité violemment par celui qui est placé presque debout au-dessus du second étage, occupé par les femmes sur le soufflet de la voiture; tous ehantent en chœur de vives et gaillardes canzonette qu'accompagnent ces instrumens. Ceux qui sont ainsi voiturés, emportés de toute la vitesse des chevaux, sont les élégans, les fashionables du peuple; on les nomme Minenti par abréviation, à cause de leur supériorité en fait d'argent, de costumes et de gaité. Nos calicots et nos grisettes ne brilleraient pas auprès de ces couples originaux, dont la seule Espagne pourrait aussi offrir des modèles. Sautés à bas de leurs calèches, les Minenti boivent et mangent aux tables fleuries du Testaccio, et comme ils ont leur orchestre avec eux, ils se réunissent avec d'autres pour danser le voluptueux saltarello en présence d'une foule de spectateurs; car le Romain aime à être vu, il a l'instinct théâtral. Aussi il faut voir, aussitôt que les guitares résonnent, avec quelle ardeur, quelle grâce, quelle souplesse, les couples de danseurs improvisent des pas, des gestes, des figures, dans le saltarello déjà si animé, luttant ensemble, aux applaudissemens de la multitude, d'audace, d'agilité et de galanterie, transportés à la fois de la double ivresse du plaisir et du succès! Le saltarello est un drame d'amour qui reçoit de sa pantomime son intrigue, sa déclaration, ses espérances, ses inquiétudes, et enfin son dénouement, lequel est toujours heureux.

La place Navone, ancien cirque d'Alexandre-Sévère, en conserve encore la forme et a reconquis quelque chose de son antique destination dans le dix-septième siècle, sous le pontificat d'Innocent X, Pamfili, celui qui excommunia

les priseurs de tabac dans l'église de Saint-Pierre. Mais au lieu de la course des chars sur un sol poudreux, cette place, transformée au mois d'août, les samedis, dimanches et fêtes, en théâtre d'une naumachie pacifique, présente la course des voitures les plus élégantes dans un immense bassin de trois pieds d'eau et la lutte des cochers les plus habiles. Le bruit des fanfares accompagne joyeusement cette promenade animée, ainsi que les lazzi du peuple bordant la place sur le pavé resté à sec et les applaudissemens aristocratiques des balcons. Ce plaisir très-recherché, très-suivi par la meilleure compagnie qui a les voitures, l'est également par le peuple qui est à pied et caractérise l'originalité des mœurs et des usages de Rome chrétienne, parodie parfois un peu grotesque, mais toujours joyeuse, de Rome païenne. C'est ainsi que du nom d'un tailleur bouffon et caustique elle a baptisé, sur une petite place voisine, le beau torse grec, et l'homérique Ménélas, défendant le corps de Patrocle, est devenu Pasquino le satirique attaquant le Saint-Siége et la société. C'est lui et Marforio, son compère. qui représentent l'opposition à Rome, opposition facétieuse, guerre de bons mots, d'épigrammes, de quolibets, tolérée par les papes, qui, étant tous Italiens, entendent toujours la plaisanterie. La place Navone était singulièrement favorable à cette promenade aquatique, qui avait eu lieu auparavant sur les places Farnèse et Ponte-Sixte: elle possède quatre fontaines; on ferme les tuyaux qui reçoivent le trop-plein de la principale, et elle est inondée. La nuit, le lac disparait, et le lendemain la place a repris toute sa nature terrestre et redevient le marché de Rome. Le grand obélisque de granit qui surgit sur sa plus grande fontaine du groupe colossal des statues du Nil, du Gange, du Rio de la Plata et du Danube; les palais Pamfili, Massimi et Braschi, fameux par son bel escalier, et la magnifique église de Sainte-Agnès, avec sa coupole, sa façade et ses deux clochers, font de la place Navone une place vraiment monumentale, à laquelle le jeu de ses eaux et l'aspect d'un marché romain donnent encore un pittoresque grandiose qui lui est particulier. Le soir, elle devient le théâtre des charlatans et des saltimbanques, si originaux à Rome, et le petit peuple y accourt en foule. Plus tard la bonne compagnie s'y réunit pour y manger des figues, fichi gentili, que les marchands de pastèques, cocomeri, étalent en pyramides avec la plus gracieuse élégance. J. Norvins.

V.

Le Carnaval. — Exécution. — Prière des quarante heures. — Course des chevaux barbes. — La Mossa. — La Ripresa. — Il Festino. — Moccoletti.

Il n'y a qu'une seule semaine, dans toute l'année, qui réunisse à Rome, dans l'égalité d'un délire commun, la noblesse, la bourgeoisie et le peuple, ainsi qu'une autre semaine dans l'exercice public de la dévotion : celle-ci est la semainesainte, celle-là est la semaine du carnaval. Et il faut bien se garder de croire que la semaine du carnaval n'ait pas aussi quelque chose de sacré pour le Saint-Siège lui-même; car, en 1818, il n'y avait qu'un jour de carnaval, et le pape y ajouta les sept qui manquaient pour compléter la semaine. Il est vrai de dire que ce gouvernement ne pêche pas par le calcul, que le carnaval attire à Rome autant d'étrangers que la semaine-sainte, et que Rome y gagne leur séjour pendant le carême, lequel est précédé de l'un et terminé par l'autre.

Aux approches du carnaval, une agitation générale, prélude de la tempête du plaisir, remplit toute la ville; les deux sexes, de tout âge, de toute condition, circulent pendant le jour dans les magasins, dans les boutiques, afin d'y retenir ou d'y commander divers déguisemens pour chacun des jours de cette semaine laborieuse. Au milieu des paquets d'emplettes de belles étoffes, de fleurs, de plumes, de rubans, qui se heurtent dans les rues, se heurtent aussi philosophiquement aveceux de vieux matelas, de vieux meubles, de vieilles hardes, que ceux qui vont à pied au Testaccio d'octobre mettent en gages pour louer des costumes. Plus d'un pauvre vend son lit pour acheter un masque! Les mendians, qui ne sont jamais pauvres, se déguisent en marquis. Le masque est de rigueur pour la canaille, parce qu'il la met sous la protection de la police, et d'ailleurs, à tout prix elle veut s'amuser. Le Corso s'est changé tout-à-coup en un vaste atelier, où les menuisiers et les tapissiers garnissent le devant des maisons et des palais de longues estrades à deux étages, couvertes de draperies rouges ou bleues garnies de clinquant; ce sont des places à louer pour voir la fête de Rome. Les balcons des palais se cachent également jusqu'au faite sous de nobles tapisseries ou de brillantes tentures de velours à franges d'or ou d'argent, et les fameuses marches du palais Ruspoli sont réservées, par des loges plus élégantes, à recevoir la fleur de la haute société, en fait de beauté et d'intrigues. Enfin, le jour

heureux de l'ouverture du carnaval est arrivé, et Rome tout entière est prête à se lancer dans la carrière pavoisée pour ses plaisirs. Mais la cloche de Viterbe, la Patarina, qui ne tinte que pour l'élection et la mort des papes, et pour ouvrir le carnaval, ne retentira qu'à midi, et il reste d'autres préparatifs à terminer. Aussi pendant que les décorateurs sourmillent encore dans ce théâtre d'une demi-licue que les masques vont remplir, que doit parcourir à trois heures la course libre des chevaux barbes, un décorateur d'une autre espèce prépare aussi son spectacle. Un échafaud, non de folie, mais de drame, un échafaud de sang se dresse soit sur la place Saint-Charles, soit devant celle du Peuple; et bientôt l'on voit défiler lentement, à la suite des noires bannières de la confrérie de la Mort, ses pénitens masqués pour cette autre fête, puis des soldats, puis le criminel réservé pour l'ouverture du carnaval. Soudain au milieu du silence général la cloche sonne, la tête tombe et les arlequins sortent de dessous l'échasaud. J'ai déjà dit que sous l'administration française, pendant trois années consécutives, il n'y avait pas même un gendarme dans le Corso, et que pas un individu n'y troubla la joie publique. Il fut dès-lors bien prouvé que le peuple de Rome n'avait pas besoin de l'atroce mascarade d'un supplice pour jouir paisiblement de celle du carnaval.

A deux heures, le Corso est plein, les fenêtres de tous ses étages sont rayonnantes de costumes et de draperies, pendant que quatre longues files de piétons circulent en sens divers dans les intervalles que laissent, soit du côté des maisons, soit au milieu d'elles trois files de voitures, dont celle du milieu se compose des carrosses à six chevaux des princes romains, des chars de brillantes mascarades, d'autres de matti, de fous vêtus de longues chemises blanches, d'autres de minenti pittoresquement groupés, d'autres de musiciens jouant de tous les instrumens, et enfin de caractères mélés, promenant joyeusement leurs pompes variées et originales, leurs beaux ou leurs bizarres costumes et répondant par des volcans de confetti aux nuées de dragées de plâtre qui pleuvent sur eux de tous côtés. Dans ces combats souvent très-vifs, il est de la galanterie romaine

de ne pas épargner le beau sexe; et j'ai vu dans leurs calèches, de belles dames, en grande parure, décolletées et le visage découvert, recevoir avec une grâce toute stoïque la piquante impression de ces confetti lancés par des mains trop amoureuses, véritables héroines du Tibre, pour qui la douleur devenait un plaisir. Là comme partout de nobles intrigues se cachent sous des masques vulgaires, et les amans contrariés pendant l'année prennent de délicieuses vacances. Là aussi éclatent de sombres et brûlantes jalousies, écloses d'un bouquet, d'un regard surpris sur leur route, et le masque cache aussi d'implacables vengeances. Les blanches pagliacette, femmes des pierrots, dont le costume est si favorable à la taille des dames, sont en faveur une année; une autre, la vogue est aux villanella, aux paysannes; une autre, ce sont les juives qui sont préférées. La société de Rome est une grande fédération de coteries, séparées toute l'année, mais qui se rapprochent et s'entendent au carnaval pour les grandes aventures. Les scaletti, échelles pliantes, sont un des moyens le plus en usage pour faire arriver à tous les étages des bouquets ou des billets par-'fois peu galans; ces scaletti font partie des costumes des jardiniers et des jardinières. Tout-àcoup, au milieu du délire général, et au travers de cette immense voix du peuple qui chante, bourdonne, et crie dans toute la longueur, sur tous les balcons du Corso, l'on entend des chants religieux, et l'on voit arriver de hautes et éclatantes bannières, précédant une ou plusieurs confréries de pénitens de diverses couleurs, qui accompagnent à la grande église de San Carlo le corps d'un de leurs membres. Alors les voitures se rangent, s'arrêtent, les masques se taisent, s'agenouillent et prient, laissent passer le convoi et reprennent derrière leur joie interrompue. Il est curieux d'observer d'un balcon cette suite de silences à mesure que le convoi s'avance, et ces reprises de mouvemens à mesure qu'il s'éloigne. Le peuple de Rome est fait à ces contrastes, qui seraient si étranges pour tout autre : car en expiation de ce carnaval, et pendant toute sa durée, le Saint-Siége ordonne dans toutes les églises les prières des quarante heures, qui font la basse continue aux harmonies joyeuses du Corso.

Trois heures sonnent, autre changement de physionomie pour le Corso: deux boites éclatent sur la place de Venise, deux autres sur celle du Peuple, entre lesquelles s'étend la Via del Corso. Ceci n'est encore qu'un avertissement donné aux

voitures; une demi-heure après, ce double signal se répète, et tous les équipages masqués ou non masqués s'écoulent par toutes les issues. Il ne reste plus dans le Cours que les piétons et les soldats qui bordent la haie; car, par une véritable ironie guerrière, on voit à Rome force soldats à toutes les fêtes, ainsi qu'à Paris des gendarmes. A cette dernière explosion des pétards officiels, des dragons, le sabre au poing, descendent au galop du palais de Venise à la place du Peuple, vérissent l'alignement de l'infanterie par la brutalité de leur course, vraie charge d'une charge de cavalerie, constituent ainsi le vide de la carrière et font place à leur tour aux nouveaux acteurs qui vont la parcourir. Aussitôt un gros câble est tendu à l'entrée de la rue, et derrière viennent s'aligner forcément douze ou quinze chevaux. élancés soudain des écuries voisines et trainant après eux leurs palefreniers. Sur leur tête sauvage flottent des plumes, des aigrettes de diverses couleurs; sur leur dos, de longs serpenteaux de paillons d'or et d'argent : la croupe est garnie de balles de plomb et de piquans; ils sont de plus stigmatisés par des brandons d'amadou allumée sur les parties les plus sensibles de leur corps. Ainsi tatoués, torturés, les pauvres animaux arrivent furieux, se frappant entre eux du pied et de la dent, et, frénétiques de jalousie, se dressent au-dessus de la barrière tendue devant eux; car ils savent qu'ils vont courir, étant depuis deux ans au moins des martyrs éprouvés et des rivaux qui se haissent. Mais la lutte la plus acharnée est entre eux et leurs palefreniers, qui, terrassés, mordus, frappés par eux, se relèvent avec courage, et, aux applaudissemens des spectateurs, jaloux de dompter ces animaux devenus indomptables par les éperons qui les piquent, par le feu qui les brûle, se suspendent, s'attachent à leur crinière, à leurs oreilles, à leurs naseaux enflammés. Ce terrible combat des hommes et des chevaux, souvenir grotesque des gladiateurs et des lions, combat où le sang coule, où mille fois la mort se présente pour les hommes, produit sur les Romains la violente émotion dont leurs ancêtres ne pouvaient se rassasier. Mais eux, heureusement dégénérés, ils ont bientôt besoin que la course mette fin à cette scène véritablement tragique, où se confondent et se mesurent les passions et la force des hommes et des animaux, et l'on entend crier sur les gradins qui dominent ce barbare spectacle : la mossa! la mossa! (le départ.)

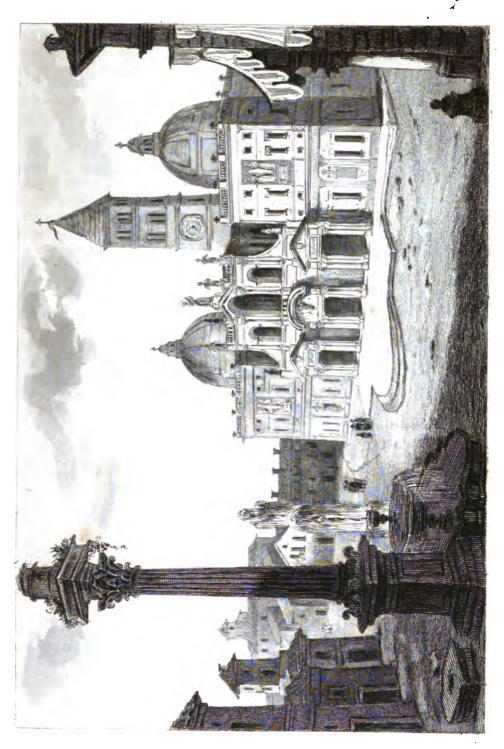

ZZZZA SZZZ

THE NEW YORK

Enfin la trompette sonne, la corde s'abat et les coursiers sont partis, irrités bien plus alors par les aiguillons de fer et de feu, par ceux non moins cuisans de la rivalité et par les cris de cent mille spectateurs qui les excitent. Aussi ont-ils bientôt franchi la carrière, et ils se sont précipités tête baissée dans les plis d'une vaste toile qui ferme la rue entre le palais Torlonia et le palais de Venise. C'est d'un balcon de celui-ci que le juge de la course proclame le vainqueur. Rien ne peut peindre ni l'ivresse avec laquelle le cheval est accueilli par la foule, ni la vanité de son maitre. Jamais triomphateur, vainqueur de Pyrrhus ou d'Annibal aux portes de Rome, ne reçut une ovation plus populaire que le cheval, ne fut plus fier et plus heureux que ce misérable maquignon. Celui-ci reçoit un drapeau et une pièce d'étoffe fournis par les Juiss. C'est au prix de ce tribut qu'ils se sont rachetés, je ne sais sous quel pape, de l'infâme obligation où ils étaient de courir euxmêmes, soit dans des sacs, soit chargés de cailloux, pour amuser le bon peuple de Rome!

La course des barberi termine la soirée du carnaval. L'Ave Maria sonne; les masques se signent, les balcons se vident, et chacun rentre chez soi pour souper en attendant l'heure du festino. Les coteries les plus joviales vont prendre ce repas du soir, non chez des restaurateurs, mais chez des gargotiers plus ou moins fameux pour la friture à l'huile, dont les grandes dames sont trèsfriandes. Dieu sait quels parfums s'exhalent de ces antres enfumés, où l'odeur de l'huile que l'on mange se confond sympathiquement avec l'odeur de l'huile que l'on brûle, et où l'hôtelier sert lui-même en chemise, mêlant de plus à la conversation de la noble assemblée des propos, des lazzi aussi pittoresques que sa toilette.

Le festino est le bal masqué du théâtre Aliberti, qui est resplendissant de mille bougies suspendues à ses lustres et à tous les rangs de ses

loges. D'élégans ou de riches costumes, avec ou sans masques, annoncent dans celles-ci la présence de la haute société. Dans ces réduits privilégiés règne une causerie animée, piquante, intime, toute italienne, intraduisible, où se récolte ordinairement ce qui a été capricieusement semé dans la journée. Le dernier jour du carnaval, entre la course et le festino, à la première tombée de la nuit, le Corso étincelle tout-à-coup de myriades de petites clartés, planètes volantes, fugitives, qui s'agitent, se choquent, paraissent et disparaissent, pour reparaître encore, non-seulement parmi les piétons, mais dans toutes les voitures, à toutes les fenêtres, sur tous les balcons. Ces clartés sont produites par des bougies (moccoli), dont chacun en tient une dans chaque main et que chacun cherche à éteindre dans celle de son voisin. L'attaque et la défense sont également vives et produisent les effets les plus imprévus. C'est le caprice, la folie de l'illumination, plaisir si soigné, si recherché à Rome. Rien vraiment de plus gracieux, de plus joyeux, que le coup d'œil de ces innombrables pyromachies, qui scintillent tout le long et à toutes les hauteurs des édifices de la rue du Cours. Cette rue paraît alors sans fin, en raison de l'optique des lucurs lointaines que multiplie à l'infini ce divertissement original, et partout l'on entend crier : Ammazzato quello che non ha il moccoletto (mort à qui n'a pas de bougie)! et puis après, avec des voix lugubres, è morto il carnevale! C'est ce jour surtout, le mardi-gras, qui se termine par des soupers dans les osterie célèbres. On s'y rend de bonne heure, afin d'avoir fini à minuit, heure fatale qui commence le mercredi des Cendres, et au-delà de laquelle vous ne trouveriez pas un verre d'eau dans aucun des palais, ni dans une seule des maisons où le carnayal aurait été le mieux employé et le plus fêté.

Basiliques. — Colonne Trajane. — Place des Saints-Apôtres. — Église. — Palais Colonna. — Fontaines. — Trevi. Michel-Ange. — Place d'Espagne. — Trinitá dei Monti. — Place de Monte-Cavallo. — Palais du Quirinal. — Villas. — Thermes de Dioclétien. — Chartreuse. — Santa Maria degli Angeli. — San Stefano Rotondo.—Villa Mattei. — Saint-Grégoire. — Imperia.

La Rome d'anjourd'hui n'a pas dégénéré de la Rome d'autrefois sous le rapport des places publiques, si dignes de nos récits. Mais bien qu'elle ait conservé le soleil et le far niente antiques, elle a en le tort de ne pas accepter l'héritage de ces nobles et somptuenses basiliques qui étaient le rendez-vens des oisifs et des plaideurs, des acheteurs et des politiques; car il y

avait aussi dans ces forum un tribunal et des boutiques comme à notre palais-de-justice. Si nous, habitans de la froide zone de Paris, nous qui ne comptons pendant notre été que quelques jours d'une forte chaleur, nous jouissons cependant de la promenade à couvert dans nos passages, sous les arcades du Palais-Royal et sous cette longue file de portiques qui joignent la place Ven-

dôme au jardin des Tuileries, à plus forte raison les Romains, qui ont huit mois d'été, auraientils besoin de ces vastes abris que leurs ancêtres opposaient aux ardeurs de la canicule. Les plus célèbres étaient les basiliques Porcia, Æmilia, près du Forum, le portique de marbre d'Octavie, qui abrite aujourd'hui les vendeurs de poisson, le Forum Palladium, celui de Nerva, dont les restes sont si beaux, et la basilique Trajane, entièrement découverte par notre administration. La colonne triomphale qui lui donne son nom s'élevait du fond d'un puits et était de tous côtés pressée et dérobée à la vue par deux églises, des couvens et de médiocres habitations; il fallait à tout prix, comme dans nos fouilles du Colysée et du Forum, respecter les églises de Notre-Dame de Lorette et del Nome di Maria, qui nous gênaient beaucoup pour le plan de la place. On se contenta donc d'abattre les couvens et les maisons, et faute de n'avoir pu sacrifier les églises, on dut se réfugier dans le système de la place elliptique, telle qu'elle existe à présent. La colonne en fut naturellement l'un des foyers, au lieu d'en être le centre. Le niveau antique fut bientôt rencontré, et l'enlèvement des déblais révéla la magnifique disposition de la basilique. Un mur élevé à l'entour fut coupé de deux larges escaliers descendant à la partie inférieure du bassin et soutint les terres qui surplombent au-dessus du sol antique. On reconnut alors, à la grande quantité des vestiges précieux dont il était couvert, que quatre rangées de colonnes partageaient en cinq ness cette salle immense, pavéc de marbre jaune et violet, et que ses murs étaient revêtus de marbre blanc. Le lambris était de bronze doré. Trois portiques sous lesquels s'ouvraient trois grandes portes décoraient l'entrée du côté du sud. Un mur fermait la basilique du côté du nord et servait probablement d'appui au tribunal placé dans la basilique, ainsi que les cella ou sanctuaires au fond des temples. Le Forum de Trajan est l'ouvrage de l'architecte Apollodore. La colonne est placée sur le plus beau piédestal qui existe par la perfection et la noblesse des ornemens; on compte deux mille cinq cents figures sur les admirables bas-reliefs d'airain qui la composent. Cette spirale de trophées montait ainsi du sol romain jusqu'à la statue de leur auteur, vainqueur des Germains et des Daces. Mais cette image de Trajan, depuis long-temps disparue, fut remplacée sous Sixte V par celle de l'apôtre saint Pierre, qui de là regarde son église. Le

bronze a immortalisé aussi cette étrange conséoration. Le même pape fit le même honneur à la colonne Antonine, veuve de Marc-Aurèle, comme sa sœur ainée l'était de Trajan, et remplaça ce césar par un autre grand homme, par saint Paul, le vrai fondateur du christianisme. Sixte-Quint fut doublement reconnaissant en élevant ces deux statues. Il fut aussi plus éclairé qu'Alexandre VII (Chigi), qui , cent ans après , fit démolir l'arc de triomphe de Marc-Aurèle, afin d'élargir la rue du Cours, entre laquelle et la place Antonine son palais partage sa vaste et noble étendue. Les basiliques formaient un carré long comme celle de la Madeleine, dont on ne pourra jamais faire raisonnablement ni artistement une véritable église chrétienne, faute de pouvoir, comme au Panthéon de Rome, déshonorer par deux clochers le frontispice de son portique. Réputé le plus bel édifice des temps modernes, la Madeleine restera ce qu'elle est , ce qu'on n'a pu changer, un Temple, témoignage sublime de la grandeur d'une nation et d'une capitale, monument dont la beauté parfaite suffit à sa consécration.

Non loin de la place Trajane est celle des Saints-Apôtres, remarquable par ses palais, dont le plus historique est sans contredit le palais Colonna, bâti par Martin V, résidence de la plus noble famille des Etats romains, dont le pontificat, la gloire des armes et la puissance firent plusieurs fois rechercher l'alliance par les rois de l'Europe. Ce palais se ressent encore de la grandeur de ses anciens maitres et renferme une belle galerie de tableaux, mais bien inférieure à celle du palais Doria sur le Corso, qui ne compte que par chefs-d'œuvre. Dans ses jardins, qui montent jusqu'au haut du Quirinal, on admire deux énormes fragmens du frontispice d'un temple da Soleil, et un immense pin-parasol qui sert de signal de reconnaissance dans le vaste horizon de Rome. L'église des Saints-Apôtres est illustrée par plusieurs monumens de Canova, l'un consacré au praticien de Venise Falier, son premier bienfaiteur, l'autre au célèbre graveur Volpato, son ami; le troisième est le mausolée de Ganganelli, à qui, tout mort qu'il était, Canova sacrifia la statue de l'autocrate Alexandre, demandée par le sénat de Corfou!

Dans le voisinage de ce beau quartier, habité par de nobles familles, est cette merveilleuse fontaine *Trevi*, qui à elle seule ferait la fortune de la plus belle ville de l'Europe : c'est le plus grand

ROME. 417

œuvre en marbre qui existe en fait de fontaine. Mais ses statues mythologiques élevées au-dessus du vaste bassin de marbre blanc où se précipitent les flots de l'Acqua Vergine, la meilleure de Rome, présentent un olympe fluvial du plus mauvais goût. Cette eau admirable, découverte par une jeune fille aux soldats d'Agrippa, arrive toujours de la Sabine à Rome par torrens, après une route de quatorze milles dans un aqueduc à moitié souterrain, ouvrage de cet illustre Romain qui éleva le Panthéon. La fontaine Trevi est la première de Rome pour la salubrité et la fraicheur de ses eaux; la plus abondante est la Paolina, d'où jaillit une rivière entière. La fontaine du Triton est la plus pauvre; mais elle fait honneur au génie poétique du Bernin, qui bâtit le beau palais Barberini, si justement célèbre par sa bibliothèque, ses tableaux et ses statues, parmi lesquelles est le Faune antique qui en a pris son nom. La fontaine de Termini, due à Alexandre-Sévère, a reçu de Sixte-Quint le doux nom d'Acqua-Felice. Malheureusement le Moise colossal qui devrait la décorer, en mémoire du miracle de la Bible, est aussi ridicule et ignoble par sa forme et par sa pose que le Moïse de Michel-Ange est majestueux, sublime et divin sur le mausolée de Jules II (della Rovere), dans l'église de San Pietro in Vincoli (Saint-Pierre-ès-Liens). Cette tombe inachevée est le plus grand ouvrage tumulaire du ciseau moderne : elle présente à la pensée la réunion de trois génies supérieurs, Moise, Jules II et Michel-Ange. Les poètes d'Italie ont chanté ce chef-d'œuvre de Buonarotti, qui marche à la tête de l'art, suivi de Raphael, du Corrége et du Titien. Aussi Rome voulut garder la cendre de Michel-Ange et lui avait destiné un asile triomphal sous cette coupole qu'il venait de suspendre dans les airs. Ses funérailles furent célébrées dans l'église des Saints-Apôtres, où il devait attendre sa translation à Saint-Pierre; mais Côme de Médicis fit enlever, la nuit, la dépouille du grand homme et la transporta à Florence, sa patrie, que Michel-Ange avait vaillamment défendue contre le pape du même nom, Clément VII, qui régnait alors.

La place d'Espagne, si connue des étrangers à cause de ses hôtels, n'a pas, à beaucoup près, la physionomie locale des autres places de Rome. Sans le magnifique escalier à deux rampes qui conduit à la Trinité du Mont, elle ne serait qu'une simple place d'une ville d'Europe, où il y aurait quelques auberges, des boutiques et des

maisons bourgeoises bien bâties, sauf peut-être le palais d'Espagne, qui lui a donné son nom. Sa fontaine, nommée la Barcaccia à cause de sa forme nautique, bien que l'œuvre du Bernin, ajoute encore à sa stérilité architecturale; mais cette fontaine donne aussi l'Acqua Vergine. L'un des trois grands rayons qui divergent de la porte du Peuple vers le centre de Rome conduit à la place d'Espagne; le nom de cette longue rue adossée aux pentes du Pintio n'est pas héroique : elle s'appelle la rue du Singe, via del Babuino. Il semble que la place d'Espagne soit un repos pour l'admiration et la curiosité, tant sa neutralité est frappante entre les richesses monumentales dont le Corso est le centre et celles qui la dominent dans les villas Medici et Ludovisi et sur le Quirinal. Cependant je ne puis quitter la place d'Espagne sans dire que son grand escalier, son unique monument, fut élevé par deux ambassadeurs de France, Étienne Gueffier, sous le pape Conti, Innocent XIII, et le cardinal de Polignac, sous Benoît XIII, Orsini. Aussi conduit-il à la Trinité du Mont, alors desservi par des Minimes de notre nation. Leur couvent devrait être encore désert, à défaut de Minimes français à v replacer, si S. S. Léon XII n'avait cru avoir le droit de remplacer nos moines supprimés et morts depuis la révolution, par treize dames du Sacré-Cœur de Jésus, qu'il fit venir de Paris sous Charles X pour l'éducation des filles nobles de ses États. Mais il ne parait pas que cette institution ait pris racine dans Rome, où les mères ont l'habitude de se contenter pour leurs filles de l'éducation qu'elles ont reçues elles-mêmes.

Castor et Pollux debout à côté de leurs chevaux, colosses que Constantin fit transporter d'Alexandrie, ont donné au Mont Quirinal, au palais pontifical et à la belle place qui le précède. le nom de Monte-Cavallo. Ces chefs-d'œuvre du ciseau grec sont placés séparément chacun sur un piédestal, dont l'un porte le nom de Phidias. et l'autre celui de Praxitèle : on ne pouvait pas mieux choisir. Opus, dit l'inscription: incertum, ajoutent les savans! mais ces groupes sont si beaux, que le nom certain de leurs auteurs ne ferait qu'ajouter à leur gloire personnelle et rien à l'admiration du spectateur. Au-devant de ces statues jaillit une de ces admirables fontaines qui, avec un luxe exclusivement romain, contribuent puissamment à rafraichir et d'une manière très-sensible la température ardente de l'été sur les places, dans les rues, dans la cour des palais

et même dans quelques églises. Cette fontaine fait face à l'entrée du palais pontifical, placée trèsirrégulièrement à l'un de ses angles, et surmontée du balcon officiel d'où le pape donne sa bénédiction solennelle, quand il ne peut aller la donner sur le balcon de Saint-Pierre ou de Saint-Jean de Latran. Le Quirinal avait été grandement et habilement disposé pour recevoir le César français. Les marbres les plus précieux, les statues et les peintures des artistes contemporains étrangers, italiens et français, avaient, ainsi que d'autres élémens de décoration et d'embellissement, transformé merveilleusement le palais pontifical en palais impérial. Le Danois Thorwaldsen y avait modelé Alexandre à Babylone, l'Italien Finelli le triomphe de Trajan, et le Français Ingres, aujourd'hui directeur de l'académie de France, avait suspendu au plafond de la chambre à coucher de Napoléon le songe d'Ossian! Hélas! tout cela fut le songe de Napoléon, à qui la Fortune avait imposé, comme une condition de ses autres faveurs, de ne jamais voir la ville des Césars. Ce fut également le songe de Rome tout entière, qui l'attendait avec une sorte de démence : car, elle aussi, elle avait révé qu'elle allait redevenir la capitale du monde!

Le palais Quirinal s'étend avec ses vastes dépendances le long de la strada Pia jusqu'au Casin des Quatre-Fontaines, qui en fait partie, et de l'autre côté, sur la pente de la colline jusqu'au petit palais de la Daterie. Le jardin est grand, orné de belles fontaines, dont les dérivations cachées sous l'herbe surprennent assez grotesquement par d'imperceptibles jets d'eau la confiance des promeneurs. L'eau fait aussi mouvoir la désagréable harmonie d'un orgue hydraulique. De hautes charmilles, bonnes sans doute contre la chaleur, mais moins bonnes que des allées d'arbres touffus, complètent le mauvais goût de cè jardin, sur lequel donnent les appartemens de Sa Sainteté. Le palais est à peu près dépourvu d'objets d'arts antiques et modernes. Cette simplicité est digne d'éloges pour la tiere, qui fort heureusement s'en est dédommagée au palais du Vatican. A gauche en entrant sur la place est le corps de garde des Suisses; à droite, est le palais et le tribunal de la Sogra Consulta; des casernes de cavalerie et d'infanterie en sont voisines, et tout annonce, aux premiers pas que l'on fait sur la place de Monte-Cavallo, d'ou la vue domine Rome entière, la résidence d'un petit souverain viager, qui a toute son armée autour de lui. Le pape n'est un grand souverain que quand il officie à Saint-Pierre : là seulement est la majesté du trône théocratique, puissante dans l'église, nulle dans le palais.

Le mont Pincio, qui donne son nom à la porte et à la rue Pinciana, est la plus délicieuse colline de Rome; aussi Lucullus et Salluste l'avaient couverte de leurs jardins. La destinée du Pincio s'est continuée, et, sauf certaines recherches de volupté particulières à l'ancienne Rome, les jardins modernes, tels que ceux de César, dessinés par l'architecte Berthault, et les villas Medici et Ludovisi, ont accepté l'héritage. La rue Pinciana sépare ces deux villas et présente un double but de promenade aussi agréable sous le rapport des jardins qu'instructive et attachante sous celui des arts. Car tel est le caractère de ces maisons de plaisance, tant de celles qui, ainsi que les villas Pontificia V aticana, Medici, Ludovisi, Mattei, Corsini, Pamfili, et Negroni, sont dans l'enceinte de Rome, bien que quelques-unes aient plusieurs milles de circuit, que de celles qui, ainsi que la villa Borghèse, hors de la porte Pinciana, ct la villa Albani, hors de la porte Salara, réunissent au plus haut degré la richesse des palais et des monumens avec la beauté des jardins. La villa Medici a été bien choisie pour être le siège de l'académie de France, au lieu de ce lourd et majestueux palais, bâti par Louis XIV dans la rue du Cours, qui, parcourant la partie la plus basse de la ville et la plus tourmentde par le contact social, convenait si peu à l'indépendante étude des arts, à qui il faut de l'air, de la lumière, de la solitude, et de l'inspiration venue d'en haut. La villa Medici est l'ouvrage de l'architecte Annibal Lippi, qui la construisit pour le cardinal Alexandre Medici, lequel's appela Léon XI pendant vingtsept jours seulement. Les jardins ont un mille et demi de tour, et dans le supérieur s'élève du sein d'un labyrinthe de cyprès, surnommé le Mausolée, un monticule sur lequel est placé une espèce d'observatoire, d'où la vue embrasse Rome. Saint-Pierre, le Vatican et la fécrie de la villa Borghèse. Rien n'est comparable au spectacle de l'illumination de la coupole et de la girandole du fort Saint-Ange, vu de ce pavillon aérien, ou bien des bosquets sombres et silencieux de chênes verts qui bordent la grande terrasse. Tel est l'asile ouvert aux jeunes artistes de l'académie de France. Ils doivent y devenir poètes et rendre à l'Europe ce heau siècle des Médicis, dont ils hebitent le palais. Les beautés de la nature et de l'art posent continuellement devant cux; car la nuit aussi y ajoute ses révélations : le Colveée vu



PROPERTY AS STORES WITH ALBERTAN THE ALBERTA BY WITHOUT A



ST FEATI LE LATTRAN.

Tar ABANG HAN BULL

ROME. 119

au clair de lune et le musée du Vatican aux flambeaux doivent enrichir également la palette et la pensée de l'artiste.

La villa Ludovisi occupe une petite partie de ces sameux jardine de Salluste que Vespasien, Nerva et Aurélien préféraient à leurs palais. Il était difficile à Rome moderne de consacrer par ane plus gracieuse demeure le souvenir de celle da grand historien; et il fallait bien que sur ce sol de merveilles il restat encore quelque chose de ce vieux génie romain, puisque le palais, les trois casins et les jardins de la villa Ludovisi, remplis de statues antiques et ornés des plus belles peintares modernes, furent élevés, distribués et disposés, tels qu'ils le sont à présent, dans l'espace de trente mois seulement sur les dessins du célèbre Zampieri, dit le Dominiquin. C'est encore un des miracles de ce népotisme, puissance aujourd'hui inconnue; mais le cardinal Ludovisi, neveu de Grégoire XV, en prosita habilement. Parmi les chefs-d'œuvre de cette villa sont les plasonds du petit casin, nommé del Monte, à cause de sa position élevée. Sur l'un le Guerchin a représenté l'aurore: c'est un poëme tout entier, où toutes les figures sont admirables; sur l'autre, il a peint la renommée, et celle-ci est encore un plus grand chef-d'œuvre. Les plantations très-variées, ainsi que les fontaines, confondent leur architecture tant soit peu hétérogène pour continuer celle des fabriques. Car sous le rapport des jardins, rien n'a été changé dans Rome stationnaire : et les siècles doivent passer autour de ses colonnades de verdures, comme autour de ses portiques de marbre.

La porte Pinciana mène à cette villa Borghèse si populaire à Rome à cause de ses ravissantes promenades, de ses bosquets mystérieux, de son lac, de ses eaux jaillissantes, de son hippodrome, de son temple, de ses casins, et de l'immense réunion d'antiquités que la famille Borghèse n'a cessé d'y rassembler depuis son fondateur le cardinal Scipion, neveu de Paul V. Le népotisme, heureusement, a été éminemment monumental. La villa Borghèse est un de ses plus magnifiques témoignages; elle est située sur l'antique villa du grand Pompée, dont les anciens ont laissé de brillans récits. La moderne n'a pas démérité de l'antique, et sans entrer dans le détail du musée du Grand Casin, sans même en signaler les trop nombreux chefs-d'œuvre, je me contenterai de dire que les objets d'art du musée Borghèse cédés par feu le prince Camille au musée de Paris pour le prix de treize milions, ont été remplacés en moins de trois années, tant la terre italique est inépuisable. Malheureusement la malaria détruit le charme de ce séjour vraiment enchanté, ou les jardiniers ne peuvent coucher pendant six mois de l'année. Aussi ne s'y promène-t-on jamais dans ces belles soirées d'été, ou la fraicheur de cet Éden romain serait si recherchée, et les bosquets de lauriers, les voûtes de chênes verts, ne voient sous leurs ombrages que des troupeaux de cerfs et de daims, dont les promeneurs, plus timides qu'eux, ne troublent plus la solitude.

L'on a l'idée des trésors de la villa Albani, créée par le cardinal Alexandre, neveu de Clément XI, au commencement du dix-huitième siècle, quand on entend dire à Rome qu'après le Vatican et le Capitole, le musée Albani est le premier. Cent quarante-quatre colonnes antiques de granit oriental, dont trente-six grandes, qui soutiennent les arcades du Casin, et quarante petites celles des galeries latérales, annoncent la prodigieuse richesse de cette villa en objets d'art. Les fondateurs des villas romaines ont assuré la gloire et le bien-être de leur patrie, et, Mécènes de la postérité, ils lui ont légué le triomphe des beauxarts sur la barbarie.

Si la villa Albani est la plus riche en marbres et en statues, la villa Pamfili Doria, hors de la porte San-Pancrazio, est certainement la première pour la beauté du site, la variété et la disposition des jardins, l'abondance des eaux, la végétation, et aussi par l'étendue, puisqu'elle a six milles de circuit. Le Casin a quatre étages, dont toutes les chambres sont ornées de statues plus ou moins rares et de meubles précieux. Des fouilles récentes ont fait découvrir dans les jardins plusieurs monumens mortuaires d'une haute antiquité, connus sous le nom de Colombarium, à cause de leur forme. Ils ont été soigneusement recueillis et pittoresquement disposés, ainsi que les inscriptions funèbres, en cimetière antique sous un massif de bois, dont le silence et l'ombre le protégent également. Les pins-parasols de la villa Pamfili ont obtenu une célébrité européenne par leur élévation et forment une variété" du plus grand effet au milieu des plantations de toute nature qui embellissent cette villa.

J'ai déjà parlé des Thermes de Dioclétien, à propos des bains de Titus, qu'ils surpassaient en étendue et en magnificence. On sait que cet empereur fut l'un des persécuteurs les plus sangui-

١.

naîres des chrétiens, qu'ennuyé du pouvoir et de la cruauté il abdiqua l'un et l'autre, et passa le reste de sa vie à cultiver des légumes à Salone, sur la mer Adriatique. La destinée de ses Thermes n'est pas moins étrange, et ils sont aussi habités par des cultivateurs de laitues. Sur leur immense emplacement, il existe deux églises, Santa Maria degli Angeli et San Bernardo. L'origine de la première est ainsi relatée dans la Légende: En 1516, le curé de Sant'Angelo de Palerme, ayant découvert sur le mur de son église une fresque représentant sept anges en adoration de la Majesté divine, inspira facilement à ses ouailles cette dévotion nouvelle, et la prit luimême tellement à cœur, qu'il forma le projet de l'importer à Rome. Il s'y rendit en effet en 1527, sans avoir pu réaliser son espérance. Mais quatorze mois après, comme il célébrait la messe le 7 septembre, il eut la vision du lieu où devait être placée l'église des Sept-Anges, le chercha, le reconnut dans la grande salle des Thermes de Dioclétien, et écrivit à l'encre rouge sur sept de ses colonnes le nom de chacun des sept anges. Pie IV, Médicis, qui régnait alors, chargea Michel-Ange, âgé de quatre-vingt-huit ans, de convertir cette salle en une église dédiée à Sainte-Marie des Anges. Les huit monstrueuses colonnes qui la soutenaient et dont sept avaient été marquées par le prêtre, soutiennent encore le beau monument du génie et de la vieillesse de Buonarotti. Cette église fut donnée aux Chartreux, ainsi que depuis -celle de Saint-Bernard, bâtie sur d'autres ruines de ces Thermes. Michel-Ange éleva le vaste cloitre de la Chartreuse, dont cent colonnes de travertin supportent les portiques. Une belle fontaine entourée de cyprès rafraichit la cour intérieure. Notre sculpteur Houdon a placé à l'entrée de ce cloître une statue de saint Bruno, dont Clément XIV disait : Elle parlerait, si la règle de son ordre ne lui prescrivait le silence. Indépendamment de ces deux églises, les papes Grégoire XIII Buoncompagni, Urbain VIII Barberini et Clément XI Albani, élevèrent aussi sur ces Thermes d'immenses greniers publics, sous lesquels les Romains vont prendre le plaisir du jeu du ballon. Le reste du terrain est le Campo Marzo du pape et sert aux exercices militaires. La fontaine de Termini, qui donne l'Acqua Felice de Sixte-Quint, dont la villa était voisine, jaillit sur la partie septentrionale des bains de Dioclétien; leurs énormes massifs recèlent les cellules des solitaires. L'on peut juger par ces grands établisse-

mens, et par ce qui reste encore de ruines et de sol libre, quelle était l'étendue delle Terme Diocleziane.

Je reviens aussi au mont Cælius, sur lequel se groupent dans un horizon peu étendu tant de contrastes d'architecture monumentale. Et d'abord c'est un temple élevé à Claude, sur le lieu où finissait le grand aqueduc dont les vestiges conduisent encore de Rome à Marino. Ce temple fut transformé en l'église de San Stefano Rotondo, ainsi nommée à cause de sa forme circulaire. Un double rang de colonnes tourne à l'entour; l'intérieur est revêtu des peintures atroces et saignantes du Pomarancio et de Tempesta, qui se sont barbarement étudiés à représenter tous les genres de tortures appliqués aux chrétiens : de sorte que l'on croit plutôt être dans le boudoir de Claude que dans l'église de Saint-Étienne, à qui, en sa qualité de Protomartyr, ces peintres ont cru devoir rendre cet horrible hommage de leur pinceau. Fort heureusement cette église n'est ouverte que dans la matinée du dimanche. A droite est un grand pilier de l'aqueduc de Claude, continué par Néron jusqu'au Palatin. En face est la délicieuse église de Santa Maria in Dominica, où l'on vient se reposer des tortures de San-Stefano, par les belles fresques de Jules Romain et de Pierin del Vaga, élèves de Raphael le restaurateur de cette église; elle s'appelle aussi la Navicella, d'un petit navire de marbre placé au-devant de son élégant portique, sur la place où s'ouvre la villa Mattei. L'église de Saint-Grégoire, également sur le Cælius, fut fondée par ce pape; elle renferme de très-belles fresques dues à la rivalité du Dominiquin et du Guide. Le portrait du saint est d'Annibal Carrache, et sa statue, ébanchée par Michel-Ange, fut terminée par un Français, son élève, nommé Lorain Cordier. On voyait autresois dans cette église la tombe et l'épitaphe tant soit peu profanes de la célèbre Imperia, l'Aspasie du siècle de Léon X, qui soutint merveilleusement par son esprit, sa beauté et la qualité de ses adorateurs, la dignité de la courtisane romaine; l'épitaphe disait en latin: Imperia, courtisane romaine, qui, digne d'un si grand nom, offrit le type d'une beauté rare parmi les hommes, véçut vingt-six ans et douze jours et mourut le 15 août 1511. Sa fille, nommée Lucrèce, soutint héroiquement l'honneur de son nom, en s'empoisonnant pour se soustraire à la passion du cardinal Petrucci.

J. Norvins.

#### VII.

Ponte Molle. — Porte du Peuple. — Jardins de César. — Port de Ripetta. — Palais Borghèse. — Charles IV. — Pont Saint-An<sub>o</sub>e. — Palais Farnèse. — Église de la Mort. — Palais Falconieri. — La Farnésina. — Ponte Sisto. — Isola Tibertina. — Ponte Fabrizio et Cestio. — Ponte Rotto. — Temple de Vesta. — De la Fortune virile. — Palais de Pilate. — De Rienzi. — Mont Palatin. — Cloaca Massima. — Santa Maria in Cosmedin, Bocca della Verità. Ponte Sublicio. — Trastevere. — Ripa-Grande. — Hospice Saint-Michel. — Santa Maria in Trastevere. — Cimetière du Saint-Esprit. — Mont Aventin. — Églises. — Mont Janicule. — Palais Corsini. — Le Tasse.

Le pont d'Émilius Scaurus, si bien nommé Emiliano, et depuis par corruption Milvio, et ensuite Molle, on ne sait pourquoi, est le premier pont sur le Tibre aux approches de Rome. Il n'a conservé de son antiquité que ses piles, sur lesquelles posent les quatre arches refaites par le pape Nicolas V, vers 1450, et la haute tour carrée de Bélisaire. Son plus beau souvenir, sans doute, c'est d'avoir été le théâtre de l'épisode final de la victoire de Constantin sur Maxence, et d'avoir vu, après l'apparition de la croix dans le ciel, le tyran précipité de son parapet dans le Tibre, qui l'engloutit avec une partie de son armée. Son monument moderne, à l'entrée de la voie Flaminia, est la statue de saint Jean Népomucène, qui semble placée sur ce pont pour effrayer les chevaux et donner au saint l'occasion de nouveaux miracles. Grossi des quarante-six affluens qu'il a reçus depuis sa source, et dont les plus considérables sont la Nera et le Teverone, le Tibre cependant ne court pas; mais il se contente d'arriver lent et limoneux à la ville éternelle, ainsi qu'un vieux sénateur revenant poudreux de sa vigna. C'est à la Porta del Popolo que le Tevere prend son titre de citoyen romain, par ces noms de Ripetta et de Ripa Grande, petit et grand rivages, donnés aux deux parties de la longue rue riveraine qui, transformée en quai, devait commencer à cette porte et se perdre aux ruines enfumées de la basilique de Saint-Paul hors de la ville. On salue l'entrée du Tibre à Rome de toute l'étendue de cette belle place du Peuple, où viennent stationner chaque jour les interminables files des promeneurs indolens voiturés sur le Corso. Pendant cette station, qui, ainsi que les plaisirs en plein air, dure jusqu'à l'Ave-Maria, ont lieu auprès des voitures des causeries d'un vif et doux intérêt. De ce vaste forum de la conversation romaine, divergent vers le centre de la ville trois belles rues, Ripetta à droite, le Babuino à gauche et le Corso entre les deux. A présent on voit aussi le Tibre paternel, des hauteurs ver-

doyantes du Pincio, transformées en jardins de César par l'architecte de Napoléon, avec des rampes douces et croisées pour les voitures, des bosquets, des fontaines, des statues et des terrasses faisant suite à celles de la villa Médicis. C'est le premier jardin public qui ait été planté dans Rome depuis les papes. Du temps d'Auguste, un bois de peupliers s'étendait de son mausolée jusqu'au bout du Champ-de-Mars le long du Tibre, et couvrait toute cette place actuelle du Peuple, se mariant ainsi aux antiques plantations du mont *Pincius*. On parla longtemps d'Auguste sous ces arbres qu'il avait plantés; on parlera aussi long-temps de Napoléon sur les terrasses du Pincio. La construction si noble et si élégante de ses jardins, qui descendent jusqu'au sol de l'obélisque, donne à la place du peuple une beauté nouvelle, en opposant une masse de verdure riante et embaumée aux ondes jaunâtres du fleuve et à la sévère majesté des monumens. Le siècle est entré et a pris rang dans Rome pontificale sous la forme d'un jardin; et, grace à Napoléon, les arbres proscrits depuis les Césars ont gagné leur procès.

Le Tibre a été de toute antiquité si aimé à Rome, que le nom de Flumentana avait pu être donné jadis à la porte près de laquelle il entrait dans la ville. Mais depuis, et avec plus de raison, elle prit le nom de Flaminia, de la route qui passe sous son immense arcade. Ensuite elle fut définitivement nommée Porta del Popolo, à cause de l'édification de la belle église de Santa-Maria del Popolo par le pape Pascal II. Cette porte est un véritable arc de triomphe, qui convient à l'entrée de l'ancienne maitresse du monde. Le pape Pie IV, Médicis, la restaura telle qu'elle est aujourd'hui d'après le dessin de Michel-Ange, exécuté par Vignolle ; chacun de ses côtés est orné de deux colonnes de marbre entre lesquelles sont placées, à droite la statue de saint Pierre, à gauche celle de saint Paul: Rome chrétienne ne pouvait être annoncée plus dignement. Mais aussitôt qu'on l'a franchie, on demeure comme enchanté

par l'aspect majestueux de cette place véritablement monumentale. Au milieu, s'élève l'obélisque qu'Auguste rapporta dans sa patrie en témoignage de la réduction de l'Égypte en province romaine. Sixte-Quint eut la noble idée d'en décorer la place du Peuple et aussi d'y laisser, parmi les inscriptions qui consacrent la réédification de ce monument, celle par laquelle Auguste le dédiait au Soleil, en le plaçant dans le Champ-de-Mars. Une large et haute fontaine fait face en avant de l'obélisque à la Via del Corso, dont les portiques de deux autres églises, placées aussi sous l'invocation favorite de sainte Marie, dessinent merveilleusement l'entrée.

Ainsi en entrant dans Rome on connait à l'instant, par ces trois églises consacrées à la Vierge, la religion dominante des habitans. Et en effet, il est remarquable que, tandis que quarante-cinq églises y sont consacrées à la Vierge, Dieu n'en ait que deux, celle du Bambin Gesà, et celle de Gesù, qui appartient aux jésuites; et deux en commun avec sa mère, l'une sous l'invocation de Gesù-e-Maria, l'autre sous cette singulière appellation, Domine, quò vadis? Or voici ce que dit saint Ambroise à cette occasion. « Il y avait près de la porte Saint-Sébastien une petite chapelle dédiée alla beatissima Virgine delle Palme. La tradition rapporte que là Notre-Seigneur apparut à saint Pierre, qui fuvait de Rome. L'apôtre étonné dit au Christ : «Maître, où vas-tu? Domine, quò vadis? — Je vais à Rome, répondit Jésus, pour être crucifié une seconde fois. » Après ces mots, il disparut, laissant sur le sable la trace divine de ses pieds. Depuis lors la chapelle des Palmes reçut son nom de l'étrange question de saint Pierre à Notre-Seigneur.

Le port de Ripetta est le port champêtre de Rome, dont Ripa grande est le port marchand. Au premier, débarquent les vivres et les productions qui viennent de la Sabine, si riche en blé, en légumes, en fruits et en fourrages; cette destination est antique, comme celle de Ripa grande, qui reçoit tous les produits de la mer. Aussi c'est un spectacle curieux que celui de ces deux ports, si vivans, si animés, en raison de la différence pittoresque de races, de langages, de vêtemens, de marchandises et de bâtimens des deux espèces de navigateurs qui les fréquentent : c'est comme le rendez-vous de deux peuplades étrangères, dont l'une habite la maremme et l'autre la montagne; ceux-là pêcheurs et matelots, ceux-ci laboureurs et bateliers.

Les bateaux de la Sabine abordent à un port tout de marbre, dont l'une des deux rampes circulaires conduit par vingt degrés à l'église de San Girolamo dei Schiavoni, et l'autre à un magnifique portique de dégagement du palais Borghèse. L'église fut fondée par un ermite esclavon du nom de Jérôme, qui la dédia à son patron. C'était à l'époque ou les Esclavons, chassés de leur patrie par Mahomet II, vinrent, avec trois de leurs évêques, demander un asile au souverain pontife, en 1453. Nicolas V leur concéda le terrain qui s'étend de la porte du Peuple à l'église actuelle, et ils s'y établirent sous des baraques. Peu après arrivèrent aussi à Rome la reine de Bosnie et Démétrius, prince de la Morée, également dépossédés par le Grand-Turc. Leur malheur, pareillement accueilli, servit puissamment la misère des premiers venus : l'église fut bâtie, ainsi qu'un hôpital; des écoles furent établies pour les enfans esclavons de l'Illyrie et de la Dalmatie; enfin la rue Ripetta sut ouverte et bâtie par ces fugitifs.

C'est entre cette rue, la via Condotti et la place, qu'est assis le vaste palais Borghèse, à qui sa forme a fait donner le nom de Cembalo, clavecin. Le pape Paul V le donna à sa famille avec ce qu'il fallait pour le continuer. Martin Longhi il Vecchio en fut l'architecte. Malgré l'irrégularité vraiment choquante de sa forme extérieure, cet homme habile trouva le moyen d'y encadrer une grande cour carrée, qu'il entoura d'un double étage de portiques, soutenus par quatrevingt-seize colonnes de granit égyptien, et qu'il orna de trois statues colossales d'impératrices romaines; cette cour communique à un jardin décoré de vases, de statues et de fontaines. Le rez-de chaussée renferme cette précieuse galerie où l'Europe vient admirer les œuvres des grands maîtres, et entre autres de celui qui, à l'âge de trente-sept ans, enlevé à la gloire, aux arts, et aussi à l'amour comme à l'idolâtrie de ses contemporains, avait produit trois cents ouvrages, et avait vu Michel-Ange jaloux de son génie! Il suffit de nommer, pour Raphael, la Déposition du Christ au tombeau, chef-d'œuvre qu'il fit à l'âge de vingt-quatre ans ; pour le Garofolo, la Descente de croix; pour le Dominiquin, la Chasse de Diane; pour le Titien, l'Enfant prodigue, l'Amour divin et l'Amour projane; la Fornarina de Jules Romain ; et la Danaé du Corrége. Des fontaines jaillissent dans une des salles et dans la galerie qui donne sur le port de Ripetta.

MANA WAN ZHT ALALIC LICILARY



RIPA GRANDE, MONT AVANTIN, EGLISE S. LUC.



TEMPLE DE VESTA, MAINON DE PILATE, S'A MARIA IN COSMIDIN.

Les grands appartemens sont au premier étage, et ont leur entrée par ces portiques; ils sont également décorés de beaux tableaux et d'un trèsriche mobilier : au-dessus est la bibliothèque. Le palais Borghèse est une demeure vraiment royale, ainsi que les palais Barberini, Colonna, Doria, Farnèse, Corsini, etc. Il fut le dernier asile de Charles IV et de sa famille, en 1812, moins Ferdinand et don Carlos, alors habitans de Valencay, où ils fêtèrent si bien le mariage de Napoléon. Dans cette année 1812, on se serait cru à peu près aux temps de l'ancienne Rome, tant il y avait alors, dans cette seconde capitale de l'Empire français, de souverains sans couronne, détrônés plus ou moins par les événemens. Pour suivre l'ordre des dates, je citerai d'abord l'exdirecteur Barras, le roi de Sardaigne ensuite, puis Charles IV, la reine d'Espagne, la reine d'Etrurie, et le roi son fils, aujourd'hui prince de Lucques. Mais n'ayant à parler que des hôtes du palais Borghèse, je me bornerai à deux anecdotes dont j'ai été le témoin.

L'on sait que, de tous les princes de l'Europe, ceux qui portent à Saturne le culte le plus dévoué, ce sont les Bourbons de la maison d'Espagne. Fidèle à cette bizarre religion de ses pères, Charles IV, à l'époque de son départ de Madrid, où il laissait, sans arrière-pensée, les couronnes des Espagnes et des Indes, surveilla lui-même l'emballage de ses montres et de ses pendules qui l'accompagnèrent dans ses différens séjours. Tout avait été tellement sacrifié aux intérêts de l'horlogerie royale, que, quand la reine dut aller diner chez l'empereur, au château de Marrac, il fut impossible de trouver dans les bagages la caisse des bas de soie, et qu'on sut obligé de lui en envoyer. L'étage occupé par LL. MM., au palais Borghèse, était exactement rempli de montres et de pendules. Le roi, ainsi que la reine, c'était une affaire d'étiquette, avait dans sa chambre à coucher un grand cadre de velours noir sur lequel quelques douzaines de montres étaient placées, sans compter les pendules de différentes grandeurs. Le comte de Saint-Martin, Piémontais, réunissait en lui toutes les grandes dignités de la couronne, et Charles IV, dont il était très-aimé, lui avait donné la plus grande marque de confiance, en le chargeant de l'inspection de son horlogerie. Le pauvre comte avait affaire, et certes de tout le palais il était le plus occupé. L'estomac du roi sympathisait avec ses montres d'une manière tellement mathématique, que, quand la montre favorite marquait une heure, S. M. mourait de faim : c'était l'heure immuable du diner.

Un jour que j'avais l'honneur de diner chez le roi, je m'étais rendu au palais Borghèse quelques minutes avant une heure. On était déjà réuni chez S. M., dont l'accueil fut aussi bienveillant qu'il avait coutume de l'être. Il le fut même davantage à mon égard, parce que le roi m'avait de plus accordé la faveur très-rare d'assister au concert qui avait lieu une heure après son diner. « Vous entendrez, cavalier, me dit-il, un famcux quintetto de Boccherini. -Je m'inclinai, mais en levant les yeux sur le visage de Charles IV, que je venais de voir si calme et même si gracieux, je sus frappé de la subite métamorphose qu'il éprouvait. L'agitation de sa physionomie se communiqua soudain à toute sa personne. Le roi allait, venait, murmurait en espagnol des mots entrecoupés, entrait dans sa chambre à coucher, rentrait au salon, tandis que sa famille, sa cour et la reine elle-même restaient silencieuses. Quant au comte de Saint-Martin, le chagrin l'avait réellement petrifié. Ceci me frappait toutefois uniquement, c'était que Charles IV fût devenu l'être le plus agité de son palais. Il fallait qu'il v eût, à une révolution aussi complète dans le système nerveux du vieux roi, une cause bien grave, que j'étais fort impatient de découvrir; car tout le monde paraissait dans le secret : moi seul je ne comprenais ni l'agitation du prince, ni la morne tristesse de sa famille. Profitant donc d'une nouvelle absence de S. M., qui venait encore de retourner dans sa chambre, et de plus, prenant réellement en compassion l'état du comte de Saint-Martin, que j'aimais beaucoup, j'allai à lui et lui demandai tout bas ce que pouvait avoir éprouvé le roi. « Vous n'avez donc pas entendu sonner une heure à la pendule? me dit-il. - Non, vraiment, c'était sans doute pendant que le roi me parlait. — Eh bien! mon ami, l'heure du diner a sonné, le préset du palais n'est pas venu l'annoncer, et voilà ce qui met mon bon roi hors de lui. Il est allé pour la troisième fois consulter ses montres et ses pendules; elles vont à merveille, et mon excellent maitre, qui a bien pu perdre ses trônes, ne peut attendre son diner. Telle est l'unique cause de son agitation. » Pendant qu'il me parlait ainsi, sotto boce, ses paroles me parurent accompagnées d'une espèce de petite sonnerie très-régulière. « Eh mon Dieu! cher comte, lui dis-je, qu'est-ce

que c'est que ce petit carillon que j'entends tout autour de vous. — Voici ce que c'est, répondit paisiblement le grand-maréchal : je porte sur moi une demi-douzaine de montres paresseuses, que le roi a daigné me confier, afin de leur faire reprendre le mouvement qui leur manque pour marcher avec les autres, dont, grâce à Dieu, il est fort content. Quant à celles-ci, le roi les a mises en punition sur ma personne; mais le jour où elles auront repris le pas des autres, elles rentreront en grâce, et le roi sera l'homme le plus heureux de la terre; mais je m'attends... » Saint-Martin ne put achever. Charles IV entra, alla droit à lui, et lui dit avec feu : « Saint-Martin, voyons tes montres. » Au même moment parut le préset du palais. Le roi lui montra la pendule, partit comme un trait vers la salle à manger, et nous suivimes Sa Majesté. Saint-Martin avait bien deviné; mais heureusement il ne fut pas obligé de vérifier les montres qu'il portait. Le roi, à peine assis au haut de la table, le Bénédicité avait déjà chassé les nuages qui couvraient au-dessus du plus grand nez connu le plus grand front d'une tête royale : le roi avait tout oublié. En voyant l'appétit du monarque, je m'étonnai moins de son impatience. Mais comme rien n'est plus rare que de voir aux princes un appétit aussi ferme et aussi solide, je demandai à Saint-Martin, qui s'était un peu remis, si Charles IV mangeait autant quand il régnait. Sur sa réponse affirmative, je commençai à mon tour à en vouloir au préset du palais, qui devait bien connaître l'estomac de son maître. Le roi n'avait jamais bu de vin, pas même, me dit-il, de vin de Malaga; peut-être était-ce pour cela qu'il regrettait moins sa couronne. Et en effet, pour un roi buveur d'eau, c'était une vraie fortune que d'être retiré à Rome, où elle est excellente: seulement on la frappait de glace et on la lui servait dans un grand verre de cristal qui tenait une demi-pinte, et qu'il avalait d'un trait entre chaque épais carré de viande désossée, qu'on lui apportait tout arrangé, sans qu'il eût besoin de rien demander. J'avoue qu'en voyant pour la première fois une de ces portions cubiques placées devant Charles IV, je crus qu'il allait au moins en servir à la reine et à ses enfans; mais cette scène se passait en monologue. Le roi des Espagnes et des Indes n'aurait donc conservé de despotisme que pour la table, s'il ne s'était aussi réservé celui de la musique.

A deux heures et demie précises à la pendule

de confiance, le roi disparut; à trois heures, la reine se leva, ainsi que sa famille, et l'on suivit S. M. dans un salon qui précédait celui de musique, où quatre symphonistes attendaient le roi, debout devant leurs pupitres. Un moment après, S. M. Charles IV arriva avec son violon sous le bras, comme un ménétrier villageois, dont il a vait pris le costume. On était dans l'été; l'affaire devait être chaude, et en sa qualité de premier violon, le roi ne l'ignorait pas. S. M. parut donc vêtue d'un grand gilet de nankinet lie de vin, rond, à manches, tout ouvert à cause de la chaleur, et d'une culotte de nankin avec des bas chinés. Ses vastes souliers étaient attachés avec de petites boucles rondes en argent au-dessus du coude-pied. Il portait une chemise sans col, avec un petit jabot. Un grand mouchoir rouge à carreaux sortait de la poche du gilet. Nous étions assis en rond, faisant face à la porte du concert. Vous allez entendre le roi, me dit la reine. Lors j'augurai de l'accent que S. M. avait mis à ces simples paroles une partie du plaisir que j'allais éprouver. En effet, le roi attaqua vigoureuscment, non pas en maître, mais en vrai despote, la partie du premier violon. Ses quatre symphonistes, et je leur rends cette justice encore à présent, faisaient tous leurs efforts pour suivre le roi; ils en étaient venus presque à leur honneur pour le premier morceau. Cependant il était résulté pour moi, de cette manière nouvelle de concerter en manœuvre à peu près indépendante, l'espérance qu'ils jouaient une œuvre posthume de Boccherini, qui m'était inconnue, et que je comptais retrouver ailleurs. Fort heureusement cette pensée imprudente resta renfermée ou elle était venue, quand Charles IV, ruisselant de sueur, toujours son violon sous le bras, et essuyant son grand front avec le mouchoir rouge, vint dans l'entr'acte recevoir les bassesses de nos félicitations. Où étais-tu, Charlet? Jamais œuvre plus comique, plus digne de toi, ne serait sortie de ton crayon, si tu avais pu saisir la nature de cette scène originale! Enfin vint le morceau final, et cette fois, jamais, j'ose le dire, jamais charivari de village donné à un veuf qui se marie pour la troisième fois n'offensa autant des oreilles humaines. Nous étions tous, dans cet état, entre la stupeur et le désespoir, qui résulte d'une grande catastrophe, telle qu'un tremblement de terre, quand le roi reparut comme le spectre du quintetto, avec le violon, le mouchoir, un singulier désordre de toilette, l'œil enROME. 125

flammé, hors de lui, pantelant, harassé, tandis que les autres allaient toujours, lui ayant fini; et brandissant son archet, à nous crever les yeux, il s'écria: Vous les entendez encore!... ils n'ont pas pu me souivre, ces Romains.. Ah! si j'avais ici mon violoncelle Duport!... Vous l'avez connu, cavalier? s'adressant à moi.... Celui-là il me souivait!... mais eux!... voyez, ils vont toujours! En effet, les concertans romains, que j'avais choisis parmi les premiers musiciens des théâtres, achevaient à eux quatre le quintetto déserté par le monarque. Moins lestes ou moins courtisans que Duport, ils n'osaient pas, par respect pour Boccherini, sauter les mesures et les lignes entières, que S. M. passait involontairement et sans s'en apercevoir. C'était ce qui venait d'arriver; ce qui avait lieu de temps immémorial, me confia la reine, en ajoutant : Le roi est si vif!

Le cours du Tibre multiplie et métamorphose, à chaque pas que l'on fait sur le rivage, les aspects de la grande cité romaine, qu'il faut si peu de jours pour admirer et tant de mois pour bien connaître! Il semble qu'elle se renouvelle, ou plutôt se transforme au regard et à la pensée! Tantôt elle pose de face, tantôt elle pose de profil, cachant ou laissant voir ce qu'on n'apercevait pas de ses traits les plus caractéristiques, des signes palpitans des quatre âges de son histoire ou de sa vie privée. La longue route que le fleuve s'est ouverte dans son sein, toute bordée de palais, d'hospices, de temples, de prisons, de jardins, de monumens, réflète encore alternativement les sommets et les fabriques du Palatin, de l'Aventin et du Janicule. Le palais Borghèse a commencé le luxe monumental de son cours. Plus loin, sur l'autre rive, celle du Borgo, le mausolée d'Hadrien, surmonté de son archange, projette sur ses eaux l'ombre de ses créneaux, et le pont Ælien celle de ses arches et de ses statues. Jadis il fut couvert d'un portique qui, joignant ceux de Saint-Pierre, abritait du soleil les pélerins des quatre parties du monde; mais la transformation de la Mole Hadriana en citadelle enfanta un système de défense qui proscrivit les portiques, et les pauvres pélerins, se trouvant tout-à-coup sans abri, furent ainsi sacrifiés au génie militaire, généralement si peu ami des monumens. Il en vint un si grand nombre pour le jubilé de 1450, qu'une partie fut étouffée sur le pont et une autre périt dans le Tibre par la rupture des parapets. La place qui précède le pont, du côté de Rome, sert à la fois de marché et de lieu d'exécution; aussi on y voit la chapelle de Saint-Jean le Décollé, dont la généreuse confrérie se dévoue au service des condamnés.

Les palais Farnèse et Falconieri continuent la grande décoration du Tibre. L'église de la Mort les sépare et semble une tombe circulaire entre deux musées. L'invocation sous laquelle cette église est placée, est bien justifiée par une chapelle dont la décoration intérieure, de la plus riche et de la plus élégante architecture, est uniquement composée d'ossemens humains, qui en figurent les ornemens; les têtes de morts en sont les pilastres, et les squelettes les statues. Une assez lourde imitation de cette chapelle sépulcrale existe dans les carrières sur lesquelles sont bâtis les faubourgs Saint-Jacques et Saint-Germain. Il valait mieux imiter le Panthéon. Le palais Falconieri est la résidence du cardinal Fesch, oncle de Napoléon, archevêque de Lyon et primat des Gaules, qu'il ne peut plus habiter. Il a enrichi cette noble demeure d'une admirable collection de tableaux, nouveau musée ouvert aux voyageurs avec une bienveillance journalière. Par sa beauté majestueuse et triste et sa construction puissante, le palais Farnèse est le type du palais romain. L'antique travertin du Colysée posa ses fondations, éleva ses galeries, forma ses murailles; le Bramante le dessina, San Gallo le commença, Michel-Ange le termina: et pendant qu'il plaçait le grand portique sur douze colonnes de granit égyptien, qu'il renfermait la cour dans une double rangée de portiques, qu'il lui donnait à garder des colosses grecs et la cendre de Cecilia Metella, que le triple étage de cette royale demeure se remplissait des plus nobles et des plus austères monumens de l'antiquité, un grand artiste aussi, Annibal Carrache, ainsi qu'un poète qui jette des fleurs sur un mausolée, couvrait de ses fresques mythologiques si naïves, si gracieuses, si brillantes, les voûtes et les murailles de ces salons peuplés de dieux et de césars. Vis-à vis du palais s'appuie au ponte Sisto la Farnésina, où Raphael fait oublier Carrache; elle élève son casin délicieux au milieu de ses bosquets qui viennent fleurir sur le Tibre. Là, le bien-aimé de la Fornarina venait se délasser du sublime Mystère de la Transfiguration par celui des Amours et des Noces de Psyché, chefsd'œuvre également immortels, dont l'un lui montrait le Paradis et l'autre l'Élysée.

Au-delà du ponte Sisto, réédifié en 1473 par

Sixte IV, parait au milieu du fleuve l'Isola Tibertina, Fille du Tibre et de Rome, elle élève dans les airs les clochers de Saint-Grégoire et de Saint-Barthélemy, et semble suspendue entre les ponts Fabrizio et Cestio, dont l'un vient de la ville et se nomme Quattrocapi, à cause des quatre hermès de Janus qui le décorent, et l'autre conduit au faubourg de Trastevere, où dort, dit-on, le vieux sang de la vieille Rome. Plus loin le fleuve se brise contre les ruines du ponte Rotto, jadis Palatin, le premier pout en pierre bâti à Rome; il rappelle les Scipions. Ce pont fut emporté trois fois par les crues du Tibre : la dernière fut sous Paul III, qui ne voulut pas suivre le plan de Michel-Ange, lequel prédit sa chute. A côté, sur le sol alluvionnaire du fleuve, se trouvent réunis quatre édifices qui datent chacun de l'un des quatre âges de Rome. Le plus antique est le temple élégant de la Fortune virile, orné d'un rang de colonnes ioniques, dédié par Servius Tullius à la Fortune, qui d'esclave l'avait fait roi; c'est sans doute le monument le plus ancien de la reconnaissance humaine. Mais la via Sce*lerata*, près de Sainte-Marie-Majeure, où l'impie Tullia fit passer son char sur le corps de son père, laisse aussi un souvenir sanglant de l'ingratitude de la déesse. A côté du temple est cette maison dite de Pilate, dite aussi du tribun Rienzi, irrégulièrement plaquée de fragmens de marbre et d'inscriptions. Son architecture a un caractère d'étrangeté qui en fait remonter la construction bien avant l'invasion des Barbares. Vis-à-vis du temple de la Fortune virile, dont le carré long renferme depuis le neuvième siècle une église dédiée à la Madone, on voit, comme on le voit aussi du Tibre, ce temple grec si gracieux, si petit, si parfait, qui gardait le feu sacré de Vesta au sein d'une cella circulaire; il est soutenu par dix-neuf colonnes corinthiennes. Peut-être fut-ce par une sorte de commémoration du feu sacré qu'il fut depuis consacré à Sainte-Marie du Soleil; mais il n'y a aucun moyen d'excuser la grotesque dénomination de Saint-Etienne aux Carrosses, que lui donnent le bas clergé et le peuple de Rome ; à présent on l'a dédié à Hercule vainqueur. C'est un peu tard, il faut l'avouer, depuis la victoire d'Hercule sur les brigands de l'Aventin et la mort de Cacus, dont on voit toujours la caverne sur le bord du chemin. Le temple de Vesta est, pour l'architecture, ce que la Vénus de Médicis est pour la statuaire. Enfin près de ce temple s'élève

le clocher à six étages de Santa-Maria in Cosmedia, mot grec qui veut dire parure; on la nomme encore Santa-Maria della Bocca della Verità, à cause d'une tête de Jupiter Ammon qui est sous son portique et sur laquelle juraient les Égyptiens. On voit qu'il faut beaucoup de présence d'esprit à Rome pour ne pas confondre sans cesse le sacré avec le profane, quand l'Eglise elle-même en donne l'exemple par les étranges dénominations des lieux saints. Les fondations sur lesquelles repose cette riche et brillante église de Sainte-Marie, que plusieurs papes ont embellie avec une sorte de coquetterie jalouse, afin qu'elle ne déméritat point de son surnom grec, étaient celles d'un temple dédié à la Pudicité patricienne, qui ne permettait point à la plébéienne d'y sacrifier. Ainsi telle serait l'origine des chapitres de nobles chanoinesses, qui ignorent sans doute l'antiquité de leur institution. Virginia, de sang patricien, épouse d'un plébéien, s'étant présentée au temple de la Pudicité patricienne, en fut repoussée à cause de sa mésalliance, et en consacra un à la Pudicité plébéienne. Il en fut de même pour le temple de la Fortune virile: celui de la Fortune des semmes ne tarda pas à s'élever; ce fut en mémoire de la rencontre de Coriolan et de sa mère Véturie qui le désarma. Cette grande action, qui sauva Rome, méritait mieux l'apothéose que la royauté de Servius. Au-dessous du temple de Vesta est la Cloaca Massima, cet égoût colossal construit par Tarquin l'Ancien, qui dessecha le marais où le berger Faustulus trouva les fondateurs de Rome.

Cette plage, berceau de Romulus, le fut également des traditions d'où est sortie cette grande histoire de Rome, qui avait bien droit, comme les cités de la Grèce, à une origine sabulense. Ainsi ce fut dans ce marais que les eaux du fleuve déposèrent les deux enfans de Mars et de Rhéa Sylvia; de là le siom de Velabrum, Velabro, canton nautique, donné à cette partie de la ville, centre de la navigation du Tibre, et où des vestiges antiques, *Navalia*, indiquent qu'abordaient les bateaux nourriciers de la Sabine. Plutarque place sur cette plage la maison de Romulus. On y voyait aussi ce grand autel où Évandre sacrifiait quand Virgile y fait débarquer Enée. Là était un arc triomphal en l'honneur d'Horatius Coclès, qui, seul, avait défendu, contre l'armée de Porsenna, l'entrée du pont de la ville, du pontdebois, du Sublicius, pendant qu'on le coupait derrière lui. Là fut placée aussi la statue équestre de Clélie,

THE REW PUBLIC DELICATIONS

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

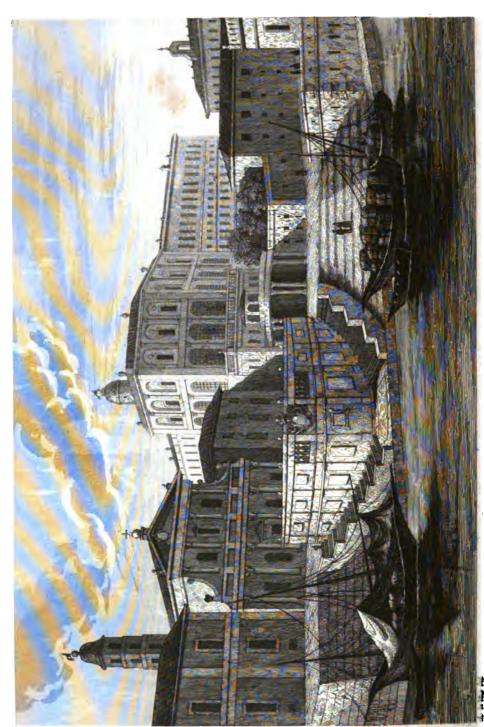

ROME

ROME. 427

qui, ôtage de Rome au camp étrusque, se jeta dans le Tibre, et le passa à la nage. Ce pont, bien antérieur à la fondation de Rome, était dans une telle vénération, qu'il fut confié, comme un dieu domestique, à un collège de pontifes, chargés de le conserver intact, sans le secours du fer ni de l'airain, tel qu'il avait été construit primitivement, et restauré par Ancus Martius. C'était de ce pont que les Barbares de l'Aventin précipitaient, chaque année, pour apaiser Saturne, trente victimes humaines, qu'Hercule parvint à faire remplacer par trente manequins représentant des Grecs, ennemis de cette peuplade. Enfin ce pont sacré conserva l'usage deservir au supplice des criminels. Sous Tibère, Sijan en fut précipilé, ainsi que plusieurs sénateurs qui s'étaient opposés à ce que Jésus-Christ prit place parmi les dieux de l'empire, comme le voulait Tibère. Ainsi l'on retrouve à chaque pas, dans l'enceinte de Rome, les témoignages matériels des récits de ses poètes et de ses historiens.

L'affluence des grandes barques qui remontent si péniblement le fleuve depuis Fiumicino, annonce le port de Ripa grande, ainsi que le vaste hospice de Saint-Michel, le faubourg de Trastevere. C était dans ce port que débarquaient les obélisques de l'Égypte, les monstres de l'Afrique destinés aux chasses ou aux supplices des cirques, les monumens, les artistes et les philosophes de la Grèce, les trésors, les dieux et les trônes captifs de l'Asie, et que revinrent aussi en 1814 les anciens trophées de Rome, l'Apollon, le Laocoon, les chevaux de Corinthe, etc. Ripa grande n'est plus aujourd'hui que l'entrepôt du commerce pacifique des négocians romains avec ceux de France et de Naples; commerce de cabotage, dont la littérature est exclue comme marchandise prohibée. L'Etat romain est si abondant en choses de première nécessité, que son mouvement commercial est à peine aperçu dans le port, où il y a cependant deux douanes. L'hospice de Saint-Michel est un des plus grands; des plus utiles et des mieux régles de tous les établissemens de ce genre en Europe. Il renferme plus de sept cents individus des deux sexes, vieillards infirmes, enfans pauvres, à qui sont ouverts des ateliers pour tous les méliers, des écoles pour tous les arts, vraie pépinière d'artistes et d'artisans. Cet immense et splendide la iment déploie quatre étages sur le Tibre, percés chacun de quarante-huit fenêtres, et réunit dans son intérieur, sous les auspices d'une administration éclairée, une surveillance rigoureuse à une

sollicitude vraiment paternelle. La charité est éminemment romaine : ses nombreuses fondations attestent l'inépuisable bienfaisance de ses habitans. Une des plus belles églises de Rome est certainement Santa Maria in Trastevere. Elle s'apnonce sur sa façade extérieure par des mosaïques du douzième siècle, noble et simple décoration, qui correspond si bien à l'éternité du christianisme. Les colonnes de la nef sont ioniques, de granit et de consécration égyptienne; car elles portent les images d'Isis, de Sérapis et du dieu Harpocrate. Le Dominiquin peignit dans cette église sa belle fresque de l'Assomption. Les paroissiens de Sainte-Marie, les Transtévérins, retracent sur leur physionomie ardente et prononcée le caractère des traits des anciens Romains, dont eux seuls, disent-ils, sont descendus, à dater probablement d'Ancus Martius, quatrième roi de Rome, qui réunit Trastévère à la ville. Leur fanatisme religieux serait peut-être égalé par leur fanatisme politique, si jamais ils ressaisissaient les armes de la liberté. Leur exaltation naturelle les porte aux excès de toute passion violente. La religion seule peut dompter et dompte en effet ces hommes nés orgueilleux, indociles, jaloux, vindicatifs, impétueux, mais passionnés pour les miracles et les plaisirs, et fidèles jusqu'à la mort à leurs affections. Aussi pour eux le carnaval est une longue saturnale, une orgie de huit jours; tandis que la semaine sainte est le temps de l'expiation et de la pénitence les plus rigoureuses. Les Transtévérins gardent pour eux les superstitions dont les Romains ne veulent plus : ils sont hommes et chréțiens comme au treizième siècle.

Le jour de l'octave des Morts est une des fêtes les plus populaires dans le quartier de Trastevere. où est situé le grand hôpital du Saint-Esprit, qui chaque jour entretient par des représentions sunèbres, dont le caractère est local, l'ardeur de la dévotion sombre et dramatique des Transtévérins. Tous les soirs, les morts de la veille sont transportés au cimetière du bourg Saint-Esprit. Ces morts sont suivis d'un grand nombre d'habitans qui, bien que sans costume de pénitens, appartiennent tous à quelques confréries. La variété si originale de leurs vêtemens, toujours bizarrement ou artistement drapés, ajoute un nouveau pittoresque au lugubre convoi, dont des torches éclairent la marche, dont le chant monotone Vive la croix! marque le pas, comme un tambour sépulcral. La scène se développe bientôt dans la vaste cour du cimetière, où quatre-vingts sosses

d'hommes et quatre d'enfans sont disposées, mais dont une est toujours ouverte, tant sont réguliers les envois de l'hôpital, A l'instant, parmi les assistans, retentit la prière des morts, dont les versets sont entrecoupés par les lentes litanies du moine gardien, et cette étrange mélodie, sillonnée d'accens puissans et passionnés, reçoit pour accompagnement le bruit strident des chaînes auxquelles on suspend les cadavres nus, que l'on descend ainsi dans la fosse! les Transtévérins remplissent chaque jour tour à tour par confréries ce triste ministère envers des morts qui ne leur sont ni chers, ni même connus.

Mais le jour de l'octave des Morts, toutes les églises de Rome sont pavoisées de deuil : un grand nombre dressent de somptueux catalalques, et sous leurs portiques, des religieux assis devant une table, où ils ont placé le squelette d'un enfant enveloppé de langes d'or et d'argent, inscrivent les noms et les offrandes des fidèles, soit pour une messe, soit pour de simples prières. Ce jour-là, il n'est personne qui n'ait à recommander et à soulager une ou plusieurs âmes. Le tarif est connu, et d'ailleurs la piété, l'amour, l'amitié, ne marchandent point. C'est ce jour aussi que le cimetière du Saint-Esprit, où les rangs des morts sont si pressés, est visité par la foule, et d'ailleurs il y a spectacle. D'abord la statue de la Madone du Rosaire y est portée processionnellement, sur les épaules des pénitens, précédée, entourée et suivie des bannières des confréries. Pas un Transtévérin des deux sexes ne manquerait au cortége. Les mendians et les estropiés, qui sont plus hideux en Italie que partout ailleurs, se sont des le matin emparés des deux côtés de la route escarpée qui conduit au cimetière, afin d'y solliciter la pitié publique. C'est entre cette horrible haie de spectres vivans que le peuple arrive, frénétique de dévotion, au théâtre élevé dans la grande cour, mais ou les spectres du drame sont de vrais morts, drame muet, immobile comme la tombe, et qui livre à la barbare intelligence des spectateurs les paroles et les mouvemens qu'il n'a pas. En 1813, le sujet de la représentation était le jugement dernier, véritable pièce de circonstance. Au milieu de la scène, s'élevait un piédestal sur lequel des damnés, peints avec les couleurs des martyrs de Saint-Étienne le Rond, se débattaient, priaient, ou blasphémaient au milieu des flammes. Sur le piédestal était debout un ange embouchant la trompette du réveil des morts. Et afin de rendre l'action plus palpable aux yeux des spectateurs, plus palpitante de vérité, plus homérique à la manière du Dante, de vrais morts, ceux décédés la veille au grand hôpital, étaient placés sur le bord des fosses, comme s'ils en sortaient au son de la trompette, en attitude cadavérique de ressuscitans! Aussi l'émotion fut complète et les baioques pleuvaient pour racheter les âmes de ces cadavres dégradés par cette mise en scène vraiment satanique, dont Milton eût pu enrichir les représentations de son théâtre infernal et sublime.

Sur la rive gauche du Tibre l'Aventin s'élève couronné d'églises et de monastères, comme il l'était jadis de rochers et de forêts. D'abord c'est l'église de Sainte-Sabine, vierge et martyre; vingt-six colonnes du temple de Diane la décorent. Après est Saint-Alexis, dont saint Dominique habita le couvent. Alexis était le fils du sénateur Euphémius et vécut pendant dix-sept ans sous un escalier, conservé dans son église. Ce furent ces deux monastères que Charles IV acheta lors de la vente des biens nationaux, Sainte-Marie Aventine est bâtie sur les fondations du temple de la bonne déesse dont les mystères n'étaient connus que des femmes, qui, à Rome. savaient garder un secret. Enfin est le beau prieure de Malte, dont la vue embrasse le cours du Tibre et les scènes riantes du Janicule, où s'élèvent les casins Lante et Corsini. L'un est l'œuvre complète de Jules Romain comme peintre et comme architecte ; l'autre est la maison de plaisance du palais Corsini, au pied du Janicule, dont le casin occupe la pente rapide. Ce palais est l'un des premiers de Rome par sa grandeur, sa beauté, sa galerie et son immense bibliothèque, où l'ou admire une riche collection d'estampes. L'église de San Pietro in Montorio et la fontaine Paolina sont les deux grands signaux du Janicule et de l'horizon de Rome. Ce mont sacré garde aussi deux illustres cendres, celle de Numa et celle du Tasse; mais heureusement le divin Toiquato n'emporta pas, comme le divin Numa, sa œuvres dans sa tombe. La pierre sépulcrale de Tasse est dans l'église de Sant'Onofrio, et dans le jardin des moines est un vieux chêne sous quel le poète, comme Virgile sous celui de Lar ricia, aimait à se reposer de sa gloire et de s malheurs. La pierre tumulaire porte ces tro mots:

TORQUATI TASSI OSSA.

Modèle d'épitaphe funéraire pour les grand hommes! J. DE NORVINS.

#### CAMPAGNE DE ROME.

Nettuno. — Porto-d'Anzio. — La Torre di San-Lorenzo. -

On exposa à la fin du salon de 1831 deux paysages de M. Horace Vernet, représentant des chasseurs dans une forêt étrange, sauvage, sombre, et qui rappelait les forêts vierges de l'Amérique; ces tableaux frappèrent par la singularité de couleur des arbres et par la rude majesté de l'aspect général. Cette forêt est la forêt de Nettuno. Arrivés à Rome, notre premier soin fut de nous informer auprès du directeur de l'Académie si l'on pouvait visiter les lieux qu'il avait reproduits; il nous donna un itinéraire, nous dit que la forêt n'était située qu'à quelques lieues de Rome, et le 16 octobre, notre petite caravane, composée de trois Français et d'un domestique, partit sur ces indications. On va d'abord de Rome à Albano; nous y arrivâmes à neuf heures du matin; il fallut alors chercher des montures et un guide, mais Albano étant la maison de campagne des Romains pendant le mois d'octobre, les dames avaient loué tous les chevaux pour le temps de leur séjour, et ce ne fut qu'à midi que nous obtînmes, à grand'peine, quatre misérables âncs pour nous et notre domestique; le premier ânier du pays ne se trouvant pas libre nous amena une sorte de paysan en culottes courtes, chaussé d'énormes bas de laine, coiffé d'un bonnet de laine grise, et qu'il nous donna pour un uomo capace, un homme capable. Il fut convenu que nous donnerions trois paoli par jour pour chaque âne (trente sous environ), autant pour l'ànier, et que nous nourririons le tout, bêtes et gens. Nous achetâmes quinze livres de viande crue, parce qu'on nous avait prévenus que nous ne trouverions rien en route, et nous partîmes d'Albano au milieu du jour. — Combien d'heures de marche nous faut-il pour arriver à Nettuno, demandâmes - nous à l'ânier? — Sept heures, eccellence.

Rien de plus solennel et de plus triste que la campagne romaine; de longues plaines tout unies, rouges, brûlées, çà et là un débris d'aqueduc, ou un pin-parasol, et au bout, de délicieuses collines; mais les environs d'Albano n'ont rien de cette sombre majesté; ce sont des

coteaux et des vignes. La chaleur n'était pas encore excessive; nous nous retournions souvent pour admirer à tous les points de la perspective le village qui s'étageait derrière nous en amphithéatre de verdure, et l'imagination excitée par la nouveauté de ce que nous allions voir, nous causions, nous chantions, nous riions, tout enchantés de nos montures à la Sancho Pança. Mais dès que nous eûmes quitté la grande route, et que nous entrâmes dans les machî, notre gaîté s'éteignit peu à peu et notre humeur changea avec le pays; le mot macht vient de macchia, qui signifie broussailles en italien. Figurez-vous une étendue de pays immense, sablonneuse, mouvante, et parsemée, d'intervalle à intervalle, de petits buissons bas et rabougris; pas une maison, pas une chaumière, pas une colline, pas un arbre, pas un pied de gazon; le soleil dardait d'aplomb sur nos têtes; nous marchions lentement, silencieux, séparés l'un de l'autre; nos ânes, auxquels nous avions abandonné la bride, baissaient les oreilles; le sable soulevé par leurs pieds nous entrait dans les yeux, s'attachait à notre gosier; et, pour divertissement, nous n'avions que notre uomo capace qui avait mis toutes nos provisions et nos paquets dans des sacs, avait placé les sacs sur son âne, et s'étant hissé lui au-dessus de tout cela, trônait gravement là-haut, les jambes écartées, et marchant en avant comme un général d'armée.

Vers les cinq heures, nous arrivâmes à un endroit tellement sablonneux que nos ànes enfonçaient jusqu'aux jarrets et ne pouvaient plus avancer; il fallut mettre pied à terre et les tirer par la bride pendant un quart d'heure; heureusement'il se trouva au bout une mare, où les malheureuses bêtes se désaltérèrent. A six heures du soir nous aperçûmes à gauche, sur un plan assez éloigné, un massif d'arbres considérable; notre uomo capace nous dit que c'était la forêt de Nettuno, et que nous arriverions dans une heure; les sentiers devinrent plus boisés et moins arides. L'heure se passa.

— Quand arriverons-nous?

XII. ITALIE PITT.

- Dans une demi-heure.

La demi-heure s'écoula, pas de village. Même demande.

- Dans dix minutes nous serons arrivés, répondit-il en hésitant un peu. La nuit venait; nous commencions à nous inquiéter; aucuns sentiers frayés; à peine quelques pas d'animaux pour nous guider; notre ânier prend un sentier à droite, puis à gauche, puis il retourne à droite, et enfin arrivant à une sorte de carrefour, il nous dit : Je ne sais plus le chemin. Nous avions entendu parler des coups de fusil des paysans romains, et cet homme, avec sa grosse mine impassible, et son air de curé, nous semblait un peu suspect; un de nous, plus violent, saute à bas de son âne, et s'élancant sur le guide en levant une énorme canne : --- Si tu non ritrovi la via, ti dasó,... ti daró,... une volée di colpi di bastone. (Si tu ne retrouves pas ton chemin, je te donnerai une volée de coups de bâton.) Notre camarade n'était pas très fort sur les langues étrangères, et dans sa colère, ne trouvant pas le mot italien, il avait mis à la place le mot français volée. Nous ne pûmes retenir nos éclats de rire, malgré notre situation critique, et l'anier, qui ne comprenait pas le français, mais qui avait parfaitement compris le geste de la canne, répondit tout tremblant qu'il allait chercher. Nous faisons la récapitulation de nos armes : deux paires de pistolets, deux cannes à épée; nous pouvions nous désendre. L'ânier est placé entre deux de nous, et nous nous remettons en route, bien résolus à le tuer au premier signe. Après un quart d'heure de marche, ne voyant aucun vestige d'habitation, nous décidons que si, dans cinq minutes, nous n'avons pas retrouvé notre route, nous nous arrêterons, que notre guide sera attaché à un arbre, et que nous passerons la nuit sous la feuillée; un de nous, grand chasseur, nous promet de nous saire une cabane de branchages..... C'est cela , c'est cela ! nous allumerons un grand seu, nous serons rôtir notre viande, nous souperons comme des sauvages, avec notre prisonnier garotté près de nous, nous nous envelopperons de nos manteaux; et nous bâtissons des châteaux en Espagne à la Robinson Crusoé (tant on sait faire du plaisir avec tout, même avec les privations, quand on a vingt ans), lorsque par malheur notre chasseur s'écria : Nous approchons, voilà des haies. Après les haies vinrent les champs, puis les fermes, puis les troupeaux qui rentraient, puis les paysans, et enfin nous arrivâmes de front avec des espèces de charrettes dans un chemin creux et pierreux qui descendait jusqu'à Nettuno.

Il était nuit close. Nous entrâmes par une rue bordée de petites maisons basses et grossières: c'était le temps de la vendange. Il y avait dans le village une odeur insupportable de vin fermenté; devant les portes se voyaient des paysans raccommodant des cuves à la lumière d'une chandelle posée sur une borne; nous apercevions aussi rentrer des hommes chargés de hottes, et enfin, au bruit de notre cavalcade d'ànes, les femmes et les enfants portaient des maisons et nous regardaient avec de grands yeux.

- Où voulez-vous aller, eccellence?
- A la meilleure aubérge.
- Je vais demander où elle est.
- -- Comment! yous ne la savez pas?
- Eccellence, je ne suis jamais venu ici.

Oh! pour le coup, nos eccellences entrèrent dans une sainte fureur, et nous traitames l'uomo capace comme il le méritait. Heureusement, il n'y avait qu'une rue et qu'une place dans le village, et qu'une auberge sur cette place, de façon qu'au bout de la rue nous trouvâmes nécessairement la place et au bout de la place l'auberge. Je n'ai jamais mieux reconnu l'insuffisance et les lacunes des langues qu'en descendant dans ce bouge et en étant obligé de le nommer une auberge. Arrivés à un espace vide, voyant une porte tout ouverte, un grand feu au fond, nous pensâmes bien que c'était là l'hôtellerie; nous mûnes pied à terre, et laissant nos ânes à l'ànier, leur digne guide, nous entranes dans cette salle. Ah! Lesage où étais-tu?

C'était une salle large à peu près de cinquante pas et longue de soixante, située de plain-pied avec la rue et pavée comme la rue; au fond, et en face de la porte, une énorme cheminée où brillait un grand feu; à droite, une dizaine de petites tables auxquelles étaient attablés quelques trente paysans, pâles, maigres, haves, avec les yeux brillants et creux, un chapeau pointu sur la tête, une ceinture rouge autour des reins, et sur l'épaule gauche une petite guenille trouée et rapiécée qu'ils drapent en manteau; ils avaient pour lumière, sur chaque table, une petite lampe en cuivre, sans verre, fumante et infecte, et buvaient, accoudés, un petit vin blanc enfermé dans des bouteilles de







Montefiascone, ces bouteilles d'un vert clair, au goulot étroit, au ventre arrondi, et entortillées de paille; à gauche, était une espèce de comptoir où une femme sale et laide comme une sorcière vendait du fromage, du saucisson, et coupait, pour les acheteurs, des tranches d'un énorme jambon cru, pendu au plancher; derrière ce comptoir, se trouvait un petit fourneau, où la marchande, qui était en même temps cuisinière, faisait griller le jambon... Cette salle servait de cuisine, de cour, de basse-cour, de salle à manger, de comptoir, et à voir les dormeurs, on aurait pu dire aussi de dortoir; comme il n'y avait pas d'autre porte pour aller à l'écurie, c'est par cette salle que passaient les chevaux, les ânes, les poules, les canards, et tout cela, bêtes et gens, braillait, hennissait, parlait, chantait et criait en même temps! Notre costume n'était pas élégant : couverts de poussière, coiffés d'un énorme chapeau de paille, ayant des vestes rondes et des pantalons de peau, armés de nos grosses cannes, debout au milieu de cette étrange hôtellerie, nous regardions avec étonnement tous ces paysans qui nous regardaient avec insouciance, quand nous vîmes un grand homme, sec et maigre, qui vint se planter tout droit devant nous. Nous comprimes que c'était le maître de ce Capharnaum. Il avait sur la tête un chapeau pointu comme les autres paysans, et une veste brune à boutons noirs, et une culotte de velours qui avait été verte. Sa figure était grave et longue, ses lèvres minces, son nez fin et un peu pointu, ses yeux noirs, et sa prunelle, petite et cachée sous la paupière, laissait beaucoup de blanc dans le globe, ce qui lui donnait un air assez étrange. Il n'ôta pas son chapeau quand il nous aborda. Nous lui parlâmes comme on parle à un aubergiste de village, d'un ton impératif et sec, en lui demandant à coucher et à souper. Il mit ses deux mains dans ses poches, ne répondit pas et se mit à regarder la terre comme un homme qui réfléchit. Nouvelle demande de notre part, de ce même ton de grand seigneur. Il leva les yeux sur nous, toujours son chapeau sur sa tête et ses mains dans sa veste, nous regarda fixement comme un gendarme fait un contrebandier, et ne répondit pas davantage. Troublés involontairement par la taciturnité grave de cet hôte, qui ressemblait si peu aux hôtes de France, et qui ne paraissait pas du tout en désir de nous recevoir, nous lui

réitérâmes notre question plus doucement. Il nous regarda encore, poussa un hum! hum! et puis tirant sa main de sa poche et la passant sous son menton, il nous dit:

- Qu'est-ce que vous venez faire ici?

A cette question, nous restâmes confondus. Un aubergiste!

Enfin l'un de nous répondit :

- Pour voir le pays apparemment.

- Voir! voir quoi? En tous cas, si vous voulez que je vous loge, allez chercher une permission du gouverneur.

Comme nous tombions de faim et de sommeil, nous lui expliquames très poliment que nous étions des peintres, des Français, que nous partirions le lendemain avant six heures du matin, et nous le suppliames de nous donner une chambre. Il nous écouta attentivement, et après un moment de silence et d'hésitation, il nous dit: Eh bien! je vous logerai; attendezmoi, je vais chercher la clé.

Sûrs de dormir, nous nous occupâmes à regarder tout ce qui se passait autour de nous, et je communiquais je ne sais quelle observation à mon compagnon, quand je sentis quelqu'un qui me prenait par le bras; je me retournai : c'était mon âne qui allait à l'étable.

Notre hôte revint au bout de cinq minutes. Il avait une clé et était fort poli. Nous le suivimes. Il nous fit traverser la place, une rue noire, située à gauche, et alla frapper à une petite porte. Une vieille femme vint l'ouvrir et nous conduisit au second; une des deux chambres donnait sur les bords de la mer, tout hérissés de rochers, et la lune jetait sur les flots mille étoiles d'argent; nous ouvrimes la fenêtre, le temps était doux et pur; nous avançâmes notre table dans l'embrasure, et nous fimes un délicieux repas, au bruit de l'eau, et à la clarté de la chandelle et de la lune.

Après le souper, l'hôte monta et nous dit que nous pouvions nous coucher en toute sécurité dans les draps; car, ajoutait-il, il n'y a que cinq personnes qui y aient couché, et c'étaient des gens très propres. Malgré cette assurance, chacun de nous se jeta sur un matelas, enveloppé dans son manteau, et notre doméstique s'étendit par terre sur un sac de nuit.

Rien ne trouble tant le sommeil que les camarades de lit, et comme nous en avions à peu près cinq cents chacun (je n'ai pas besoin de nommer lesquels), nous étions levés avec le

soleil. Nous vîmes entrer notre hôte, le sourire sur les lèvres. Il avait sa carte à la main, et tous les hôtes du monde se ressemblent à ce moment-là. Deux piastres pour le coucher et le souper (dix francs environ). Notre écot payé et nos montures prêtes, nous descendons et nous trouvons en bas notre uomo capace qui tenait fièrement nos coursiers et qui nous souhaite le buon giorno avec un air tout content de lui-même. Cela nous rappela qu'il ne savait pas la route; nous prîmes donc un guide pour notre guide, et nous voilà traversant la place de Nettuno sur nos ânes, avec un grand fracas, au milieu des paysans de la veille qui nous regardèrent partir avec le même calme indifférent.

Voici quel était notre plan de route: Voir Porto-d'Anzio, traverser la forêt de Nettuno et aller coucher à Ardea; douze lieues environ.

De Nettuno à Porto-d'Anzio il y a une heure de marche; le chemin longe la mer. A la moitié de la route, on voit à gauche une admirable villa posée sur une colline et appartenant à la famille Borghèse. Porto-d'Anzio est une ville de forçats et de charbonniers. Les habitants vont dans la forêt de Nettuno; ils mettent le feu au pied d'un grand arbre, au risque d'enflammer toute la forêt; l'arbre tombe, brûle, et voilà du charbon.

Quant aux forçats, rien en eux ne nous parut extraordinaire; ils ont comme nos galériens le bonnet rouge, le pantalon de toile et l'amour du tabac. Les fous et les galériens ont cette même passion.

Nous restâmes quelque temps à les considérer; ils travaillaient à reconstruire une chaussée que la mer avait détruite. Avant d'avoir vu un bagne et une maison de jeu, on se représente toujours les forçats et les joueurs sous la figure d'Oreste déchiré par les furies; il n'est personne qui n'ait fait quelque amplification de rhétorique sur les ongles sanglants que les joueurs s'enfoncent dans la poitrine, ou sur le sourire infernal des galériens; mais quand on les voit de près, quelle différence!

Rien ne parle si bas et n'est si calme qu'un joueur, et le bagne ressemble à un atelier bien tenu. Tous ces hommes allaient, venaient, les uns portant la terre et le plâtre, les autres tailant les pierres, tous s'aidant mutuellement, tous polis, tranquilles, sereins, silencieux; les plaies de l'âme ne saignent pas sur la figure. On

ne se fût pas douté que sous ces visages si ca mes et si insouciants, sous ces corps si arden au travail, se cachassent de grands crimes, de grandes vengeances, de grands remords Avaient-ils même des remords? Je ne sais. I prennent si vite leur parti sur un forfait puni En vérité on se désillusionne bien prompteme sur le crime en le voyant de près.

Nous sommes dans un temps où l'on réhabi lite partout le vice et le crime; il n'y a plu d'honnêtes femmes qu'au Lupanar; le bagne e un purificateur, et ces touchants criminels on toujours de si bonnes raisons pour tuer et vo ler qu'en vérité on ne peut pas leur en vouloir Quoique je ne croie pas beaucoup à ces vertu de bonnet vert, je vis cependant un galérie fort intéressant; c'était un homme d'une cinquantaine d'années, grêle, propre et doux. était aux galères depuis quinze ans, et y avai été envoyé pour avoir fait des pièces de dix sou fausses. Au moment où il entra au bagne s semme était grosse, et il avait par conséquent une fille de quinze ans qu'il ne connaissait pas car jamais il n'avait voulu la voir, lui étant at bagne. Elle lui écrivait quelquefois, et il nou montra une lettre d'elle fort simple où elle peignait en paroles vraiment touchantes la peine de ne pas connaître un père que l'on aime. Elle lu parlait surtout de la position de galérien avet une délicatesse triste et tendre qui nous surpri dans une fille d'une classe inférieure. Comme cette lettre aurait fort bien pu être une invention du forçat, nous nous informâmes de lui aux gardiens. C'était, à leur dire, un brave et excellent manœuvrier, et ils avaient déjà plusieurs fois demandé sa grâce. Nous revinmes à cel homme; un de nous lui offrit de l'argent, mais il le refusa en disant qu'il était ouvrier et nou mendiant, et nous lui prîmes, pour ne pas k blesser, quelques ouvrages de main qu'il travaillait fort habilement.

En sortant de Porto-d'Anzio nous entranes dans la forêt de Nettuno. Rien de plus beau, de plus poétique, de plus primitif, que cette forêt. Ce sont d'immenses chênes verts, des liéges à l'écorce grise et raboteuse; des myrtes sauvages dont la fleur est embaumée, des arbousiers dont les fruits rouges et ronds comme des fraises étincellent, ainsi que des gouttes de sang. à travers le feuillage vert et dentelé; quelques châtaigniers; des lianes minces et tortueuses qui pendent le long des pins et se jettent comme un

at aérien d'une branche à l'autre; pas de sol, peu d'oiseaux, le silence et l'obscurité; is, cà et là, des arbres fracassés par le tonrre ou bien des rangées de châtaigniers renrsés tout entiers par le vent de la mer, gisant ec leurs branches desséchées; on s'approche, veut s'asseoir sur les troncs, le bois est urri, le tronc tombe en poussière; puis, core, à quelques rares intervalles, un chêne evé et tortueux, qui, tout enveloppé dans les ille bras des lianes et du lierre, rappellent accoon dans les replis du serpent; et enfin, a milieu de cette solitude, à travers les feuilges sombres, arrive sourde et gémissante la nix, la solennelle voix de la mer, qui se brise ir le rivage lointain.

Les herbages de cette forêt étant très nourssants, des paysans de la Calabre y amènent es troupeaux de bœufs et de chèvres et passent i huit ou neuf mois. Ils sont ordinairement rois pasteurs ensemble, et toutes les six semaies l'un d'eux va savoir des nouvelles de leurs amilles dans le pays. Au printemps, la forêt vallule de serpents et de vipères.

Nous nous trouvâmes, après une heure de marche, devant une mine de soufre, solfatara. La fleur de soufre est d'une délicieuse couleur : c'est le jaune le plus fin et le plus pur; mais lans la solfatara se réunissent toutes les nuances de cette couleur, depuis le jaune pâle de la paille jusqu'au jaune rouge et ardent; et puis le soleil dardant là-dessus à pleins rayons, nacraitoutes ses couches de soufre de mille teintes changeantes et capricieuses; on eût dit un arcen-ciel tombé sur la terre.

Voulez-vous avoir trois bons compagnons de roule, prenez un peintre, un poète et un savant. Le poète qui sent et fait sentir l'idéal de la nature matérielle; le peintre, qui vous place au côté pittoresque; le savant, qui vous explique et vous analyse le monde physique : l'ame, les yeux, l'esprit. L'un de nous était un peu minéralogiste et nous donna quelques détails curieux sur la formation des mines de soufre. L'explication finie et l'enthousiasme épuisé, grand conciliabule entre les trois voyageurs. Il ya deux sentiers; prendrons-nous le bord de la mer? Suivrons-nous la route de la forêt? Le guide de notre guide nous déclara que le chemin qui longeait la mer était tellement limoneux que nos ânes n'en sortiraient pas, et déjà nous bournions bride vers la route du bois, quand notre uomo capace, se mettant devant nous, s'écria qu'il y avait dans la forêt des bêtes terribles qui nous dévoreraient, et là-dessus récits pathétiques de voyageurs qui n'étaient pas revenus. Nous commençâmes par changer de route, et puis nous lui demandâmes le nom de ces bêtes; il les appelait muffoli. Muffoli? Notre savant se creusait la cervelle pour savoir ce qu'étaient ces animaux qui dévorent les gens et qui s'appellent muffoli, quand, à force de questions, nous parvînmes à comprendre que les muffoli étaient des buffles sauvages qui ne mangent personne, mais qui poursuivent en effet les voyageurs.

Malgré les terreurs de notre guide, nous prîmes la route de la forêt, quoique peu rassurés. Au bout de quelques minutes, nous rencontrâmes dans un petit sentier un soldat qui allait à la Torre di San-Lorenzo, vigie située entre Porto-d'Anzio et Ardea. Il nous salue; la conversation s'engage. Nous l'appelons signor soldato, galant'uomo; nous lui proposons un verre de vin, une demi-place sur l'àne de notre domestique, et puis après quelques pas un de nous (je crois que c'était moi) lui demanda d'un air indifférent:

- —Eh bien! qu'y a-t-il de beau dans la forêt, signor soldato? Chassez-vous beaucoup?
  - Presque tous les jours.
  - Quel gibier?
  - Des bécasses, des palombes.
  - -Ah! pas autre chose?
- Des sangliers aussi, et nous appelons cette chasse la cacciarella, tandis que la chasse aux bécasses se nomme la caccia.
- C'est singulier! Et dites-moi... il n'y a aucunes bêtes malfaisantes dans la forêt?
  - -Aucunes.
- Comme les buffoli sont de beaux animaux! Y en a-t-il beaucoup?
  - -Beaucoup.
  - —Ce sont des bêtes très inoffensives?
- Mais quelquesois, quand il sait chaud, et qu'on les surprend, ils sont très dangereux. On en a vu se jeter sur des voyageurs, les terrasser et les écraser sous leurs pieds; puis ils se mettent à genoux, vont flairer sous le nez le malheureux pour voir s'il respire encore, et alors le frappent à grands coups de cornes..... Mais permettez-moi de vous conduire, messieurs; et en ayant soin de rester sur vos ânes, il y a peu de risques à courir.

Nous acceptàmes de grand cœur, et tout en cheminant avec lui, il nous raconta que la forêt de Nettuno était peuplée de troupeaux de ces buffles sauvages; mais que les paysans parvenaient avec beaucoup de peine à les dompter, et les employaient au lieu de bœufs pour le labourage; ces paysans s'appellent Piccadori, et gardent ces troupeaux à cheval.

Quand nous eûmes fait route deux heures environ, il nous dit que nous approchions d'un endroit où se tenaient d'ordinaire les buffoli, pendant la chaleur, et nous invita à monter sur nos ânes. En effet, à quelques pas de là, nous aperçûmes sous des arbres épais et bas une sorte de mare pleine d'eau, et, dans cette mare, plongés jusqu'au cou, dix ou douze buffles qui étaient couchés la pour se désendre de la chaleur et des insectes; on ne voyait plus que leurs têtes, qui s'élevaient au-dessus de l'eau, toutes noircies, toutes ridées et surmontées de leurs cornes recourbées; le soldat nous fit signe de nous arrêter, et s'avançant de trois ou quatre pas, jeta d'abord quelques pierres très petites dans les arbres pour avertir les buffles sans les essaroucher; ils tournèrent en esset la tête de notre côté, et, comme il nous fallait traverser leur mare pour continuer la route, le soldat s'avança plus encore et commença à lancer de grosses mottes de terre dans l'eau, en poussant des cris. Nous nous remîmes en marche; les buffles se dressèrent sur leurs genoux, nous regardant toujours; et quand nous fûmes plus près, ils se levèrent précipitamment et s'enfuirent. Au bout d'une demi-heure, nous étions à la Torre de San-Lorenzo. Nous voulûmes donner une pièce d'argent à notre soldat; mais il nous refusa obstinément.

La Torre de San-Lorenzo est une vigie placée sur les bords de la mer; c'est une sorte de tour, comme son nom l'indique, qui ressemble assez à un colombier, sauf une plate-forme sur laquelle est placé un canon. Il n'y a qu'un étage; l'escalier qui y conduit est en dehors et fait moitié en bois et moitié en pierre. La garnison se compose de trois soldats et un caporal. Ils restent là un an, seuls, et passant leurs journées à chasser. Ils vont chercher leurs provisions à Porto-d'Anzio, et pendant l'hiver, des pluies continuelles les y renferment quelquefois des semaines entières.

Comme il faisait une chaleur excessive, nous jetons nos habits sur le rivage, et nous voilà nous baignant dans les plus belles eaux de la Méditerranée; puis après le bain nous remontons dans la tour, et nous faisons attabler notre soldat avec nous. Il nous raconta mille histoires sur l'invasion française; à cette époque il y avait une garnison à Porto-d'Anzio, et quand on voulait se défaire d'un Français, on l'attirait dans la forêt sous prétexte de lui donner de jolies paysannes; puis, un coup de couteau, et à la mer.

Le jour s'avançait; nous partimes.

De la Torre à Ardea notre chemin n'offrit rien de curieux, et nous arrivames sur les cinq heures et demie du soir aux portes de la ville.

M. Horace Vernet nous avait dit d'aller nous loger chez un homme asthmatique, demeurant sur la place, et qui avait une fille admirable de beauté... « Recommandez-vous de moi, avait-il ajouté, et vous serez fort bien reçus. » Nous dépêchons donc notre domestique en avant avec notre guide, nos ânes et nos paquets, en lui disant de chercher notre homme, et nous nous asseyons tous trois au pied d'une croix, qui est en face de la porte de la ville, à dessiner et à prendre quelques vues. Au bout d'un quart d'heure le domestique revient nous avertir qu'il n'a pas pu trouver l'asthmatique, mais qu'il a mis nos effets chez un forgeron.

— Allez-vous-en reprendre nos bagages chez le forgeron, et nous trouverons notre homme.

Nous entrons en effet dans la ville; la place était presqu'à l'entrée. Je regarde autour de nous, et j'aperçois à gauche, au pied d'un escalier de bois pratiqué en dehors d'une petite maison, une fille debout qui tricotait; je m'approche, sa figure était ravissante. — Impossible, me dis-je, que dans une petite ville comme Ardea, il y ait deux filles belles comme celle-là... C'est ici l'asthmatique. Je m'avance donc davantage, et, allant droit à elle, je lui dis en italien, après avoir ôté mon chapeau de paille:

- Signorina, votre père tousse?

La belle fille ouvrit deux grands yeux superbes et me regarda avec étonnement sans me répondre.

- Votre père, il tousse, repris-je?

Elle me regarda encore un instant comme on regarde un fou, puis se remettant un peu:

-Oui, monsieur.

— Alors, montez nos essets dans cette maison, dis-je à notre domestique, qui était revenu de chez le sorgeron et qui attendait à côté de



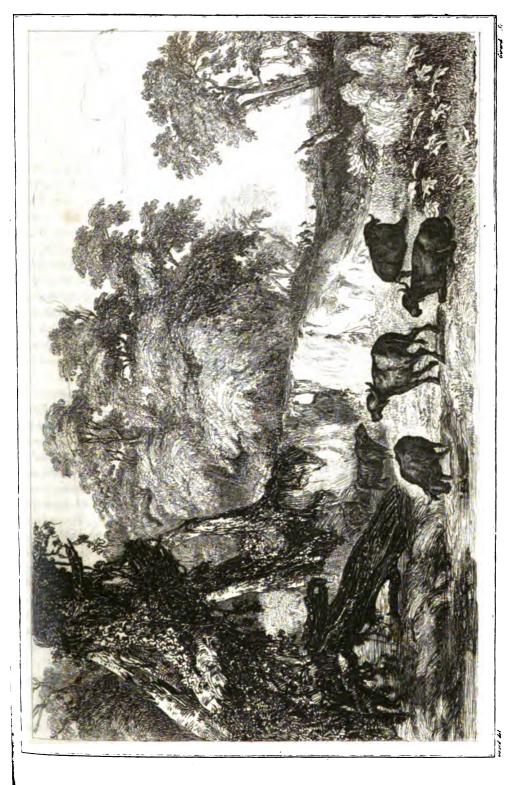

CHAIN MINING

TRUDEN FOUNDAME

nous. Cette fille ne pouvait revenir de sa surprise, ses yeux étaient fixes et ses bras pendants; notre domestique montait déjà l'escalier de bois et mes deux compagnons riaient, quand je m'approchai d'elle et fis cesser son étonnement.

— Nous venons de la part du directeur de l'Académie de Rome, lui dis-je, et il nous a recommandé d'aller chez un asthmatique qui a une fille la plus belle du monde; je vous ai vue devant cette maison et j'ai pensé que ce ne pouvait être qu'ici.

A ces mots, que je prononçai très galamment, son beau visage se colora, et, se mettant à sourire, elle monta avec nous l'escalier.

Le logement se composait de trois pièces: la première, qui était la plus grande, leur servait de salle à manger; c'était là que l'hiver ils se réunissaient au coin du feu pour filer et tricoter; dans cette pièce il y avait deux portes, l'une à gauche qui donnait dans leur cuisine, l'autre en face conduisait à la chambre où ils couchaient.

Le vieux père était dans son lit, car il avait eu un accès quelques jours auparavant. C'était un petit homme d'une soxantaine d'années; il avait la figure jaune, très tirée et respirait péniblement; le pauvre homme semblait fort triste, quoiqu'il ne crût pas devoir mourir encore; mais le médecin du village lui avait dit la veille qu'il n'y avait rien à faire : j'engageai alors notre compagnon le savant, qui avait un peu étudié la médecine, à lui dire qu'il était médecin et à le rassurer; à ce mot de médecin, les yeux ternes et éteints du malade se ranimèrent; la femme et la fille se pressèrent autour de nous, écoutant et regardant notre ami pendant qu'il parlait; et lui, il dit de si douces paroles à ce vieillard, il entra si bien dans tous les détails de sa maladie, il lui conseilla quelques remèdes bien faciles si amicalement, lui parla tant de guérison, de printemps et d'espoir, que le vieux homme semblait moins oppressé; mais l'embarras de ces pauvres gens était bien grand pour nous coucher; ils n'avaient que trois lits; si le père eût été bien portant, il nous aurait proposé de passer, lui, la nuit par terre sur une paillasse: malade, il lui fallait un lit. Nous voulions aller ailleurs, mais cette pauvre famille nous suppliait de ne pas partir. Enfin, après bien des combinaisons, voici ce qui fut résolu : On mettrait le malade dans un plus petit lit, et on le transporterait dans la première pièce; nous, nous aurions dans la pièce du fond le grand lit du ménage, qui servirait à deux de nous, et un lit à part pour le troisième; la fille et la femme coucheraient où elles pourraient, notre guide avec les ânes et notre domestique avec le guide. Après cela, il fallut songer au souper: on nous offrit du beurre, des œufs, des bécasses, une salade, et la première pièce pour salle à manger. Bravo! Et nous voilà partis pour aller voir la ville. Il était six heures; nous demandames à souper pour huit.

Après quelques courses, un de nous laissa ses compagnons et revint au gîte attiré un peu sans doute par l'image de la belle Ardéenne. Il la trouva à la même place où nous l'avions d'abord aperçue et tricotant encore; il s'approcha d'elle: elle était vraiment admirable, grande, un peu forte, la peau d'un brun doré, de beaux yeux, le nez long, la lèvre supérieure dédaigneusement avancée, le visage plein de calme et de sérénité, la physionomie grave.

- --- Quel âge avez-vous?
- -Dix-huit ans.
- -Et votre nom?
- -Fortunata.
- C'est celui que vous aimerez qui devrait avoir ce nom.

Et s'approchant peu à peu, il commença à débiter d'un air cavalier quelques paroles de galanterie, lui prenant la main, lui disant qu'elle était bien belle; et elle l'écoutait sans lui répondre, les yeux baissés, tricotant toujours et souriant parfois. Puis quand il eut défilé son chapelet, elle le regarda bien fixement et lui dit:

—Je me marie à la sin du mois.

Il fit cependant bonne contenance et sans changer de ton :

- -Eh! comment s'appelle votre fiancé?
- Salvator.
- -Et est-il aussi beau que vous?
- Mi piace (Il me plait), répondit-elle avec une petite mine charmante.

Sa mère l'appela alors du haut de l'escalier pour préparer le souper, elle regarda notre compagnon en riant et monta rapidement; lui, il resta à se promener autour de la maison, et à contempler le soleil couchant. Nous revînmes près de lui. Comme le crépuscule arrivait, nous vîmes devant nous, dans un petit ravin qui était à quelques pas poindre et surgir une espèce de pique, puis un chapeau, puis un homme, puis un cheval, puis cet homme se

diriger vers nous, aller droit à la porte de l'écurie, planter sa pique en terre, et s'apprêter à descendre. Il était petit, assez robuste, jeune. Il avait un chapeau très pointu, une veste de velours noir à boutons ronds, une culotte de velours noir, de grandes guêtres de cuir bouclées, c'était un Piccador, un pâtre de buffles. Notre compagnon de voyage nous dit:

- Voici le promesso sposo de la Fortunata.

Et s'approchant de lui:

-Bona sera, signor Salvator.

Cet homme le regarda, ne comprenant pas comment l'on savait son nom,

—Eh bien! signor Salvator, n'est-ce pas votre nom? Il regardait toujours, quand nous entendîmes de grands éclats de rire au-dessus de notre tête. C'était la Fortunata qui écoutait à la fenêtre notre conversation avec son amant, et que cela amusait beaucoup; puis elle descendit vivement, se jeta au cou de Salvator, et lui expliqua tout.

Le souper étant prêt, nous remontances, ils avaient mis la table près de la fenêtre; une petite lampe en cuivre, luisante et brillante comme de l'or; du linge blanc, des couverts d'étain polis à s'y mirer; on nous donna des palombes et des œufs, que cette belle fille avait apprêtés elle-même, et ce fut elle aussi qui nous servit, faisant tout avec une grâce et une intelligence charmantes; au commencement du repas nous étions un peu attristés par la vue de ce vieux père qui était couché dans un coin de la chambre; mais peu à peu la gaîté éclata, et la conversation ne tarit plus. Salvator alla se mettre au chevet du lit du malade et lui parla des troupeaux, de la moisson, de la vendange, pendant que la Fortunata nous racontait des histoires et nous chantait des canzonettes; le bel accent romain dans cette délicieuse bouche nous ravissait. Il fallut cependant aller nous coucher pour les laisser souper. Ils se mirent tous à table, la mère, la fille, l'amant, notre domestique et notre guide; nous les entendimes long-temps encore de notre chambre, rire, causer et chanter; puis, quand ils eurent fini, ils enlevèrent la table, et étendirent par terre un matelas avec des draps pour la mère et la fille, et deux matelas sans draps pour les hommes. La charmante fille se déshabilla et se coucha sans honte devant son amant, et lui il s'endormit tranquillement à quelques pas de là. Chez ces gens simples, les sens n'ont que de la

puissance; ils n'ont pas d'imagination; les fatigues du jour leur enlèvent les excitations de la nuit; cette fille, dans son innocence, ne crut pas qu'elle faisait mal; ce jeune homme savait qu'elle ne lui appartenait pas encore, et il se coucha à côté d'elle, comme un bon chien près d'un trésor qu'il garde. Le lendemain matin à quatre heures, notre anier vint nous réveiller; la mère et la fille étaient déjà debout ; après avoir dit quelques mots de consolation au malade et souhaité bonne chance à Salvator et à la Fortunata, nous donnâmes à ces braves gens quelques piastres afin qu'ils se souvinssent de nous, et nous partimes pour Albano. La route d'Ardea à Albano est de cinq heures environ; le ciel était gris, les campagnes plates et incultes; l'air froid comme aux premiers jours d'automne; nous cheminâmes tous silencieusement loin l'un de l'autre, pensant à tout ce que nous avions vu de beau dans ces trois jours, et que nous ne verrions peut-être plus; la forêt de Nettuno, la mer, la Fortunata.

Notre seul plaisir pendant la route fut de répéter un canzone que cette belle nous avait appris.

In quel età ch'iò misurar solca
Me col mio capro e il capro era maggiore
Io amava Clori che insin da quelle ore
Meraviglia e non donna a me parea.
Un di le dissi, io t'amo; e il disse il core
Poichè tanto la lingua non sapea.
Ed elle un bacio diemmi, e mi dicea
Pargoletto, ah! non sai che cosa e amore:
Ella d'altri s'accese; altri di Lei;
Io poi giunsi all' età ch'uom s'innamora;
L'età dei infelici affanni mici,
Clori or mi sprezza, io l'amo insin allora
Non si ricorda del mio amor coste
Io mi ricordo di quel bacio ancora.

« Dans l'âge où j'avais l'habitude de me mesurer avec mon chevreau et où mon chevreau était plus grand que moi, j'aimais déjà Clori, et déjà elle me semblait une merveille et non une femme. Un jour je lui dis, je t'aime, et le cœur l'avait dit avant que la langue en sut autant. Et elle me donna un baiser et me dit: Oh! petit charmantôt, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Depuis, elle s'enflamma pour d'autres, d'autres pour elle; et cependant je vins à l'âge où un homme devient amoureux, âge de mes malheurs. Maintenant Clori me dédaigne; moi, je l'aime depuis lors. Elle ne se souvient plus de mon amour; moi, je me souviens toujours de E. LEGOUVE. ce baiser. »

# ITALIE PITTORESQUE.

## NAPLES, CALABRE,

### Basilicata, terre d'otrante.

POUILLES,

LES ABRUZZES.



. A Paris,

M DCCC XXXVI.

#### TABLE DES MATIÈRES ET INDICATION DES FÍGURES.

|                        |       |     | LIVRAISONS. |     |    |   |   |    |   |   |   | PIGURES. |                                                 |
|------------------------|-------|-----|-------------|-----|----|---|---|----|---|---|---|----------|-------------------------------------------------|
| 1 NA                   | PLES  |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          | Sainte-Lucie.                                   |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | ,        | Hermitage du Vésuve.                            |
| 2 <sup>m</sup> *. —    | Id.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . {      | Voie des Tombeaux.<br>Maison du poète tragique. |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | ,        | Voie des Tombeaux.                              |
| 3me. —                 | Id.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . (      | Temple de Vénus.                                |
| •                      |       | •   |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Bains de Tibère, à Capri.                       |
|                        | •     |     |             | Ī   |    |   |   |    |   |   |   | i        | Castellamare.                                   |
| 4 <sup>me</sup> . — ]  | Id.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . }      | Amalfi.                                         |
| • •                    |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Pæstum.                                         |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Marionnettes.                                   |
| 5 <sup>me</sup> . —    | ld.   | •   | •           | •   | •  | • | • | •  | • | • | • | . {      | Polichinelle.                                   |
|                        |       |     |             |     |    |   | • |    |   |   |   | ì        | Château de l'OEuf.                              |
| 6me. —                 | Id.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . }      | Boutique de fruits.                             |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Capo di Monte.                                  |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Capri.                                          |
| 7me. —                 | Id.   |     | •           | •   |    | • | • | •  | • | • | • | . }      | Maison du Tasse.                                |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | La Cava.                                        |
| 8 <sup>me</sup> . —    | Id.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . {      | Masaniello.                                     |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | Į        | Duc de Guise.                                   |
| 9 <sup>me</sup> . — ]  | ld.   | •   | •           | •   |    | • | • | •  | • | • | • | · 1      | Femme de Capri, — d'Ischia.                     |
| 10 <sup>me</sup> . — ] | ld.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . {      | Château de la reine Jeanne.                     |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Vases étrusques.                                |
| 1m C                   |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          | Lauria.                                         |
| 1". — C                | ALABI | RE. | •           | •   | •  | • | • | •  | • | • | • | . 1      | Nicastro.<br>Le Pizzo.                          |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          | Scilla.                                         |
| 9me                    | Id.   |     | •           |     |    |   |   |    |   |   |   | ſ        | Reggio.                                         |
| <b>2</b> .—            | ıu.   | •   | •           | •   | •  | • | • | •  | • | • | • | ·        | Plaine de Rosarno.                              |
| 0                      |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Plaine de Locres.                               |
| 3                      | Id.   | •   | •           | •   | •  | ٠ | • | •• | • | • | • | •        | Chute de Gatavello.                             |
|                        |       |     |             |     |    |   | • |    |   |   |   | Ì        | Colonie albanaise.                              |
| 4 —                    | Id.   |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | . {      | Rocca Imperiale.                                |
|                        |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          | Château de Melissa.                             |
| 1. — Basilicata.       |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          |                                                 |
| 1. — Ter               | RE I  | ď   | TRA         | NTE | :. |   |   |    |   |   |   | . \$     | Village d'Otrante.                              |
| Château de Brindes.    |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          | Château de Brindes.                             |
| 1 n                    |       | _   |             |     |    |   |   |    |   |   |   | (        | Grotte de Palazzo.                              |
| 1. — Pou               | 1LLE  | 5.  | •           | •   | •  | • | • | ٠  | • | • | • | . }      | Abbaye de San-Vito.                             |
| 4 4                    |       |     |             |     |    |   |   |    |   |   |   | ,        | Château de Lucera.                              |
| 1. — Abr               | UZZE  | 5.  |             |     |    |   |   |    |   |   |   |          | •                                               |

### NAPLES.

Un premier jour à Naples. - La fête di piè di Grotta. - Les Studi. - L'ascension au Vésuve.

Le 3 septembre, à sept heures du soir, par le temps le plus frais et le plus pur, nous quittàmes la rade de Livourne, nous dirigeaut vers Naples. Le 6, à trois heures de l'aprèsmidi, nous fîmes une petite halte à Civita-Vecchia, et le 7, à dix heures du matin, nous entrions à pleine voile dans le golfe de Naples. ayant à notre droite l'île de Procida, et à notre gauche Nisida, qui sont posées là comme deux sentinelles sur leur amphithéâtre de jardins et de rochers. Depuis deux heures tous les passagers étaient sur le pont, l'œil fixé dans la direction où devait se trouver Naples, et attendant avec anxiété que cette ville de leurs rêves de jeune homme sortit des flots. Enfin nous vimes éclore à l'horizon comme un point blanchâtre et lumineux. Naples! Naples! cria-t-on de toutes parts, voilà Naples!... A ce cri répété sur le pont, toutes les figures s'animèrent, on se précipita sur l'avant du bateau, et chacun de tirer sa lunette d'approche, de se pencher en avant pour mieux voir, et on se serrait la main. on se parlait, on s'aimait!... Cependant le bateau filait,... filait,... et ce point blanchâtre grossissait à chaque seconde; les coteaux, les collines se prononçaient plus nettement; les jardins, les toits, les fenêtres se dessinaient peu à peu, et enfin nous entrâmes dans le port à midi, après quarante heures de traversée; mais avant de débarquer, il nous fallut rester deux heures en rade pour que la douane fit ses perquisitions; et pendant ce temps, arrivèrent en foule autour de notre paquebot de petites embarcations pleines des parents, des amis de nos passagers, et ils s'envoyaient des saluts d'amitié, et même des baisers; et nous qui n'avions personne à attendre, cela nous rendait tristes. Enfin nous voilà à terre! l'avais une quarantaine de volumes dans mes malles, on m'en laissa cinq, le roi ayant décidé par ordonnance, que cinq volumes étaient bien suffigants pour la consommation d'un voyageur; nous nous fimes conduire, mon compagnon et moi, à l'hôtel de la Grande-Bretagne, chez Magatti.

Sur les six heures du soir, nous fûmes surpris par un grand bruit de voitures et de chevaux. L'hôtel de la Grande-Bretagne est situé sur la Chiaja. La Chiaja est un quai qui longe la Villa-Reale (les Tuileries de Naples), et qui s'étend ensuite sur le bord de la mer jusqu'à Pausilippe: tous les soirs, sur les six ou sept heures, après le dîner, la Chiaja est le rendezvous de la haute société de Naples, qui vient y respirer la brise de mer; les élégants montés sur de petits chevaux calabrais, noirs et à tous crins; des femmes dans de brillantes calèches découvertes, des militaires en grand uniforme, les ouvriers qui ont fini leur ouvrage, les lazzaroni qui mendient, les petits cabriolets à hautes roues; tout cela débouche avec grand bruit sur le quai, et pendant deux heures va. et revient des Crocelles à Pausilippe, c'est-à-dire pendant l'espace d'une lieue environ; c'est le Long-Champ de Naples, si ce n'est que ce Long-Champ recommence tous les jours. Nous descendimes; la foule était immense; nous nous mélàmes à tous ces promeneurs, et après un quart d'heure de marche, nous étions au bout de la Villa-Reale, et nous nous trouvâmes toutà-fait sur le bord de la mer. Je propose à moncompagnon une promenade; il accepte; un batelier arrive, nous nous jetons dans la barque. Leurs Excellences veulent-elles aller à Portici pour voir l'éruption? — Quelle éruption? - Excellences, l'éruption du Vésuve. - Comment! il y a une éruption! une vraie éruption?

Partons.

Le batelier prend la rame. A peine voguions-nous depuis quelques secondes, que
nous voyons se dérouler devant nous le plus
magnifique de tous les spectacles. Le crépuscule commençait à s'étendre sur les collines; devant nous, à trois lieues au plus, était
le Vésuve, coiffé d'un turban de fumée noire,
et laissant couler sur ses épaules une rivière de
feu, couleur de sang; vis-à-vis, et comme pour
lui servir de pendant, le soleil, ce Vésuve éternel, le soleil couchant, répandant ses dernières
roses sur les coteaux de l'Occident. Au-dessus

II: ITALIE PITT.

(Naples .- 4" Liv.)

de nos têtes, se levait claire et argentée, la lune, la lune douce et calme, et qui, semblait s'avancer comme un conciliateur entre ces deux géants de feu, dont l'un détruit, et l'autre séconde; au-dessous, la mer toute moirée d'argent par les rayons vacillants de la lune, et si unie, si tranquille qu'elle n'avait pas de flots, et que ses rides légères ressemblaient aux pfis gracieux qu'une pensée mélancolique imprimé, en l'ef-fleurant, sur un front de dix-huit ans.

Saisis au cœur par tant de béautés, nous nous assimes, chacun à une extrémité de la barque, et regardant tour à tour le ciel, l'eau, l'air, nous restames long-temps immobiles et absor-

bés dans nos contemplations.

Ce qui me frappait surtout, c'était de penser qu'à quelques milles de cette mer si calme, de ce ciel si pur, à côté de cette nature si reposée, au milieu de cette atmosphère imprégnée de volupté et de mollesse, il y avait une montagne où tous les éléments bouillonnaient, fermentaient, brûlaient et se combattaient avec rage; et que dans les entrailles desséchées et sanglantes de la terre, il se faisait, à une demilieue de là, la plus terrible et la plus effroyable guerre.

Cependant la nuit commençait à éteindre toutes les splendeurs du ciel; les jardins étagés en amphithéâtre derrière la Chiaja, les têtes de palmiers de Pausilippe, les collines de verdure s'effaçaient dans l'ombre où flottaient leurs formes indécises; les petites maisons toutes blanches, arrondies en demi-cercle sur le bord de la mer, se perdaient dans la brume, comme une troupe de jeunes filles qui s'éloigne, et l'on voyait éclore une à une, à toutes les fenetres, les lumières du soir, qui semblaient autant d'yeux ouverts pour admirer ce délicieux spectacle!...

Après avoir tourné le Château de l'Œuf, nous nous fimes débarquer à Santa-Lucia, qui est le quartier le plus marchand de Naples.

Signori!... Monsignori!... Voici des huttres, des ostrechini, des caranci, des ferali, tous les fruits de la mer! Sauvez-vous! sauvez-vous! car l'anchois est si frais qu'il va vous mordre!... Voilà ce que vous crient le soir à Santa-Lucia une soule innombrable de marchands, en plein air, et à moitié nus. Quarante boutiques de file, sur le bord de la mer! mais quelles boutiques? Pour auvent, un reste de voile déchirée! pour comptoir, quatre ais à peu près aussi solides

que ceux de Baucis! une chandelle à chaque bou! Pour linge, une couche épaisse de ces plantes marines, vertes comme émeraude, luisantes comme du vernis, et toutes ruisselantes d'eau, où sont étalés des milliers de coquillages et de petits poissons encore tout frétillants. Puis, à côté de ces boutiques, de vieilles femmes accroupies par terre, et faisant griller sur des brasero les épis jaunes du meis; puis les vendeurs de pastèques, avec leurs contenux mines et longs!... Puis les boutiques roulantes d'oranges et de cédrats, toutes chargées de fleurs et d'images de la Vierge! Et enfin, les longs rubans de macaroni!... Nous achetames quelque chose à toutes ces boutiques; parce que les voyageurs doivent voir tout et manger de tout.

Pendant que nous achevions notre repas à la napolitaine, nous aperçumes un groupe de lazzaroni écoutant avec beaucoup d'attention un récit qu'on leur faisait, et mangeant des pastèques; or vous savez qu'une pastèque est un gros melon, dont l'écorce est verte et unie comme une coloquinte, et la chair rose, molle, juteuse; et à Naples, quand un lazzarone a un sou, il achète une pastèque, la coupe en deux, et puis fouillant là-dedans à plein museau, il y barbotte jusqu'à ce qu'il l'ait creusée comme une coupe; de là ce proverbe napolitain: Per un soldo, si beve, si mangia, e si lava la figura; pour un sou, on mange, on boit et on se lave la figure. Voici ce récit qu'ils écoutaient.

Dans une petite chapelle située sur la route de Pausilippe, il y avait une madone qui portait au cou une fort belle chaîne d'or, offrande de quelque pieux pélerin. Une nuit, cette chaîne fut volée. Les soupçons se portèrent sur un lazzarone nommé Giacomo à qui on avait vu la chaîne; le juge le fit arrêter, et Giacomo arriva suivi d'une foule de ses compagnons.

On craignait à ce moment une émeute dans la populace de Naples, et le juge avait besoin de prudence. — Approche, Giacomo, approche... Hé bien! mon ami, c'est donc toi qui as volé la chaîne de la Sainte-Vierge? — Je ne l'ai pas volée. — Comment, tu ne l'as pas volée! on te l'a vue entre les mains. — C'est vrai, mais je ne l'ai pas volée. — Voyons, voyons, ne me force par à me fâcher; hé bien! oui, tu ne l'as pas volée, mais tu l'as prise. — Je ne l'ai pas prise. — Comment l'aurais-tu? — Voici. Je deviens vieux, mon bon juge, et j'ai toujours été très dévot, faisant soir et matin prière





174111 11111

à la sainte madone. Or, vons saures qu'avanthier j'étais allé faire mes dévotions : à la potite chapelle de Pausilippe, et je dimis à la sainte medone que je ne pouvais plus tras vailler. Alors elle détachs sa chaîns, me la donna et me dit: Tiens, voilà de quoi avoir toute ta vie des macarení et de l'aque gelata (de l'eau-fraîche).. Et c'est somme cela que j'ai en la chaîne. A ces mots les lazzareni peussèrent des cris de joie. Beneduta la madona! Bravo, Giacomo, bravo! la santa madona ha fatto un miracolo per hal Bravo. Giacomo l Ber nedetta madena! Giacomo avait la figure pleine de bonhamie et de sang-froid. Le juge était un peu embarrassé. Cependant, les cris apaisés, il reprit : C'est très bien, Giacomo, et tu ne seras pas pendu, je te crois, tu n'as pas volé la chaîne, et certainement la madone est hien assez bonne pour te l'avoir donnée; mais toi, Giacomo, tu devais être asser délicat pour ne pas l'accepter. Les lazzaroni applaudissent, Giacomo fait un geste. — Car enfin cette pauvre madone, elle n'a plus rien; elle est dépouillée, et c'est par toi, Giacomo; ce n'est pas bien, vois-tu, il faut lui remettre sa chaîne. Les lazzaroni applaudirent encore; Giacomo prit sur sa tête un de ces animaux qui ne manquent jamais aux lazzaroni l'écrasa d'un air distrait et dit : Hé bien! mon juge, la voilà la chaîne, je la rends à la madone, mais je suis sûr que cela lui fera de la peine. — Du tout, cela lui fera plaisir, et la preuve c'est qu'elle ne te la rendra jamais. Le juge appuie sur ce dernier mot, et Giacomo s'éloigne sans la chaîne.

Ce récit, accompagné de tous les gestes napolitains, car les Napolitains sont le peuple le plus gesticulateur du monde, nous parut fort caractéristique (tout est si beau pour un nouveau débarqué), et dans l'espoir de trouver encore quelques-unes de ces bonnes fortunes de coin de rue, nous nous lançâmes à l'aventure dans la ville, sans guide, sans dessein, nous arrêtant, revenant sur nos pas, courant, marchant, ouvrant les yeux à droite et à gauche, et nous livrant enfin à tous les caprices du hasard; car souvent ce qu'on trouve vant mieux que ce qu'on cherche. Que de cris! que de danses! que de joie! quel amusant spectaule que la place publique de Naples! C'est une population immense qui se rue, se coudoie, se pousse, frappe, crie, chante, vend, achète, et rit comme à une distribution des Champs-Elysées, et cela teus les jours! Tous les jours illeminations, fêtes, galas! C'est une foule de petites rues étroites et mentususes, toutes semées de marchands, et tout étoilées de lanternes. Naples, c'est un nid d'enfants mal éleyés, gourmands, pisilleurs, paresseux, querelleurs, aimant mieux voler que prendre; prendre que gagner, jouer que manger, et dormir que tout le reste.

Après plus de deux heures de promenade. aventureuse, nous arrivâmes devant un édifice à colonnades, éclairé, et gardé par quelques soldats; nous nous approchâmes, c'était le fafameux théâtre de San-Carlo! Nous entrons... Ah!... la belle perruque pommadée, poudrée, étagée, parfumée, comme celle de Polichinelle!... C'est lui! c'est Lablache dans la Prova! c'est Campanone avec sa mine rubiconde et réjouie, sa voix forte comme un tonnerre, et douce comme le bruit de la mer de Baya, avec son habit de moire violette, et son épée au côté! C'est lui!... Quels éclats de rire! Ah! San-Carlo, le Saint-Pierre des théâtres, San-Carlo, avec ses quarante loges de file et ses six rangs de galerie, frémissait plus à la détonation de cette voix jupitérienne qu'à celle du Vésuve même! San-Carlo est plus grand que notre Opéra d'un tiers environ; mais selon la coutume d'Italie, la salle était sombre et peu éclairée, les dorures ternies, bien des places vides; mais mon Campanone me la redorait, me l'illuminait! Je ne pourrais jamais dire quel effet me fit ce souvenir de Paris jeté au milieu des enchantements de Naples! Car Lablache, pour moi, c'était Paris!... Et puis dans un coin de la salle, nous aperçûmes un profil de femme, délicat et frêle, se détachant sous un chapeau de deuil. Nous approchâmes, c'était la pâle fille de Garcia, notre ravissante Desdemona!... Quelle soirée! la Chiaja! la mer! le Vésuve! le ciel! Santa-Lucia! les lazzaroni! la musique! la nature et l'art! la populace et le génie! Toutes les merveilles de Paris, de Naples et d'une île déserte! Tout! tout! Ah! c'était pour rendre fou! Aussi quand nous rentrâmes, à une heure du matin, à notre hôtel, nous avions la tête perdue comme des hommes ivres, et nous nous endormimes en disant : à demain le Vésuve.

Les voyageurs dorment vite : le lendemain à six heures nous étions debout; nous ouvrons notre fenêtre, et nous sentons avec délices la brise de mer qui entrait par bouffées. Le ciel

sens. somosisme fom alici alag med ambie composition de la composition della composition de la composition della composition della composi glace; et l'air se trabsparent et si, pur , qu'au apereevuit trèsmettement, an bout de l'horizon, l'ile de Capri qui se dessinait comme un anomne racher d'azub sembres sur tout le golfe brillaient les voiles blanches d'une foule de petits bateaux qui avaient pêché tonte la muit et qui rentraient en rade ples pacheurs qui étaient revenus pluss tôt étendaients sur le rivage leurs filets bruns et embarramés de belles: lianes marines vertes ,: et les faisaient séches aux premiess sayons du selcil levant; c'était un spectacle dont le charme ne peut se rendren:Bientôt nous vîmes arriver de tous côtés des caractelles chargées de monde, et quoiquil fût à peine huit heures du matin, une foule immense et toute brillante de peurpre et d'or descendais de Pausilippe, accourait de Portici, et il y avait sur tous ces visages un air de sête qui m'étonnait. Je demandai à un pêcheur quel saint on célébrait, et il me répondit en se signant que c'était la sête de la madona di piè di Gnotta. Bien heureux de voir une fête religionse à Naples, nous remîmes au lendemain notre course au Vésuve.

La madona di piè di Gaotta a une petite chapelle située sur la route de Pausilippe, et quand arrive le 8 septembre, jour de sa fête, toutes les filles d'Ischia, de Capri, de Procida, de Portici et mênie de Sorrento accourent dès le matia à Naples pour faire leur pélerinage à la petite chapelle. Ce jour-là, le jardin de la Villa-Reale est ouvert à tout le monde : d'ordinaire, les gens à la livrée, les hommes de la campagne et le peuple sont exclus de cette délicieuse promenade; mais, grâces à la madone, le 8 sep-, tembre, plus de hallebardes. La Villa-Reale est un jardin enchanté: bordée d'un côté par la mer qui vient baigner le pied de ses terrasses, et de l'autre par la Chiaja; peuplée de vases, de fontaines et de statues, toute plantée d'acacias et d'orangers, de myrtes et d'épais bosquets d'arbres épineux; terminée par un temple cirieulaire, en marbre iblanc, c'est une solitude de friichent ot de parfums. Il y avait autrefois au milieu de la promenade, et dans le centre d'un vaste bassin, le fameux groupe du teureau Farnèse, qui depuis a été transporté aux Studi: je masia à l'ombre d'un oranger bien touffu, et j'attendis: la fonde qui arrivait. Sur les onze dieures elle devint immense, et le coup d'œil ravissant. Il n'y a plus de costumes caractéristiques à Naples; senis pour se jour de féte, toutés: les filles des eurirent accourent avec leurs vôtements nationeux. A Ischia, à Procida, à Capri, il y a dans chaque simile un costune complet et fidèle du temps passés qui se lègne de génération en génération ; ét qui sert de dot à la fille ginée quand eliese marie; elle ne revet ce costome que dans les jours de grande solemnité, et il n'y a pas de plus grand jour que le 2 septembre. On dit même que jadis les filles des îles envisonmentes stipulaient, en se mariant, comme une des clauses du contrat, que leurs époux les conduissient chaque année à la fête di piè di Gretta. On the peut se ligurer comme, au milieu des marchands en bonnet rouge, et tout chargés de fruits réunis en guirlandes, étincelaient les ornements et la pourpre de tous ces vêtements : c'étaient les Grecques de Procida, avec un manteau de soie rouge, brodé en or, les cheveux retenus par de longues épingles d'argent, et les pieds chanses de sandales; c'étaient les filles d'Ischia, s'avancant gravement, pieds aus, avec leurs spencers verts, et leurs longues boucles d'oreilles à cinq pendants; il y avait aussi des pélerins tout couverts de coquilles. Nous remarquames, une femme dont le corsage bleu clair était tout parsemé d'une multitude de petits boutous ronds et blancs, et qui portait une grosse jupe de laine écarlate (le thermomètre marquait vingtsix degrés de chaleur); nous nous lançames au milieu de cette soule, et étant arrivés jusqu'à la chapelle de la madone, nous nous dispersames dans l'église, chacun le crayon en main, pour dessiner quelques uns des costumes. Je me plaçai dans un coin obscur, et je commençai le croquis d'une bonne paysanne qui avait une chaîne d'acier, à six rangs, autout du cou, quand un homme du peuple, qui prisit à genoux à côté de moi, se leva, et m'adressa quelques mots napolitains; je ne comprenais pas le napolitain, mais je compris parfaitement à ses regards qu'il m'appelait chien d'hérétique, et qu'il s'indignait de me voir dessiner, et comme j'étais dans mon tort, et que ce chrétien-la me semblait un peu intolérant, je serrai aussitôt mon album et mon crayon, et je m'esquivai sans achever la cinquième tour de la chaîne d'acier de ma vieille femme.

Le roi avait ordonné une grande revue pour ce jour là. Il était deux heures. En sortant de la chapelle de la madone, et au moment où je mmençais li rédescendre la Chitist , l'aporque l'autre extrémité des troupes qui débouchaisen, mbours en tâte, sur la place de la Victoire, se dirigionistit vers la chapelle obt le roi alhitire son offrande; toutes les fenêtres de la higia étaient ouvertes et pleines de mende; re chaque béléés étalent étaléss des empuyaient les mmes dans le brillaises où s'appuyaient les mmes dans le brillaises où s'appuyaient les mmes dans le petite sur ces mille baionnesses incelantes; et jetait des flors de lamilère sub ette mésé de peuple et de paysans qui peusuent de grands cris de joie; et sur ces soldats ouges qui marchaient leatement et siloncieument.

Le roi arriva bientôt après ses troupes; il tait à cheval, entouré d'un asses nombreux tat-major : c'était un homme jeune, gree, ras, pale, et dui semblais assez affable. Derière lai s'avancaient plusieurs carrosses, et ur le siégé minsi que derrière la voiture se rmient gravement, tête découverte, les cohers et les valets; affuhlés d'énormes perrujues poutirées; comme celles de présidents à nortier, et qui donnaient au cortége un air sitoresque. Cependant tous les vaisseaux de ous les pays trui se trouvaient alors dans la ade de Naples s'étaient placés dans la partie k la baie quir longe la Chiaja, et pavoisés de frapeaux, ils répondirent aux roulements du ambour par des coups de canon, pendant tout e temps que défila le coitége. Nous nous fimes slors conduire en mer à quelques pas du rirage, nous nous mimes en costumes de baimeurs, et nous voils dans l'eau! Quelles félices! Cette fête guerrière, religiouse et populaire, ces maisons étinoclantes de mille conleurs, ces beaux vaisseaux tout revêtus d'étendards flottants, ces bruits de canon, de rires, de pas militaires, qui mous arrivaient confondus coune une scule grande voix harmonieuse, os femmes que nous voyions s'agiter aux balcons, et que nous révions si belles, ce peuple a drange, si nouveau, si batriolé, et tout cela, le voir et l'entendre au milieu des fraîches eaux, en nageant dans les flots bleus et brillants de la Méditerranée, porté sur les vagues comme sur des bras de femme! Oh! les langues humines n'ont pas de mots pour exprimer de telles sensations!

Pour clore la journée, le prince S... T....donait le soir un grand del où devaient agrister le

roi etda riimo mène mana y fûmet in vités comme étranguas; la seisió compactica par un concert. la sulla du concert était rendo et soutenue par des columnes toutes changées de fleurs; le plafond: s'élevait en voûte, et de la voûte descendait un instre en princresté de pierreries. Lablache, madame Toldi et madame Raimbault firent les houneurs du concert, la reine-mère paraissait aimer singulièrement la musique, car après chaque morceau elle envoyait sa dame d'honneur complimenter l'artiste. Le concert fini, on ouvrit les salles du bal qui étincelaient de lumières et d'ornements, et aussi les portes du jardin; le jardin était tout illuminé de verres de couleur; il y avait des jets d'eau et de larges bassins également illuminés, et l'on y servait, sur de petites tables et sous des bosquets d'orangers, des fruits glacés, des cédrats confits, des figues confites et des sorbets de toutes sortet; à une heure du matin commença un souper magnifique qui se prolongea jusqu'à trois heures, et le jour commençait à luire quand nous retournames à notre hôtel.

Le lendemain nous disposames ainsi notre journée: le matin, les Studi; le soir, le Vésuve, car on ne peut pas aller contempler l'éruption en plein jour. Qu'est-ce qu'un feu d'artifice à midi?

Les Studi sont certainement un des plus beaux musées du monde. Ils sont situés au haut de la rue de Tolède; ils se composent d'une collection de statues et de vases antiques, d'une galerie de péinture et d'une bibliothèque.

Parmi les statues, on remarque les neuf statues de la famille Balbus, trouvées à Herculanum; et surtout l'Hercule et l'Aristide. L'Hercule, cuvrage du sculpteur athénien Glycon, avait d'abord été trouvé privé de ses jambes, dans les thermes de Caracalla; Michel-Ange fut chargé par Paul III Farnèse de le remplacer; mais à peine en eut-il achevé le modèle, qu'il le brisa à coups de marteau, disant que jamais il ne pourrait ni ne voudrait faire un doigt d'une telle statue. Guillaume de la Porta fut chargé du travail, et le remplit avec talent; mais les véritables jambes ayant été retrouvées dans un puits à trois milles de la place où le corps avait été découvert, elles furent remises à la statue. La collection des bronzes est la plus curiouse partie des Studi, car elle est unique. Il y a partout des livres latins, des statues romaines, des monuments romains; mais cé que

l'on ne trouve qu'à Naples et sux Studi, ce sont les instruments de la vie intérieure et matérielle des Romains. Le Vésuve, aussi conservateur que destructeur, a gardé sains et saufs, sous ses couches de cendres, pendant plusieurs siècles, les habitations de Pompéi et tous les meubles de ces habitations. Le gouvernement napolitain a fait transporter aux Studi tous ces instruments, à mesure que les fouilles découvraient une nouvelle maison à Pompéi. Pompéi, ce sont les maisons antiques; les Studi, c'est la collection de tout ce qui ornait ces maisons : si bien qu'avec les Studi et Pompéi vous vous refaites la vie antique comme si elle était la vôtre: vous entrez dans les familles romaines, vous assistez à toutes leurs occupations journalières. Rien ne manque à cette collection, depuis les instruments des sacrifices jusqu'aux plus petits meubles de toilette, depuis la hache des sacrificateurs jusqu'aux bijoux des Aspasies; c'est une immense boutique romaine. On y voit les curules de bronze, placées près des trophées d'armes et de boucliers; les trépieds, les autels, les urnes, les coupes, les couteaux, les tables, on peut faire un cours complet des sacrifices. Ce sont des dés pipés, des fuseaux, des aiguilles, des dés à coudre, voire même du fard. Il n'y a pas jusqu'à un pâté antique que la lave du volcan n'ait conservé pour la postérité. Quant aux instruments de chirurgie et d'accouchement, aux fioles d'apothicaires, aux mortiers et aux pilons, ils prouvent que l'art n'a guère fait de progrès; et enfin on voit le fameux encrier à sept faces qui a fait faire deux volumes in-4º au bizarre Martorelli.

Après la collection des bronzes vient le cabinet des objets réservés; c'est un petit musée de statues ou de groupes licencieux; mais ce qu'il y a de remarquable dans ces statues, c'est la persection et la grâce des formes. Les anciens ne faisaient pas de la licence par débauche. Idolàtres, comme tous les peuples méridionaux, de la beauté du corps, ils reproduisaient avec délices toutes les graces que lui donne la volupté; et l'impudicité de leurs pinceaux ou de leurs ciseaux n'était que l'amour de l'art.

La galerie de tableaux est médiocre, sauf quelques beaux Salvator Rosa, deux spagnoletto, et surtout, dans la salle des chefs d'œuvre, l'admirable portrait de Philippe II par le Titien. Ce n'est qu'en voyant ce portrait que l'on comprend la vie et le règne de Charles IX espagnol: La tôte est pâle; le teint jaune, le front bas, la paupière épaisse et charnue, l'œil bleu clair, le regard vitreux et frappé de fixité; les lèvres avancées, grosses et sans couleur. On devine en voyant ce portrait que le prince était un de ces esprits étroits, mais opiniatres, qui ent la volonté qui exécute, sans avoir l'intelligence qui conçeit; aussi ce qu'on lui apprit, il le croit, et ce qu'il croit, il le fait; il le fait invincible ment, sans restriction, sans remords, sans doute. Il a, pour réaliser les idées des autres, la même énergie qu'un grand homme pour exécuter la pensée sortié de son carveau : tout Philippe II est là; les prêtres lui ont souillé s vie jour par jour, et il l'a accomplie aussi puissamment que a'il eut été Bonaparte.

On cite encore dans les Studi la collection des verreries qui mante à donze cents, et qui prouve que les anciens savaient cigeler, colorier et travailler le verre; la collection des vases, qui s'élève à deux mille cinq cents; le riche medailler, où est la célèbre tasse de Sardoine. d'un pied de diamètre, commentée par les svants les plus illustres, et dont le groupe de sept figures représente, selon Visconti, le Nil, Orus, Isis et les nymphes du Nil; et enfin la bibliothèque royale, placée depuis 1804 dans le beau et grand salon du palais des Studi, construit par Fontana. Elle compte cent einquante mile volumes, et environ trois mille manuscrits; les plus curieux monuments de cotte hibliothèque sont une Bible du dixième siècle, un Nouveau-Testament du dixième siècle, un célèbre autographe de saint Thomas d'Aquin, et le manus-

crit de trois dialogues du Tasse.

Les aveugles sont très nombreux à Naples; la lumière y est si éblouissante et si vive, et les maisons toutes blanches se répercutent avec tant de force, que tout voyageur prudent doit emporter une paire de banettes bleues, arme beaucoup plus utile que les pistolets et poignards dont on fait provision contre les brigands qui n'existent presque que dans les tableaux. Il y a à la bibliothèque une salle destinée aux aveugles. Dans cette salle se trouve un homme qui lit tout haut, moyennant une faible rétribution; mais ces lecteurs n'étant pas fort hebiles, les auditeurs aveugles les font souvent répéter pour comprendre le sens de la phrese. e lo mento a guisa d'orbo in su levano, comme dit Dante, ce qui fait le plus singulier spectacle. Il y a encore quatre autres hibliothèques

MEW YORK

ARTOR, LAMOX TILDEN FOUNDATIONS NAFLE

publiques à Naples, et l'on pourrait presque dire que l'on compte autant de bibliothèques que de librairies, car les livres y sont très difficilement admis, et sont soumis, avant d'entrer, à une censure très sévère. Un fibraire me raconta à ce sujet qu'il avait fait venir pour le jour de l'an quelques almanachs de Paris; les almanachs arrivèrent au mois de décembre, mais comme ils durent subir un examen, on ne les rendit au malheureux libraire que vers la fin de juillet. Des almanachs au mois de juillet!

En descendant des Studi, nous allames prendre au Môle la voiture qui devait nous conduire au Vésuve.

La route de Naples à Portici, qui dure à peu près une heure, est un véritable enchantement. A Portici, on quitte les bords de la mer pour aller à Résina; là, on trouve une bonne hôtellerie, tenue par Salvator, et on y sait halte. L'estomac lesté d'une bouteille de vin de Lacryma-Christi, et d'une bonne volaille, car la course est rude, nous primes chacun un ane, un guide, un énorme baton, nous fimes mettre dans un panier des pastèques et du vin d'Ischia, et nous commençames notre ascension. On monte environ pendant une heure et demie, n'ayant autour de soi qu'une terre extrêmement stérile, et toute couverte de cendres, et de mottes de laves refroidies; c'est une désolation affreuse, et rien ne peut rendre la tristesse que vous imprime la vue de la couleur grisatre répandue sur toute cette terre; les sentiers sont rudes, étroits, et très raboteux; mais les ànes qui vous portent ont le pied si sûr, et ils ont fait si souvent la route, qu'ils vont droit tout en dormant. Nous arrivàmes enfin à un petit plateau où est la maison des deux ermites; ces deux ermites ne sont pas ermites le moins du monde, et leur hospitalité n'est nullement gratuite; on dit même qu'il y a quarante ans, un denx était un ancien valet de chambre de madame de Pompadour. Avoir servi les petits soupers de Louis XV, et préparer le repas frugal du voyageur! Le Trianon au pied du Vésuve! Quel contraste!

Après quelques minutes, nous remontames sur nos ânes, et ayant marché encore un quart d'heure, nous arrivâmes au pied de la montagne même. Là, il fallut descendre de nos montures; nous les abandonnâmes à un paysan; nos guides prirent des torches, nous nous armâmes de

grands bâtons, et nous voilà grimpant. Il était brait heures du soir, et la nuit commençait à venir. Pendant le jour, l'éruption n'est pas visible, et l'on distingue seulement à la cime du mont un long panache de fumée grise qui s'étend à droite où à gauche, selon la direction du vent, à la distance de plus d'une lieue; on dirait un nuage long et mince qui borde un côté de l'horizon. Mais le soleil couché, et le ciel s'assombrissant, nous voyions déjà avant d'arriver à la maison des ermites un long sillon rouge qui étincelait sur le penchant de la montagne. Arrivé à la base, et avant de monter, je résolus de ne pas regarder et de fermer les yeux, de peur d'assaiblir l'esset de cet immense spectacle par la gradation. Quand on monte l'œil toujours fixé sur cette merveille, chaque pas que l'on fait vous en révèle une nouvelle beauté; vons lisez ce grand livre ligne à ligne, vous contemplez ce grand tableau pied à pied, et quand vous arrivez en haut, il n'y a plus saisissement, enthousiasme, extase, parce que toutes vos émotions ont été amenées une à une, comme dans une scène bien filée. Ce qu'il faudrait, c'est être transporté tout d'un coup et les yeux bandés, au-dessus de la montagne; puis alors, voir!...

Quand on est au picd, et que de l'œil on mesure la distance qui vous sépare de la cime, on s'imagine qu'un quart d'heure de marche vous suffira pour l'atteindre; aussi, en partant, tous les voyageurs, les Français surtout, s'clancent-ils vivement en plantant leur bâton dans la cendre; ils montent en courant pendant les dix premiers pas; mais cette ardeur s'éteint bien vite; le sol de la montagne est une cendre très fine et très glissante, et où l'on ensonce jusqu'aux genoux; pour avancer d'un pas il faut en faire trois; nous fûnies bientôt essoutilés, notre haleine devint plus rapide ct plus courte; nous ouvrimes la bouche pour respirer plus librement, et cette cendre fine et sèche, s'attachant à notre gosier, nous épuisait la poitrine. De désespoir, nous nous assîmes dans la cendre, et, jotant notre bâton à côté de nous, nous nous accrochames, haletants, à une grosse pierre! Andiam, Signori, corraggio, nous disaient les guides; courage! et nous voilà relevés; nous repartons, mais comment?... Chacun des guides noua une grande ceinture rouge autour de ses reins, en ayant soin de laisser flotter les bouts par-derrière; nous primes cha-

cum un de ces houts, et ils se mirent à pous hisser comme un vaisseau traîne une chaloupe à la remorque. Comme nous étions à neu près aux trois quarts de la route, nous rencontrâmes un jeune homme que l'on portait à bras, et dont le front était tout ensanglanté. Il s'était approché trop: près du volcan, et avait reçu une pierre à la tête. Au lieu de nous ralentir, cette vue excite notre amour-propre; nous quittames la ceinture de nos guides, et nous gravimes courageusement; la sueur nous ruisselait sur le front, et c'était un spectacle curieux que de voir toute cette soule qui jurait, qui chantait, qui crisit; des hommes, des femmes, des etrangers, des Italiens, les uns en chaise à porteurs, les autres à pied, pliés en deux comme des porte-faix! et puis les chutes, les rires, et ceux qui descendaient encourageant ceux qui montaient! Est-ce bien beau? - Admirable! dans cinq minutes vous y serez, courage!-Merci.. Enfin nous y voilà; nous sommes à la cime; j'ouvre les yeux. Oh! Dieu! que c'était grand!

D'abord je ne distinguai rien, tant mes yeux surent éblouis par ce spectacle de seu! j'entendais seulement, le fracas de l'éruption, et je voyais une soule de fantômes noirs qui s'agitaient autour de moi, car il faisait pleine nuit, et il y avait là plus de cent voyageurs, éclairés seulement par les reslets du volcan. Après quelques minutes d'éblouissement, ma vue s'éclaircit peu à peu; les objets se dessinèrent plus nettement, et voici ce que je vis.

Nous étions sur le bord d'un plateau qui s'étendait devant nous à peu près l'espace d'un grand quart de lieue; au bout de ce plateau s'élève le sommet de la montagne, et au haut du sommet est le cratère du volcan : le phénomène s'accomplissait ainsi. D'abord je vis sortir du cratère, comme d'une énorme cheminée, une colonne de fumée noire et épaisse; puis cette fumée, s'élargissant et s'étendant à mesure qu'elle sortait, devint brune, puis violacée, puis rouge sombre, puis écarlate; alors il se fit une horrible détonation, et le volcan lança en l'air, à une énorme distance, une pluie de feu, mêlée de pierres; on distinguait les pierres parce qu'elles étaient d'un rouge plus noir : puis ces pierres retombèrent sur les épaules du volcan, imitant par le bruit de leur chute les feux de peloton. Tout cela dure à peu près une minute; alors il y a un moment de calme, et ensuite le même phénomène recommence : voilà

ce que c'est que l'éruption. On croit communément que la lave sort du cratère, rien de plus faux; le volcan ne lance que des pierres. et je fus fort surpris de voir se former les ruisseaux de lave; ce plateau qui nous séparait du sommet, était enflammé comme une forge, la terre en était ouverte par d'énormes crevasses toutes rouges, pleines de feu, et d'où sortait à flots une fumée épaisse et rousse, on eût dit un immense foyer de charbon de terre; ce sol se divisait par morceaux, par mottes, s'agitait, se liquéfiait, se mouvait, et arrivé sur le bord du plateau, coulait en ruisseaux compactes et brûlants, sur la pente, entraînant après eu pierres et rochers; on eût dit des fleuves d'or fondu, et oependant ils ne se précipitent pas comme des flots; ils descendent gravement, lentement, mais invinciblement: ils se déroulent comme de longs rubans, pendant un cspace de près de deux lieues, s'amoindrissant ensuite, s'éteignant et se ralentissant toujours. jusqu'à ce qu'ils ne soient plus formés que de quelques pierres rouges jetées çà et là par intervalles.

Nous voulûmes plonger nos grands bâtom dans cette fournaise, mais ils ne purent péné trer, car la lave, toute mouvante qu'elle soit. n'est pas un corps liquide; c'est du fer rouge qui marche. Comme nous avions le visage brûlé par le voisinage de la fournaise, et k dos glacé par le vent de la montagne, pout nous réchauffer, nous nous retournames, e nous vîmes au bas un spectacle fort étrange. Il était onze heures du soir, et c'est l'heure favorite pour les ascensions; aussi arrivait-il au pied du sommet des foules de voyageurs. Ce voyageurs montaient, tous armés d'une tor che; et comme on ne pouvait voir que les torches, rien de plus curieux que ces clartés qui erraient, vacillaient, avançaient, descendaient pâlissaient et étincelaient; on aurait dit tout un peuple de petites âmes sans corps.

Nous restâmes à admirer jusqu'à minuit; puis, pour opérer notre descente, nous nous lançâmes à corps perdu sur cette pente de cendres, et nous nous trouvâmes en bas dam l'espace de quatre minutes, sans avoir pu nous arrêter, et sans être tombés. Nous avions mis une heure entière à monter.

A trois heures du matin nous étions à Naples.

E. LEGOUVE.

## ENVIRONS DE NAPLES.

## COURSE A POMPÉI.

Le 8 août 18...., nous partimes de Naples à une heure de l'après-midi pour aller visiter Herculanum et Pompéi. Nous étions arrivés à Résina à deux heures: Résina est bâti sur Herculanum, ce qui empêche d'y continuer les fouilles, car il faudrait détruire la ville nouvelle pour ressusciter l'ancienne; la visite d'Herculanum est cependant une des plus curieuses et dés plus intéressantes. On nous adressa à un concierge qui est gardien de ces ruines; il prit une torche, et nous fit descendre à peu prés soixante marches; nous nous trouvâmes alors dans un grand corridor très sombre, c'était le couloir du théâtre. On nous montra la scène, les coufisses, la partie destinée aux loges des acteurs, les vastes et spacieuses galeries, les places réservées aux magistrats, et toute cette masse architecturale étant enfoule sous terre à plus de cinquante pieds, et n'étant éclairée que par la lumière vacillante des porches qui dessinaient dans les anfractuosités du théâtre mille fantômes étranges, ressemblait à une apparition fantastique, et nous saisissait plus encore par ce que l'on ne voit pas que par ce que l'on voit. Herculanum n'a pas été englouti sous les cendres, il a été inondé d'une pluie de lave qui a coulé comme du plomb fondu dans tous les monumens, et, une fois refroidie, est devenue pierfe comme ettk. Aussi les excavations y sontelles très difficiles, car c'est à coups de hache qu'il faut s'ouvrir un passage. En quittant la partie du bâtiment réservé aux comédiens, nous aperçûmes une chose assez étrange, c'est l'empreinte du masque d'un acteur incrustée dans la lave; le nez, la bouche, l'ouverture de Tæll, tout y est. Comment ce masque a-t-il pu ainsi être enchassé dans cette lave? Que faisait celui qui le portais? qu'est-il devenu dans ce désastre? comment l'a-t-il jeté là? comment a-t-on retrouvé le masque et pas l'homme? lous problèmes insolubles et qui nous agitaient jusqu'aux larmes; car il y avait là de la douleur, de la passion, de la vie, de la mort, de l'homme enfin! Une impression de masque vivre tant de siècles de plus que l'homme même!

Nous partimes pour Pompéi, et afin d'abréger la route, un de nos compagnons nous donna quelques renseignements historiques.

La ville de Pompél était située au fond du golfe appelé le Cratère, formé par le cap de Mysène et l'Athénéum; e<del>lle</del> était assise au bord de la mer dont elle est aujourd'hui éloignée; mais, en fouillant, on a retrouvé dans plusieurs endroits des coquilles et le sable du rivage; d'ailleurs on ne peut donter, d'après ce que dit Strabon, qu'elle n'ait été un port comme Herculanum et Stabia. La ville était bâtie sur une élévation isolée formée par la lave, et qu'on peut même regarder comme une ancienne bouche du volcan. Le 16 février de l'an 63, il y eut à Pompéi un grand tremblement de terre étti renversa une partie de la ville et endommagéa beaucoup Herculanum; un troupeau de six cents moutons fut élouffé, des statues se feudirent, et plusieurs personnes perdirent la raison; l'année sulvante il en survint un autre pendant que Néron chantait sur le théâtre de Raples, qui s'ecroula aussitôt que l'empereur sortit; enfin, le 23 août de l'an 79, se manifestèrent les premiers symptômes de l'értiption que Pline a si éloquemment décrite. Il était à Myséne où son oncle commandait la flotte. A une heure après midi, on avertit Pline l'ancien qu'il paraissait un nuage d'une grandeur et d'une figure extraordinaires; sa forme approchait de celle d'un pin; après s'être éleve très haut comme un tronc, il étendait une espèce de branchage, tantôt blanc, tantôt noiratre, tantôt de diverses couleurs. Pline commande d'appareiller sa liburne (vaisseau léger) et part. A mesure qu'il approchait, la cendre tombait sur son vaisseau plus épaisse et plus chaude; des pierres calcinées et des cailloux tout noirs pleuvaient autour de lui; la mer semblait refluer, et le rivage devenait inaccessible par des morceaux entiers de montagnes dont il était convert. Pline se dirige vers Stabia où était Pomponianus; mais la cour de la maison de Pomponianus se remplissant de cendres, ils se résolurent à aller dans la campagne; car les maisons étaient tellement

ébranlées par les tremblements de terre, que l'on eût dit qu'elles étaient arrachées de leurs fondements, jetées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, puis remises à leur place. Ils sortent et se couvrent la tête d'oreillers attachés avec des mouchoirs. Ce fut toute la précaution qu'ils prirent contre ce qui tombait d'en haut. Le jour recommençait ailleurs, mais dans le lieu où ils étaient, continuait une nuit des plus sombres et des plus affreuses, et qui n'était que très peu dissipée par la lueur d'un grand nombre de flambeaux et d'autres lumières. On essaya de s'approcher du rivage et d'examiner ce que la mer permettait de tenter; mais on la trouva encore fort grosse et agitée d'un vent contraire; le rivage, devenu beaucoup plus spacieux, se trouvait rempli de poissons restés à sec sur le sable. Pline et ses amis étaient réduits à se lever pour secouer leurs habits tout couverts de cendre; car sans cela elle les eût accablés et engloutis; bientôt les flammes parurent plus grandes et précédées d'une odeur de soufre. Pline tomba mort.

Sur les neuf heures, le tremblement de terre et l'éruption s'apaisèrent, le jour se leva et même le soleil, mais jaunâtre, et tel qu'il a coutume de luire dans une éclipse. La ville de Pompéi ne fut pas détruite par la lave, sa position élevée la mit à l'abri d'un pareil événement; mais elle fut ensevelie sous une pluie de cendres et de poussière qui forma des couches alternatives à la hauteur de quinze et de dixhuit pieds. On a trouvé des indices qui portent à croire qu'après la destruction de la ville quelques particuliers revinrent fouiller dans leurs habitations pour en retirer des debris, mais sans pouvoir réussir. Pendant seize cent soixanteseize ans la ville de Pompéi resta ensevelie sous la cendre. On trouva les premières traces de ses ruines en 1689; mais l'on ne commença à y fouiller qu'en 1755. Il est cependant étonnant qu'elle n'ait pas été découverte plus tôt, car Dominique Fontana ayant été chargé, en 1592, de conduire les eaux du petit fleuve Sarno à Torre de l'Annunziata, fit passer un canal souterrain qui traverse la ville, et rencontra souvent les substructions de ses édifices.

Notre compagnon s'arrêta après avoir donné ces détails; nous étions à un mille et demi de la tour de l'Annonciation; nous rencontrâmes alors sur la route royale qui conduit de Naples à Salerne, un pilier sur lequel était écrit;

Via di Pompei. Le cœur nous battit d'émotion. Nous quittàmes la route royale, et, nous dirigeant à gauche par un sentier, nous franchimes une colline peu élevée, et nous nous trouvâmes devant une barrière en bois; c'était l'entrée de Pompéi. Deux gardiens vinrent vers nous; ils ressemblaient à des commis de l'octroi : nous pénétrames dans la ville. Pendant la dernière partie de notre route, aucun de nous n'avait presque ouvert la bouche, tout émus que nous étions à ce seul nom de Pompéi, et préoccupés de toutes les beautés que nous allions voir. Quand on est jeune, qu'on arrive à Naples et qu'on se dit: «Je vais aller à Pompéi,» on se figure d'avance les majestés les plus abruptes et les plus imposantes de la nature; l'idée du Vésuve, des éclairs, des flots de lave, des détonations se mélant à la pensée de cette ville enfouie, jette sur elle une lueur infernale et mystérieuse; on s'attend à voir un de ces horribles bouleversements matériels qui anéantissent l'àme du spectateur : mais j'avoue que je n'ai jamais éprouvé de désillusionnement plus grand qu'en apercevant Pompéi. Je ne pouvais en croire mes yeux, j'étais muet de désappointement comme on l'est d'admiration; en me promenant au milieu de toutes ces rues, je voyais tomber un à un tous les beaux châteaux de mon imagination.

Rien d'élevé, de majestueux, rien qui saisisse au premier aspect: Pompéi n'est qu'une chose charmante: un soleil insultant, des rues éclairées et larges, une barrière en bois pour entrée, deux soldats pour gardiens, pas de mystère, pas de poésie; mais une fois que, renonçant aux chimères de son imagination, on est consolé de ce manque de beauté dans l'impression de l'ensemble, Pompéi devient l'étude la plus amusante et la plus curieuse par les détails. Ce sont les mémoires les plus circonstanciés sur les Romains, c'est la vie antique, la vie matérielle, intérieure, la vie de tous les instants, écrite en pierres, en marbre et en colonnes.

Avant d'arriver à la porte de la ville même, vous vous trouvez dans une espèce de faubourg appelé Augustus Felix; la voie qui traverse ce faubourg est la voie des Tombeaux. Ainsi semés sur les deux bords de la route et servant de bornes milliaires, les sépulcres anciens ont quelque chose d'étrange et de grandiose; ces peuples qui avaient toujours vécu sur la place publique ne voulaient pas d'une sépulture re-





下の図で図り

tirée et solitaire; c'est le ciel, c'est l'air qu'il faut à leurs restes! Quelle belle idée de mêler ainsi les vivants aux morts! quelle impression de respect devait-on éprouver à aller ainsi de Rome à Naples entre deux rangées d'ombres illustres ou chères! Aussi la voie des Tombéaux nous remplit-elle tous d'une tristesse grave et sérieuse, et nous allions, épelant sur ces monuments renversés ou mutilés les inscriptions et les noms des familles éteintes. En déblayant cette voie, l'on a rencontré les ossements de plusieurs habitants qui, au moment du désastre, cherchant leur salut dans la fuite, trouvèrent la mort au milieu des tombeaux où repossient peut-être leurs amis et leurs proches. Trois de ces squelettes étaient des femmes, elles s'étaient assises contre le pilier d'un portique et y avaient été étouffées par la pluie de cendres; on trouva aussi le cadavre d'une malheureuse mère qui avait sur les bras un enfant au berceau et deux autres moins petits auprès d'elle. Leurs os étaient réunis, confondus ensemble, ce qui prouve que cette famille infortunée se tint embrassée jusqu'au dernier soupir. Parmi leurs os on recueillit trois anneaux d'or et deux paires de boucles d'oreilles garnies de perles fines: l'un de ces anneaux avait la forme d'un serpent reployé sur lui-même; un autre, plus petit, avait pour chaton un grain de grenat sur lequel était sculptée une foudre. Les pendants d'oreilles étaient en forme de balance : enfin, l'on rencontra aussi les restes d'un vieillard qui serrait encore dans ses mains un faible trésor; il y attachait sans doute beaucoup de prix, car il l'avait enveloppé très soigneusement dans une étoffe de lin qui est demeurée intacte. Le nombre des monnaies trouvées dans ce linge était de quatre cent dix. Le plus beau tombeau de cette voie est celui de Nevoleja Tiche. Voici l'inscription:

Nevoleja Tiche a érigé ce monument pour elle et pour Caïus Munatius qui à mérité la décoration du Bisellium; elle l'a érigé aussi pour ses affranchis et affranchies.

Ce tombeau consiste en un grand bloc de marbre taillé en carré long. Dans les ornements supérieurs, on remarque le buste de Nevoleja; le côté du monument en marbre qui regarde le septentrion représente une barque avec deux mâts, l'un dressé, l'autre penché. Divers enfants carguent la voile; un d'eux grimpe au cordage qui assujettit le mât du côté de la

proue; et quelques savants ont vu, dans cette représentation maritime, l'image des orages de la vie. Après la visite extérieure du tombeau, nous pénétrames dans l'intérieur par une porte fort basse; l'intérieur est d'environ six pieds carrés, avec deux rangs de niches. Dans la plus grande de ces niches, on a trouvé une grande amphore d'argile avec une quantité de cendres qu'on a amoncelées sur un entablement qui règne tout autour du caveau. Quatre autres urnes de Rosettes fort communes, ayant leurs couvercles, contenaient encore des restes funéraires. Auprès de chacune de ces urnes, était une lampe d'argile et aussi des monnaies de bronze destinées à payer Caron. Mais la découverte la plus singulière est celle de trois vases de verre à large ventre qui étaient renfermés dans autant de vases de plomb; ils étaient pleins d'eau et contenaient des ossements calcinés et une liqueur composée d'eau, de vin et d'huile : dans deux de ces urnes, la liqueur est roussatre, et dans l'autre, jaune, onctueuse et transparente. En sortant de ce tombeau, nous vimes la fameuse maison de campagne dont Cicéron parle si souvent à Atticus, puis un portique situé sur la route; quatre siéges en pierre qu'il contient et le toit qui le domine, font penser que c'était un lieu public de repos et de rendez-vous pour les oisifs de Pompéi qui aimaient à s'y entretenir, à débiter des nouvelles et à voir, assis et couverts, passer et repasser les allants et les venants. Enfin, pour terminer nos recherches dans le faubourg d'Augustus Felix, nous allàmes visiter la maison de campagne de Marcus Arius Diomedes. On y monte par quelques degrés revêtus de briques et embellis de deux petites colonnes latérales. On entre d'abord dans une cour située au centre de l'édifice et que les anciens appelaient impluvium; autour de cette cour règne une sorte de galerie ou petit portique, orné de quatorze colonnes de briques, revêtu de stuc, sous lequel on pouvait circuler des quatre côtés sans crainte de la pluie. C'est de là que partaient toutes les différentes distributions du logis, et c'est de cette cour que les appartements recevaient la lumière. Nous entrâmes dans un grand salon appelé exedra, où les anciens faisaient, en été, la méridienne; de là, dans une galerie appelée basilica, qui servait de pièce d'introduction, et au bout de laquelle est une terrasse découverte, embellie de marbre blanc et qui domine sur un jerdin et sur la mer. Revenus dans la cour, nous entrames, à main droite, dans le nymphæum ou petite salle de bain, entourée de colonnes de stuc : cotte pièce est peinte en jaune; le pavé, qui est très beau, est une mosaïque. On y voit encore la cuve qui servait à prendre les bains, appelés baptisterium : elle est construite en brique et revêtue de marbre. Au lieu de monter dans leurs baignoires, les anciens y descendaient par quelques marches, et nous aperçûmes dans le mur la place où étaient les tuyaux. Passant à la secondo chambre, nous y vimes un long fourneau de singulière construction, et qui servait à chauffer l'eau au degré que l'on jugeait convenable. Nous remarquames aussi l'ipocaustum ou récipient du feu avec son prefurnium ou ouverture. Trois vases de cuivre, placés l'un sur l'autre, recevaient tous trois l'eau avec des degrés de chaleur différents; et selon que les baigneurs voulaient de l'eau chaude ou froide, ils ouvraient un des tuyaux qui communiquaient avec celui des vases dont ils désiraient se servir. A l'étage aupérieur et précisément au-deasus de l'ipocaustum, est située une petite chambre avec une niche en forme conique; elle a vue sur le jardin par une fenêtre, et est remplie de peintures et de tables uz. Cette chambre est la sudatarium qu'étuve, pour faire suer; afin de lui donner un degré de chaleur auffiaant pour la destination, on établissait dans le pavé des ouvertures pour laisser passage à la Namme et à la vapeur qui montaient par des condulta pratiqués le long des murailles dans la salle inférieure. La chaleur ainsi concentrée dans le sudatarium devait en faire une vraie fourties, et c'est sans datte pour é:eindre l'ardeur de bette température qu'en ouvrait la fentire dent nous avons perlé; car cette fenêtre élait trop petite pour danner du jour, et on tranye dans le mur la place destinée à recevoir une lampe. Enfin en sortant du sudatorium, on antrait lane l'inteturrem ou salle de parfums; c'est là que, après le hain chaud, tiède et froid, on venuit e'essayer et se parfumer. Un domestique qui assistait au bain, y recevait le baigneur avec le frottoir (strigilis) et la petite flole (guttum): Le frottoir dervait à emporter l'humidité: il était composé de petites lames oblonques et recourbées, d'un pauce de large, en or, on argent; en cuivre, avec lesquelles od enlevait la sueur; ensuite on versait de la fiole quelques gouttes d'huile odorante. A la fenêtre de cette chambre, on a trouvé placées dans un chassis de bois, réduit en charbons, des vitres d'une palme de largeur. Ce qui a décidé la question de savoir si les anciens connaissaient l'art de faire le verre.

La partie de la maison destinée pour le sommeil est composée de trois chambres; l'usage était de placer le lit sur un gradin en marbre dans un encaissement de mur qui l'enfermait de trois côtés; devant il était clos par un rideau dont nous trouvames les anneaux de bronze.

A gauche de la galerie était l'entrée d'un autre appartement plus intérieur et plus segret; ce devait être le ginécéum ou l'habitation des femmes, le conaculum ou salle à manger. le dispendium ou salle de dépense, toutes pièces qu'on appelait concluvi, parce qu'on les fermait sous une seule clef. Nons descendimes par deux escaliers au rez-de-chaussée; il consiste en huit chambres peintes en rouge et ayant. des voutes. Dans l'une d'elles coulait abondamment une fontaine dont l'eau était conduite dans la pécherie du jardin. Du rez-de-chaussée, nous allames dans un souterrain ou corridor tout rempli d'amphores de grès pour faire rafratchir le vin. On a trouvé dans cette cave dixsept squelettes des infortunés habitants de cette maison. Un des squelettes est probablement la maitresse de la maison, et on voit encore tracée dans le mur une forme de nez et de front, leur visage ayant été écrasé et empreint dans le ciment. De ce souterrain, nous montames au jardin; on trouva à la porte qui donne dans la campagne le cadavre du maître de la maisan, ayant en main une clef et dans l'autre des chaines d'or. Derrière lui venait un domestique dui portait des yases d'argent. Après avoir examiné le jardin, nous arrivames sur la vois consulaire, et de là à la porte de Pompéi.

Renvoyons nos guides, dis-je alors à mes compagnons, et parcourons au hasard cette ville morte; puis, ce soir, rendez-vous à Castela-Mare. Mon plan fut adopté : l'un tourne à droite, l'autre à gauche, et j'errai ainsi tout seul au milieu de ces décombres immenses. C'était pour moi comme un livre qu'on parcourt sans suite, allant du commencement à la fin sans achever les feuillets. Une chose qui me frappait vivement, c'était toutes cen sues étiquetées, nommées et numérotées comme les

nêtres; é'était de voir via del Corso, via dei Pareri, là étà il n'y avait plus même de morts. Autrefois les anciens ne désignaient pas les habitations par les numéros, mais par le nom, la qualité ou l'état de l'habitant. L'œil fixé sur le mur, je cherchais ces caractères rouges à moltié effecés et qui me disaient : lei a vécu numatius, Marius... Tous hommes qui avaient existé à dix-huit cents ans de moi, et qu'il me semblait connaître cependant, auxquels je m'intéressais dès que je voyais leurs noms. J'aperqua à cô é de la porte de la ville, sur une muraille, des caractères rouges semblables aux premièrs, mais avec des inscriptions différentes; l'une portait:

Pugna mala; V; non. april. venatio. et plus loin:

Glad. par. XX. pugna. non.

Le sens de ces mots incomplets est : Combat et chasse pour le oing des nones d'avril.

Vingt paires de gladiateurs combattront aux nones.

Des affiches de spectacle à Pompéi! Des affiches traversant dix-huit siècles qui ont englouti tant de grands hommes et tant de grandes choses! J'entrai dans toutes les maisons qui me présentaient quelque aspect curieux : c'était un cabaret, une boutique de charron, un temple; tantôt une cuisine avec des pots de grès, des éuillers; puis une école de chirurgie avec des instruments; puis une chambre de bains; puis un venereum. Je vis une espèce de petit café a vec cette inscription : perennius nymphemes. Dans le fond de l'établissement, il y a un fouracau, et sur le comptoir en marbre blanc, se trouve encore l'empreinte du dessous des tasses; les liqueurs qu'elles contenaient étant consposées avec du miel et des acidea, ont pénétré dans la pierre et y ont laissé trace. Je trouvai encore des magasins de Phallus ou Priapes qui ont pour enseigne leur marchandise mone: puis des boulangeries avec des fours et des moulins dont la forme ressemble à des moulins à café; des anes tournaient ces meules, et Plaute et Térence furent condamnés à les tourner étant esclaves. Je remarquai une bontique de liqueurs dont l'enseigne représentait Ulysse repoussant les breuvages de Circé; puis des boucheries, puis des écriteaux qu Julia Féliz offre à bail pour cinq ans, des Thermes, un venereum, et neuf cente boutiques. Je descendais dans des caves; j'allais m'agenouil-

ler à l'autel des dieux Lares ; je recherchais dans les endroits les plus obscurs les traces de quelque habitude antique; je ramassais avec respect les débris les plus vils, espérant y trouver l'explication d'un usage, d'une coutume. L'admirai la maison de Sallustius : une boutique communiquait à son appartement. Ce qui prouve que les anciens patriciens vendaient eux-mêmes leurs denrées; et encore aujourd'hui à Florence, il y a, à côté de la portecochère de chaque palais, un tour par où les nobles trafiquent de leur vin et de leur huile, En sortant du temple des Vestales, je me trouvai dans une maison de prostitution : dans l'une, l'autel où brûlait le feu, la chambre de pénitence, les appartements simples et austères; dans l'autre, des peintures lubriques, des arrangements d'extérieur cyniques et voluptueux. Comment peindre tout ce que j'éprouvais à parcourir ainsi, en quelques instants, tonte l'échelle des conditions humaines, à passer en revue tant d'états, tant de sacrifices, tant de peines, tant de plaisirs, tant de vices; à recomposer toutes ces existences éteintes; à deviner tous ces secrets de vie intérieure! C'est avec une espèce de crainte, et en affaiblissant le bruit de mes pas, que je pénétrais dans tous ces sanctuaires; que j'errais lentement et silenoieusement dans ces vastes salles solitaires qui ont le ciel pour voûte; apercevant quelquefois seulement dans un coin quelque peintre copiant les fresques : il se retournait à mon approche, et puis se remettait à son œuvre sans me parler, comme si nous eussions craint, lui et moi, de réveiller ces morts. Les fresques surtout me ravissaient! Ce sont des peintures de grands jardins, d'appartements avec des jets d'eau au milieu, qui rappellent l'Allambreh, des groupes d'îles délicieuses, des combats de mer, des instruments de musique inconnus de nos jours; des nymphes nues, dignes de l'Albane, et qui font oublier l'immodéstie de leurs poses par leur ineffable volupté et la richesse de leur coloris; ce sont des jeux d'enfants les plus gracieux du monde, et tout cela représenté dans les plus petites habitations, sur les murs, sculement pour cacher la nudité de la pierre. En parcourant ces beaux lieux, et en songeant que Pompéi n'était qu'une ville du cinquième ordre, on reconnaît combien, avec toute notre civilisation et nos 1800 ens de perfectionnement, nous sommes loin encore

de la délicatesse exquise des anciens, et comme ces hommes de place publique entendaient mieux que nous la vie intérieure qui n'était rien pour eux. Nous autres Français, nous sommes le peuple le moins artiste du monde; il nous a fallu des leçons des Anglais, même pour avoir le confortable qui ne fait pourtant pas la moitié de la science de la vie. S'il y avait un volcan à côté de Poitiers, que le volcan enseveltt Poitiers sous ses cendres, et que dans dix-huit cents ans on exhumat cette ville momie... Quels barbares! dirait-on. Quelle grossièreté maladroite et disgracieuse dans leurs usages! Comme ils savaient mal vivre! Quels édifices mesquins! Quelles habitations sans gout d'artistes! car nous rapetissons tout, maisons et temples. Les anciens ne vivaient qu'en plein air. Leur demeure était le forum, les basiliques, les cirques; tout cela majestueux, vaste, noble, et leurs habitations mêmes mystérieuses, fraiches, coquettes. Chez nous, plus de palais, plus d'édifices; des appartements et des chapelles. De Notre-Dame de Paris, nous sommes tombés à Notre-Dame de Lorette.

Poursuivant le cours de mes découvertes, j'arrivai à une petite maison dite la Maison d'Actéon, parce que l'infortune de ce chasseur est peinte sur la muraille. J'y admirai deux pièces fort curieuses, un triclinium et un venereum. Ce triclinium, ou salle de repas, est délicieusement située. On y arrive en traversant un petit parterre (un xyste) tout planté de fleurs avec des murs décorés de fontaines peintes, d'oiseaux et de beaux arbres. Il se trouve sous une treille; au milieu, un bassin plein d'eau vive où l'on plaçait les flacons de vin dans la Neige; contre le portique, un fourneau destiné à recevoir de l'eau attiédie; au fond, un autel où se versaient les libations des dieux. Quant au venereum, c'était un appartement secret, consacré au plaisir et à l'amour; sa distribution et les peintures qui le décorent ne permettent pas d'en douter. Il y a deux portes d'entrée au venereum; la seconde, plus petite que la première, comme doit l'être celle d'un lieu mystérieux, et on ne l'ouvrait probablement qu'après avoir fermé l'autre. Cette porte, ainsi que toutes celles du venereum, devait clore parfaitement et ne pas avoir la moindre fente; aucun bâtiment voisin n'avait vue sur cet appartement, qui se composait d'un petit jardin semé de plantes stimulantes, et entouré d'un portique où aboutissaient plusieurs chambres secrètes; ces chambres, toutes ornées de fresques, avaient une fenêtre vitrée et donnaient sur le jardin.

Nous voici devant le temple d'Isis, il a 84 palmes de longueur et 64 de largeur. Tout l'édifice est construit en briques, enduites d'un mastic très dur; sur une élévation près du sanctuaire se trouvèrent les fragments de l'idole d'Isis. On ne peut pas s'y arrêter long-temps, parce que non loin de là se développe une vapeur malfaisante appelée par les paysans mofette, et qui donne des vertiges. C'est probablement cette vapeur qui faisait tomber les pythonisses dans les convulsions, hérissait leur chevelure et leur arrachait, avec effort et fureur, quelques paroles entrecoupées qu'on prenait pour l'inspiration d'un dieu. Sous le trône de l'idole il existe une petite chambre où l'on peut soupconner que les prêtres se cachaient lorsqu'ils rendaient les oracles au nom de la déesse.

Je quittai le temple pour aller au théâtre; mais je fus frappé en entrant d'en trouver deux au lieu d'un; le premier, plus petit, plus élégant, était couvert; l'autre, plus grand et noblement décoré, était en plein air; le plus peut servait aux représentations comiques et satiriques. Ces théâtres de second ordre s'appelaient Odeum; on allait y entendre de la musique, voir jouer des pantomimes, assister aux luttes poétiques et à des disputes de philosophie, où un trépied était la récompense du vainqueur. Les anciens, ne sachant pas se servir de lustres et de lampions pour éclairer le théâtre, on laissait une ouverture entre chaque colonne qui soutenait le toit pour donner de la lumière aux spectateurs. Il y avait dans ce théâtre, comme dans le théâtre tragique, la place des magistrats, celle des instituteurs, des jeunes gens admis à porter la robe prétexte; et, pour éviter la confusion, les décemvirs distribuaient à chaque personne entrant la tessera theatralis, ou billet d'entrée, pour qu'il occupat la place qui lui convenait. Ces marques de théâtre étaient en os, d'une figure circulaire comme nos pièces de monnaie: elles contenaient l'indication du théâtre, l'indication de celui des cinq coins où l'on devait se placer, sur quel gradin on devait s'asseoir, et le nom de l'auteur de la pièce qu'on allait représenter. Mais c'est au grand théâtre seul que je compris

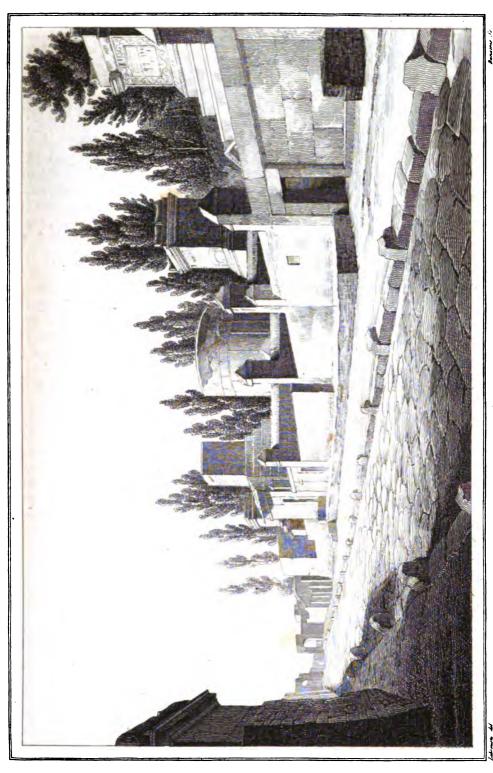

TALLE PITT 6.4

AND MAKE WILL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

toute la beauté de ces édifices de l'antiquité. Je mesurai d'abord le diamètre de l'une à l'autre extrémité de l'hémicycle, il y avait 17 pas. Puis ce furent les gradins, d'une grande dimension, au nombre de 5 dans l'orchestre, tous recouverts de marbre; à la suite de ces gradins, un sixième, plus large et plus spacieux, qui sépare la première travée de la seconde. Au point du milieu de cette seconde travée, étaient fixées trois statues de marbre; vingt gradins, tous revêtus de marbre blanc et symétriquement placés les uns au-dessus des autres, formaient cette seconde enceinte; venait ensuite un large mur, qui faisait la séparation de la seconde à la troisième travée. Cette dernière, la plus élevée, était composée de quatre gradins où les femmes et le peuple étaient placés pêle-mêle. La foule arrivait dans la seconde enceinte par le moyen de six escaliers qui correspondaient à six vomitoires ou portes extérieures encadrées de marbre. Tous les gradins, même les plus élevés, sont découverts dans ce théâtre; la pluie, la neige et le soleil n'effrayaient pas les spectateurs; quand l'air était chargé de vapeurs froides, ils se revêtaient d'un manteau blanc appelé lacerna. Martial a fait là-dessus une épigramme assez curieuse; la voici : Horace était assis au spectacle seul en manteau noir, tandis que le peuple et les magistrats étaient tous vêtus de blanc; tout à coup tombe du ciel une neige abondante, et voilà Horace vêtu de blanc comme les autres. Contre le soleil, ils portaient de larges chapeaux thessaliens que Caligula introduisit le premier à Rome. Les Campaniens trouvèrent un moyen plus sûr, c'étaient des voiles et des antennes qu'on fixait à certaines poutres à l'extrémité du mur où se terminait l'hémicycle, et qui servaient à le couvrir; j'aperçus encore les pierres forées et saillantes de mur où les poutres étaient fixées. Mais ces voiles n'étaient pas toujours tendues au théâtre, et les affiches annonçaient au peuple que tel jour, par extraordinaire, les voiles seraient déployées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans les théâtres d'Italie, on prévient que pour telle représentation il y aura illumination, c'est-à-dire qu'on verra clair. A droite et à gauche de l'orchestre sont situées deux tribunes en pierres volcaniques; l'une était la loge du préteur ou décemvir, qui présidait aux jeux; on appelait cette loge Podium; l'autre était la tribune des vestales. Je remarquai différentes excavations qui

devaient servir à cacher les fioles et les tubes d'où se répandait sur tout le théatre une odeur de safran, ou bien encore ces tubes lançaient des eaux balsamiques comme Adrien en fit verser en l'honneur de Trajan. J'aperçus aussi, à droite et à gauche de la scène, deux grands espaces vides où se disposaient les décorations et les machines. La machine la plus ordinaire était celle qui servait à faire voler. Une pièce antique ne se passait guère sans quelque héros qui montat au ciel ou quelque dieu qui en descendit. Il y avait des machines pour transformer les héros en divinités à vue d'œil; les décorations de droite servaient à représenter tout ce qui se passait hors de la cité et qui pouvait appartenir aux alliés, aux villes municipales, aux colonies, aux champs; c'était par-là que s'introduisaient les hérauts et les voyageurs. Les machines de gauche figuraient tout ce qui se passait dans la ville et aussi les ports, les divinités des eaux, etc. Le fond de la scène est formé d'un frontispice à trois portes; la porte du milieu, la plus décorée de marbre, s'appelait porte royale, et c'est par cette porte que sortaient les héros. La porte à droite était destinée aux personnages de second ordre, tels que vieillards, matrones, généraux d'armée; enfin la porte gauche s'ouvrait pour les esclaves, affranchis et pédagogues. Le diamètre entre l'avant-scène et la scène était fermé par une toile appelée auleum ou siparium. Destinée à cacher aux spectateurs les changements de décoration, elle ne s'enlevait pas comme les nôtres, par le moyen d'une poulie, mais elle était attachée à deux larges poutres, et, au moyen de cabestans, on la précipitait au-dessus du théatre, ou on l'enlevait pour la cacher.

Ayant observé les deux théâtres et la place Marchande, je franchis la voie Consulaire, et après une courte traversée dans la campagne du côté de l'Orient.

C'est dans la Campanie que s'étaient formées les premières réunions de gladiateurs, désignées sous le nom de familles; et on voit, d'après des inscriptions, qu'il est fait mention de la famille de gladiateurs de Popidius Rufus, et de celle d'Ampliatus. Pour se venger des Samnites qui les avaient souvent vaincus et soumis, les Campaniens faisaient comparaître dans l'arrène des gladiateurs armés à la manière des Samnites, c'est-à-dire, ayant un bouclier qui paraissait d'or, portant des guêtres et ayant en

tête un casque surmonté d'une aigrette. Ils se theraient voir tomber des Samnites dans la personne des gladiateurs, et ne les désignaient que sous ce nom. Tel était leur amour frénétique pour ces horribles combats, qu'il ne se donnait pas un repas solennel chez les particutiers riches, sans être accompagné d'un combat de gladiateurs.

Et d'était une coutume antique, dit Silius, d'égayér les festins par des scènes de carnage, et de mêler au repas le tragique spectacle de gladisteurs éombattant à outrance, tombant quelquéfois sur les tables et les coupes des convives et les inondant de sang.

Les esclaves et les prisonniers ne combattaient pas seuls dans l'arène; on y voyait aussi des personnes libres, des chevaliers, et même des séna eurs, appelés auctorati, et qui vemalent faire montre de leur courage, et disputer le prix auctoramentum.

Dans cet amphithéaire se représentaient, outre les combats des gladiateurs, le combat contre les bêtes féroces. Pour donner l'aspect d'une campagne à l'arène, on avait soin d'y planter des arbustes de différentes espèces qui figuraient un bosquet, ce qui faisait de l'amphitheatre un site tout-à-fait semblable à celui d'une chasse. L'amphithéatre présente la figure 'd'une ellipse; il est appuyé d'un côté à la col-Aine, sur laquelle s'étendaient les murailles 'd'enceinte de Pompei; de l'autre, il est terminé par des arcades et des pilastres de forte construction. On y pénètre par deux grandes entrées à forme de portique, et il y en a une troisième, du côté du couchant; elle est très petite, pratiquée dans le parapet, et conduit à une sortie secrète; cette porte était appelée Libitinensis; ce nom vient de Libitine, déesse de la 'mort, parce que c'est par cette issue qu'on faiisait passer les cadavres des gladiateurs morts qu'on tirait avec un crochet jusqu'au Spolintium, c'est-à-dire au lieu où on les dépouillait. 'Cette porte se nommait encore Sandapilaria.

On ne peut pas de l'arène monter dans l'enceinte réservée aux spectateurs, à cause d'un mur à parapet qui sert de rempart et de séparation entre les gradins inférieurs et l'arène. Ce mur a été édifié pour la sûreté des spectateurs, afin de les préserver des bêtes furieuses qu'on excite, et qui auraient pu, en grimpant dans l'amphithéatre, porter la terreur et la mort. On voit encore sur les bords du parapet de ce mur

les trous où étaient fichés autrefois les barreaux de fer qui ajoutaient à son élévation et à la sureté des spectateurs sans géner leur vue. Les grillages sont appélés par Pline du nom de rets, à cause de la forme de leur construction; et en parlant du luxe de Néron à l'occasion d'un combat de gladiateurs, il dit que l'ambre était prodigué au point que les barreaux élevés qui protégealent la loge de l'empereur contre ces bêtes féroces, étalent soudés avec cette résine précieuse.

J'étais déjà depuis long-temps à parcourir cet amphithéatre, en me recomposant les combits antiques à l'aide de mes souvenirs de Vitruve, de Juvénal et de Pline, quand je me sentis frapper sur l'épaule; c'était un des gardiens qui m'avertissait qu'il fallait partir, car on allait fermer la barrière. En effet, la nuit commençait à venir, et la lune se levalt. Ce que je désirais avant tout, c'était de voir Pompéi au clair de lune; car il me semblait que cette lumière devait bien aller à la ville morte. Je suivis cependant le gardien; mais je trouvai un moyen pour gagner du temps, ce fut de laisser tomber ma bourse qui était pleine de monnaie. Nous voilà tous deux baissés pour ramasser les pièces éparses; comme il ne faisait plus très clair, la recherche était plus difficile; et pendant ce temps la lune montait toujours; puis, chaque fois que le gardien me rapportait deux pièces, je lui en donnais une, ce qui réveillait son ardeur. Quand la recherche fut finie, ma bourse était moins lourde; mais la lune donnait à plein sur la ville. A la clar é de ses ravons, toutes les habitations semblaient de marbre; la lumière tombait à terre et sur les murailles à larges tranchées, et pas un souf.le, pas un bruit; on eat dit une veuve enveloppée d'un linceul noir et blanc. Les maisons étant toutes découvertes, les rayons de l'astre, en plongeant dans les anfractuosités des appartements, y projetaient mille accidents bizarres d'ombre et de lumière. Enseveli dans mille délicieuses réveries, je sentais, sur la hauteur où je m'étais placé, venir des bords de la mer un vent frais et pur qui complétait mon ivresse. J'offris au gardien deux louis pour qu'il me laissat passer la nuit à errer dans la ville; mais la défense est formelle, et, m'atrachant à regret de ce beau spectacle, jé trouvai, à la porte opposée, une voiture qui me conduisit à Castel-a-Mare.

## NAPLES:

Convoi. — Sonnets. — Grotte de Pausilippe. — Pouzzoles. — Baia. — Misène. — Ischia. — Capri. — Grotte d'Azur. — Retour à Naples. — Môle.

Nous allions un soir à San-Carlo (je n'ai | jamais pu m'expliquer pourquoi les Italiens font un nom de théâtre avec un nom de saint), quand nous aperçûmes, au détour de la rue de Tolède, quelques troupes qui arrivaient, fusils baissés et tambours couverts d'un crèpe : c'était le convoi d'un général. Le corps n'était pas enfermé, comme en France, dans une bière recouverte d'un drap noir; il était placé sur une sorte de lit de parade que l'on portait, le visage découvert, et son chapeau à ses pieds avec son épée; derrière lui marchaient lentement, en chantant des cantiques, des pénitents armés d'une grosse torche de résine; et, car il faisait déjà nuit, ils étaient couverts des pieds à la tête d'un vêtement de laine rouge, et on y avait fait des trous à la place des yeux et du nez: pour nous, étrangers, c'était vraiment quelque chose de très singulier que ces hommes rouges et ce visage mort, éclairés par les lueurs vacillantes et fumeuses des torches!

Le cortége passé, nous nous rendimes au théatre. Je m'étais assis au parterre, et le rideau venait de se baisser sur le second acte de l'opéra, quand je sentis tomber quelque chose sur ma tête, je me retourne, et je vois tourbillonnant dans la salle d'innombrables morceaux de papier blanc, pliés en deux et larges comme la main. Tous les hommes qui étaient au parterre levaient les mains pour en saisir un; je pensai qu'il devait y avoir quelque intérêt à ces papiers, j'ouvre: qu'est-ce que je trouve? un sonnet! oui, en vérité, un sonnet! C'était, ce jour-là, la représentation d'adieu de je ne sais quelle cantatrice, et les amis étaient montés aux quatrièmes loges, après son air de bravoure, et de là avaient répandu sur le public cette pluie de sonnets, qui n'était pas la manne, quoiqu'elle tombat du paradis. C'est la coutume. Ils ont en Italie une rage de sonnets qui va jusqu'au délire. Dès qu'il y a à Naples un chat, un chien, un homme ou une femme extraordinaire, voilà la fontaine aux sonnets qui s'ouvre, et Dieu sait combien il en coule. Madame Malibran aurait pu établir une boutique de libraire avec tous ceux qu'elle a reçus pendant six semaines; elle en avait pour mille livres pesant. Je me rappelle très bien que, passant à Bologne, la ville des empereurs et des saucissons, je m'arrêtai devant les murs de l'université, tous placardés d'affiches: c'étaient des sonnets!..... l'un en l'honneur d'un prêtre qui avait dit sa première messe: il suo primo sacrificio; l'autre, pour un étudiant qui avait passé sa thèse; enfin j'en vis un pour un apothicaire qui venait d'être reçu!.... En vérité, c'est être trop poète!... il y a mesure à tout.

Mais laissons là sonnets et théatre, et reprenons nos courses hors de la ville.

Figurez-vous un géant assis qui ouvre en les arrondissant deux énormes bras; c'est Naples et son golfe. Naples est le corps; les deux bras sont, à gauche, les bords de Portici, de Pompéi, de Sorrento; à droite, le rivage de Pausilippe, le cap Misène. Nous avons déjà visité Portici et le Vésuve, aujourd'hui nous allons parcourir la gracieuse courbe que décrit la rive droite à l'opposite du volcan.

Après avoir dépassé la Villa-Reale, si vous longez le Chiaja pendant un quart d'heure, vous arrivez à un chemin taillé dans le roc : c'est la grotte de Pausilippe: elle a une demi-lieue de longueur, étroite comme une rue, obscure comme un cachot, même en plein midi; on suspend à sa voûte, d'intervalles à intervalles, de pales lanternes qui jettent juste assez de lumière pour faire voir l'obscurité. Des charrettes, des chevaux, des piétons passent et repassent sous cette voûte, se heurtant sans cesse et encombrant l'étroit passage; et je ne sais pas de spectacle plus étrange que d'arriver à l'entrée de la grotte, et les yeux encore tout éblouis par l'éclat du jour si étincelant à Naples, de plonger dans ce long et sombre corridor, d'entendre tous ces bruits confus et inégaux, de distinguer toutes ces masses sans forme qui se meuvent dans cette obscurité; et puis, tout au bout de la grotte, à l'autre extrémité, de voir briller

comme une immense étoile le jour qui entre par l'ouverture. On se croirait aux catacombes. Je quittai la grotte, et reprenant la route qui longe la mer, j'admirai en passant ce palmier jeté sur une hauteur comme un échantillon de l'Orient; la villa Barbaja, maison de plaisance bâtie dans un rocher par le fameux Impresario, qui lui a donné son nom; le tombeau de Virgile, et son laurier qui est immortel, parce qu'on le replante quand il meurt; puis enfin, tournant à droite vers Pouzzoles, je quittai à regret cette rive déliciouse dant le nom même est un enchantement. Pausilippe vient de deux mots grees; zame me lume, pause de tristesse. C'est là, sur une petite plage appelée la Mergellina, au milieu des pêcheurs simples et laborieux, que vécut long-temps Sannasar, poète assez remarquable quoiqu'il fit des vers latins. Ces beaux lieux lui inspirèrent des églogues maritimes, Piscatoria, pleines de grace et de mélancolie; mais M. de Fontenelle les condamns, en disant que les bergers élaient seuls en possession des églogues. Cet arrêt n'est-il pas charmant? Voyez-vous ce droit d'ainesse des bergers sur les pêcheurs? Est-il un plus beau coup de lance en fayeur de la légitimité poétique? et n'admirez-vous pas ce jugement solennel qui défend aux marins d'être poètes de par M. de Fontenelle!

l'arrivai à Pouzzoles au milieu du jour, et je trouvai à grand'peine un misérable ane pour aller visiter le temple de Sérapis et la Solfatara. C'est une admirable ruine que le temple de Sérapis, Par suite de l'affreux tremblement de terre de 1538, les eaux du lac Lucrin furent violemment jetées sous le temple, et tout le pavé en est encore inondé. Rien de plus majestueux que cette vue : de tous côtés, des socles renyersés, descolonnes fendues, d'énormes morceaux de marbre tout baignés d'une eau stagnante, des autels incrustés de coquillages, verdoyants d'une mousse humide, enveloppés de lianes; pas de toit, le ciel pour voûte; et puis, au milieu, seules, debout, nues, trois grandes colonnes qui semblent sortir de la mer : ajoutez à cela un soleil éblouissant qui tombait d'aplomb sur cette masse immobile, et vous pourrez comprendre que l'on reste là des heures entières en contemplation. C'est si triste le grand soleil! Je sortis du temple pour aller à la Solfatara. La Solfatara (quel beau nom!) est une montagne de souffre; c'était autrefois un volcan : maintenant elle offre à l'œil l'aspect d'une montagne qui s'est affaissée au milieu. Le cratère semble s'être creusé un trou, où l'on arrive par une pente douce; il est jaune, violacé, brun, rouge. On descend dans des espèces de petites grottes chaudes comme une salle de bain de vapeur, et dont les parois sont couvertes de cette admirable fleur de souffre, si légère à l'œil qu'on dirait de la neige teinte, si brillante qu'on la prendrait pour de la mousse cristallisée, et d'un jaune si fin et si moelleux qu'elle fait tort aux rayons du soleil. La Solfatara occupe un espace d'environ une demi-lieue de circonférence. Je me promenai long-temps sur ce terrain si étrange d'aspect et de couleur : cà et là on trouve encor de petits cratères qui bouillonnent, et jettent des pierres légères à un pouçe de hauteur; mit dès qu'il y a éruption au Vésuve, la Solfatame tait : quand le lion rugit, tous les animaux sont mueta.

De la Solfatara à la grotte du Chien, la route n'est pas longue. Vous ne savez pas ce que c'est que la grotte du Chien? Imaginez-vous une pe tite caverne fort sombre et fort infecte, et qui a l'heureuse propriété de jeter ceux qui y de meureraient dans des convulsions nerveuses qui vont jusqu'à la mort. Le gouvernement loué ce repaire à un paysan. Vous allez trouve ce paysan, vous lui donnez quatre paoli ( deut france), moyennant quoi il prend un petit chien noir, assez laid, et l'emmène avec vous à la grotte; vous entrez, on met l'animal dans un certain coin privilégié, et le voilà qui toum l'œil, tombe sur le dos, remue les pates et s'évanouit. Aussitôt le maître le retire de peur qu'il ne meure; et puis allez-voua-en, la farce es jouée. Savez-vous un sort plus triste que celu de ce pauvre chien qui représente cette piec depuis cinq ans? J'aimerais mieux être jeus premier tragique, au moins on ne meurt qu'us fois par soirée: mieux vaudrait être puce travailleuse ou hanneton mattre-d'armes; et Nu nito lui-même, le martyr de la civilisation; Nunito qui jouait aux dominos, n'était pas s malheureux que le chien de la grotte: c'est le pendant des gladiateurs.

Il me restait à visiter sur cette côte, Baia, Cumes, Bauli, Misène: les souvenirs historiques abondent dans ces lieux; c'est à Cumes qu'Agrippine aborda à la nage, après avoit échappé aux sicaires de Néron; c'est à Cumes qu'était la fameuse Sibylle qui brûla le livre de





NAPLES.

oracles; c'est à Cumes que Pétrone se fit ouvrir les veines, et que Gicéron avait sa délicieuse villa; c'est de Misène que partit Pline l'ancien pour aller reconnaître l'éruption; c'est à Baia que les anciens allaient prendre les caux; Horace en parle comme du séjour le plus délicieux de l'univers, et lui donne la voluptueuse épithète de Tepidæ (tièdes); c'était le rendezvous de tout ce qu'il y avait de brillant et de corrompu dans l'empire romain; mais tous ces souvenirs d'histoire et de poésie s'effacèrent bientôt pour moi devant la sauvage et solitaire dévastation de ces lieux. Jamais sol n'a étalé un cadavre plus horriblement mutilé, sous un ciel plus pur et au bord d'une mer plus belle. On ne marche que sur des volcans éteints; partout des laves et des montagnes de cendre; chaque fois que vous demandez à votre guide :--Qu'estce que cesi ?... Il vous répond: Cest un ancien cratère. Du feu, partout du feu. Ce sont des bouleversements effroyables. Vous voyez un lac, frais, ombragé, limpide; le leademain vous revenez, plus de lac, l'eau a été consumée, ou lancée à plusieurs lieues; et à la place du lac, est sortio de dessous terre une montague créée en une nuit. Et ce que je dis là n'est pas exagération de voyageur : le Monte-Nuovo s'est élevé en trois jours: Dieu remue cette terre comme il fait de la mer: ce sol a des tempêtes ainsi que l'Océan. Quelle dévastation! Le beau port de Misène s'appelle maintenant Mare-Morto. L'air jadis si pur et si vivifiant de Baia est mortel et infecté; partout une population languissante et rachitique; des enfants maigres et haves, les joues ereuses, les yeux brillants, les cheveux rares, les lèvres pales, et se trainant lentement au soleil; des hommes petits comme des enfants, et ayant le ventre gonfié comme des hydropiques; a'est sur cette plage, c'est après avoir visitéles bains de Néron, qu'un de nos compagnons de voyage, Charles de Montalivet, saisi d'une fièvre ardente, mourut en six jours, à Naples, entre les bras d'un ami. Pauvre jeune homme ! si beaul si animé! avec une vie si belle! Nous étions dix Français ensemble un mois auparavant; il comblait le plus vivace de nous tous! Et mourir à vingt-deux ans, loin de sa mère! loin de son: pays!

J'arrivai bientôt à l'endroit où Virgile a placé son Achéron et ses Champs-Elysées. J'avais fait connaissance à Naples d'un chanoine nomme Il Canonico Jorio, homme d'esprit et d'érudition, qui a écrit un petit livre fort curieux sur le voyage d'Enée: à force de patience et de recherches, il a retrouvé pas à pas et sentier à sentier toute la marche du héros troyen, depuis son débarquement sur la côte, au cinquième livre de l'Énéide, jusqu'à la descente aux enfers. Guidé par lui et un Virgile à la main, j'allai au temple d'Apollon, j'écoutai l'oracle de la Sibylle, je cueillis le rameau d'or dans la forêt sacrée, je jetai le gâteau à Cerbère, je traversai l'Achéron et les Ghamps-Elysées; le malheur c'est que l'Achéron est maintenant un marais où l'on élève des huitres, et les Champs-Elysées sont un vignoble; mais le travail du chanoine est cependant fort intéressant, commo témoin de la fidélité scrupuleuse que Virgile a mise à décrire ces lieux.

Pour terminer mon pélerinage, je me dirigeai vers le golfe de la Sibylle. Le général Lamarque m'avait parlé du guide comme d'un homme fort extraordinaire, qui lui avait passé par les mains. C'était un ancien brigand de la Calabre, qui avait été arrêté, convaineu d'avoir tué six personnes, condamné au gibet, pendu, et qui s'était sauvé par miracle. Je le trouvai seul, nous partimes. Je l'examinais attentivement: c'était un petit homme, la bouche feudue comme un requin, un sourire singulièrement ironique, le nez long, un œil brun et un œil bleu, le regard éteint et voilé comme un oiseau immobile; son cou était légèrement penché; je cherchais sur sa figure et sur son crane chauve les lignes et les bosses du meurtre; mais bosses et lignes, tout me faisait faute; enfin je me décidai à le questionner, et tout en allant à la grotte, je lui dis : --- Hé bien l'on m'a dit que vous l'aviez échappé belle, et que la mort et vous, avez déjà fait connaissance.

- Ah! on yous a dit cela, monsieur?
- --- Oui; et dités-moi, pourquoi aviez-vous été condamné?
  - -- Pour avoir tué.
  - Ge h'était pas vrai?
  - Si, eccellenza.
  - --- Comment done?
  - Oui, j'avais tué six hommes.
  - Six m'écriai-je.
- Oui, eccellenza, reprit-il avec calme, et vous en auries fait autant à ma place.
  - Geci est un peu fort.
- connaissance à Naples d'un chanoine nommé | Ecoutez et juges. J'avais quinze ans; pas Il Canonico Jorio, homme d'esprit et d'érudi-

voyez; j'allais avec mon vieux père aux champs cueillir du maïs; mon père avait pour grand ennemi un de nos voisins nommé Jacomo; nous le rencontrons, il se jette sur mon père et le frappe d'une hache à la tête; le sang coule; je cours à notre case, je prends un fusil, je reviens, et je tue Jacomo. N'en auriez-vous pas fait autant, eccellenza?

- Sans doute.
- Jacomo tué, je m'enfuis, les soldats français me poursuivent et me cernent dans une chaumière où je m'étais réfugié; je saute par la fenêtre, il y avait un Français au bas de la fenêtre, je le tue. N'en auriez-vous pas fait autant, eccellenza?
  - Sans doute.
- —La nuit, je reviens au village pour emmener avec moi mon jeune frère, car notre mère était morte; j'entre, les parents de Jacomo l'avaient assassiné pour se venger : je cours dans la maison de Jacomo, et je tue son fils. N'en auriez-vous pas fait autant, eccellenza?
  - Mais... peut-être.
- Chassé de montagne en montagne, attaqué comme une bête féroce, et trainant avec moi une fille de Pouzzoles qui m'aimait, je la vois un jour tomber épuisée de faim dans mes bras; je demande à manger à un paysan, il me refuse; je lui donne un coup de poing dans la poitrine, je prends son pain, j'en fais manger à Gianetta, et puis.... ah! bah! il ne faut pas mentir, je lui ai donné un coup de hache... N'en auriez-vous pas fait autant, eccellenza?
- Sans doute, lui dis-je, fort embarrassé, et ce diable d'homme, avec son, n'en auriezvous pas fait autant? m'allait faire avouer que ses six meurtres étaient les plus belles actions du monde, quand heureusement nous aperçûmes l'entrée de la grotte. Elle est encore plus longue que celle de Pausilippe; on compte trois milles: c'est par-là que la Sibylle se rendait mystérieusement à Cumes où aboutissait l'autre entrée de la grotte, et dont aujourd'hui il ne reste plus qu'une porte. Le souterrain est noir et marécageux. Mon honnête criminel prit une torche, l'alluma et me la remit; puis il me dit de monter sur son dos, et nous voilà tous deux cheminant, moi armé de ma mèche de résine, lui, jambes nues, courbé sous mon poids et dans l'eau jusqu'au genou. Nous arrivâmes ainsi à une chambre de bain, qui servait, me dit-il, pour la Sibylle; puis me faisant remar-

quer un trou pratiqué dans le mur, il ajouta, avec un aplomb imperturbable, que c'était par ce trou que Néron venait regarder la Sibylle dans le bain. Dès que nous fûmes sortis de ce souterrain, mon vertueux guide me déposa à terre et me dit avec un air narquois: Signore, ne dimenticate il vostro cavallo (Monsieur, n'oubliez pas votre cheval). Je le récompensai largement, ayant un peu peur que, s'il n'était pas content, il ne me donnât un coup de poing à sa manière, et qu'après il ne me dit: Est-ce que vous n'en auriez pas fait autant?

Le soir approchait, je pris un batelier au cap Misène, et en une heure j'étais à Ischia.

Ischia, Procida et Capri, sont les plus délicieuses îles des environs de Naples. Ischia et Procida, situées en face du cap Misène, forment avec lui le col du golfe de Naples. C'est à Ischia que se réfugia d'abord Murat en quittant Naples; c'est à Ischia que vint chercher asile, Vittoria Colonna, marquise de Pescaire, veuve inconsolable du vainqueur de Pavie. Vittoria Colonna fut la Béatrix de Michel-Ange; il a fait pour elle des sonnets beaux comme ses statues et ses toiles, et c'est en parlant de Vittoria qu'il disait: Le regard de cette femme et le rayon de lumière qui me conduit jusqu'à Dieu.

Je voulais aller d'Ischia à Capri; ayant trouvé quatre voyageurs qui avaient le même projet, nous louames, eux et moi, une forte barque, avec cinq bateliers, et nous partimes le lendemain à trois heures du matin. Le trajet est ordinairement de quatre heures; mais la mer étant grosse et le vent contraire, nous restames douze heures en route, maugréant, jurant, et ne faisant pas que cela; car nous étions tous, sauf un seul, comme le don Juan de Byron, et nous n'aurions pu faire une déclaration d'amour par bonnes raisons. On avait étendu des matelas au fond de la barque, et tous quatre couchés sur le dos, ayant au-dessus de nous le ciel éclatant et d'un bleu foncé, voyant les vagues qui montaient jusque sur le bord de la barque, nous relevions de temps en temps la tête pour crier aux bateliers: Arrivons-nous bientôt? Enfin à trois heures de l'après-midi, nous abordames à Capri.

L'île se compose de deux villages: Capri proprement dit, qui est sitné sur le bourg de la mer, et Anacapri, superposé sur le bras inférieur à plusieurs centaines de pieds. Nous laissames Capri, et nous voilà gravissant bravement

NAPLES.

l'étroit et rude escalier de cinq cents marches, taillé dans le roc, en plein air, et qui conduit à Anacapri. Nous primes nos quartiers chez un hôte qui vous nourrit très bien, pourvu qu'on apporte tout, et nous commençâmes nos excursions. Le mont Solaro eut notre première visite; c'est la plus belle vue d'Italie. Figurezvous une montagne à pic sur la mer : vous voilà suspendu sur le bord d'un rocher; audessous de vous, à quelques cents toises, la Méditerranée qui se brise avec fureur au pied de cette montagne de pierres; des rochers immenses, tout droits, luisants comme une armure brunie, deux quartiers de roc, taillés en pointes, qu'on appelle les Aiguilles de Capri, et qui s'élèvent comme des obélisques au milieu des flots; çà et là une verdure apre, des arbres vigoureux, mais courts, et sombres comme des cyprès; puis tous les feux rouges du soleil couchant, tombant enflammés sur la mer étincelante, et couvrant les rochers d'une poussière d'or; c'était vraiment magique. C'est à peu près de ce côté que l'immortel général Lamarque, escaladant Anacapri, chassa de cette position importante sir Hudson-Lowe, et assura la conquête de Naples. Après le mont Solaro, nous allames visiter le palais de Tibère, jeté sur une autre cime de l'île, comme un nid d'aigle; de làhaut il planait sur la Sicile, l'Italie et l'Égypte. Nous revinmes à notre hôtellerie; le soleil était couché; nous montâmes sur la terrasse de la maison, et là, étendus, nous passâmes une partie de la nuit à respirer la fraicheur du soir, et à admirer cette étrange ville : elle n'a rien des autres ville d'Italie; elle n'est sœur ni de la mauresque Venise, ni de Rome l'antique, ni de Florence la forteresse; avec ses toits en dômes, et ses dômes couverts en plomb, elle a quelque chose d'oriental; on dirait une mosquée; son aspect est d'un effet singulièrement bizarre qui saisit; on voudrait vivre à Naples et mourir à Capri. Un Anglais vint à Capri pour y passer trois jours, il y resta trente-cinq ans.

Le lendemain nous redescendimes à Capri pour aller visiter la grotte d'Azur. Cette grotte, si merveilleuse que les Mille et une Nuits n'ont pas de palais plus féerique, fut découverte de la façon la plus étrange. Deux Anglais nageaient près des côtes de Capri; un d'eux voyant une excavation dans un des rochers qui bordaient la rive, s'y dirigea, y entra avec la mer, et quand il en sortit, il était muet d'admiration; il avait découvert la grotte bleue! Voici le récit de notre course. Nous primes tous les cinq un bateau qui nous conduisit à peu près à la distance d'une lieue le long de la côte de Capri; le batelier nous prévint pendant la route, que la mer étant un peu grosse, nous ne pourrions peut-être pas pénétrer dans la grotte. Après une demi-heure de marche, il nous dit: Signori, nous voilà arrivés. Nous étions à deux cents pas de la rive. Nous regardons avec empressement; rien qu'un grand rocher noir; mais le batelier nous fit remarquer au pied du rocher une petite ouverture, où les flots se précipitaient avec fureur: Ecco la grotta, répéta-t-il, mais l'accès est difficile aujourd'hui; au reste, consolez-vous, je connais un voyageur qui est venu quinze fois de Naples à Capri pour voir la grotte bleue, et qui ne l'a jamais vue.

- Marchons, marchons! criames-nous tous les cinq.
- Comme il vous plaira, eccellenze, cela ne me regarde plus.

En effet, nous aperçûmes à quelques pas de nous un bateau plus plat et plus long que le nôtre; notre batelier lui fait signe d'avancer; nous passons dans cette nouvelle embarcation. Maintenant, nous dit notre nouveau pilote, étendez-vous de toute votre longueur au fond du bateau, pour que votre tête ne dépasse pas le bord et ne se heurte pas à l'ouverture de la grotte. Nous voilà tous couchés comme des harengs en caque. Le batelier rama du côté de la grotte; il faut arriver au moment où le flot s'avance vers l'excavation, et se faire porter par lui pour entrer. Notre pilote saisit bien cet instant, mais la vague était si forte qu'elle en remplit toute l'ouverture, et nous eût brisés contre la voûte. Nous nous retirons sur le côté. Nouvel essai, nouvel échec. Enfin, à une troisième fois, notre barque monte pour ainsi dire sur une vague qui semblait moins haute, nous sommes à l'ouverture.... Ne levez pas la tête, s'écria le batelier; puis se courbant presque en deux, il appuie sa rame sur la paroi intérieure du rocher où l'eau nous jetait trop violemment, résiste, pousse, et enfin, au bout d'une seconde, jette un grand cri de victoire qui retentit sous la voûte... Nous étions dans la grotte bleue! Quelle magie! C'est un petit lac d'un quart de mille de circonférence, tranquille comme un lac de montagne: une eau huileuse et transparente; tout y est bleu; l'eau, les murs, le sable; mais d'un bleu

si doux et si reposé qu'on dirait que tout cela est tapissé en dessous d'une gaze d'argent pour rendre cet azur plus tendre et plus moelleux. L'eau a quinze pieds de profondeur, et vous vous penchez pour ramasser des coquillages au fond, comme si vous alliez y atteindre avec la main; aucun corps, ni barque, ni homme, ne projette d'ombre sur ces flots. La voûte, qui est fort élevée, est un rocher tout déchiré, et tout déchiqueté en stalactites : ce sont comme des pointes de cristal qui pendent sur votre tête. A l'endroit où s'arrête l'eau aur la paroi du rocher, brille et se déroule tout autour de la grotte, et comme pour lui servir de ceinture, un long chapelet de petits coraux étincelants. Saisis au cœur par ce palais de fée, nous étions tous silencieux, personne ne remuait; le batelier avait abandonné sa rame, et la barque coulait mollement et lentement sur cette eau presque immobile : pas de flots, pas de balancement, pas de brise, pas de sillage; un silence profond, solennel, comme dans une église; la mer elle-même, qui s'élance avec tant de fracas à l'entrée de la voute, s'apaise en y pénétrant, et glisse sans bruit dans le lac, comme salaie, elle aussi, de respect et de crainte. Nous étions là depuis un quart d'heure en contemplation, et personne n'avait songé à dire : Que c'est beau! Enfin nous nous retournons l'un vers l'autre; un cri nous échappe en nous regardant: nous étions bleus, le batelier était bleu, la barque était bleue, nos visages, nos vêtements étaient bleus! Nous apercevons au fond de la grotte une sorte d'enfoncement fort obsour; nous nous y faisons conduire; la barque aborde : c'étaient des marches brisées, désunies par l'eau, et couvertes d'une mousse noire; nous les montons : elles cenduisaient à une excavation sombre et humide, où il serait dangeroux de pénétrer. On prétend qu'il y avait là un escalier communiquant avec le palais de Tibère, et qu'il faisait des noyades dans cette délivieuse grotte. Nous nous placions à peine dans cet enfoncement, pour examiner dans son ensemble ce palais enchanté, que tout à coup nous voyons a'obscurcir légèrement l'ouverture de la grotte. .... Voici une autre barque, nous dit le batelier. En effet, nous entendons le cri de victoire; un bateau se présente et pénètre. Deux personnes conchées au fond se lèvent : c'étaient deux hommes. Un de nous s'écria : Bériot! C'était lui, en effet, c'était le jeune rival de Paganini,

celui qui a su rendre le violon anssi touchant que la voix humaine. Notre barque nous conduisit à la sienne, et connaissance fut bientôt liée. Nous lui fimes les honneurs de la grotte. Après les premières exclamations d'enthousiasme, un de nous dit tout bas, mais de manière à ce qu'il l'entendit : Ah! s'il avait son violon! Le voisin répéta la phrase un peu plus haut, et elle arriva enfin jusqu'à lui. Alors il se baissa, et nous vimes sortir du fond de la barque une boite en cuir noir, qui nous sembla plus belle que si elle cut été d'or. Il prend son archet. Quel silence! nous ne respirions pas. Il commença; ce ne fut pas, comme on le pense bien, un morceau brillant et à variations; il prit quelques chants les plus simples de la Plute enchantée, et du Freyschütz, et ils se lièrent ensemble par le doux enchaînement des sensations qui les amenaient. Gela dura un quart d'heure; on vit bien des années avant de rétrouver un semblable moment.

Il fallut partir cependant; nons reprimes donc notre route vers Capri, et une hours après nous voguions vers Naples.

Il était quatre heures environ; le ciel était clair et pur, mais la brise fratchissait, et la mer commençait à moutonner. La journée de la veille avait été féconde en inconvénients, et couchés au fond de la barque sur des matelas, nous attendions avec anxiété le moment fatal: rien ne lie comme le mal de mer; on se connaît plus quand on a souffert sur l'eau ensemble une demi-heure, qu'après des années de relations sur la terre ferme: nous étions donc, tous les cinq, les meilleurs amis du monde. Alors un de nous s'écria, sans lever la tête:

- --- Écoutez, je crois qu'il y a un moyen de ne pas souffrir.
  - Lequel! lequel!
- C'est de chanter de Capri à Naples. (Il y a dix lieues environ.)
  - Quelle plaisanteriel
- Du tout, je ne plaisante pas, j'en ai fait l'expérience.
  - --- Allons done!
  - --- Essayez.

Cela dit, il entonne à haute voix je ne sais quel chant de Rossini; les autres suivent, et voilà que commence un concert à peu près aussi harmonieux que celui de Jean-Jacques; l'un chantait un air de Mozart, le second glapissnit du Weber; celui-ci dans un ton, celui-



TEMPLE DE VENUS A BAYA



TALE PITT

RUINES DES BAINS DE TIBERE A CAPRI.



là dans l'autre; tous crient comme les sourds frappent. Dès qu'une voix s'arrêtait :

-Allons done! courage! lui disait-on en chantant, car on chantait tout; on chantait donnez-moi de l'eau, sur l'air de di tanti palpiti, et frottez-moi les tempes, avec l'entrée de Chérubin. Il y en avait un parmi nous qui était valide et sain, et il allait de l'un à l'autre, secourant les faibles, désaltérant les secs et soutenant les défaillants : c'était un vacarme inconcevable, un mélange d'éclats de rire, d'éclats de voix et sons de poitrine très caractéristiques; les bateliers nous regardaient ébahis et nous prenaient pour des fous; enfin, après deux heures de traversée, et à force de vinaigre et de cavatines, nous arrivames presque sains et saufs à Naples; et croyant désormais à la lyre d'Amphion, qui n'avait fait après tout que bâtir des maisons. Les bateliers nous abordèrent au môle. Le môle, avancé en saillie du rivage dans le bassin du port, et exhaussé en pierre à quelques pieds de l'eau, est le lieu de promenade des curieux qui viennent y respirer le frais ; c'est là qu'est élevé le phare: la situation en est belle : à droite, le Vésuve, en face, tout le golfe. Sept heures du soir venaient de sonner quand nous arrivames; c'était un samedi, et il y a foule chaque samedi sur le môle, car ce jour-là se réunissent les trois sortes de bateleurs : les polichinelles, les improvisateurs, et les prédicateurs en plein vent. Les polichinelles ressemblent beaucoup aux nôtres; c'est toujours l'imperturbable chat gris avec sa chaine au cou, assis gravement dans le coin du théâtre, le commissaire et sa robe noire, polichinelle et son couic. Nons passames outre, et, entendant des éclats de rire très aigus à quelques pas de nous, nous allons grossir un cercle de curieux.

C'était un improvisateur. Autour de lui, assis par terre, en rond, jambes nues, têtes nues, et jouant avec le sable, des lazzaroni de tous les âges, depuis cinquante ans jusqu'à six, et qui écoutaient religieusement ce que racontait le beau parleur. C'était un grand jeune homme brun, les yeux vifa, d'une figure asses belle, et ne portant ni oripeaux, ni dorures, ni lambeaux de satin, comme nos saltimbanques. Il leur faisait des récits, à la manière de l'Arioste, de chevaliers et de princesses, de lances enchantées, de palais de diamants, le tout puisé dans de vieux poèmes nationaux; chaque soir il parlait pendant plusieurs heures de suite à ces

misérables, qui ne perdaient pas une syllabe, et qui revenaient toujours, car souvent un récit prenait deux ou trois séances; ce jour-là il y avait une histoire en train.

Il s'agissait, je crois, de quelque Amazone qui fendait la tête à son amant qu'elle ne reconnaissait pas; l'improvisateur était debout parlant avec grands gestes de bras et grands roulements d'yeux; montrant le ciel, frappant du pied la terre, et faisant surtout l'air tendre et défaillant quand arrivait le mot amor ou dolor. Tout à coup, au moment le plus pathétique de son récit, il avisa notre groupe caché derrière tout le monde; il vit que nous avions des chemises; ce ne sont pas de mes pratiques ordinaires, se dit-il; et alors, sans s'inquiéter de la princesse, il saute légèrement par-dessus ses auditeurs assis par terre, et arrive droit à nous en tendant la main avec mille singeries suppliantes; mais ne croyez pas qu'il nous regardat; du tout, c'est à notre poche qu'il s'adressait, il la caressait de l'œil, il lui faisait des gestes, il lui parlait : la poche répondit. A peine out-il levé son impôt, qu'il sauta de nouveau par-dessus les têtes des lazzaroni, qui ne bougèrent pas ; et, reprenant son désespoir à l'endroit où il l'avait laissé, se mit à chanter l'Amazone comme s'il n'avait pas été interrompu, avec le même feu, avec la même passion. Nous partimes en riant, charmés de la prestesse de ce chanteur, et surtout de la grave attention de ses auditeurs en guenilles. Allez donc dans un carrefour chanter des poèmes en vers aux gamins de Paris!

Il n'y avait guère que des hommes autour de ce sgricci ambulant, mais en nous retournant nous aperçûmes un groupe de vieilles femmes pressées avec beaucoup de peuple autour d'un homme en robe noire, criant et gesticulant avec bien plus de feu encore que le chanteur. C'était un prédicateur. Tous les samedis, il fait au peuple un sermon en plein air, qui porte fort bien son fruit. Dès qu'on craint quelque mouvement dans la populace, vite un grand sermon public, et ce discours leur calme le sang. Il parait que ce jour-là il y avait danger, car le prédicateur criait très fort. Nous nous approchons: Heureusement il ne faisait qu'entrer en chaire, c'est-à-dire qu'il vensit de monter sur se table. Voici à peu près ce sermon, qui peint bien le caractère napolitain:

« Mes chers amis, leur dit-il, il faut que je

vous raconte un prodige: cette nuit, étant parfaitement éveillé comme vous l'êtes en m'écoutant, j'ai senti deux mains qui m'ont pris sous les bras, je me suis enlevé comme si j'avais eu des ailes, et au bout de quelques minutes, j'étais dans le ciel. Les deux mains étaient des anges. Je fus d'abord un peu effrayé, mais bientôt je me dis: Per Bacco, puisque je me trouve dans le paradis, il faut que j'aille saluer le grand saint, protecteur de notre grande ville, le glorieux saint Janvier.»

A ce nom, le peuple applaudit; le prédicateur reprend: «Je voulais demander le chemin à mes anges, mais ils étaient partis; me voilà donc tout seul à courir et à chercher dans le ciel. O mes amis! que ceux qui iront seront heureux! Figurez-vous des rivières d'acqua gelata, des montagnes de pastèques et des arbres de macaroni!»

Tous les lazzaroni remuaient les lèvres à cette description d'un paradis de Napolitain.

«Enfin, je rencontre un beau jeune homme à la chevelure rousse; je pensai que c'était le grand saint Georges, patron de l'Angleterre.—Grand saint, lui dis-je, je voudrais savoir où demeurent messieurs les saints. Il m'indique le lieu où je dois aller. J'arrive. — Je voudrais parler à l'illustre saint Janvier, patron de la grande ville de Naples. — Saint Janvier n'est pas ici; passez au conseil de Jésus-Christ.

«Je vais au conseil; pas de saint Janvier. — Il est peut-être, me dit-on, chez le Père éternel. Je vais chez le Père éternel; personne. — Je crois, me dit alors un petit ange, que je l'ai vu causant là-bas avec la santa Madona. J'y cours. Il n'y était pas non plus. Vous sentez, mes amis, que j'étais désespéré. Enfin, pour dernier espoir, je m'en vais trouver saint Pierre. Saint Pierre est le portier du paradis, me dis-je, il saura où est saint Janvier. J'entendis un bruit de clefs. Voilà saint Pierre.

- Grand saint Pierre, savez-vous où est le glorieux saint Janvier?
- Saint Janvier? il doit être dans le paradis, je ne l'ai pas vu sortir.
- Je l'ai cherché partout sans pouvoir le trouver.
- Attendez donc! attendez donc! voilà, en effet, long-temps que je ne l'ai aperçu. Il va souvent sur la terre, pour visiter son bon peuple de Napoli qu'il aime tant; et il est parti depuis trois semaines.

« Je remercie saint Pierre, et je sors du paradis, bien triste de n'avoir pas vu notre glorieux patron. Je n'avais pas fait deux cents pas, que j'aperçois par terre, à droite de la route, un homme courbé dans la poussière, les vétements déchirés, le visage tout souillé, et le corps caché dans les buissons. Je m'approche : c'était saint Janvier. - O grand saint, m'écriai-je en me jetant à ses genoux, que faites-vous là, dans ce misérable état? Alors il me dit d'une voix sombre, et en pleurant: -Je ne puis plus rester dans le paradis, les crimes des Napolitains m'en chassent. Tous les jours j'apprends qu'ils volent, qu'ils tuent, qu'ils pillent. Les autres saints m'humilient. Saint Paul me dit: Tu es le patron des brigands; saint Marc me dit : Tu es le patron des impudiques; saint Georges: Tu es le patron des assassins. Ces affronts m'ont navré le cœur; je suis sorti du paradis, je me suis mis dans la poussière, sous ce buisson, et j'y resterai tant que les Napolitains ne se corrigeront pas.

«Ainsi, mes amis, s'écria le prédicateur qui pleurait, cet auguste, ce saint, cet illustre, ce puissant protecteur de notre ville est chassé du paradis!... par vous! par vous, qu'il aime tant, que saint Pierre lui-même me l'a dit. Voulezvous qu'il reste toujours le visage dans la poussière? Cela ne vous touche-t-il pas de penser qu'il demeure ainsi courbé quand il pourrait manger du macaroni toute la journée! Ah! jurez! jurez de ne plus tuer, de ne plus voler, de ne plus piller...» etc., etc.

Les lazzaroni éclatèrent en bravos terribles; et pendant quelque temps ils laissèrent leurs couteaux dans leurs gaines et leurs mains dans leurs poches. On criera peut-être au mensonge en lisant ce sermon; mais que l'on songe qu'il y a encore dans un petit village des environs de Naples, à Pouzzoles, je crois, une vieille femme à qui quelques misérables font une espèce de pension, parce qu'elle est parente de saint Janvier. Allez à Naples, allez au môle, examinez ces visages, si attentifs, si persuadés, si enthousiastes, et vous comprendrez que cela soit vrai. Le môle! c'est Naples tout entière; Naples mendiante, Naples poétique, Naples crédule, Naples insoucieuse! De l'eau et de la brise! un polichinelle! un chanteur! un prédicateur! et au fond, le Vésuve, étincelant, avec ses détonations pour accompagnement aux lazzis du paillasse, et aux métaphores du Bourdaloue en guenilles. E. LEGOUVÉ.

## NAPLES.

Castellamare. - Sorrento. - Amalfi. - Pæstum. - La Cava.

Ouvrez les malles d'un Français jeune qui part pour l'Italie, vous n'y trouverez ni Dante, ni Guicciardini, ni même l'Arioste; mais force habits élégans, des bijoux, des provisions de gants, tout l'attirail d'un Lovelace en voyage. Les romans nous ont fait les Italiennes si passionnées et si impétueuses, que nous partons tous en rêvant duchesses et marchesa, comme on dit maintenant; nous allons en Italie comme à un rendezvous. Une fois arrivés, pas une fenêtre mauresque derrière laquelle nous ne cherchions quelque Desdemona; pas un bal où nous ne voyions des Juliette; et il nous a été tant parlé des yeux noirs et des coups de poignard des Italiennes, qu'à chaque coin de rue on s'attend à être enlevé, et qu'on prendrait volontiers un second comme pour un duel. Tous les hommes se ressemblent, et j'avouerai que je me disais tout bas : Je serais bien malheureux si je ne trouvais pour ma part quelque pauvre princesse; je voulais même bien descendre jusqu'aux comtesses, à cause de la Guiccioli, mais j'étais fort décidé à ne pas me compromettre avec les baronnes. Je rencontrai à Naples un compatriote spirituel et fringant, et le soir nous cherchions les aventures. On ne fait pas un pas dans les rues de Naples sans rencontrer quelques misérables appelés ruffiani, qui, un petit œillet sur l'oreille, vous abordent avec cette phrase: Signor, vi piace la moglie d' un capitano? Si vous faites les dédaigneux, ils vous offrent la femme d'un colonel; si cela ne vous satisfait pas encore, ils vous proposent l'épouse d'un général; et je me rappelle qu'un de ces drôles eut l'effronterie de nous dire que, moyennant dix piastres, il nous présenterait à l'ambassadrice d'Espagne. Notre fatuité ou notre confiance dans les romans n'allait pas jusqu'à croire que toutes les marquises napolitaines étaient des Isabeau, et d'ailleurs nous voulions être pour quelque chose dans notre succès. Ensin un soir, à San-Carlo, comme nous nous promenions dans l'espace laissé libre autour du parterre,

nous distinguons une voix de femme partie du rez-de-chaussée, et qui dit assez haut en nous regardant.... Due Francesi! deux Français! Puis au bout d'un quart d'heure, étant dans notre loge, nous entendimes frapper un coup léger; et un Napolitain de nos amis entra, et nous prévint que la duchesse de \*\*\* l'avait prié de nous présenter à elle le lendemain. Une duchesse! c'était bien cela! quelle joie! Nous acceptâmes, comme on le pense bien; chacun de nous convaincu de son côté que c'était lui que la duchesse avait remarqué... et de là bien des châteaux en Espagne: l'amour-propre est un si habile architecte!

Le lendemain, deux heures avant le moment de la présentation, nous étions à notre toilette. Rien n'était assez beau; il n'y avait pas de parfums assez exquis, pas de vêtemens assez frais. Chacun de nous disait à l'autre : « C'est vous qu'elle a remarqué; » et par une affectation de modestie, c'était à qui de nous deux parerait son compagnon; j'avoue même que je poussai ce petit mensonge très-loin : je lui frisais sa moustache, je mettais le je ne sais quoi à l'économie de sa coiffure; je disposais le nœud de sa cravate. Je lui répétai si souvent que sûrement il serait le héros de cette aventure, je mis tant de soins à le faire beau, que je finis par m'en convaincre moimême. Au moins, me disais-je, si je ne suis pas le favori d'une duchesse napolitaine, je serai l'ami de son favori, et c'est encore très-bien. Nous partons. En route, je lui répétais: «Surtout soyez bien aimable, bien brillant! J'amènerai la conversation sur la régence, et alors en avant les histoires de soupers, de roueries, etc. De l'esprit! de l'esprit! il faut qu'elle n'y voie que du feu. » Notre voiture s'arrête; encore un dernier coup de main, et nous entrons.

La duchesse nous attendait; elle touchait aux trente six ans, et avait le teint légèrement olivâtre; cela nous désenchanta un peu; mais, après tout, une duchesse est toujours belle; et au bout

de cinq minutes nous lui trouvions une peau de lis. Elle nous fit elle-même les honneurs de son palais; c'était un séjour royal; il avait coûté 1200 mille francs; des statues de Canova, des planchers de marbre, des murs peints à fresque; un lit en moire bleue avec des rideaux de dentelle retenus par une couronne de duc; un petit boudoir tout tendu en satin rose, et au milieu une fontaine qui lançait des eaux de senteur exquises; nous étions dans le ciel. Cependant la princesse; car à chaque pas elle gagnait un titre dans notre imagination, nous avait à peine parlé durant cette promenade dans ce palais d'Armide, et elle avait conversé tout le temps avec notre ami napolitain; nous avions en vain épié un regard révélateur : rien, absolument rien! C'est de la prudence, pensions nous; et nous reconnaissions bien là cette profonde dissimulation que les Italiennes joignent à la passion.

Enfin on passe dans la salle à manger. Elle nous place à sa droite et à sa gauche. Voilà le moment de briller. Je fis un signe à mon compagnon; c'était le coup d'archet du chef d'orchestre; puis je dis à notre illustre hôtesse: « Quelle ravissante salle à manger! on se croirait à Trianon!... n'est-il pas vrai, mon ami?» Mon ami sourit, la duchesse nous regarde, ne répond rien, et recommence la conversation avec les autres convives. Je fais une nouvelle tentative, même succès. Le temps s'écoule, le diner se passe, puis la soirée; toujours le même silence. J'espérais encore, trouvant cependant qu'elle poussait un peu loin l'art de Machiavel, quand à la fin elle s'approche de mon compagnon, et lui dit : « Monsieur, pourriez-vous me dire si Derepas demeure toujours au Palais-Royal, je voudrais lui écrire pour une lorgnette. »

Après ce mot, je me levai et nous sortimes. Une fois dans la rue, il me prit un fou rire inextinguible, en voyant ainsi tous nos châteaux par terre. Mon compagnon était un peu moins gai, parce qu'il avait eu plus d'espoir; et, en rentrant il me dit : « Ne trouvez-vous pas que Naples est une ville bien ennuyeuse? Allons à Castellamare.—Allons à Castellamare, répondis-je;» et nous partimes le lendemain.

Savez-vous comment l'on va de Castellamare à Naples? En omnibus! Ce que je dis est vrai. on passe en omnibus par Portici, par Résina, près de Pompéi; et la route, qui a deux pieds de poussière, est semée de manchots, de ladres, de blessés, et ressemble à un hôpital en plein air. It y a surtout beaucoup d'aveugles, et, ce qui est étrange, c'est que ces aveugles courent à toutes jambes après les voitures et les passans. Pour ce, voilà comment ils font. Ils ont avec eux un petit garcon; dès qu'il passe quelqu'un, l'aveugle met la main sur l'épaule de son guide; le guide prend le pas de course, et l'aveugle le suit, toujours appuyé sur son épaule, et criant La carità! à briser tous les tympans.

Castellamare est situé à quatre lieues de Naples; c'est le rendez-vous des familles opulentes, qui vont y prendre les bains de mer et y chercher un abri contre les chaleurs de la canicule. Placé sur le bord de la Méditerranée, au pied d'une montagne, ce petit bourg est défendu des ardeurs du soleil par une forêt de châtaigniers qui s'élèvent sur la pente de la montagne dont il est abrité. Rien de plus charmant que les promenades à cheval dans ces bois épais : l'ombrage est ce qui manque en Italie; souvent, au milieu des pins de la campagne de Rome, des lagunes de Venise, des montagnes bleuâtres et veloutées du royaume de Naples, je me suis pris à regretter nos riches feuillages, nos majestueux massifs sous lesquels l'air est si frais, et où les oiseaux chantent si doucement : j'étais las de soleil; mais trouver près de la baie de Naples les allées ombreuses de Mortes-Fontaines; voir la mer et le ciel italien à travers les branches d'une forêt du Nord, n'est-ce pas un vrai enchantement? Souvent je montais une lieue ou deux dans le bois pour apercevoir une plus grande étendue de mer. Il y avait surtout un petit sentier, à droite, à côté d'une fontaine, d'où le spectacle était magique; et je restais là des heures entières à admirer au-dessous de moi cette immense Méditerranée qui s'étendait à plusieurs milles, si étincelante, qu'on eût dit une mer de flammes; à gauche, Capri, qui se dessinait comme une masse plus sombre; et à droite Naples, semblable à une vapeur blanchâtre entre l'azur du ciel et celui de la mer.

On parle beaucoup du ciel de Naples; et, à entendre certaines gens, Dieu aurait fait pour ce ciel d'autres couleurs que pour le nôtre. J'ai cependant vu sur le quai Malaquais, entre la rue de Seine et le Pont-des-Arts, de plus riches couchers de soleil que dans toute l'Italie. Quand



ACTER.

그렇그 관단

le jour s'éteint au milieu de cet amoncellement de nuages qui se pressent à nos horizons d'occident, la lumière a des reflets bien autrement vigoureux, des contrastes bien plus magnifiques, que dans ces soirées méridionales où l'astre décline au milieu d'une atmosphère aussi éclatante que lui-même. Le noir et le brun manquent aux ciels d'Italie, comme les arbres à ses campagnes; mais ce qu'il y a d'inexprimable et de ravissant, c'est une transparence d'air qui rapproche les objets les plus lointains; c'est un éther si pur, si lumineux, si léger, si mobile, que la lumière est un plaisir, et qu'on est heureux de voir rien que pour voir. Après ces courses sur la montagne, je redescendais à mi-côte au casin du roi; les jardins en sont beaux et bien tenus, et on l'appelle qui si sana (ici on guérit). Les soirées se passaient à Castellamare; on y jouait la comédie, et surtout le vaudeville : du Scribe, toujours du Scribe! Il n'y a pas une de ses pièces qui n'ait été traduite et représentée; car les théâtres italiens vivent de nos comédies, comme les nôtres vivent de leur musique. A Naples, aux Fiorentini, j'ai vu Dominique le possédé, et je me rappelle qu'à Milan une troupe d'amateurs jouait le vaudeville tous les samedis. J'y allai par curiosité; leur jeu étincelait de verve et de naturel; leur salle, grande comme celle d'un de nos petits théâtres, était encombrée de monde; et, ce qui me frappa, c'est que, pendant toute la représentation, il n'y eut pas un quolibet de la part des spectateurs. Les Italiens, en même temps qu'ils pétillent de feu et de vivacité, sont des hommes graves et de bonne soi; ils prennent tout simplement, et il n'est pas de nation moins moqueuse.

Outre la comédie, il y a une autre manie à Castellamare et dans tout le royaume de Naples, c'est la jettatura.

Ils s'imaginent que certains individus ont le pouvoir ou le don de jeter des sorts sur tous ceux qu'ils rencontrent ou avec qui ils vivent; de là le mot jettator, du verbe jettare, jeter. Si un homme regarde d'une certaine façon, s'il a une physionomie étrange, si dans une promenade la femme qu'il accompagne tombe de cheval, c'est un jettator, et tout le monde de fuir. Mais comme le quinquina guérit de la fièvre, et que le paratonnerre garantit de la foudre, il y a un remède contre la jettatura; c'est une petite corne en ivoire

ou en corail que les semmes suspendent à leur cou et les hommes à leur montre. Dès qu'un jettator vous regarde, tournez vers lui la pointe de votre corne, et le charme est rompu. Dans les appartemens on met, toujours pour le même objet, d'énormes cornes de bœuf qui peuvent avoir dix pieds; enfin, comme on n'est pas toujours chez soi, et que chez les autres on peut ne pas avoir de corne à tourner vers le jettator, il est encore un moyen de détruire le sort; c'est de rompre la colonne d'air entre le sorcier et vous. Ainsi, vous êtes à table, un jettator vous regarde; lancez-lui votre tasse de café à la figure, et soyez sûr que vous ne courez plus aucun risque. Il est vrai qu'il pourra vous en demander raison, et vous tuer; mais du moins ce n'est pas de la jettatura que vous mourrez. Nicolas Valletta a fait un livre sur la jettatura, intitulé Cicala sul fascino, volgarmente detto la jettatura. Dans ce petit traité il prétend que cette croyance remonte à la plus haute antiquité. On cite aussi de lui une jolie inscription en dialecte napolitain, qui était autrefois dans un cabaret de Pausilippe; la voici:

> Amici, alliegre magnammo e bevimmo; Fin che n' ci stace uoglio a la lucerna: Chi sa s' a l' autro munno n' ci vedimmo? Chi sa s' a l' autro munno n' c' è taverna?

« Amis, buvons et mangeons joyeusement, tant qu'il y a de l'huile dans la lampe. Qui sait si dans l'autre monde nous nous reverrons? Qui sait si dans l'autre monde il y a une taverne?

De Castellamare à Sorrento, la distance est très-courte. Sorrento est la ville des orangers. Avec ses rues montueuses et pierreuses, elle offre un aspect plus pittoresque que Castellamare. On ne peut pas se dispenser, quand on est à Sorrento, d'aller visiter la maison du Tasse; et je vis, dans un enclos d'orangers et de lauriers, l'emplacement de la villa où il était né. Mais j'avais entendu les Italiens parler du Tasse avec si peu d'admiration, que mon émotion fut trèsmédiocre. Chaque peuple a presque toujours deux phares, deux grands génies dont il fait alternativement son idole; les Allemands vont de Goëthe à Schiller, et de Schiller à Goëthe; l'Allemagne actuelle est pour Schiller; le xviii siècle élevait Racine aux nues, nous l'avons rabaissé au profit de Corneille; les Italiens nomment le Tasse ou Dante; ces variations dépendent de la position

intellectuelle et politique d'un pays : aujourd'hui, en Italie, ils renient la Jérusalem, et Dante est leur Dieu. Pendant que j'étais à Rome, il se forma parmi les jeunes gens des plus hautes familles romaines une société où se commentait le Dante. Ils voulurent bien m'y admettre. On se réunissait deux fois la semaine à midi. La société se composait de dix ou douze membres. Voici comment les séances étaient organisées. On convint qu'à chaque réunion on examinerait un chaut, et que chaque membre à son tour serait chargé de préparer le travail. Tout les membres rassemblés, celui qui était professeur ce jourlà montait sur un siège un peu plus élevé que les autres, et commençait d'abord par lire le chant qu'il avait examiné, avec la prononciation la plus pure et la plus accentuée. On connaît le proverbe, La lingua toscana in una bocca Romana. Quand par hasard il se trompait dans sa manière de placer l'accent, un des assistans le reprenait. La lecture finie, commençait l'explication avec les commentaires : il y a eu des volumes de commentaires sur la Divine comédie. Le jeune homme qui parlait, analysait et examinait toutes ces scolies, les critiquait, les comparait entre elles; et, les motifs de son opinion bien posés, établissait le sens qui lui semblait le meilleur. A côté de lui étaient deux membres qui avaient aussi préparé ce travail, et qui étaient ses contradicteurs. Dès qu'il avançait un sentiment erroné à leur sens, la discussion commençait; on lui opposait d'autres textes, d'autres commentaires, et, peu à peu, les imaginations se montant, de chaque coin de la salle partaient des objections; les réponses se croisaient en tout sens : le professeur, atlaqué souvent de quatre ou cinq côtés à la sois avec une vivacité toute méridionale, répartait à tous sans s'émouvoir. On ne peut se figurer combien de mots spirituels, combien de saillies pétulantes et originales jaillissaient de ce conflit; mais ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'au milieu de ce seu de discussion, on n'entendait jamais ni un mot amer, ni une plaisanterie mordante; c'était pour Dante, et non pour leur amour-propre, qu'ils bataillaient.

On trouvera peut-être un peu de futilité dans ce long travail sur des commentaires, et on accusera ma Société dantesque d'être pédantesque; mais qu'on songe à ce que sont les Romains aujourd'hui. Les grandes familles romaines sont toutes pauvres. Pour les engager à bâtir ces admirables palais qui décorent Rome, les papes des siècles précédens leur ont prêté des sommes immenses hypothéquées sur leurs biens, avec des intérêts usuraires; peu à peu ces intérêts se sont accumulés, et la tiare est devenue tutrice de toutes ces propriétés déposées entre ses mains comme gage. Le pape nomme pour les régir, avec de forts appointemens, un sous-tuteur, qui en charge un administrateur, qui paie un homme d'affaires; et les plus riches fortunes succombent sous tant de protecteurs; de là une position affreuse pour ces nobles jeunes gens : ils ont des palais royaux, des galeries de tableaux inestimables, et ils logent dans leur grenier, car rien de tout cela ne leur appartient. Il est tel descendant des Boniface ou des Grégoire qui n'a pas mille écus de reveou; viennent ensuite les exigences de leur nom. Une noble dame romaine serait déshonorée si elle n'avait pas de carrosse; elle a donc un carrosse, et sa famille vit comme une famille d'ouvriers; leur demeure est un supplice pour les héritiers de ces hautes maisons. Ajoutez à cela une stagnation littéraire et politique désespérante; pas de presse, pas de livres, la censure coupe tout; que voulezvous qu'ils fassent? il faut bien aimer quelque chose dans ce monde. Hé bien, ils aiment Dante; ils se rejettent dans le passé et s'y accrochent. Et j'avoue que, pour moi, je me prenais singulièrement d'intérêt pour ces hommes si malheureux, et vivant de leur admiration pour un grand homme; se passionnant pour cette poésie si grave, si austère et si italienne avant tout. Comme ils ont une intelligence fine et exquise du beau! Je me rappelle qu'à une séance on s'occupa du chant de Francesca; hé bien, quand le lecteur arrive à ce vers si simple et si touchant :

Quel giorno più non vi leggemmo avante,

la voix lui manqua, il devint pâle, et je vis conler des larmes des yeux de tous ceux qui l'écoutaient. Ces hommes avaient lu ces vers cent fois, ils les savaient depuis leur enfance, et cependant ils ne pouvaient pas les entendre sans pleurer. Quelle belle et poétique organisation! et qu'on est heureux d'être poète quand vos vers s'adressent à de telles oreilles.

Nous voilà bien loin de Sorrento; mais celle digression n'en est pas une, puisqu'elle sert à faire connaître le côté intellectuel de l'Italie.

De Sorrento je me rendis, par la montagne, à Amalfi. La route est rude, semée de rochers, et il faut plus de sept heures de marche vigoureuse : j'arrivai le soir. Amalfi, jadis république puissante et guerrière, n'est plus aujourd'hui qu'un village admirable par sa position pittoresque, et fameux par son macaroni. La seule trace de sa grandeur est la cathédrale, où l'on retrouve de belles colonnes de granit, un vase antique de porphyre, et deux sarcophages antiques. Mais il y a encore, ce qui vaut mieux que tous les monumens et tous les temples du monde, la plus belle nature humaine et matérielle. Je partis le matin à cinq heures, et je longeai toute la côte dans une barque. C'est un enchantement; toute cette côte est un paysage de Salvatore en pierre. Des rochers noirs, verts, bleus, gris, taillés à grands coups de hache, et semés de bouquets d'arbres rudes et âpres; puis sur le bord, d'intervalle à intervalle, de petites anses calmes et enfoncées, avec un ou deux bateaux en rade. Je me fis arrêter à Atrani, bourg situé à une portée de fusil d'Amalfi; je montai sur une hauteur: sur la grève, des vingtaines de lazzaroni tout nus, presque noirs, se jetant avec frénésie dans la mer, criant, chantant; puis remontant par groupes sur des pointes de rochers avancées, ou bien revenant à bord, s'étendant nus et immobiles sur le sable; puis d'autres se roulant humides sur la grève, et se relevant tout enveloppés d'un sable noir et luisant : il faut les voir pour comprendre ce que c'est que la mer. La mer, c'est leur vie, leur déesse, leur amour! Une fois qu'ils ont gagné quelques sous, ils vont se jeter à la mer, et les y voilà pour huit heures, dix heures! ils y dorment, ils y mangent. Je m'amusais à envelopper quelques pièces de monnaie d'une feuille de papier, et la leur montrant, je la lançais dans la mer aussi loin que mon bras pouvait l'envoyer: à peine la pièce lancée, dix, vingt, trente d'entre eux se jetaient en plongeant; et l'eau était si pure et si transparente, que je les apercevais long-temps encore nageant sous les flots; puis l'un d'eux paraissait élevant en l'air la pièce d'argent, et alors grands cris de joie et de triomphe. Certes, il n'y a pas de plus beau morceau de poésie écrite que l'Invocation à l'Océan de Child Harold; hé bien, cette foule de corps jeunes et beaux, au milieu de cette mer écumeuse, me semblait mille fois plus poétique. C'est qu'ils ont

des formes si belles et si nobles! Quelle élégance dans leurs membres nus! Des jambes si fines et si vigoureuses! une peau si dorée et où le sang circule si vivement! des muscles si accusés et cependant si arrondis! Et, en les regardant, je pensais à ces longues bandes d'écoliers que nous rencontrons dans notre Paris, allant au collége, avec leurs figures hâves et maigres, leurs yeux brillans, leurs habits désordonnés, frissonnant sous notre ciel rigoureux; et je me disais: Que je voudrais bien renaître à Amalfi, et ne jamais apprendre à lire!

Je me fis alors servir à déjeuner. Comme le soleil était très-ardent, on me mit sous une couverture de paille tapissée de toiles d'araignée, et l'on me donna, sur une table de bois, du jambon cru et des œuss. Bientôt, à l'odeur de mon repas, arrivèrent autour de moi une foule de petits enfans de quatre ou cinq ans, et trop jeunes encore pour nager. Il y en avait un dont la figure était charmante, je l'appelai; son costume était curieux : une grande veste qui lui tombait jusqu'au bas des reins, un pantalon de toile, et au fond du pantalon, justement à un endroit que je ne puis nommer, une énorme déchirure par où pendait un morceau de sa chemise, en forme de bavette; puis, sur le chef, un grand bonnet de coton : le peintre Bassano représente tous ses enfans ainsi. Il avait avec cela un air d'empereur romain, vraiment comique par sa gravité; je lui donnai un œuf. Il paraît que sa mère ne le nourrissait pas de cette façon, car son premier mouvement sut de mordre dedans. Voyant que la coque résistait, il le tourna dans tous les sens pour trouver une ouverture; il avait l'air d'un singe qui tient une noix. Enfin, pour dernier moyen, il prit une pierre, et frappa si bien sur l'œuf, que toute la partie liquide lui jaillit à la figure ; son étonnement fut merveilleux. Mais un de ses petits frères, qui était plus civilisé apparemment, se jeta sur lui, et, en un clin d'œil, il l'avait débarbouillé. Allez à Atrani apprendre à manger des œufs à la coque.

C'est à Atrani qu'est né Masaniello; c'est sur ces roches que la boussole a été inventée, et qu'on a retrouvé les Pandectes. Le village offre encore un monument très-curieux; ce sont les bas-reliefs en bronze de l'église de San-Salvatore, avec l'inscription de l'année 1087, époque de la grandeur de la république d'Amalfi. Les portes, com-

mandées par Pantaléon, fils de Pantaléon Biaretta, pour le rachat de son âme, et consacrées à Saint-Sébastien, sont aujourd'hui les plus anciennes des nombreuses portes en bronze de l'Italie, depuis que l'incendie de Saint-Paulhors-des-Murs, en 1823, a détruit les portes de cette basilique, fondues, en 1070, à Constantinople.

D'Amalfi je me sis conduire par mer jusqu'à Salerne. Salerne est à une distance de deux lieues environ. C'est, comme on le sait, une ville sort célèbre dans les sastes du moyen âge; Robert Guiscard en avait sait sa capitale, et il y avait une célèbre école de médecine et de droit. Son port, d'après l'inscription, su commencé par le sameux conspirateur des vêpres siciliennes, Jean de Procida, noble et médecin de Palerme, ami et compagnon de Mansred, le poétique bâtard de l'empereur Frédéric II. A l'exception du Dôme, construit d'antiquités, et des six curieuses colonnes romaines cachées dans l'écurie de l'archévêque, l'aspect de la ville est aujourd'hui assez moderne.

Le Dôme, vaste édifice consacré à saint Mathieu, par Robert Guiscard, est presqu'un musée par la multitude de colonnes et de bas-reliefs enlevés aux temples de Pæstum. Grégoire VII, mort fugitif à Salerne, y est enterré; et quoique l'on y vénère le corps de saint Mathieu, la sainteté de la relique de l'apôtre parait presque effacée par le souvenir du pontife. Ce fougueux successeur de saint Pierre, dont toute la vie fut un combat, s'est fait une épitaphe bien étrange par sa gravité calme:

Dilexi justitiam, et odivi iniquitatem; proptereà morior in exilio.

« J'ai chéri la justice, j'ai haï l'iniquité, et pour cela je meurs en exil. »

Non loin de la chapellé ou sa statue est debout, se voit le tombeau du cardinal Caraffa, son admirateur, sur lequel on trouve un bas-relief antique et une inscription qui se termine par une sorte de jeu de mots assez étrange:

Hic mortuus jacere delegit ubi Gregorius VII, pontifex maximus, libertatis ecclesiasticæ, vigil assiduus, excubat adhuc, licet cubet.

« J'ai voulu reposer ici où Grégoire VII, très-haut et très-grand pontife, gardien assidu des libertés eccléslastiques, est resté debout quoique couché. »

Après avoir visité la ville, je louai pour quelques paoli une sorte de petit cabriolet composé de trois planches, et je partis au point da jour pour Pæstum. La route est de six heures environ. Nous arrivâmes avant midi; le thermomètre marquait trente-trois degrés de chaleur. Je ne voulus pas cependant perdre de temps-, et mon guide me conduisit aux trois temples. Je ne sais rien au monde de plus triste, de plus imposant et de plus solennel. Imaginez-vous une plaine aride, plate, brûlée, à peine tapissée d'une herbe courte et jaunêtre; au-dessus un ciel d'airain; à deux cents pas de là, la Méditerranée bleue et unie, et au milieu s'élevant, solitaires, trois témples assez distans l'un de l'autre pour que la vue ne les confonde pas, assez rapprochés pour que le regard puisse les embrasser à la fois, et restant là debout comme les derniers monumens de toute une civilisation expirée. Pas une maison, pas un palais, pas une ruine; rien que ces trois temples. Leurs toits et leurs murs ont été détruits par le temps, il ne reste que les colonnes; et on ne peut se figurer comme c'est un effet ravissant de voir la lumière jouer dans les intervalles de ces colonnes, et de saisir le ciel et la mer à travers leurs torses bruns et élégans. Souvent au-dessus d'elles planent des volées de corbeaux, comme pour s'abattre sur ces cadavres de pierre; et il y a une colonnette du temple de Neptune encore sillonnée, noircie et fendue d'un coup de tonnerre. Enfin, pour compléter la sombre impression de ces lieux, la mal aria y règne toute l'année. Tout le monde a entendu parler des roses de Pæstum; aujourd'hui plus de fleurs, et il me semble que cette parure irait mal aujourd'hui à ces ruines majestueuses; l'air empoisonné qui pèse sur elles s'harmonise bien mieux avec leur sombre beauté. Ni village, ni habitations; une grande métairie où habitent ceux qui montrent les temples. Leurs visagés sont caves, leurs yeux creux, leurs voix faibles; il n'y a que leur misère qui soit plus affreuse que leur dépérissement; ils me préparèrent cependant un déjeuner passable. Après mon repas, je me sentis atteint d'une telle pesanteur de tête, que mes yeux se sermaient malgré moi; mais ces bonnes gens m'empéchèrent de dormir, en me disant que ce sommeil me donnerait la fièvre; ils m'engagèrent aussi à repartir à l'instant; et ce ne fut qu'au bout d'une demi-lieue que cette somnolence se dissipa. Com-

## MAPLES.





lamage Saulat

PECTUM.



e que des seur vie t, à moi sus afin stunée, sines d Deman stent, ( si eux,

> em je 1 ze vallén zne, a żenes, c et fra żen a ila Ca Juand że del itesqu

e de ester dern a, I eter ester este

bien faut-il que des hommes soient misérables, pour passer leur vie dans cette atmosphère chargée de peste, à montrer ces ruines mortelles; et cela, non pas afin de se préparer une vieillesse donce et fortunée, mais pour recueillir quelques légères aumônes des voyageurs, et s'empêcher de mourir! Demandez-leur ce qu'ils gagnent, ils vous répondent, et leurs haillons avaient répondu avant eux, Si campa, on vit. Est-ce là vivre?

De Pæstum je me dirigeai vers la Cava. La Cava est une vallée suisse située un peu au-dessus de Salerne, avant Amalfi, et offre des oliviers, des chênes, des châtaigniers, des cascades, de sombres et fraiches grottes. C'est à la Cava que Filangieri a écrit la science de la législation; c'est à la Cava que Michalon a composé les paysages. Quand vous avez parcouru dans tous les sens cette délicieuse vallée, montez sur ses hauteurs, presqu'au sommet du mont Fenestra, et vous trouvez un couvent très-curieux appelé le monastère de la Trinité.

Les monastères jouent un grand rôle en Italie. L'Angleterre montre ses églises, l'Allemagne ses châteaux, l'Italie ses couvens. Les couvens ont été long-temps, dans une grande partie de l'Europe, les sanctuaires de la science, et les laboratoires de la civilisation. Le protestantisme et la révolution française les ont jetés bas dans le Nord; mais en Italie, où ils ont été si longtemps la pépinière des papes, ils conservent encore aujourd'hui leur majesté poétique. Ce sont des mines de marbre, de pierres précieuses, de chefs-d'œuvre en peinture presque inestimables; ce sont les dépositaires des trésors historiques et politiques. Pas une chartreuse qui n'ait son illustration ou comme beauté de site, ou comme richesses intellectuelles; et pas un bourg, pas un village, qui n'ait sa chartreuse. La chartreuse de Pavie est une merveille; l'abbaye de la Vallombreuse, près de Florence, est un enchantement. Mais un des plus curieux couvens que j'aie vus en Italie, est certes le couvent des Capucins.

Savez-vous quel est leur cimetière? Ce sont trois chapelles placées à la suite l'une de l'autre, et toutes meublées d'ossemens humains. Tout ce qui décore ces trois chapelles est fait avec des débris de corps; des amas de têtes ont servi à disposer les autels, les voûtes et les niches. Dans

ces niches sont les cadavres des moines, encore habillés de bure; l'un est debout, l'autre assis, l'autre à genoux ; il y en a dont on n'apercoit que la tête à moitié couverte d'un capuchon, et les mains qui passent au bout des manches et tiennent un crucifix; on en voit qui ont la bouche fermée, et, à côté d'eux, d'autres ont la bouche ouverte, montrant deux rangées de dents blanches; ils imitent toutes les poses de la vie; et, chose étrange, ces têtes de morts n'ont pas toutes la même physionomie. Quand les squelettes tombent en ruines, et qu'ils ne peuvent plus rester entiers, les morceaux en sont bons, et, avec les débris, on fait des lampes, des flambeaux, des ornemens pour l'autel. Il y a sur le mur des membres attachés en sautoir; j'ai même vu un sonnet dont les lettres étaient des débris d'ossemens. Je demandai au moine qui nous servait de guide, pourquoi tous les squelettes n'étaient pas dans la même attitude; il me répondit : Bisogna cambiare, il faut bien changer; et c'est qu'en vérité il y a de la coquetterie dans tout cela, dans cette architecture à dentelles, comme les églises du moyen âge; dans ces combinaisons ingénieuses de croix, de dessins et d'arabesques; c'est le boudoir de la mort.

La Cava n'est pas un couvent de cette espèce; c'est une de ces retraites scientifiques où l'on fait le rêve de s'enfermer un an pour dévorer des manuscrits, quand on a vingt ans, et qu'on croit à la postérité.

La Cava est le monastère le plus riche en chartes et en institutions du moyen âge. On voit là comme les souverains de Bénévent, de Salerne et de Capoue, envoyaient toujours quelques actes de donation aux couvens après un crime commis. Le style et la teneur de ces chartes jettent un grand jour sur l'esprit et l'histoire de ces temps de barbarie. Parmi ces monumens, il en est un fort curieux comme preuve de la modération des habitans.

Alphonse Ier d'Aragon avait envoyé à la commune un blanc-seing, avec invitation d'y inscrire tous les priviléges qu'elle désirait; la commune remplit le vide, et renvoya la charte à Alphonse; mais on avait mis tant de discrétion dans l'usage de cette permission, que le prince lui renvoya le diplôme avec des concessions plus étendues que celles qui avaient été demandées.

La bibliothèque n'est pas fort nombreuse,

mais elle renferme de belles éditions des Aldes, des Juntes, des Grifi et des Étienne; une édition de saint Jean-Chrysostome, fort remarquable; une Bible du viit siècle, très-bien conservée, in-quarto, écrite avec de l'encre de plusieurs couleurs, et témoin curieux de la calligraphie à cette époque; une autre Bible du xiit siècle, dont on ne peut trop admirer la netteté des caractères, la blancheur du vélin, la richesse éblouissante des enluminures et des images peintes en or, et en diverses nuances. On y trouve enfin le Codex legum longobardorum, de l'année 1004, un des exemplaires connus, et le plus précieux de ceux qui contiennent les lois des rois d'Italie jusqu'à Lothaire II.

Le moine qui nous servit de guide nous raconta un fait fort intéressant. Le monastère de
la Cava renferme des titres généalogiques des
maisons les plus anciennes d'Italie. Un jeune
homme, descendant d'une haute famille, se vit
disputer son nom et ses biens. Il était épris d'une
jeune fille de noblesse, et le père de sa fiancée
lui déclara qu'il ne l'épouserait qu'après avoir
fait constater, d'une manière irrécusable, ses
droits au titre qu'il prenait. Le jeune homme,
sur des renseignemens donnés, part pour le monastère de la Cava, arrive, s'enferme dans la
bibliothèque, et, après six mois de recherches
perpétuelles, revient à Naples avec ses titres établis, et épouse celle qu'il aimait.

L'église du couvent, appelée église de la Trinité, offre une pierre sépulcrale avec une mitre renversée. On a fait là-dessus beaucoup de commentaires; mais la tradition du couvent est que cette pierre recouvre les restes de l'anti-pape Bourdin. Peu d'années auparavant, vers 1100, un autre anti-pape, nommé Théodoric, après avoir promené son vain titre pendant cent trois jours par les bourgs de la Campanie, mourut simple bénédictin dans ce monastère. Enfin, vers la fin du même siècle, Innocent III, troisième anti-pape, fut ensermé, par Alexandre III, à la Cava. La Cava était la maison pénitentiaire de la tiare.

Nous retournâmes le soir même à Naples; nous allâmes diner à une osteria située à Santa-Lucia, sur le bord de la mer; c'est une des jolies positions de Naples. La salle à manger est une galerie élevée de quelques pieds au-dessus de l'eau, et vous voyez en bas une foule de petites

barques qui se bercent au flot; vous pouvez même pêcher de la salle à manger dans la mer, si vous le voulez. Sur ces barquettes, que l'on appelle des lances, viennent se mettre des chanteurs ambulans qui vous chantent les plus joies canzonette du monde; je m'en rappelle une, pleine de grâce et de gentillesse. La voici:

> M' ardesto core comm' a na cannella, Bella, quanno te sento annomenare. Oje piglia la sperienza della neve: 'La neve è fredda e se fa maniare; E tu, comme si tant' aspra e crudele, Muorto mme vedi e non mme vuò ajutare.

Vorria arreventare no picciuotto, Co na lancella a ghi venenno acqua; Pe mme nne i da chiste palazzuotte: « Belle femmene meje a chi vo acqua? » Se voca na nennella de là 'ucoppa: « Chi è sto ninno che va venenno acqua? » E io responno co parole accorte: « So lagreme d' ammore e non è acqua. »

« Le cœur me brûle comme une chandelle, quand je t'entends nommer, ma belle. Prends aujourd'hui exemple de la neige: la neige est froide et se fait manier; et toi, tu es si âpre et si cruelle, que tu me vois mort et ne veux pas m'aider.

« Je veux devenir un petit garçon avec deux sceaux pour vendre de l'eau, et j'irai disant : « Belles femmes, qui veut de l'eau? » Et si une jeune fille dit d'en haut: « Quel est le petit qui va vendant de l'eau? » je réponds avec des paroles accortes : « Ce sont des larmes d'amour et non de l'eau. »

E. La Gouvé.

De nombreuses fautes s'étant glissées dans mon demier stticle sur Nettuno, les lecteurs sont priés de ne pas attribut toutes les erreurs à l'auteur.

# LES PETITS THÉATRES DE NAPLES.

Oui, mesdames, c'est un feuilleton en grand. La ville de Naples, qui n'a peut-être pas trois journaux (par ordre exprès de son gouvernement), me permettra bien, je l'espère, ce genre de satisfaction. Je veux vous mener en belles robes et en éventails de papier peint, d'abord, au théâtre San-Carlo, puis ensuite, si vous le permettez, au théâtre de Polichinelle. Vous n'y entendrez que des choses édifiantes. Il ne s'y passera rien de la force des drames modernes; les dandies ne parleront pas le chapeau sur la tête comme à la Porte-Saint-Martin font les colonels et les séducteurs, et il n'y aura pas de jeune fille qui assure avec un fauteuil la porte menacée de sa chambre d'auberge.

Naples, espagnole et italienne à la fois, rassole de spectacles. Depuis le Vésuve, théâtre éternel qui ne donne que le soir et à heures fixes, que de représentations, bon Dieu! Ici, d'abord, c'est une rue inouïe au monde , la rue de Tolède , la rue la plus criarde, la plus sale et la plus gaie, la rue de Naples où l'on *fait* le mieux le mouchoir. Prenez garde à vos poches, honnêtes forestieri! Quand de pauvres vieilles dames à chapeau de paille, assez semblables à des revendeuses à la toilette, vous demandoront l'aumône dans cette rue; quand de belles grandes filles brunes comme une grappe d'Ischia vous porteront sous le nez de petits enfans tout nus, en vous disant : Un grano per carita 3! défiez-vous bien de cette misère qui s'en va flairant vos habits et la générosité de vos manchettes! Je sais un de mes compagnons de voyage grand philanthrope auquel il en a coûté six foulards, pour avoir écrit dans cette rue des remarques sur son album. Tout cela parce qu'au milieu du bruit et devant San-Carlo même on bat la caisse, et qu'un petit homme trapu, assez pareil au gracioso du théâtre espagnol, cabriole sur quatre planches au milieu de franciscains qui font la quête! Au mercredi des cendres et quand il s'est bien promené, suivant l'usage, habillé en femme enceinte, ce gracioso commence à se rouler sur cette même place avec force doléances et grimaces, disant qu'il souffre et qu'il veut un médecin. Arrive un opérateur qui veut lui faire subir la méthode césarienne. Gracioso y consent. L'opérateur, armé de tenailles, lui extrait alors du ventre trois paquets de corde, un fœtus, du vermicelle et un gâteau de macaroni. Et à ce spectacle, les lazzaroni battent des mains; ils pleurent de rire et de compassion en s'écriant: Povera donna! Ne voilà-t-il pas, Messieurs, le bon gros rire de Ragotin dans notre Roman comique?

Il est temps que je vous conduise à la facade de San-Carlo. San-Carlo ou Saint-Charles est un théâtre plus beau, à mon sens, que la Scala de Milan, malgré un assez mauvais goût de décoration intérieure qui fait ressembler ses dorures au papier de plomb qui recouvre les chocolats. Saint-Charles est vaste, aéré, brillant de reflets quand on veut bien se donner la peine d'allumer son lustre. Les jours de gala (et notamment le jour du bal donné en l'honneur de sir Walter Scott, 1832) la salle de Saint-Charles offrait un brillant coup d'œil. C'est en général la haute aristocratie qui en occupe les loges. Les officiers napolitains, brillans et agrafés dans leur uniforme, y font l'effet de ces enseignes ou mannequins élégans qui bordent les boutiques de tailleurs anglais dans Picadilly ou le Strand. Ils sont presque tous fort soigneux de leur personne. jolis hommes et bons ténors. Donne-moi donc mon corset, maraud, dit Juan à Leporello son valet. Les officiers napolitains en disent autant. Le théâtre Saint-Charles joue le chant, la danse, et les oratorios. Dominique Barbaja, entrepreneur de tous les théâtres d'Italie, était un pauvre cocher du temps de Napoléon; il paraît qu'il aime mieux avoir à cette heure un palais via di Toledo, et une villa au Pausilippe. Vive l'industrie! Au théâtre Saint-Charles, le premier théâtre

<sup>(1)</sup> Voyageurs.

<sup>(2)</sup> Un sou par charité!

de Naples, qu'entendrez-vous, je vous le demande, que vous n'ayez pas entendu? Madame Malibran y jouerait-elle la Cenerentola, Lablache, Hepri VIII, et Tamburini l'Agnesi; vous croyez encore toucher le velours d'une loge des Bouffes. Venez donc à deux pas de là, oui, rien qu'à deux pas, et vous n'aurez pas sujet de vous repentir.

A deux pas de San-Carla est construit san diminutif, San-Carling, théâtre des polichinelles. C'est bien le plus bouffon, le plus crasseux, le plus goguenard, le plus rusé, le plus napolitain de tous les théâtres de Naples | J'y avais une place marquée tous les soirs entre la clarinette et le second joueur de timbalo, un petit bonhomme de douze ans. Je me souviendrai ma vie entière de la première farce que j'y vis jouer en août 1832. La Rocca di monte Corvo était le titre de ce bon et gras mélodrame. Dans ce mélodrame il y avait douze briganda, un pauvre signor qui donnait sa bourse, et un souffleur que l'on agonisait d'injures dans la salle même parce qu'il était allegro et donnait mal la réplique. Dans cette pièce, le Pulcinella était comme dans toutes, le premier et le seul nœud de l'intrigue. C'est lui qui apprenait aux captifs de la caverne à jouer du flageolet et à s'esquiver; le souterrain de Gilblas perçait évidemment dans tout cela. Il y avait une vieille de soixante ana, en jupe rouge, espèce de Léonarde, qu'on voulait aussi marier avec ce même Polichinelle. Le premier jour je trouvai cela médiocrement housson, je comprenais très imparfaitement le dialecte. Le dialecte napolitain est p lein de verve, caustique jusque dans son grassevement et ses sons de gorge, ayant parfois dans ses éclairs un singulier rapport avec ce que les Anglais nomment humour, mot qui serait ici fort bien remplacé par celui de bria. Une foiş familiarisé avec la langue, je fus surpris de saisir et d'applaudir moi-même involontairement à outrance la scène qui suit (C'est Polichinelle, avec sa veste blanche à gros boutons comme nos pierrots, et son masque noir à nez de carton, qu'on amène devant les brigands della Rocca). On lui demande sa profession.

- Sono artista, dit d'abord Polichinelle. »

Le brigand lui explique alors comment il se fait qu'il n'y a d'artistes utiles à la société que ceux qui tuent, pillent et dévalisent. Le même bricone sait paraître alors devant lui qualques autres hom- vieux polichinelle de Naples, qui joue à ce peut

mes de la troupe qui continuent avec acharnement l'interrogatoire.

e — De quel pays étes-vous? lui demandent ils en chœur. »

Polichinelle, effrayé d'abord, se rassure et dit Romano.

- « Romano! dit un voleur, attends donc. Je me souviens qu'une fois, à Rome, un contadine mia frappé de son couteau dans un marché! De puis ce temps j'ai fait you de boire le sang et de manger le cœur du premier Romain que je rencontrerais.
  - — Signori, alors je suis Toscano !
- « Toscano! reprend up autre; j'ai recu su la tête un violent coup de marteau dans cette gracieuse cité de Florence, et depuis...
  - « Signori, signori, sono... Sinese! »

Du moment que Pulcinella est Sinese, c'està dire Chinois, on ne l'inquiète plus et chacun le laisse paisible. Il croise alors ses mains sur sa jaquette, fait tourner ses pouces et met un pâte dans la coisse de son chapeau. Il mange ce paté avec la grace de Pourceaugnac achevant sa côtelette dans Molière. Il crie, il chante, il fait rire les bandits, danser la vieille et trembler la caverne ayec sa voix de basso. J'oubliais de vous dire que, dans cette pièce, l'homme volé (Pigliato della Roba), le pauyre diable enfin est hué et sifflé. On applaudit beaucoup les voleurs qui sont grands et forts comme des porteurs d'esu du Louvre. Avant tout, le Napolitain aime à se voir peut-être dans la glace; ces gens à rude barbe, à chapeau pointu, à phrases brèves, gens de grand chemin et de petites ruses, leur plaisent. Le Pulcinella les égale et a tout le fruit de ces représentations.

Dautres fois Polichinelle est le plus patient filou de la terre; il raconte combien de temps il saut avant de se saire la main. Cette sois il est intendant du duc de Paligatiano, joli petit duc boiteux, aveugle, rachitique, que ce bon Polichinelle récrée et escroque comme un acteur ou un auteur en vogue à Paris,

Les pulcinella portent le costume suivant i

Une jaquette très ample à boyaux, un pantalon blanc comme la jaquette, des souliers à pompon blanc, un bonnet blanc, tout cela fariné comme la statue du commandeur à la lune ; le nez seul est noir; ils nomment ce nez un nez de papagallo.

Quand c'est Pasquale, le meilleur et le plus



TTALLE PITT SUP

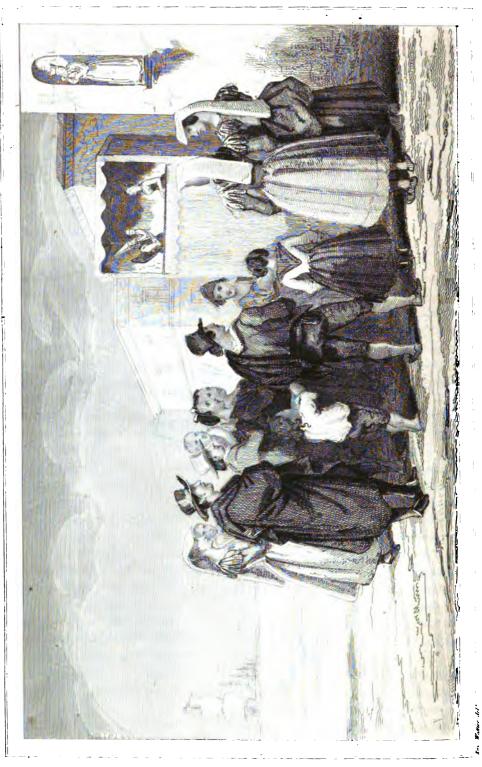

PRTITS THEATERS DE NAPLES.

théatre de Sail-Carlino, theatre enfoui, Naples n'a pas assez de carrosses.

J'ai comin un pauvre diable qui jouait les polichinelles sans trop de succes et qui avait été marquis à Bergame, la patrie des arlequins. « C'est Arlequin qui m'aura porté malheur, Arlequin mon rival! solipitalt-il mélalicoliquement. « Ce pauvre tilarquis ruille dépensant dix grains par soir, una brécata, lina timonala; et tout était dit.

Il avait cinquante deux ans. Je l'emmenai diner msoir en compagnie à Santa-Lucia. Il s'exprimait avec hnë alsance parfaite dans ma langue, savait Juverial et les poètes de la décadence, mangeait fort peu de pasteques et jouait fort bien aux dominos. If me racorlia que Murat lui avait un jour cassé sa camhe sur l'épaule. D'habitude, Seri pandia (c'était son nom) était fort railleur; il jugéa comique de porter iln soir en scene les bottes jaunes, les épérods et les dentelles de Murat. Il avait un cheval blanc (en carton); et; comme il est à remarquer que les généraux ont presque toujours des chevaux blancs; Seripandia faisait le général et commandait douze galopins armés de batons. Cette farce affinsa Beaucoup parce qu'il imitait le prince additrablement. Au sortir du théatre, un homme en manteau l'aborda sous une lanterne et loi reinit alle lettre. C'étalt un bon de 200 piastres sur la cassette de Murat. Le même manteau élevant alors ses deux mariches, laissa choir un gourdin irrecusable de volume sur les épaules du pauvre acteur: « Et de cette manière, ajoutait Seripandia ; je touchai deux capitaux, ce à quoi je fus très serisible ::. 1

Le théatre San-Carlind; qui est place dans une cave, réunit souvent la meilleure société de Naples; communément c'est la bourgeoisie qui en occupe les gradins. Le poeta du théatre, l'auteur des imbroglios, reçoit quarante piastres pour son livret duand ce livret est excellent. C'est ce que touche chez nous, par semaine, le plus mince auteur de vandeville. Le poeta est souvent luimème à la porte causant avec l'abdyeur; il loge d'ordinaire dans la partie haute et sale de la ville. Tout le monde n'est pas d'un coup Goldoni ou Giraud.

a Bravo! bravo! il furbo e à treparé! viva! viva! miraviglioso! » Vostà dans quels termes s'expriment les loges quand c'est un polichinelle en renom qui joue. Le commissaire assiste en habit brodé à ces représentations pour que tout s'y passe dans

l'ordre è senza parlar di politica. Il a, comme tolis les speciateurs un peu gentilshommes, un grand éventail de papier peint sur lequel est d'ordinaire saint Janvier, avec sa fiole de sang et des lunettes. Ce speciacle finit de dix à onze heures. Il est voisin du fameux théatre Fondo.

Le thédire del Fondo à les memes acteurs; la même administration et les memes opéras que Saint-Charles; il est de moyenne grandeur; misérable d'entrée et flanque d'une bouegu intérieure ou des garçons en tablier blanc vous servent des oranges et des marasquins.

Je dois vous fire deux mots de la Fenice. La Fenice, qui n'à rien de celle de Venise, est encore un petit théatre pareil à ceux de nos boulevards. On lit à sa porte des affiches dans le style français le plus obséquieux, sinon le plus pur. Témoin celle-ci, qué je vais transcrire littéralement!

## . Solrée du 28 juillet 1232,

« Pour le bénésice de l'actrice Inama Seventma,

 Avons l'honneur de vous inviter à notre théatre, l'actrice incomparable vous ayant choisi une des excellentes pièces du théatre italien, ayant pour titre:

> Le triomphal retoilr d'Ariolde, « roi des Lombards, en sa ville;

« Qui sera suivie d'un petit opéra en deux actes et mèlé de bons « mots et de traits ridicules pris de l'histoire florentine, — savoir :

Le poèle Tragoli (haricots)

« Toute la décence possible, le zèle et les salutations de l'himble « troupe, sont les attributs qu'elle ose se flatter qui pourront mé-» riter votre présence et vos bienfaits.»

En sortant de là suivez vers la gauche les grandes dalles du quai du Môle. Le Môle, ce boulevard de Naples, y contient sur ses quais presque autant de badauds que notre boulevard du Temple. Voilà des enfans en chemise, d'autres tout nus, se trainant deux à deux sur les parapets du Môle comme des fourmis au soleil. Survient un troisième, un quatrième, et les voilà qui cherchent à se hisser sur les grands rebords du quai, puis tout à coup ils retombent sur le sable, meles comme chaque fil d'un macaroni.

Mais chut! voici un monsieur en habit noir, habit rapé, habit de poèté. Messieurs, respectons un peu son infortune. Son habit a vu jadis Ugolin, il a touché de près la manche du comte Roger, il a reçu des coups de plat de sabre des Sarrazins. N'est-ce pas vous dire que ce pauvre chrétien va vous expliquer le Tasse, qu'il est pour le lazzarone la seule providence des temps an-

ciens, l'homme des poèmes, des canzoni, des nouvelles? Voyez! le voilà à peine monté sur ses tréteaux que le cercle d'auditeurs se formeattentif. Ils sont là tous en face de la mer d'Ischia et de Caprée; le château de l'OEuf les regarde pour voir s'ils ne conspirent pas. Le château de l'OEuf avec sa seule meurtrière ouverte comme un œil d'aigle, voit des conspirations partout depuis Masaniello. Allons, signor, voici le moment, le moment d'être grand et véritablement hardi; dites-leur bien haut ce que vous pensez de cette force d'inertie qui est la seule force italienne, de cette mollesse de langage qui a passé de la bouche au cœur, de cette paresse qui tue chez eux les plus beaux sentimens d'audace; parlez-leur du Tasse en prison et d'Alfieri, le Brutus en perruque; et si vous avez du sang au cœur, dites, dites bien haut comment il se fait que Pellico ne soit pas vert et pourri comme les murs de sa prison!

Mais l'improvisateur aime mieux parler d'Ugolin, Ugolin et le mangia di noi du Dante; can, ne faites pas erreur, l'improvisateur n'est souvent rien moins qu'un pauvre homme de lettres ruiné, comme cela se voit chez nous, un brave homme d'auteur comme l'était Camerana, auteur fécond qui jouait à lui seul les pièces de son théâtre<sup>2</sup>, donnant par jour deux représentations, pne le matin, une le soir. L'improvisateur d'Italie a du reste un but et une consécration véritables; il popularise, chez le peuple, la poésie. Autant nos improvisateurs de salon et d'Athénée sont ridicules en avilissant chez nous la poésie jusqu'aux sades jeux de la rime et aux puérilités de la scolastique, autant ceux d'Italie, en demeurant dans les bornes de leur emploi, en commentant l'esprit et le génie de leurs poètes, plutôt qu'en y substituant le leur, sont-ils dignes d'attention et de justice. Le domestique de place qui me conduisait me fit remarquer un jour la maison d'un homme qui écossait quelques pois devant sa porte. « Voici Olivario, me dit-il, un gaillard solide pour l'improvisation, bravo per canzoni; on lui en commande de tous les côtés de Naples. Il fait aussi bien le couplet de table que l'épithalame, et mériterait d'avoir à Pompéi la casa du poète Sallustio. Seulement, il s'est fait une grave affaire. Vous savez peut-être ce que c'est que la Grotte du Chien, car je vous suppose trop indo lent en fait de curiosité niaise pour y aller voir ce qui s'y passe. Or, il y avait dans Naples, il ya un mois, une vieille marchesa qui tenait beaucoup à son chien , un griffon nommé Zoppi. Zoppi avait bien le mussle le plus rosé et les oreilles le plus soyeuses du monde; il jappait surtout ave un rare talent, il jappait à ne pas laisserentendre un charlatan vendant son eau-de-vie et ses borteilles d'élixir. Voilà que tout à coup il n'est question dans l'hôtel de la marchesa que de la disparition de Zoppi. Les voitures de la Chiaja avaientelles écrasé l'intéressant griffon, ou bien la fontaine Santa-Lucia l'aurait-elle noyé? Quel lazzarone assez osé pour un tel crime? On assiche Zoppi dans toute la rue de Tolède. Zoppi figure en grosses lettres sur les petites affiches des boitege 1. La marquise avait des crises de nerfs devant le portrait au pastel de son griffon. Olivario l'improvisateur était le seul qui sût à Naples le sort du pauvre Zoppi. Les aboiemens répétés du chien avaient toujours paru fort déplaisans au patient Olivario qui déclamait avec assez de succès dans le salon du palais Coluccio, le palais de la marquise. Dans une circonstance toute récente, Olivario avec ses habits troués, son pauvre chapeau gris et ses manchettes sales, avait eu l'insigne honneur de réciter una novella tragica devant le roi de Naples lui-même qui était venu chez la marchesa prendre les sorbets. Au plus beau de son poème, Olivario avait été interrompu par Zoppi qui, non content d'aboyer frénétique ment sur la terrasse, était venu mordre aux jambes l'improvisateur, et déchirer son pantalon beaucoup trop mûr, lorsqu'Olivario disait ce

## La vendetta d'Apollo ha fatto Marte 1.

incident qui avait terminé la tragédie au milieu des rires les plus boussons. Olivario s'était bien promis de s'en venger de concert avec le paysan qui garde la Grotte du Chien, en trassque et en garde la cles; il avait, dans une belle soirée de juin, volé Zoppi qui furetait dans la cour du côté des cuisines. Le grisson Zoppi était devenu le sujet intéressant des expériences carboniques de ce gardien. La vie de ce pauvre animal se passait

vers :

<sup>(1)</sup> Allusion à l'épisode d'Ugolin (Inferno).

<sup>(2)</sup> A San-Carlino.

<sup>(1)</sup> Cafés.

<sup>(2)</sup> Mars a tiré vengeance d'Apollon.

NAPLES. 37

ı évanouissemens réguliers et perpétuels; à la ie des curieux, des évanouissemens à faire envie α petites maîtresses de Naples!

Or la marchesa n'avait jamais vu la Grotte du 'hien. Curieuse de visiter cette grotte beaucoup oins digne d'intérêt que les étuves voisines de an-Germano, elle s'y fit conduire par son cavaer servant. Dans le pauvre chien qui se tordait onvulsivement sous l'influence empoisonnée de a vapeur de la grotte, elle reconnut Zoppi. Ce ut un coup de foudre pour la vieille marchesa. Elle fit mander le paysan qui confessa tout et ven-lit Olivario. La marquise voulait qu'il fût em-risonné; mais conime c'était le jour de Pâques, et qu'elle avait coutume d'aller passer le reste des lêtes à Castellamare, le crime d'Olivario fut impuni.

Olivario est un bon père de famille; il cultive lui-même ce petit terrain que vous voyez, et mange son blé de Turquie aussi bien qu'un lazzarone.

En voilà assez sur les théâtres. — Parlons maintenant comme contraste des représentations et fétes religieuses. Naples, curieuse et vive comme l'est une jeune fille, se laisse prendre par les yeux plus qu'aucune ville d'Italie. C'est le pays de la forme que cette brune Italie, comme l'Allemagne est le pays de l'idée. Il faut à ce ciel d'un bleu dur et vif, d'un contour brillant et toujours net, des couleurs également tranchantes, une poésie palpable et découpée pour ainsi dire au ciseau; il <sup>faut</sup> que la religion elle-même s'y fasse toucher au doigt comme le côté du Christ qui accuse Thomas d'être incrédule. Et de là ces belles et saintes sèles, ce viatique porté le soir aux flambeaux et ces sagots allumés devant la maison du malade; de là ce prêtre qui passe sous un dais au son des cloches, et comme s'il s'agissait du salut de toute une ville, comme s'il était Belzunce et que Marseille eut la peste! Tout cela pour un pauvre homme dans une mauvaise chambre, agonisant et entouré peut-être de trois amis. Il n'y a que Naples pour ces représentations aux crucifix miraculeux, aux bannières bénies, aux châsses sainles. Naples, avec son épicuréisme grossier, sa gloutonnerie flamande, incline le genou devant ces pieux lambeaux du catholicisme. — Je n'en reux pour témoin que la fête du sang de saint Janvier, sesta del sangue, nom qui désigne le mitacle annuel de Naples. C'est dans la chapelle du

Trésor que se conservent le buste et le sang de saint Janvier, ce patron merveilleux de la ville. Cette chapelle, érigée après la peste de 1526, renserme des lunettes peintes par le Dominiquin, admirables restes du génie de ce grand maître, dont les rivaux redoutaient tellement la force, qu'ils cherchèrent à l'empoisonner jusqu'à deux sois en mélant un arôme vénéneux au plâtre chaud dont il se servait pour ses fresques.

Le miracle du sang de saint Janvier a lieu dans cette chapelle. Le sang, contenu dans une fiole de verre, est montré aux curieux pour que l'infaillibilité du miracle ne soit pas douteuse. Il y a, dès le matin, de vieilles femmes à bâtons noueux qui s'approchent sans trop de façon de la balustrade, elles se prétendent de la famille, et demandent au saint de ne pas les faire languir. Quand le miracle n'a pas lieu assez vite (c'est d'ordinaire sur le midi), ces femmes mettent les poings sur les hanches, injurient le saint et lui prodiguent les noms les plus grossiers. L'illumination de la ville est admirable le soir, son obélisque entouré de girandoles : ce coup d'œil est éclatant, moins remarquable cependant que celui de la girandola à la sête de Saint-Pierre de Rome.

Cet appareil de représentations religieuses, toujours théâtral et solennel, se fait remarquer plus étrangement encore à la fête de la Madone de l'Arc. La Madona del Arco, solennité plus mystique que celle de Piedigroto, réunit autant de monde autour de sa chapelle. C'est pour un voyageur qui ne connaîtrait pas l'Italie, la chose du monde la plus incroyable et la moins suspecte.

Dès le matin cette chapelle, simple et sans ornemens autres qu'une châsse chargée de pardons, est ouverte aux populations environnantes. Résina et Portici y accourent en foule. Il y a à l'entour des danses et des tavernes en plein vent. Vous y verriez de beaux jeunes hommes en veste rouge à boutons à fraise, le bonnet pointuet la plume de coq penchée sur l'oreille, des petits ensans et des vieillards paralytiques qui s'y font porter en chaise. Au dehors c'est la vie et le tumulte; on achète des fruits, on mange des salames1, on élève bien haut de grandes fourches chargées d'images de saints. Les paysans qui promènent ces fourches sont vêtus de casaques à rubans; ils dansent en chantant près du temple la plus animée des tarentelles.

#### (1) Saucissons.

Au dedans et comme contraste, c'est un peuple de mendians hâves et lépreux qui marche à genoux sur les dalles, prie à voix haute, et se traîne à deux mains depuis la première pierre de l'entrée jusqu'au maître-autel, léchant le pavé, il faut le dire, et se frappant la poitrine en s'écriant : Madona!

Les gens que leur confesseur ou leurs vœux amènent en cet endrdit ne ressemblent que trop à ces malades désespérés que les médecins envoient sur eaux les plus maustades et les plus lointaines. Tout ce misérable troupeau d'hommes serrés, rongé d'ordute et de lepre, hurlait à notre entrée comme les damnés du Dante; les paysans et les bourgeois se tenaient à l'écart prosternés devant la châsse. Nous vimes un beau garçon des Abbruzes soulever alors le rideau en cuir de l'église; il entra et se mit à prier debout devant là Madone. Il priait avec ferveur et grande onction. Ces gens; qui l'entouraient ; le regardaient tous comme un païen parce qu'il restait debout. Je me souviendrai toujours qu'A tenaît sa main sous sa veste de velours bleu; il avait le regard sier, ombragé d'épais sourcils, de larges boucles d'oreilles en croissant et le sifflet du chevrier pendu à l'une de ses basques. Il paraissait immobile, je le supposais du moins, lorsqu'en m'approchant je crus voir une main crispée qui labourait sa poitrine, pendant que de l'aitire il tenait son chapelet. Les regards de quelques contadini des montagnes demeuraient fixés sur lui, et on hésitait à se dire tout bas qu'il avait été vu dans les prisons d'Ancone it y avait bien trois ans. Quel qu'il fût, ce jeune homme avait sans doute à expier quelque crime: car la sueur lui ruisselait du front, et ses lèvres devenaient pales et violettes par intervalles. Il y eut un instant où il s'écria : Benedella! avec un tel accent de désespoir que ce mot, qui ne pouvait pourtant s'adresser qu'à la Vierge, fit détourner la tête aux avengles de l'église del Arco.

Ces avengles, pour ne pas perdre leur rang, se tenaient tous par une longue ceinture rouge à glands de soie verte, ayant bien soin d'avancer vers la chasse quand le cri du gardien ou le bruit des pas les avertissait de marcher. Il y avait encore là de tout peuts enfans qui s'étonnaient naivement de voir leur père baiser ainsi le pavé et se relever ensuite la tête meurtrie de coups violens, tandis que l'encens fumait et que l'orgue (un pauvre orgue à trois tuyaux) essayait quelques hymnes

saintes. Nous vimes descendre aussi à la pont même un vieillard en grande robe assez semblaid au pastrano; il descendant d'une chaise soutem sur les bras de ses porteurs. Il fit une très cour prière devant la Vierge et sortit: Son médecin monté sur un petit cheval barbe; l'accompagnal Quand nous sortimes, la pluié était abondant les tentes bariolées et les béaux habits des fils devinrent l'objet des plaisanteries de têtte font et la procession; qui remontant elle-inéllie en cratelle, ne fut pas le sujet de touversation i moins piquant de cette journées.

Il arrive aussi que parfois ; à Maplés, quelque fêtes religieuses out lieu sur le golfe. A bord, p exemple; chaque phalance dti batdue est illumi née. La marine napolitaine éfitoit des salves di pétards à tous les clochers de Naples; à défaut de canons, cette pauvre marine de péchedis se con sume en fusées et en chandelles romaines. C'es un magique et curieux spectaele que ce golf étincelant alors à la lune comme une émétatide les petites embarcations le traversent; les hymnes pleux accompagnent le mugissement de sa grère. D'ordinaire c'est à la pointe même du Pausilippe que se tiennent les gros navités ; c'est atissi de li que Murat, en bottes jaunes et en mailelieus, regardait un jour une escarmonche navale où l pensait à tort avoir le dessus. Quand il vit claire ment sa défaite à l'aide de son télescope, il se contenta de demander le spectacle du jour et partit.

Pour peu que vous ayez sui aux revenans, n'allez pas le soir à Naples, près de San-Gibenti Majore. De mon temps et sous le porché gothique de cette église, it y avait un concours de monde prodigieux. Sur les onze heures du soir un pauvre diable, appelé Barabini, apparaissant avec un paillasse et une lanterne magique. Le passasse, qui avait nom Marotto, demandant alors à la société si elle ne serait pas aise de revoir ses anceures. Suoi parenti vecchit e mortt. Que seprits sorts, qui passaient sous le rideau, prétendaient avoir reconnu sort bien leur père et mère, que lé paillasse découpait sur du papier noir d'après leur indication. Bonnes et candides frayeurs!

Il y a aussi des théâtres particuliers; des théâtres d'amatori. Souvent ils servent la bas à tromper bien des jalousies conjugales; d'mener bon train les affaires de coeur des jeunes filles on des belles dumes. Une femme ou une fille qui ne peut voir son amorato, et vit cependant dans himéme

PRTITE THEATRES DR DAPLES.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS ciété que lui, convient de prendre dans la pièce te l'ort doit jouer un rôle en rapport avec sa siation, et de la sorte les deux amans se comrennent et s'épanchent tout en récitant Girand a Galdoni. Les camédies de M. Scribe sont mainmant fort goûtées en Italie. La mode, cette folle sesse qui fait une loi de ses caprices, a mis à prdre du jour le répertoire de l'ancien théâtre ladame. Les abbés sont répéter Malvina et les clonels apprennent Philippe. M. Scribe, vingt ois plus heureux qu'en France où les journalistes e vengent constamment sur lui de tout l'ennui me leur donne un feuilleton à écrire, M. Scribe eçoit sur les affiches italiennes le nom d'illustrisimo e famoso autore. Le roi de Naples, en 1832, oulut voir jouer une comédie à Castellamare. Là e trouvait réunie comme de coutume la bonne et rillante société de Naples. Les acteurs étaient 1. le compe de la Ferronayes, mesdames de Marellus, de Gr..., la comtesse Kisl... et autres; soiété française comme yous l'indique le programne, charmante et douce société! Je laissai un de nes amis, jeune Anglais fort distingué, apprendre role de Frédérik Lemaistre dans l'Auberge des Ulrets. Le roi de Naples vit-il la pièce, je ne sais, oujours est-il qu'elle fut mise à l'étude. C'est une nerveilleuse chose que cette importation ou imvisition du théâtre français en Italie. La paresse talienne trouve les pièces toutes faites, elle n'a que les frais de traduction et de mise en scène.

J'ai vu, me disait le comte de S..., j'ai vu il y aquinze ans des théâtres bien plus curieux à Naples, Les domestiques de bonne maison y jouaient; on les appelait theatri domestici. Une comtesse de laples avait fini par s'enticher violemment de ces bouffonneries; elle y passait réellement la moitié de sa vie, donnant à Cassandre et à Pulcinella une tabatière en présent, une montre aujourd'hui, demain une épingle d'or. Un de ces comédiens subalternes, jouant un jour le rôle d'un Frontin, recut d'elle un billet ainsi concu : Alla sera, domanipalazzo Nola. Ce valet, garçon fortintelligent, comprit bien vite qu'il ne fallait pas en cette affaire jouer le rôle commun et fastidieux d'un homme à bonnes fortunes. Il calcula prudemment la valeur des bijoux et du mobilier de la comtesse, il sut tout cela par son frère qui avait autrefois servi cette dame. Ayant alors reconnu que le total formait un fonds qui pouvait lui procurer une douce vie et une vieillesse agréable, il osa proposer sa main avant de rien accorder aux bisartea exigences de celle-ci. J'ignore s'il avait lu l'Epous par supercheris, de Boissy, mais toujoura est-il quo le rusé coquin en vint à ce qu'il voulait. Il épousa la comtesse et eut des gens.

Les lois injustes, qui notent chez nous les comédiens d'infamie, existent moins à Naples que partout ailleurs; les plus grands seigneurs ne rougiraient point de faire leur ami d'un acteur honnête homme. Riccobini, renommé si justement à Paris, revit encore pour sa probité et ses bonnes manières dans quelques acteurs privilégiés telsque Lablache, Tamburini, Rubini. Ce que je dis là ne doit pas toutefois servir d'excuse à certains caprices féminins trop prononcés. Une autre belle comtesse bien connue promenait à Naples David dans sa voiture; elle s'est pour ce fait mis à dos certains salons. Cependant la comtesse Q..., si distinguée par le charme et le piquent de son esprit, est la Christine des arts et la reine des progrès dans cette belle et séduisante Italie ! J'aime mieux cette aisance que la froide hospitalité des autres pays; ici l'artiste, quand il n'est pas contrefait, est à deux pas de devenir prince. Allons donc faire de la poésie et de la musique là-bas!

Lord Byron avance quelque part dans ses Mémoires une opinion au moins douteuse, c'est que l'Italie ne saurait avoir aucune prétention à un théâtre comique, ce pays ne représentant nulle société. C'est une grave aberration, à mon sens, La comédie politique de l'Italie est seulement là où le noble poète ne la voyait pas. Il faisait pis que de ne pas la voir, lui Byron, il l'oubliait. Ainsi il oubliait que c'était cette même société italienne, si molle, si facile, qui lui avait fourni les couleurs. gaies de Beppo. Il oubliait encore que Don Juan est Italien plus qu'Anglais vers la partie admirable du IX chant, évidemment empreint des souvenirs délicieux de Ravennes, de Pise, de Florence et de Vérone. La comédie italienne trouverait surtout d'abondans sujets de se produire dans cette ville de Naples. La comédie italienne, c'est l'inégalité perpétuellement heureuse et comique des conditions, c'est le polichinelle aux prises avec le marquis. Ne venez donc pas nous dire qu'il n'y a pas de comédie en Italie! Elle vous coudoie dans la rue, dans le salon, elle est partout! C'est elle quiamis le grelot à Battachi, ce poète de novelle inconnu en France, jeune Napolitain plein d'avenir et d'esprit. C'est elle qui va soussier quelque jour. à Manzoni une belle et admirable comédie politique; car Manzoni me le disait à moi-même en 1832 : C'est la comédie de Beaumarchais qu'il nous faut ici!

Naples est la ville des comédies comme Paris celle des satires, comme Londres l'enfumée celle du drame. Naples obtiendra cette couronne, je n'en doute pas. Quelque jour il surgira ce nouvel Arioste, quelque jour aux chansons du port succédera Aristophane dans la salle Saint-Charles.

M. de Montmorency-Laval, dans une lettre pleine de sens, parlait de l'enthousiasme qu'excitent dans Naples les moindres représentations.

« Les bravos, dit-il, n'y sont pas achetés comme « chez nous; on rougirait là-bas de l'ignoble mé« tier que l'on fait entreprendre aux malheureuses « bandes de nos théâtres. Le rire napolitain, plus « franc que pudique, est le bon rire de Molière.
« On n'y hurle pas la tragédie, on la chante; — « c'est un défaut qui vaut mieux. »

Byron, parlant de sa chère Ravenne, écrivait:

Ravenne aura, dit-on, cette année, quelque reflet des belles fêtes de Naples. Il doit y avoir
spectacle, foire, opéra en avril et un autre opéra
en juin. — C'est le seul peuple qui comprenne
la vie; il va au spectacle pour parler, en compagnie
pour se taire.

Du temps de Byron, le signore Inglese, si traditionnellement célèbre à cette heure encore parmi les gondoliers de Venise, l'Italie avait encore en effet de magiques reflets de sa gaîté. L'Italie même, après l'invasion française, respirait pour ainsi dire et se remettait à vivre. Les Anglais n'avaient pas encore glacé le rire aux lèvres de la folle Italie. Ce sont eux, eux seuls qui l'ont faite anglaise et triste. L'Autriche, cent fois moins coupable, n'a rien retranché du moins de ces allures vives et de ces mœurs faciles qui formeront toujours le caractère de ce peuple. Les Anglais, par le luxe de leurs importations, le prosaîsme de leurs idées et leurs excursions fréquentes parmi ce peuple ne servent qu'à le dénaturer de jour en jour, ne fût-ce qu'en donnant le goût du commerce à son indolence. Un Anglais en Italie m'a toujours paru un contre-sens. - Aux yeux de Byron, chacun sait que c'était plus; c'était un outrage.

Ce peuple d'oubli vivra donc et périra dans l'oubli. C'est au milieu de Naples embaumée, de Naples radieuse, au bord de son golfe, que tout

poitrinaire qui est poète veut mourir; c'est à Nic et sous les orangers que les imaginations les plus bourgeoises vont s'éteindre. Un Napolitain homme d'esprit, me disait que son afeul, mus cien très fort sur la viola di gamba, s'était fu porter, avant de se suicider, à la pointe du Pau silippe, un tambour de basque sous les pieds, u citron en main et un cigare à la bouche; i chanta, fuma, joua du tambour un petit quan d'heure, puis se jeta dans la mer. Ne voilaté pas Naples bien représentée dans ce singulie musicien?

Et maintenant vous aurez peut-être une ide des représentations et des cérémonies religieuse ou profanes de Naples. Tout cela se passe au soleilo aux flambeaux. Le théâtre et l'église unissent leur pompes sous ce ciel favorisé; les cantatrices de cha pelle y font d'excellentes chanteuses de théatre Dans cette grande ville de Naples, turbulente s folle cité, tout s'assiche, tout est théâtre. L'un d mes amis, avec lequel j'ai fait ce voyage, vous an conté Piedigroto; eh bien! la fête de Piedigrot existe chaque soir dans Naples, saufle programm et l'ordre de cérémonie. Les femmes de Naples s font voir au balcon, ou montrent leur pied a ramenant leur voile sur le visage. Les lazzaros étalent au soleil le spectacle de leur paresse e haillons; tout ce peuple de misère se pare comm le ferait un vieil acteur de province ; il a du blan et du rouge. Les images qu'on lui montre, et le comparaisons qu'on lui fait toucher au doigt, son les plus sûres comme impression et résultat.

C'est un peuple vieillard; c'est aussi un peuple enfant. Il ne lui faut ni profession, ni calcul, ni ri chesse, ni probité; il a trouvé moyen de se passe de cela. Ce qu'il lui faut c'est le panèm et circense les spectacles font sa vie. La fertilité du pays et l'multitude de ports maritimes disséminés sur s'côte entretiendront pour long-temps son apathie il a du savon, du blé de Turquie et des acteurs Il broie du jaune pour les peintres, produit de soie pour ses maîtres, et monte des cordes de volon pour ses artistes. N'est-ce pas bien encore le ville de Boccace et de Fontanus?

E. Roger de Beauvoir.

NAPLES. 41

Coup d'œil monumental et historique. - Capo di Monte. - Théâtres. - Palais. - Lombards. - Normands. - Suabes. - Angevins.

Ces livraisons ont été jusqu'ici étude d'anatomiste; l'un après l'autre, tous les membres du royaume de Naples ontété étendus sur la table de marbre, et analysés avec tout le jeu de leurs muscles et de leurs nerss; passant de la tête aux bras, des bras aux jambes, des jambes au corps, on a été, sans autre ordre que la fantaisie de la pensée, à Amalfi, à Pestum, à Naples, à Sorrento. Aujourd'hui ramassous tous ces membres, épars, et regardons ce grand corps tout entier couché entre trois mers sous un ciel de seu, et sur une terre seconde comme l'Égypte. Les Apennins le traversent dans toute sa longueur comme sa colonne vertebrale; il baigne son pied dans la mer d'Ausonie à Reggio, touche de la main la mer Ionienne par Otrante, fait épaule dans l'Adriatique par le mont Gargano, et repose sa tête au bord du golfe de Naples. Examinons cette tête, décrivons les monumens détruits ou debout, les temples, les égliscs qui sont comme les traits de son visage; puis, en voyant les rides profondes que le temps a inscrites sur sa noble figure, nous demanderons à l'histoire quelles passions l'ont agité, nous raconterons sa vie, ses amours, ses captivités, ses désespoirs, nous irons enfin cherchant sur son sein les blessures par où son sang a ruisselé pendant tant de siècles! Car le Vésuve n'est pas seulementun volcan situé dans le royaume de Naples, c'est Naples tout entière, c'est son sol, c'est son existence. Les maisons sont bâties de lave, la terre qui le nourrit est de la lave; les ornemens de ses femmes sont faits de laves, et son histoire n'est qu'une éruption perpétuelle : ce sont des nations étrangères qui surgissent sur le sol en une nuit comme le Monte-Nuovo; ce sont des populations autocthones qui sont écartelées en deux comme la Sicile fut arrachée de l'Apulie par une commotion volcanique; ce sont des trônes qui <sup>s'abiment</sup> à la lueur des éclairs et au bruit de la foudre, comme les villes dévorées par des cra-<sup>tères</sup>. Paris, depuis Charlemagne, a été pris quatre <sup>lois</sup> par les étrangers ; Londres, depuis Guillaume, trois; Naples, plus de quarante! et je ne sais pas d'histoire aussi douloureuse et aussi complète que la liste seule de ses rois. On y trouve des noms de tous les pays, excepté des noms napolitains!

Cette livraison sera donc un coup d'œil sur les monumens de Naples et un résumé de son histoire.

Mettez deux arcs à côté l'un de l'autre, c'est la baie de Naples ; le point où les deux bouts se touclient est le château de l'OEuf; derrière ces deux arcs s'élève en amphithéâtre la ville de Naples, et en haut de cet amphithéâtre, formant une pointe et pour ainsi dire une tête, se trouve le petit village de Capo di Monte. Capo di Monte est situé environ à une demi-lieue de la ville, et, quoiqu'il sût une résidence royale, il resta presque inaccessible jusqu'à ce que les Français eussent jeté un pont entre les deux collines. L'admirable vue du Père-Lachaise ne peut pas elle-même se comparerauspectacle magique de Capo di Monte. A vos pieds une demi-lieue de jardins d'orangers en sleurs et en fruits; au bout de ces jardins la ville de Naples tout entière avec ses blancs palais, et au bout de Naples, la mer, cadre éternel et sublime de toutes les beautés de ces contrées délicieuses. En 1726, Mathieu Ripa, missionnaire napolitain, à son retour de la Chine, y fonda un collége de Chinois. La dépense en est supportée moitié par l'établissement dont le revenu s'élève à 6000 ducats, moitié par la propagande de Rome. Les élèves sont envoyés de la Chine vers treize ou quatorze ans, et ils y retournent comme missionnaires dans leur maturité. Quarante ont déjà été instruits dans cette maison; on y voit leurs portraits avec des inscriptions indiquant leur nom, la date de leur naissance, leur province, l'année de leur arrivée à Naples, de leur départ pour la Chine et de leur mort, ainsi que les persécutions ou martyrs que plusieurs ont subis. Après le collége chinois il faut aller visiter Reale Albergo; c'est à la fois une école, un atelier, un hospice, et aussi une institution de sourds-muets. L'abbé de l'Épée s'est trompé en naissant à Paris; c'est à Naples qu'il devait naître, et je ne sais pas pourquoi Dicu a donné une langue aux Napolitains; tant ils sont de grimaces, et de grimaces éloquentes! ils ont tous l'air de sourds-muets guéris; la grimace chez eux est tout une langue. Un pauvre vous rencontre? Il ne vous demande pas l'aumône, il fait une grimace quéteuse à votre

poche; les mendians ont un geste pour demander à boire, un geste pour demander à manger, un geste pour demander du macaroni. Un étranger se trouvant à Capo di Monte pria un Napolitain de lui indiquer un casin qui était situé dans la partie haute du village; le Napolitain, pour réponse, releva la lèvre inférieure; comprencz si vous pouvez, car il n'en dira pas plus; et le savant chanoine Jorio, dont j'ai déjà parlé, m'a montré le commencement d'un ouvrage qu'il va publier sur toutes les grimaces du peuple napolitain, avec explication de leur sons, commentaires et gravures coloriées. L'ouvrage est gros comme un dictionnaire, et le chanoine a eu l'idée d'établir une académie chargée de maintenir la grimace dans sa purcté, comme notre académie garde la langue française.

Redescendons à Naples. Il a été déjà parlé des studi, de la chiaja, de la villa reale. Passons aux théâtres. Naples et musique sont deux mots si naturellement liés ensemble qu'on s'attend d'avance à voir le nom de San-Carlo au bout de ma plume. San Carlo est un grand colombier doré; plus vaste que notre grand Opéra, il osfre un coup d'œil magique les jours de gala ou de demi-gala, par la richesse des illuminations qui se prolongent du rez-de-chaussée jusqu'aux septièmes loges. Il règne tout autour du parterre un espace vide et circulaire où la foule se promène dans les entr'actes. Par une coutume assez bizarre on ne paic pas de droit d'entrée à la porte, car on est censé aller dans une loge, et le théâtre ayant été bâti par les riches familles de la ville, chacune d'elles a conservé la propriété d'une loge; mais dès que vous vous présentez au parterre, il faut une rétribution; le jour de mon arrivée à Naples, on donnait l'Italiana in Algieri, je courus à San-Carlo, parce qu'on m'avait dit que dans les pièces où la mer jouait un rôle, le fond du théâtre s'ouvrait et laissait voir la Méditerranée avec les vaisseaux qui étaient en rade; le théâtre s'ouvrit en effet, mais pas de vraie Méditerranée; une mer de carton bleu, comme à notre Opéra, et cela, par une bien bonne raison, c'est que San-Carlo est au moins distant de la mer de dix minutes, et qu'il en est séparé par trois ou quatre cordons de rues. Après avoir visité San-Carlo, j'allai le lendemain au Conservatoire de musique; Zingarelli, l'auteur de Romeo, et Crescentini, qui chanta avec tant de puissance cette admirable cavatine d'*Umbra adorata*, sont tous deux rélugiés là comme aux invalides, avec leurs quatre-vingus ans, l'un faisant des *miserere*, et l'autre, de sa voix desoprano, chantant des *confiteor*, quoiqu'il ait bien peu de confessions à faire.

Le second théâtre musical de Naples est le théâtre del Fondo; on y chante et on y danse: c'est une succursale de San-Carlo. Viennent ensuite les Fiorentini, où l'on joue la comédie, et ensin le spectacle national, le spectacle populaire, le trône de Polichinelle, San-Carlino. San-Carlino est la madame Saqui napolitaine. L'affiche portait, le jour où j'y allai : Agli amatori del genere brillante si offre pel giorno e la sera di... altra produzione giocosissima in tutte le sue scene, non ancora recitata dall'altuale compagnia, rica di bizarri avvenimenti, ed intitolatu...con Polcinella. Car Polichinelle est là roi absolu; il bat les bourgeois; il casse... Mais je laisse à un spirituel auteur de l'écolier de Cluny, M. Roger de Beauvoir, le soin de vous écrire, avec sa plume facile et brillante, la vie de Polichinelle. Polichinelle est un roi bien heureux d'avoir ainsi deux hommes d'esprit pour historiens; car Nodier s'est déjà fait. son historiographe.

Si j'ai une aversion au monde, c'est pour le Guide des Voyageurs. Savez-vous qu'il y 1 des gens, les Anglais surtout, qui, en arrivant à Rome, achètent un Vasi (c'est l'historien des rues de Rome); puis ils divisent leur besogne en dix jours : tant d'églises par matinée, tant de tombeaux, tant de villas; c'est réglé comme une ration. Ils partent à l'heure dite, prennent bien la route que leur indique le guide, et les voilà, le nez en l'air et le livre en main, s'arretant devant l'arc de triomphe de Constantin ou le Panthéon-A droite, il y a un bas-relief fort estimé, dit le Livre ; bas-relief , répète l'Anglais , en regardant à droite : bien! Et il va ainsi de pierre en pierre, se tuant les yeux à trouver sur le monument tout ce qui est écrit dans le livre, regardant chaque chose deux minutes ni plus ni moins, car il doit tout voir, et il n'a que tant de temps pour cet édifice-là; puis enfin, son examen fini, il écrit au bas du chapitre: vu/et en voilà pour toute sa vie. Le lendemain on découvre dans ce monument un chef-d'œuvre de Michel-Ange... notre homme ne reviendra pas: vu/Qu'il y ait à dix pas de là un tableau de Raphael, dont le livre ne parle pas, il n'ira pas: ru'Sa conscience



MARTAC

THE SHOP OF THE SHOP OF THE SHIP

41.11 11.11 11.15

est satisfaite, son devoir est rempli. Connaissezvous rien de plus monstrueux que ce vu! Et n'avaiton pas raison d'appeler ces voyageurs des Vasi! Dans le, commencement je saisais comme eux, mais bientôt jeus une telle indigestion d'églises et de colonnes que je jetai le livre au feu, que j'en voyai au diable les guides vivans et imprimés; et que je me lançai danş la ville, seul, au hasard, cherchant, regardant, voyageant comme dans un nouveau monde, interrogeant les passans, demandant à la forme des édifices la date de leur naissance, causant avec les vendeurs assis à la porte des temples, d'où Jesus-Christ ne les chasse plus, tressaillant de joie à chaque découverte nouvelle, étudiant à la fois la ville antique et la ville moderne, les édifices et les figures, les costumes et les pierres; apprenant enfin ma Rome ou ma Flotence gonime j'apprends l'ame d'un ami, lentement, sans ordre, par éclairs subits, et faisant de cette découverte une conquête à moi et un ravissement.

Ainsi, ne vous attendet pas que je vais vous prendre par la main et vous mener à Naples d'église en église, et de chapelle en chapelle, en vous disant : Voici une colonne de sipollin, un vase de basalte d'Egypte; non, nous allons entrer brusquement dans ces édifices, et passant quelquefois devant un Christ de marbre sans nous incliner, nous irona droit aux traits poétiques et saillans.

Et d'abord, venez à Sainte-Marie del Carmine; dirigeons-nous wers le maître-autel, et, passant par derrière, lisons, à la lueur d'une lampe, une inscription presque essacée. C'est là que repose le jeune et infortuné Conradin, dont plus tard nous raconterons et la vie et la mort. Ce mystère, cette obscurité, le souvenir d'un meurtre royal, fait tressaillir. Conradin sur l'échafaud n'avait fait entendre que le cri : « Oh ! ma mère, quelle douleur va te causer la nouvelle qu'on te portera de moi! » Cette mère, l'impératrice Marguerite, accourait du fond de l'Allemagne pour racheter sa vie; arrivée trop tard elle consacra le prix de la rançon à fonder le monastère del Carmine: on y voit sa statue, où elle est représentée une bourse à la main ; une chapelle, sous l'invocation de la croix, fut élevée au lieu de l'exécution, à l'angle des maisons, du côté de l'église del Carmine, où se trouve maintenant un café.

En face, dans la nouvelle église Sainte-Croix al Mercato, se remarque la petite colonne de porphyre qui indiquait la place même du meurtre; elle est enversée et l'on y lit en caractères lombards:

Asturis unque leo pullum rapiens aquilinum, Hic deplumavit acephalumque dedit.

« Ici le lion d'Astura saisissant le jeune aigle le « pluma et le décapita. »

Le mot Asturis indique Juan Frangipani, qui prit et livra lachement Conradin à Charles d'Anjou, et l'on sait que le lion était autrefois dans les armes de France. Quand le bourreau eut fait tomber la tête de Conradin, un homme qui se tenait derrière lui le frappa d'un coup de poignard; afin, dit Biancardi, che vivo non rimanesse un vile ministro che aveva versato il sangue d'un re.

« Asin que ne demeurât pas vivant un vil in-« strument qui avait versé le sang d'un roi. »

Quand les Anglais, quatre siècles plus tard, firent périr leur monarque, ils mirent un masque noir sur la figure du bourreau; il n'y a que nous Français qui ayons eu l'horrible courage d'abattre la tête de notre roi à visage découvert et en criant victoire!

C'est encore à l'église del Carmine que chaque année, le lendemain de Noël, est exposé le miraculeux crucifix qui, lors du siége de 1439, plia la tête, afin d'esquiver un boulet de canon; ce crucifix est si vénéré du peuple napolitain que ce jour-là il court en foule l'adorer, et les magistrats vont en corps lui offrir leurs hommages.

Il re faut pas oublier de se rendre à la sacristie de Saint-Dominique; les tombeaux des rois sont toute une histoire, et vous trouverez là les douze sépultures des princes Aragonais.

Au-dessus du tombeau de Pescaire est son portrait, sa bannière déchirée, et une courte et simple épée de fer qui, selon l'inscription, serait celle que François ler lui a rendue. Le portrait du vaillant capitaine le représente vêtu en franciscain; ce singulier costume vient de la Grèce, comme une foule d'autres usages de l'Italie méridionale. Les Athéniens, dans l'intention d'expier les fautes de leur vie, se faisaient ensevelir en habit d'initiés ou d'hiérophantes. On retrouve dans les îles d'Ischia et de Procida les yêtemens

grecs; la Tarentelle est, dit-on, un reste des bacchanales; et l'on voit dans les montagnes de la Calabre de vieilles Calabroises dont le métier est de pleurer et de gémir aux enterremens comme des pleureuses. C'est ainsi qu'à Sainte-Claire on trouve aussi l'image du roi Robert, en habit monacal. Non loin du roi Robert est le sépulcre d'une jeune fille, morte à peine âgée de seize ans; son épitaphe, écrite en vers latins, est un monument curieux de faux goût et de subtilité sentimentale; en voici les deux premiers vers comme échantillon:

Nata cheu! miserum, misero mili nata parenti, Unicus ut sieres, unica nata, dolor.

C'est son père qui est censé parler, et dans ce seul distique il y a trois jeux de mots sur le mot nata, un sur le mot amica, et un sur le mot miserum. Qu'il y a loin de cette poésie mignarde et abâtardie à l'éloquence brute et pittoresque du peuple! On montrait à un lazzarone l'archiduchesse Marie-Louise, en lui disant: E la vedova di Napoleone. — La vedova? reprit-il avec indignation, è il suo sepolero. Sa veuve? Dites, son tombeau! Passons à l'histoire.

Les Lestrigons dans les temps fabuleux, dans les temps historiques les colonies grecques, puis les Samnites, puis les Romains, tels sont les premiers habitans de ces délicieuses contrées, appelées tour à tour la grande Grèce, l'Apulie et le royaume de Naples. En 568 les Lombards arrachèrent une partie de l'empire d'occident à Justin II, et Autharis, troisième roi des Lombards depuis Ardoin, traversant toute l'Italie méridicnale jusqu'à Reggio, poussa son cheval dans la mer, et frappant de sa lance une colonne élevée au milieu des flots, s'écria que c'était la seule limite qu'il reconnût à la monarchie des Lombards. C'est alors que sut sondé le duché de Bénévent. Situé au milieu du royaume actuel de Naples, il établissait au cœur de la république les ennemis qui devaient l'envahir, en poussant toujours du centre à la circonsérence. Mais, à ce moment, ces villes relevaient encore de l'empire de Constantinople. L'empereur avait à Ravenne un exarque, et cet exarque nommait les maîtres des soldats de Naples et les gouverneurs de la Calabre et de la Lucanic. Le duché de Bénévent séparait, il est vrai, Ravonne des villes de la Campanie; mais

elles avaient pour les défendre un esprit de berté qui valait mieux que les troupes de l'em reur.

Il faut insister sur ce point, car c'est là que découle toute l'histoire du royaume Naples.

La république romaine avait formé les gounnemens municipaux et ceux des colonies sur a propre modèle; chaque ville avait sa constituté Dans Naples, par exemple, les magistrats états élus par les citoyens dans une assemblée annuel et le peuple pourvoyait par des taxes qu'il su posait lui-même aux dépenses qui le regardate seul, tandis que le produit des impôts publiétait transporté en entier à Constantinople. Il avait une milice bourgeoise, les remparts états fortifiés, et l'éloignement des empereurs de Castantinople favorisant l'extension des principa de liberté, les villes devinrent bientôt de verit bles républiques.

De 589 à 830 l'histoire de ces républiques Naples n'est qu'une longue guerre sans résult entre elles et les Lombards Bénéventains; des ou trois fois l'an les Lombards s'avançaient soi les murs de Gaète ou d'Amalfi; alors les barons retiraient dans leurs châteaux, les bourgeois de rière leurs remparts, et comme, avant l'invention de l'artillerie, désendre une place était heaucos plus dissicile que de la réduire, les Bénéventant après quelques jours de pillage étaient sorcés rentrer sur leurs terres. Cependant, en 830 à pa près, Sicon, duc de Bénévent, vient meure siége devant Naples; après plusicurs tentative les murailles s'ébranlent sous le bélier, une larg brèche est ouverte; la nuit approche, et les Lon bards frémissans se pressent avec fureur sous le murailles, pour le sac et le pillage. Alors le du de Naples sort des remparts; il s'appelait Étiens ct avait une femme et deux fils; il demande un entrevue à Sicon, il le supplie d'attendre encon une nuit pour entrer dans la ville qui se rendri alors d'elle-même; puis, pour gage de sa parole, i remet au Lombard sa semme et ses deux enfans Sicon les accepte, Étienne rentre dans Naples; i assemble le peuple. Je ne suis plus maitre des soldats, leur dit-il; j'ai perdu ce titre au momen où j'ai pu livrer Naples aux Bénéventains. Mais ma promesse ne vous lie pas; élisez un nouveau chef, profitez de la trève d'une nuit et releves vos murailles. On élit un autre maître des soldats;

NAPLES. 45

nmes, femmes et enfans se mettent à l'ouvrage, quand Sicon se présenta le lendemain il n'y it plus de brèche. Il crie à la trahison; Etienne t et se remet entre ses mains; on le tue, mais ples est sauvée.

Une seconde tentative des Lombards sur Sorsto n'eut pas plus de succès. Sicard, le duc de névent, assiège ail Sorrento; comme Naples, cette le était réduite aux dernières extrémités; mais e nuit, pendant que Sicard méditait dans sa ate, saint Antonin, jadis abbé de Sorrento, lui paraît. Le saint a en main un gros bâton. Avant parler il en décharge cinq ou six coups sur les rges épaules du duc de Bénévent; puis, d'une vix tonnante: Subis la juste punition des tourens que tu causes à mon troupeau et soumetssi au pouvoir du ciel et de ses saints. Ce disant, ombre lève encore son bâton, et elle allait reommencer ses raisonnemens; mais Sicard conaincu se jette à ses pieds et lui promet de resecter ses fidèles. C'est alors que fut conclu le raité entre Sicard et le duché de Naples, où Nales fut appelée république.

De 836 à 1010 de nouveaux ennemis viennent ondresur le royaume de Naples. Un Grec-Sicilien sommé Euphémius, ayant enlevé une religieuse lont il était épris, fut poursuivi par la patrice de <sup>Sicile</sup>. Il se réfugia en Afrique, fit connaître aux barrazins un moyen de s'emparer de sa patrie, et au commencement du neuvième siècle y revint avec une armée d'Arabes. Vainqueurs en Asie, en Egypte, en Afrique, en Espagne, les ardens Sarrazins eurent bientôt enlevé la Sicile aux. Grecs énervés. C'est alors que le duché de Naples, sans cesse assiégé par les Bénéventains, appela les Sarrazins à son secours ; les Bénéventains les appelèrent aussi. Les barbares ne se firent pas allendre; entrés comme alliés ils furent bientôt maltres; ils pillèrent les côtes, s'emparèrent des villes, asservirent Lombards et Napolitains, s'établirent à Cumes et Misène. Au lieu de se liguer toutes pour désendre le pays, les cités ne songòrent qu'à se défendre seules et à s'agrandir; déjà indépendantes et pourvues d'institutions républicaines, elles profitèrent du trouble de ces invasions pour rompre tout vasselage. Le royaume alla se morcelant en mille unités débiles; plus de lien, plus de nation. Amalfi se sépara de Naples; <sup>des</sup> débris du duché de Bénévent se formèrent trois principautés. Pour se garantir des incursiens des Sarrazins on avait bâti des châteaux sur des hauteurs inaccessibles 1; eh bien! les seigneurs de ces châteaux en firent des royaumes; chaque ville devint une république, chaque roc une forteresse, chaque baron un souverain; vingt peuples dans un peuple, mille individus puissans et une nation épuisée! Vienne maintenant un flot de barbares et ces belles contrées sont à eux; mais ils ne les auront pas long-temps; les peuples paient bien des années leurs premières fautes; ces mille Etats au milieu de l'Etat enfanteront révolution sur révolution; souverains et peuples se succéderont sans cesse sur cette terre de délices, tout le monde conquerra Naples, et nul ne la gardera; on verra dix fois peut-être un roi sortir par une porte et son rival entrer par l'autre; Naples sera l'hôtellcrie guerrière de toute l'Europe. C'est là que tous les fils ou frères de roi, qui n'auront pas de couronne, viendront savoir comment est fait un trône; les seigneurs les appelleront, le charme du climat les attirera, l'emportement et l'inconstance des populations vésuviennes les enivreront d'acclamations; mais que de larmes, que de sang couleront au milieu de ces Te Deum perpétuels!.... Pour les chefs, qu'importe!... Ils auront du moins trôné un jour, et en retournant dans leur patrie ils se retrouveront princes comnie devant. Qu'importe aux bandes qui les suivront!.... elles auront du moins vécu quelques mois de cette vie enivrante de conquérant; et si elles sont tuées, autant dormir à Naples qu'ailleurs! Mais le malheureux peuple indigène.... ces misérables couches inférieures, sur lesquelles passeront et repasseront, au pas de course de leurs chevaux, tant de guerriers armés et vêtus de fer!.... Ah! que de soussrances! et combien de fois les mères maudiront la beauté de leurs filles!

(1) On va de Reggio à Tarente sans entrer dans aucune ville, si on ne se décide pas à y pénétrer ou plutôt à y gravir par l'àpre chemin qui y conduit. Ce chemin est toujours le lit du torrent; il n'y en a point d'autres. Les pieds des chevaux y glissent sur les galets dont il est couvert. Ce lit a quelquefois un demi-mille de largeur. Les bords sont élevés; il y fait chaud comme dans un four, et tous les galets sont véritablement brûlans. Après avoir fait ainsi à peu près quatre milles, on arrive au pied de la montagne où la ville est penchée comme le nid d'un aigle. On monte deux ou trois milles, et il faut toujours aller à pied tant le chemin est difficile et rapide. On est ensuite tout étonné de se trouver à cette hauteur dans une ville qui compte de trois à cinq cents habitans.

(Lettre de M. Milles.)

## DOMINATION NORMANDE.

Au temps des croisades chacun voulait aller en terre sainte. Les Normands furent les plus ardens de ces pélerins armés; mais au lieu de passer par la Méditerranée ils traversaient la France et l'Italie, se fiant à leur épée pour vivre. Au commencement du onzième siècle quarante Normands, revenus du saint pélerinage sur des vaisseaux d'Amalfi, se trouvèrent à Salerne au moment où une flotte des Sarrazins descendirent sur la côte pour piller la ville. Les Lombards, épervés comme les Grecs sous ce beau ciel, s'enfuirent; les quarante Normands demandent des armes à Guaimar, prince de Salerne, chargent les Sarrazins et les chassent. Guaimar comble ses libérateurs de présens et veut les retenir; ils partent; Guaimar les supplic du moins d'inviter de sa part des hommes de leur nation, des hommes aussi braves qu'eux, à venir le défendre contre les Sarrazins. En arrivant dans leur pays ils montrent à leurs compatriotes des dattes et des oranges; ces fruits savoureux excitent les désirs des hommes du Nord; on sait que c'est par cet attrait qu'on amenait les Varangiens du fond de la Scandinavie à Constantinople pour y former la garde de l'empereur.

Fidèles à l'invitation des princes de Salerne. des colonies de Normands se succédèrent rapidementjusqu'à ce que, sous les ordres de Guillaume Bras-de-Fer, les sils de Tancrède de Hauteville conquirent toute la Pouille; chacun des douze principaux chess devint comte d'une ville, et il s'établit une république oligarchique et militaire. Esfrayé de cette invasion, le pape Léon IX marcha lui-même contre les Normands, à la tête d'une armée d'Allemands et de Grecs; les deux empires s'étaient ligués ; Léon est battu et s'enfuit à Civitella; mais les menaces des barbares forcèrent les habitans à le faire sortir de leurs murs et à le laisser sans désense hors des portes. Les Normands victorieux s'avancent alors vers lui; puis ils se jettent à genoux, se convrent de poussière, implorent son pardon, sa bénédiction, et l'emmènent prisonnier dans leur camp, avec les marques du respect le plus profond. Quelques jours après ils lui demandérent l'investiture, au nom de saint Pierre, de tout ce qu'ils avaient conquis et pourraient conquérir dans la Calabre

et dans la Sicile, pour le tenir en fief de l'Eglis

Léon IX saisit avidement l'occasion de gagn un royaume à sa défaite et donna ce qui ne la appartenait pas. Ainsi commença cet étrang mensonge de l'investiture qui dura tant de si cles; le premier ambitieux qui arrivait en lui demandait ce droit au pape pour sanctifier sa conquêtes, et le pape le donnait pour l'acquérie

Ceci se passait en 1054. Le fameux Rober Guiscard était un' des chefs normands. En 1081 Robert avait conquis toute l'Apulie; quelque années avant, son frère Roger partit pour son mettre la Sicile avec quelques chevaliers. La ville de Traina, dans le val de Démone, lui ouvritse portes, et il s'y établit aved sa joune épouse d trois cents guerriers. Les Sarrazins s'étant intro duits dans la ville, les Normands se réfugières dans un seul quartier ouvert de tous côtés, y com battirent à chaque heure du jour, et ne pures plus en sortir pour se procurer des vivres. L famine les décimait. La comtesse et les dem semmes qui l'avaient suivie restaient seules pou apprêter le repas de Roger et de ses compagnons la comtesse et le cointe ne possédaient pour eu deux qu'un seul manteau qu'ils portaient alterna tivement, selon que l'un ou l'autre devait parali tre en public. Dans l'un des combats Roger, ayant au son chayal tué sous lui, et demeuré seol au milieu des ennemis, se fit place avec son épét. emporta la selle sur ses épaules pour qu'elle m restat pas en trophée aux mains des Sarrazins, et revint lentement à pied au milieu des siens. Les Normands se maintiurent aussi quatre mois dens la moitié d'une ville; au bout de ce temps l'hivet arriva, et avec l'hiver la neige. Les Sarrazins el les Grees, énervés, ralentirent leurs attaques, et une nuit les Normands les chassèrent de Traina. La Sicile fut ensuite conquise tout entière, et enfiu, soixante ans après, le pape Anadet conronna Roger II roi des Deux-Sieiles. Naples seule résista long-temps à ses armes et resta la dernière république; appuyée par l'empereur Lothaire, par les Pisans et par le pape Innocent II, elle soutint un long siège et toutes les horreurs de la famine pour conserver son indépendance; mais Roger ayant fait prisonnier Innocent II, le pape, selon la coutume papale, lui accorda l'investiture du duché de Naples pour obtenir sa délivrance, at Naples, abandonnée de ses alliés, fut forcée d'envoyer la couronne ducale à Roger. Ainsi





HALLE PITT COM

CAPO DI MONTE.



lérit dans l'Italic méridionale la dernière répulique grecque. C'était en 1138. Cinquante-cinq ns après, en 1193, Tancrède, dernier roi de la ace normande, mourut à Reggio, et le royaume le Naples passa à l'Allemagne.

#### SUABES.

Le règne des Suabes ne sut qu'une longue guerre contre la papauté. Maîtres du royaume des Deux-Siciles, ils n'avaient que faire de l'investiture et voulaient rompre à tout prix ce vasselage. Le sameux Frédéric II lança contre le pape une protestation en latin, où, rappelant tous ses abus de pouvoir temporel de la tiare, il déclare s'affranchir de l'hommage-lige et du tribut de six cents schisatorum. Le pape assemblait des conciles pour l'excommunier; Frédéric emprisonnait les conciles. Et c'est alors qu'à la face de toute la chrétienté et au milieu du silence de l'Europe entière qui écoutait, il jeta ces solennelles paroles: Que le roi de France, Louis IX, soit juge entre le pape et moi! Frédéric avait deux fils, Conrad et Mainfroi, et leur légua ses haines et ses guerres avec son royaume. Conrad combattit infatigablement et mourut, laissant un enfant au berceau, nommé Conradin; le marquis d'Osnabruck, Bartold, tuteur de Conradin, se rend vers le pape Innocent et lui remet la tutelle du jeune prince, à lui, Innocent, son plus mortel ennemi. Quelle grandeur! Mais le pape marche contre le royaume de Naples; vainqueur, vaincu, il laisse enfin la couronne aux mains de Mainfroi, onele de Conradin. Mainfroi répand partout que Conradin est mort et se fait roi à sa place. Urbain IV lui ordonne de descendre du trône, et, sur son refus, donne à Charles d'Anjou, frère de saint Louis, l'investiture du royaume des Deux-Siciles. Le traité fut fait par Clément, son successeur, et il restera comme un monument de làcheté et de honte de la part de Charles d'Anjou. Il se soumet à un tribut annuel de mille onces d'or et d'une haquenée blanche ; il s'engage à entretenir trois cents chevaliers bien armés pour le secours des terres d'églises, et mille cavaliers ultramontains pour toute assaire qui intéresserait la foi; il déclare se soumettre à tout ce que voudra le pape pour les exilés de Sicile et les Bénéventains, et puis, après ses drapeaux bénis, il marche contre Mainfroi, le défait dans les plaines de Bénévent et monte sur le trône de Conradin.

Cependant le jeune Conradin grandissait sous les yeux de sa mère, à la cour de son aïeul, le duc de Bavière, et tout en lui annonçait le digne héritier des vertus de ses pères. C'était en 1268, et il avait seize ans. Déjà les Gibelins étaient venus lui offrir plusieurs sois de le mettre à la tête d'une armée, mais sa prudente mère, le voyant si jeune encore, disait: Attends. Cependant les compagnons de Mainfroi, les seigneurs exilés qui arrivaient tous les jours de Naples, lui parlaient sans cesse de la haine profonde que la rapacité des Français excitait dans le pays, et que la Siclle n'attendait que sa présence pour se révolter, et que les Sarrazins de Nocera pleuraient d'attendrissement au seul nom de son aïeul ou de son père. Tous lui osfraient vie et sortune; les ambassadeurs de Pise et de Sienne lui promettaient l'appui de la moițić de la Toscane, et lui donnèrent cent mille florins pour faire les premières levées. Martino della Scala lui offrait Vérone, et le marquis Pela Vicino mettait à son service sa personne et ses soldats qui avaient vieilli à désendre la maison de Suabe.

Conradin ne peut résister; il part, sa mère le bénit; la première noblesse d'Allemagne se range sous ses étendards; Frédéric, duc d'Autriche, se joint à lui; le duc de Bavière, son oncle, et le comte de Tyrol, second mari de sa mère, arment leurs vaisseaux pour l'accompagner jusqu'à Vérone; mais avant il envoie à toute la chrétienté un maniseste en latin qui est un monument curieux comme éloquence, et comme représentation de l'esprit de cette époque.

« Mon cœur est plein, ma bouche parle, dit-il; a la violence de l'injure m'ouvre les lèvres et je « ne puis la supporter plus long-temps. Le ma-« gnifique roi Conrad, mon père, de très sainte « mémoire, me laissa, par un testament solennel, « dans les mains de notre sainte mère l'Eglise, « moi, tendre enfant, vagissant dans les langes, « et non encore désallaité des mamelles de ma « nourrice. Il espérait que l'Eglise me prendrait « bénignement dans les bras de sa charité, et, « m'ayant pris, me traiterait plus bénignement « encore, et, m'ayant ainsi traité, m'élèverait fi-« dèlement sur mon trône. Ecoutez cependant ce « que fit le Souverain Pontise, qui était alors In-« nocent, qui nuisit à l'innocent! (Innocentus qui « nocuit innocenti). »

Après avoir rappelé les tentatives du pape con-

tre le royaume de Naples, il ajoute : « Voilà com-« ment il exerça l'humanité envers moi, voilà « comment il a rempli les devoirs de sa tutelle. O « douleur, ô crime, ô misérable condition du pu-» pille qui recevait le plus d'offenses de là où il « devait espérer la défense! Mon oncle Mainfroi « lui-même, répandant faussement le bruit de « ma mort, se fit pseudo-roi. O aveugle cupidité « des biens de la terre qui pousse à l'injustice les « suprêmes pontifes et les parens! »

Enfin après avoir parlé du pape Urbain, qui lui fut peu urbain (inurbanus), et du pape Clément qui lui fut peu clément, il finit par ces éloquentes paroles: « Ouvrez les yeux, peuples de a la Chrétienté, et voyez comme ces hommes « trompent le monde sous l'apparence de la « vertu; voyez comme ils abusent fallacieusement « de la croix du Christ pour la ruine des chré-« tiens. Hélas! hélas! par combien d'injustices, « combien de fraudes, combien de violences, no-« tre héritage a-t-il passé à des possesseurs qui a ne devaient pas l'être! Charles l'impie est roi « de notre royaume, et nous, pendant ce temps, « nous sommes caché au fond de l'empire, huma ble, épouvanté, obscur, n'offensant personne a ni en parole ni en action; pupille abandonné de « tous et sans honneur, et pourtant le pontife nous poursuit encore comme un chasseur impia toyable. Il veut écraser le poussin dans l'œuf, « et craignant qu'un jour nous ne levions la tête, « il lance contre nous, enfant innocent et sans • force, la flèche de son carquois; il fulmine l'ex-« communication, il semble que c'est une grave « offense envers lui que nous vivions sur la terre. « En quoi donc t'ai-je blessé, ô Pontife? que t'ai-« je fait de mal, sainte mère Eglise, pour que tu • me marâtres (novercaris), moi, confié à ta tu-« telle? Mais puisque tous mes sujets m'appellent, « j'arrive, je prends le glaive, j'arme la justice de « ma cause du fer et du bouclier de la guerre, et « notre race magnifique, qui commanda dans des « temps si longs et si antiques, ne dégénérera « point dans ma personne! » Il part, il arrive à Pise, traverse en vainqueur

Il part, il arrive à Pise, traverse en vainqueur Pise et Sicnne, voit toutes les populations se lever pour lui, entre dans Rome, y est reçu comme un empereur, passe devant Viterbe où le pape était enfermé, déploie toutes ses forces guerrières, et débouche enfin par les Abruzzes dans la plaine de Sajnt-Valentin ou Tagliacozzo. Charles

d'Anjou quitte Luccria et arrive aux mêmes lieux Charles n'avait pas plus de trois mille chevalien à opposer aux cinq mille que conduisait Conradin mais une ruse d'un vieux capitaine français, nom mé Alard, de Saint-Valery, lui donna la victoire L'armée du jeune prince fut dispersée; lui-mêm il prit la fuite, mais Jean Frangiçani l'arrêta et le livra à Charles d'Anjou. Charles avait été essay de l'amour qui avait éclaté dans la population pour l'héritier légitime; il le tenait dans son pou voir, sa mort fut résolue. Inquiet cependant, il écrivit au pape pour lui demander conseil. Le Saint Père lui répondit : Vita Conradini mors Caroli ; mors Conradini vita Caroli : «La vie de Conradin est la mort de Charles; la mort de Conndin est la vie de Charles.» Alors le duc, pour donner à sa vengeance l'apparence de la justice, usembla des syndics et députés de la Terre de 🛂 bour. Tous ces juges étaient vendus. Cependant l'un d'eux, Guido de Sucaria, jurisconsulte fameux, se leva et déclara que Conradin était sous la sauvegarde des lois de la guerre, que son droit au trône était assez plausible pour qu'il ait pu sat crime les faire valoir, que les désordres commi par ses troupes dans les villes ecclésiastiques ne pouvaient lui être attribués, et qu'enfin son ign était un titre d'indulgence. Un seule juge osa vo ter pour la mort, et Charles fit prononcer la sentence sur ce seul vote. Conradin jouait au échecs quand on lui lut l'arrêt; le lendemain, 26 octobre 1268, il fut conduit avec tous ses ams sur la place du marché de Naples, le long du n vage de la mer. Charles était présent avec touté sa cour; une foule immense entourait le roi vainqueur et le roi condamné; les assistans sanglo taient. Robert de Bari, protonotaire du royaume lut la sentence portée contre Conradin, comme traître à la couronne et ennemi de l'Église. achevait à peine, quand Robert de Flandre, propre gendre de Charles, se lança sur ce protono taire, et le frappant de son épéc au milieu de la poitrine, s'écria : « Il ne t'appartient pas, miséra a ble, de condamner un si noble et si gentil sei « gneur. » Le juge tomba mort, et Charles n'osa le venger. Conradin monta sur l'échafaud, detacha lui-même son manteau, et ayant jeté au milieu du peuple son gant comme gage de vengeance, il tendit sa tête au bourreau. Il avait dix-sept ans.

## SUITE DU COUP D'OEIL HISTORIQUE,

Dynastie angevine. —Charles I<sup>rt</sup>. —Charles II. — Robert. — Position du royaume sous Robert. — Sa fille Jeanne. —Ses quatre maris. — Mort d'Andréa. — Mort de la reine. — Charles Durazzo. — Ladislas. — Jeannelle. — Ses déportemens. — Fon mari le comte de la Marche. — Sa mort. — Les Alphonses. — Les vice-rois. — Masaniello. —Le duc de Guise. —Philippe V. —Révolution de 1799. — République parthénopéenne. — Réactions. — Joseph Bonaparte. — Murat. — Restauration.

La mort de Conradin avait assuré la couronne des Deux-Siciles sur la tête de Charles. Les scandaleuses et impitoyables exactions de son vice-roi à Palerme, Guy de Montfort, amènent les Vêpres Siciliennes en 1282. Pierre d'Aragon est couronné; la Sicile est séparée du royaume de Naples. Le règne de Charles Ier et de Charles II, son successeur, n'est qu'une longue guerre entre les rois de ces deux royaumes pour les adjoindre l'un à l'autre par la conquête. En 1309, Robert monte sur le trône; la nation napolitaine devient sous lui une des premières nations de l'Europe. Le pape avait fait Robert roi, Robert soutint le pape : ce fut le plus vigoureux appui du parti guelfe dans ce siècle. Quand l'empereur Henri VII descendit en Italie, Robert leva des troupes et arma des galères pour soutenir la tiare : Robert fut nommé vicaire du Saint-Siége; les Florentins l'élurent à la seigneurie de la ville de Florence; ils lui donnèrent la ville de Lucques pour la défendre; enfin médiateur dans toutes les guerres du nord de l'Italie, il fit plusieurs vigoureuses tentatives pour arracher la Sicile au successeur de Pierre d'Aragon. Son règne fut aussi celui des arts et des sciences; il aimait et cultivait la philosophie et même l'astrologie; Boccace fit à sa cour, et dit-on pour sa fille Marie, le Philocopo et le Fiametta; Pétrarque était son ami, et quand il partit de Naples pour aller se faire couronner au Capitole, le roi Robert se dépouilla de sa robe et l'en re-

Robert n'avait qu'un fils, le duc de Calabre, mais ce prince mourut jeune. Costanzo rapporte sur lui un trait singulier, et qui fait regretter sa mort:

« Il tenait toujours une cour de justice avec ses conseillers dans un palais situé ou est aujourd'hui l'église de l'Incoronata; et dans la crainte que les portiers ne fissent pas entrer les pauvres, il avait ordonné qu'on placât une cloche à la première porte du tribunal. Il arriva un jour que le cheval d'un cavalier napolitain, appelé Marco Capece,

cheval que sa vieillesse avait rendu inutile, et que son maître avait chassé à cause de cela, vint se gratter contre le mur où pendait la corde de la cloche, et la fit sonner. Le duc ordonna aux portiers de faire entrer celui qui avait sonné, croyant que c'était un pauvre; les portiers revinrent et dirent que c'était le cheval de Marco Capece. Les conseillers se mirent à rire; mais lui il prétendit que la parfaite justice devait se rendre aussi aux bêtes. Marco Capece fut donc appelé au tribunal, et le duc lui demanda pourquoi il laissait ainsi son cheval libre. Marco répondit que le cheval avait été très-bon, qu'il lui avait beaucoup servi dans la guerre, mais qu'il était devenu si vieux qu'il ne voulait pas perdre son argent à le nourrir. Le duc se rappelant alors que Marco avait été largement récompensé des services qu'il avait rendus au roi, services auxquels le cheval avait contribué, lui reprocha son ingratitude envers ce noble animal, et ordonna que dorénavant il eût une place dans l'écurie de Marco comme les autres chevaux, sans quoi il le considérerait comme un homme méchant et indigne de ses faveurs. Cette action prouve que c'est avec raison que sur le tombeau de ce prince on l'a représenté les pieds appuyés sur une conque remplie d'eau, dans laquelle boivent pacifiquement un loup et un agneau.»

Les deux filles du duc de Calabre devenues les héritières présomptives de la couronne, Robert fiança l'ainée, Jeanne, à Andréa, fils du roi de Hongrie. Les deux époux avaient sept ans, et Andréa resta à la cour de Naples pour y être élevé dans les coutumes du pays où il devait régner. Robert croyait ainsi remédier à la mort de son fils; nous allons voir si sa prévoyance fut heureuse.

Robert mourut en 1343. Sa femme Sanche fut nommée régente; Andréa devait rester toute sa vie duc de Calabre, et Jeanne à vingt-cinq ans prenait l'administration de l'état. Ce règne, un des plus sanglans et des plus mouvementés de l'histoire du monde, commença par une tempête si horrible, qu'il n'y a pas de souvenir d'une pareille; étrange ouverture de cet étrange drame! Pétrarque, qui était à Naples à ce moment, envoyé par le Saint-Père, en fait ainsi la description dans une lettre écrite à un cardinal:

« Cette tempête avait été prédite quelque temps auparavant par l'évêque d'une petite ile voisine. Il devait y avoir, disait-il, le 25 novembre, un tremblement de terre qui renverserait toute la ville de Naples. Le 24, toutes les femmes de la cité, les pieds nus et les cheveux épars, leurs enfans dans les bras, allaient dans les églises et demandaient miséricorde à Dieu. Je me retirai dans mon logement avant le coucher du soleil; le siel était extrêmement clair, et ouvrant ma fenétre du côté de l'occident, je vis bientôt se lever la lune, la face toute couverte de nuages. M'étant ensuite mis au lit, je commençais à dormir, quand soudain mes fenêtres s'ouvrirent avec un grand bruit, et toute ma chambre trembla; je descendis dans le cloitre du monastère où j'habitais, et j'y trouvai tous les frères, les croix et les reliques des saints à la main, pleurant, prisnt, et tenant des torches allumées; nous allâmes tous à l'église, et nous étant jetés le visage contre terre, nous implorions Dieu à haute voix, attendant de moment en moment que l'église tombât sur nous. Quels torrens d'eau! quel vent! quels coups de tonnerre! quel déchirement du ciel! quel tremblement de la terre! quel bouillonnement de la mer! quelles clameurs de peuple! Quand le jour se leva, nous entendimes un bruit si épouvantable du côté du rivage, que je montai à cheval pour aller voir ce que c'était, ou mourir. Grand Dieu! quel spectacle! La mer avait envahi tous les bords, et on voyait flottans sur l'eau des milliers de malheureux qui, s'efforçant d'arriver à terre, étaient ballottés par les flots avec tant de violence, qu'on aurait dit autant d'œufs qui allaient se casser. On ne voyait que personnes noyées ou prêtes à se noyer, la tête fendue, les membres brisés, les entrailles hors du ventre. Il y avait là plus de mille cavaliers napolitains qui étaient venus comme pour assister aux obsèques de la patrie, et je me consolais de mourir en si nombreuse compagnie, quand tout-à-coup le bruit se répand que le terrain sur lequel nous étions commençait à se crevasser, la mer avant creusé sous le sol; aussitôt toute cette foule s'enfuit pêle-mêle avec grands cris, pendant que des montagnes d'eau, non pas noires ni bleues comme dans les autres tempêtes, mais toutes

blanches, accourajent impétueusement de l'île de Caprée à Naples. La jeune reine, suivie d'un nombre infini de femmes, parcourait toutes les églises dédiées à la Vierge. Il n'y eut pas un navire dans le port qui pût résister; trois galères venues de Chypre furent submergées avec tout leur équipage; plusieurs grands vaisseaux poussés par la violence des flots s'entre-choquèrent et se fracassèrent; un seul se sauva, un seul, où se trouvaient quatre cents malfaiteurs condamnés aux galères! Ces brigands firent tant et tant d'efforts qu'ils valnquirent la tempête, et quand ils furent au bout de leurs forces, la mer se calma et les sauva : pas un seul d'eux ne périt! Serait-ce qu'il v a un dieu pour les brigands? ou biens ont-ils plus en sécurité dans le danger parce qu'ils tiennent moins à la vie? Le Ciel le sait. Telle est l'histoire de la journée d'hier; et je vous prie de ne plus m'ordonner d'aller sur mer, parce que ni à vous, ni au pape, ni à mon père s'il vivait, je ne pourrais obéir en ce point. Laissons l'air aux oiseaux, et la mer aux poissons; mais quant à moi, animal terrestre, je veux aller par terre. Envoyezmoi en Mauritanie, en Sarmatie, dans l'Inde, oni; mais sur l'eau, non. Vous me diriez : « Je te ferai avoir un bon vaisseau avec de bons marins, et tu pourras être rendu dans le port avant la nuit, et tu pourras côtover le bord; que je vous dirais que j'ai vu périr dans le port les plus beaux navires du monde, et je vous proteste que je me servirais de ma liberté. Donc, laissez-moi mourir sur la terre puisque je suis né sur la terre.»

Ce fléau ne fut que le prélude des malheurs et des crimes de cette époque. La reine Sanche était morte; Jeanne, forte et ambitieuse, voulait régner seule; Andréa, son mari, voulait aussi le titre et le pouvoir d'un roi. Andréa était grossier, stupide et faible, et il était conduit par une troupe de seigneurs hongrois qui étaient venus avec lui dans le royaume de Naples. Celui qui avait le plus d'empire sur son esprit était un moine, son ancien gouverneur, fra Roberto, qui ne cessait de lui dire qu'il était honteux pour lui de n'être qu'un duc de Calabre. Ce fra Roberto était un animal horrible, dit Pétrarque, avec les pieds nus, la tête découverte, court de sa personne, le corps gros, les habits uses, déchirés, et montrant une partie de sa chair; il avait des trésors immenses, et disposait de tous les emplois. La reine détestait fra Roberto et son mari; les barons du royaume, irrités de voir les richesses et les honneurs passer tous entre les mains des



17.6.11.11.11.11.12

Gigns t Joh

NAPLES.

Hongrois, résolurent le mort d'Andréa. Au mois de septembre 1345, Andréa et Jeanne étant allés dans la ville d'Averse se logèrent dans le couvent de Saint-Pierre. Pendant la nuit, le roi étant dans la chambre de son épouse, un de ses valets de chambre vint lui dire, de la part de fra Roberto, qu'il était arrivé de Naples des nouvelles d'une grande importance, et qui demandaient une prompte délibération. Le roi sortit aussitôt de la chambre de la reine, qui était séparée, par une pièce, de l'appartement où se traitaient les affaires; arrivé au milieu de cette pièce, on lui mit une corde autour du cou; il fut étranglé et jeté par la fenétre, car les Hongrois étaient, à cause de la nuit, plongés dans le vin et dans le sommeil. En apprenant cette mort, toute la ville fut consternée; personne n'osait chercher à connaître les auteurs d'un tel homicide. La reine, qui n'avait que dix-huit ans, était épouvantée et ne savait que faire. Les Hongrois avaient perdu leur audace, et craignaient d'être mis en pièces s'ils persévéraient à vouloir gouverner. Le corps du roi mort resta dans l'église plusieurs jours sans sépulture; mais Ursillo Minutolo, gentilhomme et moine napolitain, vint de Naples, et à ses frais le fit conduire et enseyelir dans l'archeveché.

La reine se rendit à Naples; des clameurs d'indignation s'élevèrent contre elle, et on l'accusa hautement du meurtre de son mari. Réfugiée dans le Château-Neuf, pour apaiser le peuple, dont la fureur allait toujours croissant, elle chargea le comte Ugo del Balzo de poursuivre les auteurs de cette mort. Parmi les victimes de ces poursuites, fut la comtesse de Montorio; et son histoire est assez étrange pour être rapportée ici.

Quand le roi Robert n'était que duc de Calabre, se tronvant avec sa première femme, la duchesse Violante, en Sicile, et la duchesse étant accouchée d'un fils, ils prirent pour nourrice une fille qui était blanchisseuse de la cour, et qu'on appelait Philippa la Catanaise. Cette fille, pleine d'esprit et d'adresse, prit bientôt à la cour les manières et le langage d'une personne de haut rang, et son mari, qui était pêcheur, étant mort, la duchesse Violante songea à la marier. Le duc Robert avait alors à son service un noir nommé Raimond, qui avait commencé par être cuisinier, et qui s'était montré si intelligent et si zélé, qu'après l'avoir fait baptiser, le duc l'avait élevé au rang de chevalier, et Raimond s'était distingué dans la chevalerie, comme jadis dans la cuisine; la duchesse Violante maria Raimond

à Philippa, et les deux époux éclipsèrent bientôt par leurs richesses les plus puissantes familles de la cour. Quand le duc Robert devint roi, sa seconde femme, Sanche, voulut que leur enfant fût allaité par Philippa; et quand le jeune prince se maria, ce fut encore la vieille Philippa qu'il envoya chercher pour élever ses deux filles, Jeanne et Marie : Philippa était donc toute-puissante à la cour de Jeanne qu'elle avait nourrie. Cette faveur devint la cause de sa ruine. Après le meurtre d'Andréa, le comte Ugo del Balzo la fit arrêter elle et ses enfans comme complices, et on procéda à leur condamnation. Le comte fit construire une palissade sur la Marine de Naples, assez loin du rivage pour qu'on ne pût pas entendre les paroles, et il les mit à la torture sur le bord de la mer; au bout de quelques jours, sans que l'en sût ce qu'ils avaient dit, quoique toute la ville eût assisté à leur supplice, il les fit tenailler, et la vieille Philippa mourut avant d'arriver au lieu où elle devait être décapitée.

54

En abandonnant ainsi lâchement cette fidèle et ancienne amie, Jeanne espérait se disculper du crime de complicité; mais la voix pullique l'en accusait toujours. Elle écrivit au frère de son mari, au roi de Hongrie, pour se concilier sa protection. Le roi lui répondit: « La foi conjugale violée, vos ambitieuses prétentions au pouvoir royal, la juste vengeance du meurtre négligée, et vos excuses tardives, tout prouve que vous saviex et que vous avez favorisé le meurtre de votre mari; or, Dieu ou les hommes punissent toujours les meurtriers. »

La reine Jeanne, en même temps que cette lettre, recut la nouvelle que le roi de Hongrie se préparait à descendre en Italie pour venger la mort d'Andréa. Jeanne n'avait ni troupes, ni argent, ni généraux ; elle se maria aussitôt au prince de Tarente, et, quittant avec lui le royaume de Naples, elle alla chercher asile en Provence. Le roi de Hongrie arriva bientôt, sombre, plein de ressentiment, avec des forces considérables. et faisant porter devant lui un étendard noir où était point un prince étranglé. Arrivé à Averse, il se fit montrer la fenêtre par où son frère avait été précipité, et condamna au même supplice un baron qu'il soupçonnait être le meurtrier. Après quelques courses dans le royaume de Naples, le roi de Hongrie retourna dans ses états, laissant un lieutenant et des troupes dans la Pouille. A peine fut-il parti, que Jeanne revint avec son mari. le prince de Tarente; et au bout de plusieurs années de combats, le roi de Hongrie consentit à signer, en 1351, une trève avec Jeanne et le prince de Tarente, et ce prince fut couronné roi de Naples.

C'était vraiment une maîtresse-femme que cette reine Jeanne; belle, mais de la beauté d'un homme, grande, brave, faisant la guerre et même l'amour comme un chevalier, mais ne pouvant pas avoir d'enfans. Le prince de Tarente, son second mari, étant mort, elle en prit un troisième, le duc de Majorque, toujours dans l'intérêt de l'état. Celui-ci ayant péri aussi (on prétend qu'elle le fit étrangler, mais n'importe), elle en prit un quatrième, Othon de Brunswick. Mais pendant les intervalles d'un mariage à l'autre, elle porta virilement sa couronne, casque en tête et l'épée au poing; c'était elle qui était son premier ministre. Le comte de Minervino, un des barons les plus puissans du royaume, s'étant révolté, elle le battit et le fit pendre. Ambroise Visconti, seigneur très-illustre de la ville de Milan, vint jusque dans les Abruzzes pour envahir le royaume; Ambroise Visconti fut vaincu et chassé. Le duc d'Andri, rebelle, fut décrété d'accusation et privé de ses biens.

Cependant, parmi toutes ces faveurs du sort, la reine Jeanne avait au sein même de sa famille une cause de ruine. Sa sœur lui avait laissé une nièce, nommée Marguerite; et n'ayant pas, elle, d'enfans, elle la maria à Charles Durazzo, en leur promettant l'héritage de sa couronne. Charles Durazzo vit avec jalousie le quatrième mariage de Jeanne avec Othon de Brunswick, et craignant que l'époux de la reine ne voulût lui enlever l'héritage, il profita du premier prétexte pour prendre par force ce royaume qu'il attendait du testament de Jeanne. Etant donc à Rome, il se fit oindre et couronner roi par le pape Urbain, et marcha sur Naples à la tête d'une armée considérable. Malgré les efforts d'Othon de Brunswick, il entra dans la ville, et Jeanne se réfugia dans le Château-Neuf avec toutes les familles qui lui étaient fidèles et une partie de la noblesse napolitaine. Charles Durazzo y mit le siège; Othon, étant revenu de Gaëte avec de nouvelles forces pour délivrer sa femme, combattit et fut fait prisonnier. Cependant la reine Jeanne, pleine d'ardeur et de courage, avant écrit à ses états de Provence de lui envoyer des vaisseaux, fit ensuite partir vers le roi de France un messager, pour lui demander du secours, en promettant d'adopter pour son héritier le second fils du roi, Louis d'Anjou. Mais les vaisseaux n'arrivaient pas, le siége se poussait avec vigueur, les vivres commençaient à manquer, et toutes les femmes renfermées dans ce château demandaient, à grands cris, qu'on se rendit; Jeanne seule, toujours ferme et sereine, mangeait en riant la plus grossière nourriture, et combattait contre Charles. Enfin, après des efforts inouis de résistance, il fallut ouvrir les portes de la citadelle; la reine se rendit. Le lendemain, les galères provençales parurent dans le port: Charles Durazzo fit venir les chefs à terre, et les conduisit à Jeanne pour qu'elle leur annonçât que lui, Charles, était son seul héritier, héritier des états de Provence comme du royaume de Naples; mais à peine ces capitaines furent-ils entrés qu'elle leur dit :

« D'après les services que vous avaient rendus mes ancêtres, d'après la foi que vous m'aviez jurée, je ne me serais pas attendue à ce que vous fussiez si lents à me secourir. J'ai supporté des malheurs pénibles, non-seulement pour une femme, mais pour les soldats les plus robustes. J'ai mangé la chair immonde des animaux les plus vils, et j'ai été forcée de me rendre à mon plus cruel ennemi. Mais si votre retard est l'effet de votre négligence et non de votre malice, s'il vous reste quelque affection pour moi, et quelque souvenir du serment que vous m'avez prêté, je vous conjure de ne jamais accepter pour maitre ce brigand ingrat, qui de reine m'a faite esclave. Si jamais l'on vous montre un écrit par lequel je l'institue héritier, ne le croyez pas, ou dites-vous que cet écrit m'a été arraché de force et qu'il est contre ma pensée: car ma volonté est que vous ayez pour seigneur et maitre Louis, duc d'Anjou, uon-seulement dans le comté de Provence et dans mes autres états au-delà des monts, mais encore dans ce royaume, où déjà je l'ai institué mon champion afin qu'il venge la trahison et la violence qui m'ont été faites. Allez donc vers lui, obéissez à ses ordres, et que ceux qui autont sonvenir de l'amour que j'ai toujours eu pour leur nation, et qui auront pitié de leur malheureuse reine, me vengent les armes à la main, ou prient Dieu pour mon âme, et cela, non-seulement je vous en prie, mais, comme vous êtes mes vassaux, je vous l'ordonne. »

Ayant connu ces paroles, Charles Durazzo envoya Jeanne dans un autre château, où il la fit tenir plus rigoureusement, et quelques jours après, une sédition s'étant émue en faveur de cette

reine, Charles, pour ôter toute espérance a ses partisans, la fit étrangler; puis il ordonna que le corps fût apporté dans Naples, et restât exposé huit jours dans l'église de Sainte-Claire; enfin, ans pompe ni cérémonie, on le jeta dans une sépulture si ignoble qu'on n'a jamais pu retrouver ses restes.

Ainsi périt, en 1382, cette femme extraordinaire qu'on a appelée la Marie Stuart de Naples. Laissons parler Brantôme sur elle; il est peu de pages aussi curieuses dans aucun historien.

« Quant à lui reprocher ses quatre maris; on ne pourrait, puisque le mariage est si bon et saint, étant ordonné par Dieu, qu'elle n'en pouvait trop prendre; et aussi bien valait-il mieux qu'elle se mariât, que de se prostituer et de s'abandonner à l'un et à l'autre comme on en a vu de notre temps faire l'amour à outrance étant filles ou veuves. Si elle brûlait du chaud désir de la chair, elle le passait honnétement avec ses maris.

« Quant à Andréa qu'elle fit mourir, on dit que c'était un hongre, ivrogne, très-dangereux et malicieux en faisant son simple et son niais, et qui voulait la faire mourir pour être seul roi; mais elle gagna le devant, et gagna à la prime: car il vaut mieux prévenir que d'être prévenu en matière de la vie.

« Touchant son cousin, le prince de Tarente, qui mourut exténué d'amour pour elle, elle n'en peut mais, puisqu'on ne saurait empêcher sucun qu'il ne s'enivre de son propre vin ; et après, qu'en peut le vin s'il a donné la verve à son maitre en buvant? Je ne doute pas que la grande beauté de la reine, sa grâce, ses façons, ses doux illraits et embrassades ne fissent efforcer ce eune homme à plus qu'il ne pouvait faire; mais teteffort venait de lui et non d'elle, car en cela on ne peut forcer l'homme à coups de bâton. Eh! d'ailleurs comment pouvait-il mieux mounir qu'en servant sa reine et sa dame, lui monrant l'ardente affection qu'il lui portait, n'éparmant ni peines ni forces, et pour la contenter mourant dans le camp amoureux de son lit!

« Pour le regard de son troisième mari, qu'elle ît étrangler pour l'avoir surpris avec une autre femme, n'avait-elle pas raison de punir l'adulière? Quel est le juge, tant doux soit-il, qui n'eût condamné ce malheureux d'avoir violé sa foi à la plus belle reine et la plus grande princesse du monde, de lui avoir faussé compagnie, et s'être dérobé pour habiter avec une autre qui ne la valait pas en la moindre partie de son corps. Misérable qu'il était! C'était tout ainsi qu'un, qui, pour éteindre sa soif, délaisse la nette et claire fontaine pour aller boire dans un marais sale et boueux. Je dis donc que ce malheureux mourut justement, et que beaucoup de dames devraient prendre exemple sur Jeanne, quand elles élèvent de petits compagnons, leur font cet honneur de les prendre pour maris, et que ceux-ci leur font des faux bonds.»

Jeanne morte, Charles se fit reconnaître et sacrer roi de Naples. Louis d'Anjou, appelé par le testament de Jeanne, arriva dans le royaume et parvint à s'emparer de quelques provinces; mais la mort qui le surprit, délivra Charles de tout rival; ayant alors appris que le trône de Hongrie était vacant, il partit pour le conquérir et fut assassiné.

Il laissait deux enfans, Ladislas et Jeanne. Trop jeune pour régner, Ladislas eut heureusement dans sa mère Marguerite une tutrice habile et énergique. Le fils de Louis d'Anjou, attiré par l'espoir de détrôner un enfant, débarqua à Naples en 1390 et y entra en roi; mais, après plusieurs années de combats, l'activité de Marguerite rendit à Ladislas le trône de son père. Ladislas fut brave, ambitieux, cruel, passionné pour les femmes; il songea à devenir maître de toute l'Italie, assiégea Rome, marcha contre la Toscane, s'empara de Sienne; mais à Pérouse, après avoir passé la nuit avec la fille d'un médecin dont il était follement amoureux, il tomba malade, et revint mourir à Naples en 1414.

Sa sœur Jeanne, appelée par les historiens Jeannelle, lui succéda. Jeannelle avait quarantequatre ans; elle était d'un visage pen agréable, sans grâces dans l'esprit, mais amoureuse de l'amour aussi furieusement que possible. Dès sa première jeunesse, elle s'était livrée à ses écuyers et à ses gentilshommes; le trône ne fut pour elle qu'une place plus commode pour choisir et récompenser ses amans. De tous ses favoris, le plus haut en faveur et le plus audacieux était un certain Pandolfe d'Alopo, qui d'abord avait été son échanson. Sforza, chef de condottieri, soldat brave, puissant, homme d'une beauté virile, aux épaules larges, à la figure martiale, s'étant présenté à la cour, Pandolfe d'Alopo, qui connaissait les goûts de la reine, eut peur d'être supplanté, et fit jeter Sforza en prison. La nouvelle de cette injustice souleva les barons, irrités déjà de l'insolence de Pandolfe d'Alopo; et tous, ils se rendirent chez la reine, en lui disant qu'ils ne voulaient plus être gouvernés par un obscur écuyer, et qu'il fallait qu'elle prit un époux. Jeannelle choisit le comte de la Marche: il fut convenu qu'il ne prendrait jamais le titre de roi; mais, malgré cette précaution, Pandolfe, craignant de voir tomber son crédit par l'arrivée de l'époux, fit sortir Sforza de prison, et tous deux se liguèrent contre l'étranger qui venait prendre leur place.

Cependant le comte de la Marche arriva à Naples, et bientôt il s'apercut du rôle qu'on voulait lui faire jouer, que la reine ne l'avait épousé que de force, que c'était une bacchante et non une femme qu'il avait prise, et que s'il voulait régner réellement, il fallait prendre le pouvoir, et non l'attendre. Et d'abord, pour couper court aux adultères de sa femme, il fit arrêter Pandolse, le fit jeter en prison et mettre à la torture; puis, le 1er octobre, on le mena sur la place du Marché, on lui coupa la tête; son corps fut trainé par toute la ville, et pendu enfin par les pieds. Sforza fut aussi mis dans les fers. Ce n'est pas tout : le comte de la Marche chassa de la cour tous les courtisans de la reine, et commença à la tenir si rigoureusement, que personne ne pouvait lui parler qu'en présence d'un vieux Français choisi pour son geôlier; il ne la quittait ni jour ni nuit; elle ne pouvait même pas être seule per le necessità naturali. Cependant, comme il n'y avait plus de fêtes à la cour, il régnait une grande tristesse dans la ville, et les jeunes gens qui avaient compté sur les bonnes grâces de la reine pour faire leur chemin, et les femmes qui participaient à ses plaisirs, faisaient tous de grandes clameurs contre le comte de la Marche. Enfin un jour (on n'avait pas vu la reine depuis trois mois), un grand nombre de cavaliers et de citoyens allèrent au châtean, en disant : « Qu'ils voulaient voir la reine leur maîtresse; » le roi sortit, et avec un visage tout serein et tout bienveillant, leur dit que la reine n'était pas bien portante, et que s'ils venaient pour quelques grâces ils l'obtiendraient de lui aussi bien que d'elle, à quoi les autres répondirent: « Nous ne voulons pas d'autres grâces de votre majesté, que de bien traiter notre reine. » Le roi rentra fort inquiet et fort triste, Parmi les assistans il y avait un seigneur qui avait rendu de grands services au roi, et qui était fort irrité contre lui, parce que le roi ne l'avait pas assez largement récompensé; en voyant cette scène, il pensa que le moment était favorable pour délivter la reine, et prendre auprès d'elle, après

l'avoir délivrée, le rôle de Pandolfe. Ce seigneur était Giulio Cesare.

Quelques jours après, il vint donc voir le roi et demanda à visiter Jeannelle. Tous les courtisans savaient à quel point le roi le considérait, Aussi, Gian Berlengiero, c'est ainsi que se nommait le gardien de la reine, non-seulement l'introduisit dans sa chambre, mais lui fournit toutes les facilités de l'entretenir comme il le désirerait : « Madame, je ne nierai pas, lui dit-il. d'avoir été en grande partie cause de la triste situation dans laquelle vous vous êtes trouvée; vous m'aviez porté à en agir ainsi, en ne tenant nul compte de mes qualités, et du cas que saisait de moi votre très-honoré frère, seu le rai Ladislas. Les honneurs que j'ambitionnais out été donnés à un valet d'armée, Sforza, et à un simple écuyer, Pandolse. Mais si j'espérais, es délivrant votre majesté, et en lui rendant son premier état, chasser de sa mémoire mes offenses et recouvrer la faveur que toujours j'ai désirée, je m'efforcerais à lui rendre en peu de temps si liberté et sa puissance royale ». La reine lui répondit qu'il ne devait pas douter qu'elle aurait plus de confiance en lui qu'en toute autre personne, et que la liberté et la seigneurie lui seraient d'autant plus douces et plus chères, qu'elle avait souffert de la servitude et de la misère; mais qu'elle ne savait pas comment il pourrait agir, le roi s'étant emparé du royaume. Giulio lui répondit qu'il le tuerait. A ce moment, Gian Berlengiero entra dans l'appartement de la reine, et l'entretien fut remis à un autre jour.

La reine demeura l'âme agitée : d'une part, elle soupçonnait le roi d'avoir envoyé Giulio Cesare, à dessein, pour la tenter; de l'autre, elle était poussée par la haine qu'elle portait à son époux : elle n'avait pas l'espoir de sortir de cet état insupportable par une autre voie; et pour tant la réussite lui semblait impossible; enfin la crainte l'emporta, et elle résolut de chercher i adoucir le roi, en lui faisant connaître Giulio, et de se venger ainsi de celui qui, par de sausses relations, avait causé sa ruine, et la mort de son cher Pandolfe, qu'elle pleutait encore avec des larmes amères. La nuit suivante, le roi vint coucher avec elle; elle lui dit alors : « La justice de Dieu, qui toujours favorise les innocentes, m's donné l'occasion de me montrer à votre majesté pour ce que je suis, et de vous faire apprécier votre bon et fidèle vassal Giulio Cesare di Capua, qui, par ses saux rapports, m'a jetée

## SORENTO.



j Eugrat Del

MAISON DU TASSE

Sauvage. Sailpt.



J Coignet Del -ITALIE PITT EPA

Sauvage Sculpt

THE NEW YORK
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

votre disgrâce, et a causé la mort de ce re Pandolfe, qui jamais ne fit rien qui méce supplice, et qui ne fit des aveux que par ce des tortures. Hier il est venu me faire sa , et il m'a offert de vous tuer; prévoyant que vous ne pourriez croire à une telle son si vous ne l'entendiez de vos propres les, j'ai feint de céder à sa demande, et il a ré jusqu'à sa prochaine entrevue avec moi, r me faire connaître le moment de l'exécution on projet; en sorte que votre majesté pourra mdre le traitre. Le roi connaissait la conduite sée de la reine; il crut néanmoins qu'elle était bonne foi et voulait s'amender : aussi il l'enra à se tranquilliser, qu'il connaissait son our pour lui, et la traiterait en épouse ché-. Deux ou trois jours se passèrent : le roi ap-It que Giulio arrivait au palais; aussitôt il fait mer la porte de sa chambre et ordonne de dire but le monde qu'il repose, puis il va secrèment se placer dans la chambre de sa femme, mière un rideau de tapisserie, avec quelques rsonnes. Giulio arrive, on lui dit que le roi dormit; il se rend alors chez la reine, qui le recut rec un visage plein de joie, et lui dit : « Giulio no, ton ame et ta valeur sont grandes; mais je onnais toute la difficulté qu'il y aura à réussir ans une pareille entreprise; le château est plein es confidens du roi, et si tu parviens à l'assassiier, ils t'extermineront aussitôt, et moi aussi peutkre. Je ne voudrais pas que nous fussions perdus bus deux.—Ne doutez pas, madame, dit Giulio, que tout ne s'accomplisse selon nos vœux; votre majesté aura l'honneur d'avoir aidé à saire périr œt ivrogne, et moi il me suffira de recouvrer la bonne grâce de votre majesté. J'enverrai demain, au commencement de la soirée, présenter i votre majesté beaucoup de choses. Mon secrétaire, auquel j'ai communiqué tous nos pro-Jets, viendra avec des hommes chargés : je serai parmi eux déguisé, et tandis que votre ma-Jesté congédiera les personnes qui seront dans la chambre, je me cacherai sous le lit, et la nuit, quand le roi sera endormi, je le tuerai, je lui couperai la tête, et je la jeterai dans la cour du château; les Français auront, pour grâce, leur vie et la permission de retourner dans leur patrie comme on dit que les Hongrois s'en allèrent à la mort du roi Andréa. Il parla ensuite de tout autre chose, prit congé avec un visage riant, et di qu'il allait faire la cour au roi, qui devait tre éveillé. Le roi avait entendu tout ceci, et de Jeannelle, et Caracciolo devint tout-puissant.

fit dire aux gardes du château d'arrêter Giulio quand il sortirait; puis il rentra dans son appartement. Giulio, introduit auprès du roi, lui dit quelques paroles et se retira; mais arrivé sur le seuil de la porte, il fut arrêté, ainsi que son secrétaire, et conduit en prison, et deux jours après ils furent décapités.

Le roi, touché de la conduite de la reine, crut qu'elle était revenue à des sentimens plus honnétes, et lui laissa plus de liberté. Un jour, il lui permit d'aller diner dans un jardin appartenant à un marchand florentin, où est aujourd'hui l'église Santa-Maria della Scala. Elle était accompagnée d'un seigneur français qui avait été fait comte camerlingo et de beaucoup d'autres courtisans du roi. Le bruit s'étant répandu que la reine était sortie, un concours de nobles et de gens du peuple vinrent la voir, parce qu'il 🔻 avait bien des mois qu'on ne l'avait montrée, et telle qu'ils la virent, elle émut leur pitié : elle avait les larmes aux yeux, soupirait doncement et semblait par son silence attendrissant demander secours à tous. Parmi les assistans se trouvaient Ottino Caracciolo et Anichino Mormile, gentilhomme de Porta-Nova, qui avait grand empire sur le peuple; ils convinrent tous deux de délivrer la reine. Aussitôt ils allèrent exciter les nobles et le peuple à cette entreprise; puis, avec un grand nombre de gens armés, ils se rendirent là où la reine devait remonter en voiture, se flrent place au milieu des courtisans, et ordonnèrent que la voiture fût conduite à l'archevêché. La reine s'écriait à haute voix : « Mes fidèles amis, pour l'amour de Dieu, ne m'abandonnez pas ; je remets en votre pouvoir ma vie et le royaume. » Toute la multitude faisait entendre ces cris : «Vive la reine Jeanne! »

Les courtisans, épouvantés, allèrent dire au roi le tumulte qui s'était élevé : force fut bien à Jacques de capituler avec le peuple, et l'on conclut que la reine aurait sa liberté et sa cour. Le lendemain, Caracciolo était l'amant de Jeannelle, et quelques mois après, le roi, devenu prisonnier à son tour, était enfermé par sa femme, comme sa femme l'avait été par lui, des gardes à ses portes, sans pouvoir et sans argent. Il resta ainsi captif pendant trois ans; et enfin, ayant obtenu sa liberté, il se sauva en France, et, tout épouvanté des crimes qu'il avait vus, il se jeta dans un couvent et mourut moine.

Rien ne contraignait plus les passions effrénées

Il n'y a pas de rôle plus difficile que d'être l'amant d'une reine; Caracciolo le remplit vigoureusement. Ce n'était pas un homme ordinaire que ce savori : actif, brave, adroit, sans pitié; il avait tant à craindre! Les barons irrités d'obéir à un simple chevalier; le peuple, qui hait toujours les hommes sortis de lui et devenus grands; les courtisans qui l'enviaient; l'inconstance de la reine, qui le lendemain pouvait prendre un nouvel amant; il sut pourvoir à tout : Sforza, qui avait été emprisonné par le comte de la Marche, fut délivré par Caracciolo et devint son ami; il s'attacha les seigneurs napolitains en leur donnant les biens que le roi Jacques avait donnés aux Français; il écarta de la reine tout ce qui était beau et jeune, fit distribuer force victuaille au peuple, et sut être ensemble amant, ministre, diplomate et général.

Cependant Sforza devint si ambitieux et si avide, que Caracciolo, craignant de le voir trop puissant, lui refusa de l'argent pour ses troupes et des principautés pour lui. Sforza, pour réponse, rassembla toute sa troupe d'aventuriers, fit dire à Louis d'Anjou de venir dans le royaume de Naples et qu'il le ferait roi, et mit le siége devant la ville même.

Jeanne II, épouvantée, appela à son aide Alphonse, roi d'Aragon, en lui promettant de l'adopter pour son fils et son héritier, s'il pouvait la délivrer. Alphonse accourut, et, après de longs combats, demeura vainqueur; il fut nommé vicaire-général du royaume de Naples en attendant qu'il en fût le roi. Sforza se réconcilia avec la reine et avec Alphonse.

Mais Caracciolo voyait avec crainte le pouvoir d'Alphonse; il excita la reine contre lui. La reine voulut révoquer l'adoption qu'elle avait faite d'Alphonse. Une guerre intestine affreuse s'ensuivit. Sforza fut le général de Jeanne; Caracciolo déploya une activité et un courage extraordinaires; et au bout de plusieurs années de combats mêlées de chances diverses, le roi Alphonse avait quitté Naples, Sforza était mort, le jeune Louis d'Anjou était adopté par la reine, et Caracciolo, toujours debout, toujours puissant, était encore l'amant de Jeanne et le maître du royaume de Naples. Tout pouvoir a son terme : grand-sénéchal, premier ministre, prince, Caracciolo voulut encore obtenir le duché d'Amalsi et de Salerne. La reine était très-vieille et le paraissait plus encore à cause de ses dissolutions; le grand-sénéchal, qui aussi commençait à vieillir, avait rompu toutes ses relations secrètes avec elle; en sorte que l'amo qu'elle lui portait était non-seulement attied mais entièrement refroidi : aussi elle refusa d lui donner et Salerne et Amalfi. Le grand sénéchal alors commença à lui montrer par se paroles et par ses actions le plus grand mépi et la plus grande haine.

A cette époque, Covelsa Ruffa, duchesse d Sessa, était en grande faveur auprès de la reins Cette femme étant née d'une tante paternelle d la reine, héritière de beaucoup de terres, sièn de son antique noblesse, ne pouvait souffri l'insolence du grand-sénéchal; chaque jour lorsqu'il était question de lui, elle sollicitait l reine de ne pas supporter l'ingratitude d'u homme qu'elle avait tiré de la pauvreté et életé au pouvoir, ajoutant que, selon son caprice, l donnait et ôtait les principautés, pour enrichit les siens, et opprimait beaucoup de barons innocens , qu'il s'était acquis la plus grande puissance, et qu'il avait attiré sur sa majesté la haine unverselle du royaume: la reine, par sa vieillesse, était devenue presque stupide; elle écoutait tout ce que lui disait la duchesse, mais ne répondait rien. Un jour, le grand-sénéchal, étant venu voir la reine, lui demanda de nouveau avec quelque paroles flatteuses la principauté de Salerne et d'Amalfi; la reine les lui refusa; il se mit alors en fureur et la traita comme la femme la plus vile, l'accabla d'injures, et elle se mit à pleurer. La duchesse, qui était derrière la porte de l'autre chambre, entendit la reine pleurer; elle entra avec les autres semmes après que le grand-sénechal fut sorti; et profitant du moment où la reine était encore indignée de ces nouvelles injures, elle lui dit: « Reine sérénissime, pour l'amour de Dieu, pour l'honneur de votre couronne, pour votre propre salut et pour le nôtre, ne différez pas de punir cette insolente bête. » A co paroles elle se mit à genoux et continua avec tant de véhémence et de passion, que la reine l'embrassa et lui dit qu'elle voulait faire comme elle lui disail. La duchesse, forte de cette approbation, organisa un complot, et il fut convenu que l'on tuerait Caracciolo après une sête donnée dans un château de la reine. Le jour fixé étant venu, on le passa en bals et en divertissemens; la nuit ce surent des sestins somptueux. Lorsque tous les invités surent retournés chez eux, le grand-sénéchal se relira dans son appartement, et il commençait à s'endormir, quand Ottino, Francisco, Pietro Palagono, Urbano Cimino et un Galabrois vassal de la

NAPLES.

luchesse, prirent une des femmes de chambre e la reine, appelée Squadra et Allemande de aissance; elle les conduisit à la porte du grandénéchal, et frappa en disant que la reine se rouvait malade et désirait le voir de suite. Le rand-sénéchal se leva, et commençant à s'hasiller, ordonna qu'on fit entrer la femme de chamre, afin d'entendre mieux ce qu'elle venait dire. Les conjurés entrèrent alors et le tuèrent à

pups de poignard et de hache.

Peu de temps après, Jeanne II mourut, laissant our héritiers deux fils adoptifs qui devaient léchirer le royaume, René, successeur de Louis l'Anjou, et Alphonse d'Aragon; ceci se passait en 1433.

# Dynastie aragonaise.

Je ne m'étendrai pas sur cette dynastie. René d'Anjou, malgré de longs efforts, fut chassé du royaume; et Alphonse I' ramena la paix et les arts à Naples.

Passons rapidement sur les cruautés de Ferdinand, sur l'abdication de son fils Alphonse; laissons le bon Comines raconter l'effroi que répanditdans toute l'Italie l'arrivée de Charles VIII, et arrivons au moment où Louis XII et Ferdinand le Catholique se partagèrent le royaume de Frédéric II.

Les armes avaient acquis à Ferdinand le Catholique une moitié du royaume de Naples; la fourbelui donna l'autre moitié, et Louis XII, volé par lui de sa part de conquête, légitima ce vol en accordant pour femme à Ferdinand, sa sœur, Germaine de Foix, dont sa portion fut la dot. Volia donc ce malheureux royaume sous la domination espagnole, qui deviendra bientôt la domination autrichienne, quand le roi d'Espagne sera empereur. Ainsi traîné à la remorque de deux autres nations, que sera le royaume de Naples? La vache à lait de l'Espagne. Montesquieu a dit quel'Espagneavait conservé l'Italie en l'enrichissant : jamais plus grande erreur ne fut écrite. De Ferdinand le Catholique à Philippe IV, c'està-dire de 1500 environ à 1648, Naples eut vingthuit vices-rois, qui pillaient pour eux et pour le roi d'Espagne. Quand les mines du Nouveau-Monde étaient épuisées, on mettait un impôt sur le peuple de Naples; quand l'impôt était dépensé, <sup>on forçait</sup> Naples à offrir au roi un don *volontaire*, appelé donativo; et dans l'espace de cent trente ans, Naples envoya à la métropole 135 millions d'écus, seulement en donativi. Après avoir fait kscollecteurs, les rois d'Espagne faisaientles faux

monnayeurs; et les pièces d'or et d'argent étaient tellement rognées et altérées, qu'on ne voulait plus les recevoir dans le commerce : avec l'argent, les hommes : Charles-Quint fit tuer la jeunesse napolitaine en Allemagne, en Afrique, en France. Philippe II l'envoya au-devant des boulets des Provinces-Unies; Philippe IV la jeta dans la fournaise de l'insurrection catalane. Sous la seule vice-royauté du comte de Monterey, qui dura six ans, Naples donna à l'Espagne cinquante mille soldats qu'elle ne revit plus. En compensation de tant de maux, on élevait quelques fontaines publiques ou un musée; Charles-Quint venait montrer sa figure pendant un mois à son peuple de Naples, ou bien on accordait des priviléges à la cité, à condition qu'ils ne regarderaient ni les impôts, ni les réquisitions, ni la juridiction, ni les droits civils.

Cela durait depuis un siècle et demi, et le peuple napolitain avait tout supporté, tout, excepté l'inquisition qui n'avait jamais pu s'établir, lorsque le duc d'Arcos fut nommé vice-roi.

Il fallait de l'argent; le conseil de la ville vota extraordinairement le don d'un million d'or, et laissa au vice-roi le soin de l'imposer à son gré; mais l'habitude était alors d'emprunter le capital de chaque don de cette nature, et d'affermer au prêteur, pour son remboursement, une branche du revenu public; on avait trouvé le prêteur et le million, mais il n'y avait pas un impôt libre où l'hypothéquer. Enfin, André Naucler proposa d'augmenter d'un carlin l'impôt sur les fruits et les légumes qui font presque la seule nourriture du peuple : son avis fut adopté, et le tarif affiché. Mais les murmures éclatèrent partout; des confesseurs vinrent avertir le cardinal Filomarino que plus d'un aveu révélait une sédition prochaine; le duc d'Arcos fut arrêté par la foule et presque insulté; la rigueur de toutes les perceptions redoubla : la femme d'un jeune pêcheur d'Amalfi avait caché dans un bas un peu de farine afin de la soustraire aux droits; on la traîna en prison, et son mari, pour payer l'amende, fut obligé de vendre tout ce qu'il possédait au monde. Ce pécheur était Masaniello; tout le monde connaît son histoire, je ne la raconterai pas : en huit jours il fut pêcheur, révolté, généralissime, duc, roi, meurtrier, fou et tué. Il y avait déjà sept jours que le règne de Masaniello durait, les Espagnols occupaient encore une partie de la ville, et le vice-roi était réfugié au Château-Neuf; c'était l'anniversaire d'une des plus grandes solennités de la

ville, la fête des Carmes; huit mille personnes se pressaient dans la seule église de Notre-Dame : le cardinal Filomarino, revêtu des ornements pontificaux, entrait, prêt à célébrer les saints mystères; toutà coup Masaniello paraît, éperdu, baletant, couvert de ses vêtements de velours et d'or, les cheveux épars et les yeux égarés. Il monte rapidement sur la tribune, arrache de l'autel même le crucifix qu'il brandit comme une lance, donne la bénédiction aux assistants d'une voix tonnante et puis se met à prêcher; jamais il n'avait été si éloquent, son imagination puissante et bizarre se répandait en images vives, étranges, saisissantes; le peuple l'écoutait avec enthousiasme: mais tout à coup ses paroles s'entrecoupent, sa tête se trouble; il se met à se lamenter sur ses malheurs en termes ridicules ou inintelligibles; et enfin jetant le crucifix par terre, il détache les aignillettes de son habillement, les laisse tember, tourne son dos vers le peuple, se baisse, et se montrantaux assistants dans cette position, s'écrie : «Voyez, mon peuple, ce que je suis devenu! » Des cris d'indignation partirent de tous côtés, et l'on entraîna ce misérable dans le cloître. Il était là errant et pensis de puis deux heures, quand il s'entendit appeler à baute voix, Masaniello! Masaniello! Il parut : « Me voici, mon people, dit-il; que me voulez-vous?—Tiens, scélérat, s'écria Ardizzone, » et quatre coups d'arquebuse suivirent ces mots. Masaniello, percé de huit balles, chancela. «Traîtres! ingrats! » s'écria-t-il, et il était mort!

Les assassins étaient payés par le duc d'Arcos et excités par Gennaro Annèse, compagnon de Masaniello, et qui l'avait vendu au vice-roi. Le duc d'Arcos croyait qu'avec Masaniello mourrait la révolte napolitaine; mais cette révolte devint une révolution, et cette révolution une guerre où intervint la France.

Masaniello mé, Gennaro Annèse avait été prochamé par le peuple généralissime, et la ville de Naples s'était déclarée république, sous le canon de la flotte et de l'armée capagnole. Gennaro Annèse était un armurier, vieux, fin, fourbe, très-orgueilleux et très-embarrassé d'être généralissime, qui ne demandait qu'à vendre sa république, pourvu qu'on la lui payât bien et qu'on lui assurât la vie sauve. Traiter avec le vice-roi était impossible, car les Napolitains ne criaient plus vive le roi! comme sous Masaniello; ils tuaient les Espagnols et la noblesse.

. Mazarin ne pouvait pas laisser échapper une

si helle occasion dedépouiller les plus mortels ennemis de la France, et les courriers se croisaient sans cesse de Paris à Rome et de Rome à Paris. Rome était, par sa position et par le nombre des envoyés français, le centre de toutes les intrigues dont le royaume de Naples était le but. La France y avait pour la représenter le marquis de Fontenay, ambassadeur en titre; l'abbé de Saint-Nicolas, envoyé extraordinaire, et l'archevêque d'Aix, frère de Mazarin et dépositaire des écris diplomatiques. Alors se trouvait aussi dans cette ville un jeune homme d'une des plus hautes et des plus puissantes familles de France, un deces princes près de qui les autres princes paraissaient peuple, Henri de Lorraine, duc de Guise, dernier rejeton de cette maison qui avait prétendu un moment à l'héritage de Charlemagne, beau, brave, spirituel, du plus grand air et des plus belles façons chevaleresques, aimant les femmes avec emportement et la gloire avec frénésie; il ne lui manquait que la ligue pour être roi des barricades. Au milieu d'une cour de plaisirs, il révait toujours une couronne à conquérir. Il avait voulu faire une expédition sur l'île de Lipari, un armement contre les Turcs, une campagne contre les Espagnols; et puis se consolant de son inaction par l'éclat des aventures les plus étranges, il faisait du roman avec l'amour en attendant qu'il en fit avec l'histoire.

Il se trouvait à Rome en ce moment pour une cause singulière. Ayantépousé quelque temps auparavant la comtesse Le Bossu dans un accès de passion, ilétait depuis devenu éperdument amoureux de mademoiselle de Pons, et était parti pour la cour de Rome, afin d'obtenir du pape la cassation de son premier mariage et d'épouser celle qu'il aimait. En apprenant la révolution napolitaine, il se souvint qu'il était de la maison d'Anjou, et l'idée de mettre une couronne sur la tête de mademoiselle de Pons le décida à tout entreprendre. Voici comment lui vint la première idée de ce projet : Un soir, le baron de Modène, son ami, et qui était avec lui à Rome, se promenant sur les bords du Tibre, aperçut une barquechargée de très-beaux fruits qui approchait de terre-Ayant demande d'où elle venait, il sut qu'elle était conduite par des mariniers de la petite île de Procida, près de Naples, qui venaient vendre à Rome les productions de leur pays. Il saisit cette occasion d'apprendre ce qui se passait à Naples. Leur récit l'intéressa; et voulant amuser de ces nouvelles le duc de Guise, il recommenda à cea



PARTERINATION OF A PART

mariniers de venir porter leurs fruits à ce prince, qui certainement les achèternient. Ils vinrent. Lorsqu'ils virent le duc et qu'ils apprirent que c'était un descendant de leurs rois de la maison d'Anjou, ils se jetèrent à ses pieds, les baisèrent, en disant qu'aussitôt qu'ils seraient de retour dans leur patrie, ils apprendraient aux Napolitains qu'il y avait à Rome un rejeton de ces rois angevins, qui avaient été si chéris de leurs pères. Le duc, en les faisant relever, les embrassa l'un après l'autre, et les remercia avec sa grâce accoutumée de leurs sentiments pour lui. Il voulut aussi apprendre de leur bouche tous les effets du premier soulèvement : ils lui rendirent un compte exact, dans lequel pourtant ils exagérèrent l'intrépidité de Masaniello, des lazzaroni, et la consternation des Espagnols en cette occasion; et ils finirent en disant que si le peuple avait un prince comme lui à sa tête, le duc d'Arcos se verrait bientôt chassé de la ville et du royaume. A cela le duc leur répondit que, quelque risque qu'il y eût à courir, il serait ravi d'exposer son bien, ses armes et sa vie pour les aider à rompre les fers de leur horrible servitude, etqu'ils pouvaient transmettre de sa part ses sentiments au peuple napolitain. Les ayant ensuite congédiés, ses caresses furentsuivies d'une ample collation, et de la remise d'une somme fortau-dessus de la valeur de leurs fruits; œqui acheva de les lui acquérir si puissamment, que l'on peut dire avec vérité que les mariniers furent les premiers instruments du passage du duc à Naples. (Mém. du baron de Modène, i. II, page 4.)

Mais il y avait bien des obstacles à vaincre pour le duc de Guise avant de réussir dans son projet. D'abord une partie des forts de la ville de Naples était succre entre les mains du vice-roi; une flotte considérable, sous les ordres de Don Juan d'Autriche, fils naturel de Philippe IV, croisait devant Sainte-Lucie; M. de Guise n'avait ni troupes ni argent; Mazarin, à qui il écrivait lettres sur lettres pour lui demander l'un et l'autre, voulait bien arracher le reyaume de Naples à l'Espagae, mais ne voulait pas le donner à Henri de Lorraine, et ordonnait au marquis de Fontenay de négocier de son côté, et au nom du roi de France, avec les chefs de la révolution, et de laisser partir M. de Guise, mais à ses risques et périls.

Une lettre du marquis de Fonteney à Mazaria expliquera plus nettement la position de la coar de France, de la ville de Naples et de Henri de Lorraine. MONSIEUR DE FONTENAY AU CARDINAL MAZARIN.

Monseigneur.

«J'ai eu l'honneur de rendre compte à votre éminence, que depuis les révolutions survenues à Naples, un homme m'était venu trouver de la part des chess pour me proposer que Naples se mît sous l'obéissance du roi; des avis que j'ai reçus depuis son départ m'apprennent que la confusion augmente en cette ville de moment en moment. Les écoliers de l'université se sont révoltés, sous le prétexte que les droits établis pour le doctorat sont trop élevés, et demandent qu'on les rétablisse au taux actuel; les pauvres, à la porte des églises, réclament, le flambeau dans la main, les aumônes qu'ils soutiennent que la reine Jeanne a ordonné de leur distribuer chaque jour. L'argent a disporu partout, les banques sont scellées, le Mont-de-Piété même est fermé, et quelques railleurs de la multitude ont fait un placard où ils disent que c'est à cause que quatre des intéressés ont fait banqueroute, savoir: le Saint-Esprit, le Sauveur, le peuple, et saint Jacques des Espagnols. Le peuple est en des défiances telles qu'il no peut quitter un moment les armes sans les reprendre aussitôt; mais il ne saura y demeurer long-temps, s'il ne chasse tout-à-fait les Espagnols de Naples, ce qui m'a obligé à tenter toutes sortes de voies pour leur faire comprendre qu'ils n'auront guère gagnéen se faisant décharger des impositions, s'il ne font cequi est nécessaire pour se maintenir en cette liberté. Qu'ils resteront en un danger pressant tant qu'ils laisseront les Espagnols maîtres des châteaux; enfin, qu'ils ne pouvaient attendre aucun remède que d'imiter les exemples des Catalans etdes Portugais, en quoi ils seront appuyés de l'armée navale, et, s'il le faut, de toutes les forces de France. Le mercredi, vers les dix heures du soir, un Napolitain, appelé Lorenzo Touti, vint me faire visite; il medit que les Napolitains, après avoir pris les armes sans aucun dessein de se départir de l'obéissance du roi d'Espagne, s'étaient enfin résolus de rompre tout-à-fait avec lui et de changer de maître; qu'un conseil de onze personnes, à qui l'on avait remis l'autorité depuis la mort de Masaniello, l'envoyait pour m'annoncer qu'ils étaient résolus de se donner au roi de France, sous trois conditions : que ledit seigneur roi voulût les maintenir dans leurs privilèges, envoyer une armée de terre et de mer qui pût les soutenir, et promettre, quand les Français seraient maîtres, che non bacisranno les femmes, ce que je jugeai devoir entendre du premier baiser seulement.

» Je supplie votre éminence de me faire connaître promptement ses intentions. M. de Guise s'est mis dans la tête que les Napolitains le pourront choisir pour leur roi, et il m'est venu communiquer les avis qu'il a; il croit la chose faisable, parce qu'il la désire, qu'il ne considère rien et ne prend conseil de personne. Que dois-je faire?

### » MARQUIS DE FONTENAY. »

A quoi Mazarin répondit: « Que M. de Guise fasse ce qu'il voudra, mais ne l'aidez pas; peutêtre un jour aura-t-il quelque peine à se tirer de la position où il va se mettre, mais à coup sûr la France ne pourra y trouver que des avantages. »

Certes tous ces préliminaires n'étaient pas engageants pour une telle entreprise; mais un homme comme M. de Guise ne pouvait pas reculer devant de tels obstacles; il jura de faire ce qu'il voulait faire, et il le fit; l'activité qu'il déploya pour vaincre toutes ces résistances est presque incroyable : cet homme de plaisirs et de cour, ce continuateur des raffinés devint négociateur et diplomate; il passait toutes les nuits à écrire; il entretenait une double correspondance avec la cour de France et avec la république de Naples; il assiégeait l'ambassadeur français; il recevait les envoyés napolitains; il envoyait émissaires sur émissaires; enfin, au bout de trois mois d'efforts incalculables, rien ne s'opposa plus à ses projets; Gennaro Annèse lui écrivit que sa trèshumble servante, la république de Naples, l'attendait. Le marquis de Fontenay se fit sa caution pour une somme considérable; il reçut une lettre d'une femme inconnue qui lui disait : « Je sais que vous avez cherché de l'argent pour la grande entreprise que vous alliez tenter, et que vous n'avez que quatre mille pistoles. Il ne faut pas qu'un peu d'argent arrête M. de Guise : voici de l'or et des bijoux pour dix mille écus, c'est tout ce que je possède; j'en chercherai d'autres si vous êtes malheureux, mais vous serez heureux, je l'espère. » Il obtint une lettre de l'ambassadeur pour la république de Naples, où il était désigné comme envoyé exprès du roi de France. Il rassembla un gros de gens de guerre, ses écuyers, sa maison; il écrivit à la duchesse de Guise, sa mère, pour lui demander sa bénédiction; et le 12 novembre tout était prêt pour le départ. Le 13 au matin, Lorenzo Touti, Falco, Mannara, tout ce qu'il y avait à Rome de Napoli-

tains dans ses intérêts, vinrent l'avertir que k temps était favorable et que le vent fraîchissait; il se leva pour s'en assurer, puis se rendit chez l'ambassadeur de France, afin de lui adresser ses adieux; il revint ensuite dans son palais où lessiens l'attendaient, parut au milieu en habit de voyage et de guerre, avec cette belle mine qu'il avait : «Messieurs, leur dit-il, c'est maintenant qu'il faut montrer de quel sang nous sommes! l'occasion est belle et la gloire sera grande. Les aumôniers arrivèrent, qui lui dirent la messe comme en un jour ordinaire. Au sortir de la chapelle, il appela Tilly, son secrétaire, et le dépêcha vers mademoiselle de Pons, pour qu'il pût lui raconter son départ: Tilly s'éloigna, le duc le suivit quelque temps des yeux, puis soudain : « Allons, à cheval! Trompette, sonne la marche de guerre et passons devant l'ambassadeur d'Espagne : quand un Guise va combattre , l'ennemi doit le savoir. »

Il partit, et le soir, ayant atteint le port de Fiumicino, où étaient mouillées les felouques de transport, il sauta dans la plus petite, seul avec le pilote; et cette armée, qui se composait de vingtdeux hommes, ce général qui n'emportait que son épée, firent voile pour le royaume de Naples.

Après dix jours de traversée, battue par la tempête, démâtée, sans gouvernail, la felouque qui portait le duc de Guise arriva dans la baiede Naples, passa au milieu des bordées de canons de la flotte espagnole, et Henri de Lorraine se jeta à terre en criant : « Guise , Guise! Vive le peuple de Naples! » A peine arrivé, on lui présenta un cheval magnifique, sur lequel il traversa le pont de la Madeleine, pour aller à l'église des Carmes remercier saint Janvier et la vierge Marie. Ensuite, quelques officiers, députés par Gennaro Annèse, vinrent le supplier de se rendre au hastion des Carmes : c'était la résidence de l'armurier généralissime. Le duc s'y rendit. Annèse vint le recevoir dans toute sa magnificence, vêtu d'un collet de buffle avec des manches de velours cramoisi, d'un haut-de-chausses de soie rouge, avec une ceinture de velours écarlate, un bonnet de toile d'or sur la tête, un mousqueton à la main et six pistolets à la ceinture. Guise l'embrassa, Annèse lui ôta son chapeau de dessus la têle, et prétendit lui donner en place un bonnet de toile d'or comme le sien, puis on s'assit; Annèse demanda sondiner, et le jeune prince, tirant de sa poche les lettres du marquis de Fontenay, les remitau capitaine-général du peuple de Naples; mais lecapitaine-général ne savait pas lire : il regardait les

lettres à l'envers, quittait son mousqueton, retournait le papier, reprenait son mousqueton, se faisait montrer la signature, et faisait des révérences sans trop oser expliquer son ignorance. Sur ces entrefaites, un autre homme entra dans la chambre avec un bruit épouvantable : celuici était vêtu de noir, le cou nu, la tête découverte, l'épée à la main, et deux gros chapelets au cou. Il se jeta tout de son long par terre, prit les jambes du duc de Guise, les baisa, se releva sur ses genoux et se mit à réciter ses deux chapelets en sens contraire, en répétant à chaque grain, alternativement : « Pour le roi, pour le roi, pour le peuple, pour le peuple.—Votre altesse sérénissime a sans doute une lettre pour lui, dit Annèse: - Et qui est cet homme? répondit M. de Guise.—C'est, reprit Annèse, Luigi del Ferro, premier conseiller du peuple. Le duc remit la lettre à Luigi del Ferro, qui recommença ses chapelets, en ajoutant entre le roi et le peuple : pour son altesse, pour son altesse, pour M. de Guise, pour M. de Guise.

Le dîner était prêt. Annèse n'avait qu'un seul cuisinier et domestique, c'était sa fémme : elle avait disposé la vaisselle et préparé le dîner; elle l'apporta de ses mains en jetant à la dérobée des regards sur M. de Guise. Cette serviable personne était habillée d'une robe de brocard bleu en broderie d'argent, avec un garde-enfant orné de dentelles, une chaîne de pierreries, un collier de perles, et des pendants d'oreilles en diamants. Luigi del Ferro l'aidait à mettre sur la table et donnait à boire. Plus le duc de Guise le traitait avec égards, plus il s'humiliait. Le duc voulut le faire asseoir à table, il se mit à genoux.

Après le repas, le duc de Guise, sentant le besoin de réfléchir, demanda simplement à Gennaro Annèse de le faire conduire à son appartement. « Le voici, dit le capitaine-général en lui montrant sa cuisine, et mon lit sera le vôtre. — Mais vous? - Nous coucherons ensemble. - Mais votre femme?—S'étendra près du feu.—Je ne saurais.—Il y va de ma sûreté: si je n'étais près de vous, mes ennemis me poignarderaient. » Le petit-fils du grand Guise fut un peu surpris d'être venu servir de garde à l'armurier Annèse; mais il n'y avait aucun moyen de s'y soustraire : il se soumit et passa dans cette cuisine. Un lit de brocard d'or y était tendu; des armes, du gibier, des tableaux, du vin, des tas de vaisselle d'or et d'argent, des meubles à demi brisés, des coffres entr'ouverts d'où sortaient des chaînes de perles et des rivières de diamants, étaient jetés pêle-mêle de tous côtés; un petit esclave nègre dormait au pied du lit, et M. l'ambassadeur de France, Luigi del Ferro, y rangeait les restes du souper. Il déshabilla M. de Guise, Annèse se fit rendre le même service; tous deux se mirent au lit, et, pendant toute la nuit, Annèse se réveillant en sursaut à chaque instant, poussait des hurlements affreux, criait qu'on voulait l'assassiner, et se jetait en pleurant dans les bras du duc de Guise'.

Cette nuit dut être bien cruelle pour Henri de Lorraine, et le commencement de l'entreprise devait le faire frémir pour la fin; aussi avait-il bien hâte que le jour arrivât, pour juger l'état réel des choses, et en se voyant presque roi de Naples, oublier qu'il avait Gennaro Annèse pour collègue. Le premier coup d'œil jeté sur sa position lui en montra tous les dangers. Au lieu d'une armée de 70,000 hommes qu'on lui promettait, il en avait à peine 4,000; ces 4,000 étaient sans armes et sans discipline. Fatigués d'une révolution de trois mois, les bourgeois ne voulaient plus faire le service; le peuple consentait encore à se battre, mais à la condition qu'on lui promettrait de piller et tuer. Gennaro Annèse n'avait fait aucun approvisionnement ni de poudre, ni de munitions, ni de vivres : la ville était assiégée par une flotte puissante, une partie des forts occupée par l'armée espagnole, la campagne saccagée par la noblesse; 'et c'est dans cette position que le duc de Guise, seul, étranger, sans aucun appui extérieur, devait faire vivre, battre et vaincre toute une population révolutionnée.

Son premier soin fut de se faire nommer solennellement, à l'église des Carmes, capitainegénéral, par le cardinal Filomarino, et de recevoir de lui une épée bénie; puis il se souvint de cette maxime du cardinal de Retz : « Le grand secret, quand on commence une entreprise, est de saisir d'abord l'imagination des hommes par une action extraordinaire. » Et il résolut de s'emparer d'Averse, ville normande, au milieu de la plaine, à trois lieues de Naples, bien établie, bien gardée, et qui servait de quartier-général aux troupes ennemies. Le 12 décembre sa petite armée était prête et n'attendait plus que lui pour sortir de Naples; mais au moment de partir, Henride Lorraine apprend que les Espagnols, profitant de son absence, vont attaquer la ville; il fait faire. voltesace à ses troupes, bat les Espagnols près de la Douane, les bat à Visita-Povéri, disperse seul

· Mémoire du duc de Guise.

tout un corped'infanterie; après douze heures de combat, le soir en se mettant au lit, il s'aperçoit que depuis le matin il a combattu sans armure.

Le calme rétabli dans Naples, il part pour Averse et arrive à Giugliano. Il allait se mettre à table, lorsqu'un officier lui annonce qu'un de ses mestres-de-camp avait commencé le combat dans les murs d'Averse : le duc de Guise saute à cheval, Modène et d'Orillac s'élancent sur le chemin d'Averse, à la tête de la cavalerie; mais les troupes de d'Orillac étant tombées dans un gros d'Espagnols, prennent la fuite et culbutent l'escadron de volontaires que commandait M. de Guise. M. de Guise est jeté dans un fossé; ses cavaliers passent sur son corps; tout s'enfuit. Henri se relève, court après ses troupes, rallie trente hommes, et se retourne contre l'ennemi; de ces trente hommes, quatorze sont tués, le reste se sauve. M. de Guise, resté seul, contint toutes les troupes espagnoles jusqu'à ce que l'infanterie vint le délivrer : il avait les cheveux brûlés, l'habit percé, le chapeau déchiré de balles, et après avoir fait encore une dernière charge contre l'ennemi, il se retira lentement, vainqueur, la tête nue et l'épée à la main.

Cependant la nouvelle des succès du duc de Lorraine avait été réjouir et effrayer Mazarin, et il envoya une flotte sous les ordres du comte d'Estrade, non pas pour secourir le duc, mais pour l'empêcher de se faire roi. Ordre était donné au commandant de l'escadre de ne traiter qu'avec le généralissime de la république de Naples, Gennaro Annèse. Le duc de Guise fit casser Gennaro de son commandement, et écrività M. d'Estrade que, puisqu'il ne voulait traiter qu'avec le généralissime du royaume de Naples, c'était à lui, M. de Guise, qu'il devait avoir affaire. Pour réponse, M. d'Estrade partit avec sa flotte. Le duc resté seul ne s'en affligea pas : il s'empara d'Averse, d'Avellino, soumit la province de Salerne, et fit prisonniers plusieurs grands espagnols; et abandonnant le bastion des Carmes, qui était une espèce de caserne fortifiée, il s'établit dans le palais de Ferrante Caracciolo. Le matin à son réveil, et tandis qu'il s'habillait, ses secrétaires lui apportaient les dépêches, lui rendaient compte de ce qui s'était passé pendant la nuit, et il signait pendant que ses valets de chambre étaient occupés à l'habiller : ensuite il revêtait un habit de grosde Naples vert, chargé de broderies en or, couvrait ses épaules d'un manteau de drap grossier, le seul qu'on eût trouvé dans Naples ; il prenait l'épée que le cardinal-archevêque lui avait remise entre les mains, et passait dans une salle où, assis sous un dais, il donnait publiquement audience. A près l'audience, M. de Guise allait entendre la messe solennellement; puis venait la promenade à cheval dans la ville et dans les jardins publics, et le soir il s'occupait des approvisionnements de la cité.

Au milieu de tous ces soins d'administration et de guerre, il n'oubliait pas mademoiselle de Pons, qui le trahissait pendant qu'il conquérait un royaume pour elle; et ayant appris que la reine avait forcé celle qu'il aimait d'entrer dans un couvent à cause de ses scandaleux amours, M. de Guise écrivit à Mazarin une lettre qui n'est pas un des monuments les moins curieux de cette étrange histoire.

LE DUC DE GUISE A M. LE CARDINAL MAZARIN. Naples , 28 février 1648.

MONSIEUR,

« Si la passion que j'ai tonjours eue, et que je conserve plus violente et plus fidèle que jamais, pour mademoiselle de Pons, n'était assez connue de votre éminence, elle pourrait s'étonner que, dans l'état où je me trouve, je me remisse, pour ce qu'elle pourra apprendre des affaires d'ici, sur M. le marquis de Fontenay, et que je ne l'entretinsse que de mes malheurs. C'est un esset du désespoir où je suis, que je ne puis avoir sentiment pour quoi que ce puisse être, lui faisant une confession très-véritable que ni l'ambition, ni le désirde m'immortaliser par des actions extraordinaires, ne m'a embarqué dans un dessein aussi périlleux que celui oh je me trouve; mais la seule pensát, faisant quelque chose de glorieux, de mieux mériter les bonnes grâces de mademoiselle de Pons, et d'obtenir, pour l'importance de mes services, que la reine considérant davantage elle et moi, je puisse, après tant de périls et de poines, passer doucement avec elle le reste de mes jours. Mes espérances sont trompées, et je me plains avec raison de me voir abandonné de la protection de votre éminence dans le temps où, en ayant le plus besoin, je me tennis le plus assuré. J'ai hasardé ma vie dans le passage sur la mer; j'ai réduit dans ce parti quasi toutes les provinces de ce royaume; j'ai maintenu la guerre quatre mois sans poudre et sans argent, et réduit dans l'obéissance un peuple affamé, sans avoir pu lui donner, en tout ce temps, que deux jours de paix; j'ai cont fois évité la mort, et par le



TALLE PITT YER



nes Pr

001 025

eet de on et par les révoltes; tout le monde m'a in, mes domestiques même ont été les prers à tacher de me détruire; la flotte n'a paru-: grour m'ôter la créance parmi les peuples, par conséquent, le moyen de servir; et, partous ces emberras, ne subsistant que par mon prage et ma résolution, au lieu de m'en savoir É et de me donner courage de continuer ce re j'ai si heureusement commencé, et où je sis dire sans vanité que tout autre que moi aupa échoué, l'on me persécute en ce que j'ai de as cher et de plus sensible, l'on tire avec vionce une personne que j'aime d'un couvent où je avais priéede se retirer; et, durant le temps que shasarde ma vie, l'on m'ôte la scule récompense me je prétendais de tous mes travaux; on la renirme, on la maltraite, et l'on me donne le plus senible témoignage de haineque l'on me pûtdonner. Ala monsieur! s'il reste à votre éminence quelques entiments de l'amitié qu'elle ma promise et du rervice que je lui ai voué, remédiez à ce déplaisir; hites-moi voir en ce point seul, quelle est son amitiéet son estime pour moi, et, en toute autre chose, je lui ferai voir que jamais homme ne lui fut si véritablement acquis. Sans cela ni fortune, ni grandeur, ni même vie, ne me sont pas considérables ; je me donne tout-à-fait au désespoir, et si je vois qu'il name reste plus d'espérance d'être heureux un jour, renoncent à tous les sentiments d'honneur et d'ambition, je n'aurai de pensée au nonde que celle de périr et de ne pas survivre à une telle affliction qui me fait perdre et le repos et la raison. I'ose me permettre que ma conservation est assez chère à votre éminence pour ne pas voir la perte de la personne du monde qui, malgré les justes sujets qu'elle a de se plaindre, ne laisse pas d'être plus veritablement, monsieur, votre trèsobéissant et très-affectionné serviteur.

#### » Le Duc de Grise '. »

On était en mars 1648: il y avait près de cinq mois que le duc de Guise commandait à Naples, et malgré tout son courage il était encore au même point. Un coup de main avait suffi pour enlever Naples, mais il eût fallu pour la conserver la coopération franche et vigoureuse de la France: le génie de Henri de Lorraine s'était épuisé dans des combats sans résultats décisifs, et dans des détails d'administration presque domestique. En révolution, ne pas avancer c'est reculer: les

Nous avons emprunté cette lettre, ainsi que plusieurs autres passages, à l'intéressante histoire du duc de Guise à Naples.

chess subalternes qui servaient sous le duc de Guise se lassèrent d'un dévouement sans récompense; la populace se répandit en meurtres et en pillage; il fallut la punir, et le duc de Guise, devenu juste et sévère, devint odieux. Cependant Don Juan d'Autriche et le duc d'Ognate, successeurs du duc d'Arcos, travaillaient l'esprit des Napolitains par l'or et les promesses; ils en vinrent même jusqu'à négocier avec le duc de Guise, et à lui offrir, s'il voulait se retirer, l'île de Sardaigne pour apanage. Le duc répondit qu'en venant à Naples, son parti était pris de périr ou d'ôter cette couronne aux Espagnols. On eut recours à la trahison. Don Juan sit mine de vouloir fortifier la petite île de Nisida, située à quelque distance de Naples; le duc de Guise, voyant l'importance que l'ennemi attachait à cetteplace, résolut de s'en emparer : il partit donc de Naples le 5 avril 1648, et fit voile vers Nisida; mais pendant son absence, ses capitaines, vendus à l'Espagne, ouvrirent les portes de Naples à Don Juan. A cette nouvelle le duc de Guise revint en toute hâte. Quand il arriva au galop près du pont de la Madeleine, il aperçut l'étendard espagnol flottant sur tous les monuments publics, et il entendit le peuple crier : « Vive le roi d'Espagne, et meure le duc de Guise! » C'est par ce pont qu'il était entré à Naples cinq moisauparavent, plein d'enthousiasme, de joie, et croyant déjà voir une couronne sur la tête de mademoiselle de Pons. Il repartit à l'instant avec quelques cavaliers; mais assailli, près de Capone, par les troupes espagnols, après des prodiges de valeur, il fut obligé de se rendre à Don Ferdinand de Montalvo. Il fut conduit à Naples. Le comte d'Ognate opinait pour qu'on le mit à mort; Don Juan d'Autriche s'y opposa, et quelque temps après, au milieu du mois de mai, une galère transporta prisonnier en Espagne Henri de Lorraine, duc de Guise, petit-fils du Balafré.

Philippe IV étant mort quelques années après cette révolution, laissa sa couronne chancelante à son fils Charles II. Charles II, débile, expirant, sans héritiers, vit s'agiter autour de son lit de mort toutes les puissances européennes qui se partageaient déjà les lambeaux de son empire. Son testament mit fin à toutes les rivalités. Il nomma pour son successeur Philippe, petit-fils prinée de Louis XIVet de sa sœur. Tout le monde comnaît la longue guerre de la succession d'Espagne. Le royaume de Naples fut pris par l'empereur d'Autriche, puis rendu à l'Hapagne par

le traité de Vienne; et Philippe V, le détachant à jamais de sa couronne, le donna à son fils Don Carlos, qui régna sous le nom de Charles III. Délivré enfin de l'oppression des vices-rois, ce malheureux royaume respira après tant de siècles d'anarchie et de guerre. Charles III était éclairé, humain, ami des arts. Il avait amené de Toscane un jurisconsulte babile, nommé Tannuci, dont il fit son premier ministre. La justice se régularisa; Naples s'embellit, les charges de l'état s'allégèrent, le commerce reprit son cours; malheureusement Charles, au milieu de ses projets d'embellissements, et voulant conserver la paix à tout prix, ne songea ni à réparer les places fortes, ni à établir une armée, et son fils Ferdinand IV paya chèrement son imprévoyance.

Philippe V mort, Charles III fut appelé à la couronne d'Espagne, et laissa son fils, âgé de huit ans, roi de Naples, avec un prince imbécile pour gouverneur, et Tannuci pour premier ministre et pour guide. Pendant toute la minorité, Charles III régna de fait dans le conseil du royaume de Naples (1783).

Arrivé à dix-huit ans, le jeune prince épousa Marie-Caroline d'Autriche, fille de Marie-Thérèse, sœur de Marie-Antoinette, belle, jeune, altière, croyant beaucoup honorer un roi de Naples en le prenant pour mari; Caroline arriva résolue à régner seule. Ferdinand, sans instruction, sans caractère, n'aimait que la chasse, la pêche, et les disputes sur le môle avec les pêcheurs; du reste, plein de saillies originales et étranges; bouffon, railleur, sachant la langue du port mieux qu'aucun marinier de Pausilippe à Portici ; c'était il Pulcinella sur le trône. L'Autriche avait mis, comme convention dans le contrat, que la princesse, à la naissance d'un fils, aurait entrée dans le conseil. Elle y entra, chassa Tannuci, et fit venir de Toscane le chevalier Acton, Irlandais de naissance, aventurier, qui devint son amant et son esclave. Marie-Caroline n'avait que deux sentiments dans le cœur: haine et peur de la France, désiance du peuple de Naples. Toute sa conduite est là. Acton et elle voyaient partout des jacobins et des conspirations. Les jeunes gens avaient l'habitude d'aller le soir, à cheval, sur la belle promenade de Ghiaja; la reine prétendit qu'ils voulaient renouveler les courses olympiques, et les promenades furent désendues. Quelques jeunes enthousiastes, la tête pleine des événements de la France, en parlaient à leurs maîtresses et à leurs perru-

quiers'; on institua une junte d'état contre ceux qui parlaient. Guidobaldi, Castel-Cicala et Vanni furent mis à la tête de ce tribunal. On inonda la ville d'espions et de délateurs, et la reine déclara un jour qu'elle détruirait cet antique préjugé qui réputait infâme le métier d'espion. Vanni était un homme concentré en lui-même, le visage livide comme la cendre, le pas irrégulier et brusque comme le saut d'un tigre; il n'avait jamais pu habiter plus d'une année dans une même maison; et encore dans cette maison changeait-il toujours de chambre, comme le tyran d'Agrigente; ambitieux, cruel et outre cela enthousiaste, il croyait à tous les crimes qu'il inventait, et le meurtre était pour lui comme une religion.

En quatre ans, près de vingt mille individus furent jetés dans les prisons, et au bout de quatre ans on fut forcé de les relâcher tous, parce qu'on n'avait pu leur trouver aucun crime; la clameur publique s'éleva alors avec tant de force contre Vanni, que la reine fut obligée de le déposer et de l'exiler de la capitale. La cour tenta d'adoucir en secret son exil, mais il ne le voulut pas; cette âme, qui avait de la foi dans le crime comme on en a dans la vertu, tomba dans une sombreet misanthropique mélancolie. Craignant l'arrivée des Français dans le royaume de Naples, il demanda à la cour un asile en Sicile; cet asilelui fut refusé; le désespoir le prit, et il se tua. Avant de se tuer il écrivit un billet dans lequel il disait: « L'ingratitude d'une cour perfide, l'approche d'un ennemi terrible, le manque d'asile, m'ont determiné à m'ôter une vie que je ne pouvais plus supporter; qu'on n'accuse personne de ma mort.»

Nous avons dit que Caroline se défiait de son peuple, et qu'elle le haïssait croyant en être haïe; aussi de tous côtés elle appela des étrangers pour remplir les places du royaume : dans l'armée les officiers étaient tous des Autrichiens, des Anglais ou des Hollandais, et les Napolitains vieillissaient vingt ans dans les rangs subalternes. Acton avait été chargé de recréer une marine à Naples. La position de la ville, les incursions perpétuelles des corsaires barbaresques demandaient une soule de petits vaisseaux lestes et légèrement armés: Acton fit construire d'énormes bâtiments qui n'étaient bons ni pour la guerre ni pour le commerce. Naples possédait sept banques qui contenaient des dépôts d'argent faits par les particuliers; treize millions de ducats, ainsi dé-

<sup>1</sup> Saggio sulla rivoluzione de Napoli.

posés, et vingt-quatre millions fournis par le gouvernement formaient un fonds inaliénable sur lequel reposait la confiance publique; Acton et la reine forcèrent ces banques à des prêts qui les ruinèrent, et avec elles, le peuple. Le commerce des grains avec la France fut défendu; on institua un impôt pour la croisade : des chevaliers de l'ordre de Constantin ayant imaginé je ne sais quelle parenté entre Ferdinand IV, grand-maître de l'ordre, et saint Antoine, la reine déclara, d'après leur avis, que tous les biens qui étaient sous l'invocation de ce saint appartenaient au roi, et l'on expulsa les propriétaires.

Jusqu'à ce moment, la cour de Naples, par peur, avait observé assez strictement la neutralité avec la France; mais Nelson, après la victoire navale d'Aboukir, étant revenu à Naples, la reine, ivre de joie, croyant déjà la France perdue, recut Nelson comme un sauveur et un dieu, et n'attendant pas même la coopération de la Russie et de l'Autriche, elle résolut la guerre malgré presque tous ses ministres, et à l'insu du roi. On leva soixante-dix mille hommes. Mack, général autrichien, fut appelé pour les commander, et le jour du départ, Caroline, à cheval, en amazone, parcourant les rangs, radieuse, leur donna rendez-vous à Rome au bout de cinq jours. L'armée, divisée en sept colonnes, partit par sept chemins différens. Quelque temps auparavant, Ferdinand, rencontrant dans la ville de Naples les soldats qui s'exerçaient, leur demanda contre qui ils allaient marcher. — Contre les Français. — Eh bien! mes enfans, vous allez être bien étrillés.

Mack, malgré la pluie, les routes rompues, le manque de vivres, courut comme un son jusqu'à Rome, et y arriva en cinq jours. Championnet, qui n'avait que douze mille hommes sous ses ordres, abandonna la ville; mais quelques jours après il mit toute l'armée napolitaine en déroute, et Mack n'eut pas d'autre ressource que de courir en arrière comme il avait couru en avant. Ferdinand, qui l'avait accompagné à Rome, faillit être pris, se sauva comme lui, et fut sur le point de fuir jusqu'à son troisième royaume de Jérusalem, pour trouver un asile. Quant à Mack, sans s'arrêter à désendre ni le passage du Garigliano, ni Capoue, ni Gaète, il se rendit au camp de Championnet et lui remit son épée. — Général, lui répondit le Francais, il m'est désendu de recevoir des présens de fabrique anglaise.

Quand cette armée, qui était partie quelques | —Ou xxxx. ITALIE PITT. (NAPLES, — 9° Liv.)

jours auparavant si brillante et si hautaine, rentra dans Naples, dispersée, battue, honteuse, la terreur s'empara de toute la cour. On appela la population aux armes; la reine fit afficher des proclamations où l'on rappelait aux Napolitains qu'ils descendaient des Samnites et des Romains. Le peuple se porta en foule au palais pour avoir des armes, et l'on profita des désordres de la populace pour engager le roi à quitter la ville. La fuite fut résolue. On embarque sur des vaisseaux anglais et portugais les meubles les plus précieux du palais de Caserte et de Naples. les raretés les plus recherchées des cabinets de Portici et de Capo di Monte, les joyaux de la couronne, vingt millions, beaucoup de pierres précieuses non enchâssées, et cette lâche cour se sauve à la faveur de la nuit, laissant l'ennemi aux portes de la capitale et le peuple en armes au dedans. Le comte Pignatelli était nommé gouverneur. Je ne peux mieux caractériser ce départ qu'en empruntant le récit du spirituel roman de M. Delatouche.

«Ferdinand se montra au balcon avec l'amiral Nelson.

- «Napolitains, je demeure au milieu de vous; je veux partager vos périls, et vous me verrez mourir à votre tête avant qu'on puisse entrer dans cette sainte capitale!
- Bravo! Vive à jamais notre souverain légitime!
- Amiral illustrissime, vous êtes certains que la retraite est assurée d'ici au vaisseau de mon cousin Georges III.?
  - Yes, gracious King.
- Napolitains, j'ai nommé Pignatelli mon vicaire-général, mais je ne cesserai pas moi-même de veiller à votre conservation.
  - Ainsi soit-il!
- Je crois qu'ils se moquent de moi : allonsnous-en, monsieur le duc.
  - What says your majesty?
- Que je vous fais duc de Bronte si nous nous retirons sains et saufs.
  - A little patience, and dignity!
- Regardez cette canaille qui croit que je suis enchanté d'être l'objet de sescriailleries. Ne seriez vous pas mieux, fainéans, d'aller essayer de dérouiller vos hallebardes et faire raccommoder vos chausses si vous en avez,
- Vive le roi! le roi et sainte Marie du mont Carmel!
- —Oui, oui; mais vous crieriez plus fort si on me

menait pendre, ou seulement si monsiou Championnet était lei'à ma place.»

« Et sa majesté houffonne se rapprocha alors des balustrades, et envoya autour d'elle des baisers au bout de ses doigts.

«— Je vous méprise comme une troupe de bassets qui a perdu la piste. » Enfin posant une de ses mains sur sa postrine, tandis qu'il laissait doucement glisser l'autre le long de ses reins:

«--- Je vous porte tous dans mon eœur, mes en-

Tout le monde comprit que la farce était jouée. Le rei parti, la populace, qu'il avait fait lever en masse sous prétexte de défendre Naples, resta mattresse de la ville. On dit que la reine, en s'éloignant, avait laissé à Pignatelli l'ordre d'exciter l'anarchie, de pousser le peuple à brûler Naples et de faire tuer toutes les personnes qui étaient au-dessus du rang de notaire. Ses ordres furent bientôt exécutés : nos massacres de septembre peuvent seuls donner l'idée de ces horribles journées : les lazzaroni incandièrent toutes les barques canonnières, les vaisseaux, les palais; des hordes forcenées parcouraient la ville en criant : « Vive la foi sainte! vive le peuple napolitain!» Le comte Pignatelli s'enfuit comme le roi. Les républicains et les hommes paisibles s'efforçaient en vain de rétablir l'ordre; le sang coulait à flots; les Français étaient aux portes de la ville, et la moitié des citorens voulaient la leur livren; mais les lazzaroni, aussi inflexibles au combat qu'au meurtre, désendaient leurs murailles avec acharnement. Enfin Fon introduisit Championnet dans le fort Saint-Elme, et Naples fut à nous. Notre rôle était difficile dans cette capitale : devions-nous la traiter en vainqueurs ou en libérateurs? Nous ne sûmes être nil'umnil'autre : rien ne fot inepte, barbare et cruel comme la France ou plutôt le directoire, à Naples, car c'est lui qui ordonnait tout. Nous entrons en criant les grands mots de république et de liberté! Nous voilà posés en affranchisseurs des nations! Pour remplir cette mission à Naples, que fahaitil? Se faire napolitain, s'appuyer sur le peuple, entrer dans ses besoins, dans ses coutumes, présider, l'arme au bras, comme des protecteurs, à son développement national, monter la garde à l'entrée de son Forum, pour en assurer les délibérations. Au lieu de cela qu'avonsnons fait? Nous sommes entrés militairement dans ses assemblées, nous avons pris les premiers sièges, nous nous sommes faits présidens, nous avons implanté de force la France dans Naples : la France

était divisée en départemens, on divisa le royaume de Naples en départemens, sans consulter les coutumes, nî le langage, ni les produits, ni la position matérielle des lieux; les populations de la Pouille appartinrent aux Abruzzes; une terre qui était à trois ou quatre milles d'un chef-lieu de département dependit d'un autre qui se trouvait à cent milles; d'autres fois on choisit pour chef-lieu une montagne, une vallée presque déserte, ou bien encore un canton avant un double nom appartenait à deux départemens à la fois; on établit des clubs, on envoya dans les provinces des démocratisateurs, comme le Comité de salut public envoyait des commissaires pour faire l'esprit public; on abolit les sêtes religieuses qui sont la moitié de l'existence à Naples; on força ces pauvres Napolitains à vivre le jour, en les empêchant de se promener et de chanter le soir sur le bord de la mer : barbares que nous étions de traiter ces ardens méridionaux comme Guillaume le Conquérant traitait les Bretons, et de transporter à Naples le couvre - feu de Londres la brumeuse, comme si la nuit n'était pas le paradis de Naples. Les biens du roi furent déclarés fruit de la conquête, quoique la moitié de ces biens eut été volée par le roi sur le peuple; une taxe de deux millions et demi dut être levée en deax mois, et au lieu de la faire peser en proportion de la fortune, on taxa l'opinion: de sorte que tel habitant, avec vingt mille ducats de rente, payait moins que cet autre avec mille... Il est vrai qu'en compensation on faisait des déclarations des droits de l'homme, et des affiches en gros caractères, ou il était écrit : « Napolitains, vous êtes libres! votre Claude s'est enfui,... Messaline tremble,... etc., etc... Pauvre peuple! il lui aurait fallu apprendre d'abord l'histoire romaine pour comprendre son bonheur!

Tant d'impéritie recut bientôt son prix. Le gouvernement provisoire ne s'était pas plus occupé des provinces que si elles n'avaient pas existé; la contre-révolution s'organisa dans les provinces.

Pendant que la cour, réfugiée en Sicile, vivait sous la tyrannie de l'Angleterre, tyrannie qui s'appelait une sauvegarde, un vieillard infirme, célèbre par ses connaissances en économie politique et par son amour des plantes rares, le cardinal Ruffe, se jeta en Calabre pour y établir un soyer de résistance à la république. Ruffe était né dans la Calabre, sa famille y était riche et puissante; il recruta quelques volontaires parmi ses compatriotes; puis, autour de son crucifix et





Practice of the grad

de son épée, vipaent se presentes de l'ancienne armée, les hommes d'armes des batens, les soldats des tribumux, tous gent que la république avait repousés; puis encure les brigands, dont le métier était pendu, les farçats liberés, les hommes condemnés à mort, à qui il promettait le pardon et le pillage. Russe était brave, actif, et de plus prêtre, ce qui était un grand titre auprès de ces populations pleines de foi. Il s'empara de Catanzaro, de Cesenza, de Paola: il parvint ensuite à lier ses opérations avec celles des insurgés de Salerne, de Castel-Forte, de Sora; c'était Mannene Gaetano qui était à la tête de cette dernière insurrection. Mannonè avait été d'abord memier. On ne peut pas imaginer un menstre plus harrible. En deux mois de commandement, dans une petite étendue de pays, il fit fusiller trois cent cinquante melheureux, outre le double peut-être qui fut tué par ses satellites. Je ne parle pas des saccagamens, des violences, des incendies ; je ne parle pas des prisons horribles dans lesquelles gissaient les malhoureux qui tombaient entre ses mains, mi des neuveaux genres de mort que se cruenté inventait.

Sa soif du sang humain était telle qu'il buvait tout celui des infortunés qu'il faisait massacror: « Moi qui éoris, dit Guoto, je lui di vu boire son sang après s'être fait saignar, et chercher avec avidité calui des parsonnes qui se faisaient saigner aude lui; il dinait ayant sur sa table une tête fraichement coupée, et huvait dans un crâne...» C'est à ce monstre que Ferdinand de Sieile écrivait : More général et num ami.

Pour apréter tant de meux, pour sanyer tant de penulations, que sit le gouvernement républicain? Co qu'il fit?... Rien, Menthoue, ministre de la Guerre, prétendit qu'il n'y avait aucun danger, et que les rebelles n'eseraient pas attaquer Naples: On envoye bien Hector Caraffa dans la Pouille ... et Schipsni dans le Calabre; mais Hector Campfly fut rappels promptement, et Schipani était un bégos de théâtre beaucoup plutôt qu'un général-propre à cette guerre de partisans; Sciarpa, un des plus terribles contre-révolutionnaires, luiagant proposé de réunir ses troupes aux troupes republicaines , si an vontait fuir payer satrabison, Schipani répondit comme: un Godefroy: « Je fais: la guerre etinon le commerce ; » et cepondant, tandis que per genventement inerte, sans velonté, sancountge ,: laissait saccagen, sans les secourir, toutes cest belles provinces, une foule de villes almudonnées de leurs seules forces défendaient

héroiquement la république et la liberté. Il faut que ces deux mets scient bien grande et bien divius pour enfunter tant de grandes choses chez le peuple, à qui il fant si peu de bien! Les popu-Intions du Cilento, Avigliano, Muro, Picerno, avent des prodiges de valeur contre Sciarpa. Les habitans d'Alta-Mura démolinent leurs maisons pour se désendre, envoyèrent leur argent à l'onnemi en guisade mitraille, firent fondre les plombs de leurs toits pour faire des balles; et, n'ayant plus une arme pour se défendre, refusèrent de se rendre et aimèrent mieux faite détruire leur ville. Mais que pouvaient faire ces malheureuses cités, scales, sans secours, contre ces milliers de brigands qui grossissaient chaque jour? Elles tombaient l'une après l'autre, et Russo s'approchait de plus em plus de Naples. Une houreuse imposturciétait encore venue le servir.

Il se trouvait à Tarente sept étaigrés corses, qui s'y étaient rendus son de se procurer une embareation pour la Sicile. Craignant d'être arrétés et de tomber dans les mains des Français. ils partirent la nuit du 8 février 1799 et se dirigérent vers Brindes. Après plusieurs milles de route à pied, ils s'arrêtèrent dans un village appelé Montéasi; là ils allèrent loger chez une vieille femme:, à laquelle ils dirent, pour être bien servis, qu'ils avaient parmi eux le prince héréditaire. La vieille femme courut aussitét chez un de ses parens, nommé Bonafede Girunda, un des principaux du village, et Girunda, ser hatant d'arriver près des Corses, s'agenouilla devant le plus jeune et lui rendit tous les hommages d'obéissance et de vasselage. Les Corses restèrent interdits, puis craiguent de plus grands malheurs, ils partitent immédiatement sans attendre le jour. Girunda, averti par la vieille du départ du prétendu prince béréditaire, recette aussitôt à chevel pour le rejoindre; mais il prit une route opposée, et me l'ayant pas roncostré, il demandait à tous ceux qu'il trouvait sur son pessage s'ils m'avaient pas vu le prince héréditaire avec sa suite. Ce bruit. s'étant appointé répandu partout, suffit pour faire prendre les armes à tous les pags:per-où il passa, et suire conrir les populations à su sentontre. Le prince supposé s'enferma dans le font de Brindes et commença à expédier des ordress Russo sut habilement légitimer se contro-révolution par la présence de se prince improvisé.

Enfin , le rappel de Macdonald dans la Haute-Italie détermina le succès du cardinal. Macdonald partit laissant une garnison de sept conte bommes dans le château Saint-Elme; mais au bout de quelques jours, Ruffo, maître de tous les abords de Naples, força la population républicaine à se réfugier dans le château de l'OEuf et dans le château Neuf. La vigoureuse résistance de cette poignée de braves engagea le cardinal à leur accorder une capitulation, qui promettait la vie sauve à tous les Napolitains.

Cette capitulation fut signée par le cardinal Russo, comme représentant le roi; par Micheroux, général de l'armée royaliste; par le commodore Food, commandant de l'escadre anglaise; et ensin par Mégeant, officier français laissé par Macdonald dans le château Saint-Elme, et garant de l'exécution du traité auprès des républicains de Naples.

La reine Caroline était alors à Palerme, se livrant aux dissolutions les plus infâmes. A la nouvelle de ce traité, elle entre dans une horrible colère: « Un roi, dit-elle, ne doit pas traiter avec ses sujets rebelles, et j'aime mieux perdre mes deux couronnes que de m'avilir jusqu'à accepter cette capitulation. » Mais comment faire pour rompre un traité si régulier et revêtu de tant d'augustes signatures? Rien n'est cruel comme un être débauché, et Caroline, pour satisfaire sa soif de sang, employa un moyen aussi vil que le crime où il devait la conduire était horrible: elle se servit pour cela de lady Hamilton, femme de l'ambassadeur à Naples. Voici ce qu'était cette femme:

Fille d'un pauvre domestique, elle avait été, dès l'âge de seize ans, servante à Londres; elle devint, peu après, femme de chambre d'une dame chez qui elle lut beaucoup de romans, fréquenta les spectacles et prit l'habitude de peindre parfaitement, par ses gestes et par ses attitudes, les différentes passions de l'âme. Disgrâciée par sa maîtresse, elle tombe dans la misère et prend le métier de fille publique. Sa beauté la fait distinguer par un charlatan, qui l'offre, pour de l'argent, comme modèle aux artistes. Un peintre célèbre en devient amoureux, la reproduit, dans ses portraits, sous toutes les formes. Elle parvient à séduire lord Grenville, neveu du chevalier Hamilton, et en a plusieurs enfans. En 1789, Grenville, ruiné, l'envoie à Naples pour solliciter des secours de son oncle. Le chevalier Hamilton, épris de ses charmes, la garde auprès de lui, perfectionne son éducation, et finit par l'épouser en 1791 (elle pouvait avoir à cette époque vingt-six ans, et le chevalier en avait soixante).

A peine eut-il fait sa femme de cette prostituée, qu'elle devint la maîtresse de lord Nelson. La reine de Naples, qui avait d'abord été son ennemie, et même, dit-on, sa rivale, en fit sa favorite, et plus encore, car cette reine renouvelait dans notre siècle les débauches de Sapho. Lady Hamilton était de tous les soupers de Caroline avec Acton, et elle couchait souvent dans la chambre de la reine.

Ce fut à cette femme que l'épouse de Ferdinand s'adressa pour faire rompre la capitulation; elle l'envoya à Nelson, en lui disant d'employer toutes les ressources de sa beauté et de son art dans le plaisir, pour arracher au vieil amiral une protestation solennelle contre cet acte de clémence. Lady Hamilton, qui avait été en butte au mépris d'un grand nombre de Napolitains, saisit avec avidité cette occasion de vengeance; elle alla trouver Nelson, et Nelson, flétrissant toute sa gloire militaire par cette lâche condescendance, osa déclarer que la capitulation était nulle, parce qu'elle n'avait pas été ratifiée par lui, et qu'il n'en souf-frirait pas l'exécution.

Les arrestations commençaient dans Naples; le départ des républicains qui étaient déjà embarqués fut suspendu; le lâche et infâme Mégeant, au lieu de se battre pour l'exécution du traité jusqu'à sa dernière cartouche, rendit les ôtages qui lui avaient été confiés, et signa la plus honteuse de toutes les capitulations: il promit de livrer les républicains qui s'étaient réfugiés dans le château Saint-Elme, et il les livra; on le vit parcourir les rangs de ses soldats et en faire sortir les malheureux qui s'y étaient cachés sous l'habit de Français. Il n'y a pas de paroles pour caractériser une telle infamie.

A peine les Français partis, la réaction la plus sanglante s'établit régulièrement et solennellement dans Naples : on institua une junte d'état, et le seul choix des chefs caractérise ce tribunal; ce furent: Guido Baldi, Sambuti et Speziale. Guido Baldi commença par faire un arrangement avec le bourreau. Comme il voulait faire tuer une immense quantité de personnes, il lui sembla qu'il était exorbitant de payer six ducats pour chaque tête coupée, et il trouva moyen d'obtenir une diminution en faisant substituer à ce salaire une pension annuelle : « C'est une grande économie, disait-il, parce que le bourreau aura de l'occupation tous les jours pendant dix ou douze mois.» Ensuite on fit la liste de tous les coupables. Furent déclarés criminels de lèse - majesté, au premier chef, ceux

qui avaient occupé un emploi dans la république, ceux qui avaient tiré sur les lazzaroni pendant qu'ils pillaient et incendiaient Naples, ceux qui s'étaient fait inscrire dans les clubs, enfin tous ceux qui, d'une façon quelconque, avaient montré leur attachement à la république: c'était condamner la moitié de Naples. L'application de la peine fut aussi régulière que la peine était juste. On n'admettait pour les accusés, ni témoins, ni défenseurs; on condamnait des enfans de douze ans. Un ou deux exemples donneront une idée des juges.

Parmi les hommes destinés à la mort était Nicolas Fiani, à qui l'on n'avait pu arracher un aveu et que l'on ne pouvait convaincre; Speziale se rappelle que Fiani a été autrefois son ami, il le fait venir du fond de la prison où il languissait; on l'amène devant lui, désenchainé, non dans le lieu où se tenait la junte, mais dans ses appartemens. En le voyant entrer, les larmes de Speziale coulent; il l'embrasse. « Pauvre ami, à quel état je te vois réduit! Je suis fatigué de faire le bourreau je veux te sauver. Mais pour te sauver, il convient que tu me dises ce que tu as fait. Tu connais les accusations portées contre toi. Devant la junte tuas bien fait de les nier, mais ce que tu me diras à moi, la junte ne le saura pas...» Fiani a foi en ces paroles d'amitié, et Fiani avoue... « — Il faudrait que tu l'écrivisses; cela me servirait pour me souvenir. » Fiani écrit, et quand il a fini, il est renvoyé à sa prison, et deux jours après il marche à la mort.

Speziale se plaisait à aller presque tous les jours dans les prisons, tourmenter ou opprimer, par sa présence, ceux qu'il ne pouvait encore faire mourir. Un soldat tua un pauvre vieillard qui, pour un instant, s'était approché d'une senêtre afin de respirer un air moins corrompu; les autres membres de la junte voulaient demander compte de ce meurtre : «Que faites-vous, dit Speziale : cet homme n'a fait que nous ôter l'ennui de prononcer une sentence.» La semme de Buffalui recommanda son mari: «Votre mari ne mourra pas, lui dit Speziale, soyez tranquille, il ne sera qu'exilé. — Mais quand? — Le plus tôt possible.» Les jours s'écoulaient et l'on n'avait pas de nouvelles de l'affaire de Buffa: sa femme retourna près de Speziale, qui s'excusa de n'avoir pas encore eu le temps de s'occuper de l'affaire du mari, et il la congédiait en confirmant ses esperances. « — Mais pourquoi insulter au malheur de cette femme? » lui dit alors une personne qui était présente à ce discours: car Bussa était dejà condamné à mort; mais sa femme ignorait la sentence. Qui peut décrire le désespoir, les

lamentations, les larmes, les reproches, de cette infortunée? Speziale, avec un sourire froid, lui dit: « Quelle femme affectueuse! elle ignorait jusqu'à présent le sort de son mari. C'est justement là l'effet que je voulais voir: j'ai vu, tu es belle, tu es jeune, va chercher un autre mari, adieu. »

Tout ce qu'il y avait de noble, de grand, d'industrieux dans Naples, fut condamné. Il y eut plus de quatre-vingt millions de confiscation. Le brave Hector Caraffa, Domenico, Francisco Conforti; Vincenzio, publiciste distingué; le chevaleresque Schipani, l'évêque Troisé, Granale, et une foule d'autres, furent exécutés. Il n'y eut pas une branche des arts, des sciences, du commerce, de la guerre, qui ne fût frappée dans ses plus jeunes et ses plus belles espérances. Ceux que l'on ne pouvait convaincre de crime étaient condamnés de par Ferdinand, et le nom du roi. qui fait grâce dans tous les pays du monde, tuait à Naples. Eh bien! parmi tant de victimes, pas une seule dont le courage ou le patriotisme se soit démentie devant l'échafaud; mais il en est quelquesunes dont la conduite et le langage eurent plus d'éclat (plus d'énergie était impossible), et nous choisissons au hasard entre mille traits sublimes.

Cirillo fut amené devant le juge. On lui demanda quelle profession il avait sous la monarchie; il répondit : « Médecin... — Sous la république? — Représentant du peuple... — Et devant moi, qu'es - tu? » Speziale croyait l'humilier. — « Devant toi? Un héros! »

Quand on annonça à Vitagliani son arrêt de mort, il jouait de la guitare; il continua à jouer et à chanter jusqu'au moment de son supplice. En sortant de la prison, il dit au geôlier: «Je te recommande mes compagnons; ce sont des hommes, et tu pourrais un jour être malheureux comme eux.»

« Je t'enverrai à la mort, dit Speziale à Velasco... — Toi? Je mourrai, mais ce n'est pas toi qui me feras mourir! » Ainsi parlant, il mesure de l'œil la hauteur d'une fenêtre qui était dans la salle du tribunal, et se précipita sur le pavé, laissant Speziale interdit à la vue de tant de courage et désespéré d'avoir perdu sa victime.

Personne ne déploya plus de sang-froid que Grimaldi: quoique son arrêt fût prononcé, il fut tenu dans les fers plus d'un mois après sa condamnation. Enfin l'ordre fatal arriva: il était nuit; une compagnie de Russes le transporte de la prison au lieu de l'exécution; il a le courage d'échapper à ses gardes, se défend contre tous les

saldats, se roud; libre et se sauve. La troupe le suit en vain pendant près d'un mille, et elle ne l'aumit certainement pas rejoint si, au lieu de finir, il n'eût cru plus prudent de se cacher dans une maisen dont il trouva la porte ouverte. La nuit était obseure et oragense; une lampe le trahit, et il fut découvert par un soldat qu'è le suivait de loin. Quand on le rejoignit il désarma deux soldats, et l'on ne put le prendre que lersqu'il tombaseuvert de blessures et à demi-mort.

Caracciolo Francisco dait, sans contredit, un des premiers génies militaires de l'Europe. Il avait commencé à donner une marine à Naples. La nation l'adorait, le roi l'aimait, mais Nelson le haïssait; il fut condamné. Il était sur le quai, causant de la construction d'un vaisseau anglais qui était devant lui, on vint lui annoncer sa condamnation à mort; il poursuivit tranquillement sa conversation. Un marinier avait reçu l'ordre de préparer le supplice, la pitié l'en empéchait ; il pleurait sur le sort de ce général, sous les ordres duquel il avait servi: « Courage, lui dit Caracciolo: est-ce qu'un marin pleure lorsque son maître meurt ?» Caracciolo fut pendu comme un infâme aux antennes de la frégate la la Minerve, et son cadavre jeté à la mer. Le roi était à Ischia et vint le jour suivant loger dans le vaisseau de l'amiral Nelson. Au bout de deux jours, le cadavre de Caracciolo apparut sur l'eau aux yeux du roi, qui recula d'épouvante en recongaissant son ancien ami... Ses restes furent recueillis par les marimers, qui l'avaient tant aimé, et les honneurs funchres lui furent rendus dans l'église de Sainte-Lucie, qui était près de sa demeure. Cette cérémonicétait d'autant plus belle, qu'elle niavait aucune espèce de faste, et qu'elle ent lieu en dépit de ceux qui alors pouvaient tout conduire; elle fat accompagnée des larmes sincères de tous les pauvres habitans de ce quartier, qui considéraient Caracciolo comme leur ami et leur père.

Enfin, les fammes voulurent avoir aussi leur part de martyre et de gloire dans cet holocauste de toutes les supéniorités. Pimentel Eleonora Fanceoa est la medame Roland de la révolution de Naples : belle, jeune, élève de Métastuse, faisant des vers pleins de grâce et d'âme, elle s'enflumma d'enthousiasme pour la république dès que co mot ent retenti dans l'air napolitain. Au moment de la promière arrivée des Français, en 1709, elle se travestit en matelot; et, mélée à beaucoup de patriotes, s'introduisit dans le chûteau Suint-Elme, qui fut livré-par-cusaux Français:

elle croyalt alors que France et Aberté étaient deux mots synonymes. Pendant la république, ce fut elle qui écrivit le Moniteur napolitain, journal plein du patriotisme le plus ardent et le plus élevé. Au retour de Ferdinand, ces écrits devinrent un crime, et on envoya Eleonora à l'échafaud. Avant d'y marcher, elle voulut boire du casé, et dit : Forsan hæc olim meminisse juvabit.

Je m'arrête, non parce que les faits manquent, mais parce que les morts héroïques abondent trop dans cette sanglante année. C'est ainsi que Ferdinand et Caroline rentrèrent dans leur royaume. Et au bout de quelques jours, Acton aurait pu dire: Le calme règne à Naples.

C'était une époque terrible pour les rois qui n'aimaient pas les voyages, que la fin du xvm' siècle et le commencement du xrx ; les souverains étalent toujours sur la grande route, jetant leur couronne en se sauvant, comme l'amant d'Atalante ses pommes d'or, pour arrêter ceux qui les ramassaient. Ferdinand était à peine rétabli sur son trône, qu'une nouvelle trahison de sa femme, la reine Caroline, attira la colère de Napoléon sur le royaume de Naples. En quelques jours, une armée française traverse les États Romains, arrive aux portes de Naples. Ferdinand reprend le chemin de la Sicile, et Joseph Bonaparte, accompagné de Massena, prend possession, comme général, de cette ville où il fut roi quelques jours après. Mais cette couronne n'était pour luiqu'une pierre d'attente; et nommé bientôt noi d'Espagne, il éérivit de Bayonne à sa bonne ville de Naples, pour lui fiitre part que son cher hean-frère, Joachim Murat., était nommé par l'empereur pour le remplacer : on eût dit une circulaire. Murat, après s'être fait précéder d'une proclamation où il annonçait son arrivée au milieu de ses peuples. avec son auguste épouse, le prince royal, Achille Napoléon, et sa petite samille, qu'il hi était doux de confier à leur amour et leur fidélité, entra dans cette ville de soleil, tout brillant de broderies, d'or, de phimes, avec un immense état-major, faisant résonner le pavé sous les pieds de tous ces chevaux piaffans et caparaconnés, et la ville le recut avec des acclamations unanimes, comme depuis quinze cents ans elle recevait tous les isouverains qui lui venaient de l'étranger: Cependant , à dire vrai , ce roi-Franconi convenait merveilleusement à Naples; mais l'enthousiasme du peuple ne dura pas long-temps : nous étions toujours les mêmes vainqueurs, égoistes et tyrans. En 1799, démocrates et républisains, nous avions



ITALIE PITT eva

FEMME D'IZTHIA.

7 11



nsoncé de force, dans le sol napolitain, notre arre de la liherté, et nous avions pendu cenx qui ne aluaient pas en passant devant. En : 805., impéialistes et conquérans, nous greffames violempent le gouvernement militaire sur cette Naples i joyeuse, si insouciante, si amoureuse de sa mer i de son carnaval. Le despotisme de la moustache levint intolérable dans cette malheureuse ville: pour qui ne trainait pas un grand sabre sur les parés de la Chiaja, il n'y avait qu'humiliations et qu'injustices. Dans les provinces, les commandans militaires étaient de vrais despotes : pas d'autres lois que leurs caprices. Dans la cité, la garde particulière du roi se permettait toutes espèces de violences; on vit des officiers de police assaillis à leur poste par des officiers de la garde, liés par eux, trainés à travers les rues les plus peuplées jusque sous les fenêtres du palais royal; et là, dépouillés de leurs vêtemens et souctés, parce qu'ils avaient ordonné l'arrestation d'un des compagnons de ces officiers qui troublait une fête publique.

On ne peut nier, cependant, que Murat n'ait sait quelque bien dans le royaume de Naples. C'est lui qui détruisit les brigands de la Calabre : il enleva Capri à sir Hudson Lowe, et pendant les quelques années de son règne, il ordonna des souvernement péchait par la base, il ne tenait pas au sol: c'élait comme une excroissance sur le royaume, qui ne s'incorporait pas à sa chair et à ses os.; cétait toujours la France substituée à Naples. On sait qu'après la campagne de Russie, Murat abandonna l'empereur, et fit un traité avec l'Anglelerre et l'Autriche contre la France; il adressa à son armée une proclamation où il expliquait ce changement de conduite; il faut lire dans le Mcmorial de Sainte-Hélène les paroles amères avec lesquelles l'empereur parle de cette proclamation :

a Il est impossible, dit-il, de concevoir plus de lurpitude que n'en contenait la proclamation de Murat en se séparant du vice-roi. Il est dit que le temps est venu de choisir entre deux bannières, celle du crime et cellé de la vertu: c'était ma bannière qu'il appelait criminelle, et c'est Murat, mon ouvrage, le mari de ma sœur, celui qui me doit tout, qui n'eût rien été sans moi, qui n'est connu que par moi, qui écrivit cela. Il est difficile de se séparer du malheur avec plus de brutalité, et de courir, avec plus d'impudeur, au -devant d'une nouvelle fortune.»

Voici eependant une lettre que nous tirons

de la Reune rétraspectire, et qui présente la position de Murat sous un jour intéressant. C'est; du reste, un monument curieux de la faiblesse de caractère, de la versatilité d'idées, et en même temps de la bonté tendre de cet homme si gigantesque sus le champ de bataille.

« Ma chère seun, je ne saurais vous exprimen le bonheur que m'a fest éprouver votre lettre du 9, de Nice, que la grande-duchesse de Toscana vient de m'adresser. Quand me sera-t-il permis de rous exprimer de vive voix tous les sentimens qui m'agitent en ce moment? Comment vous peindre mes tourmens et l'horreur de ma situation? Je laisse à votre âme sensible, à votre constante amin tié pour moi, à l'apprécier. Elle ne la supposera jamais aussi affreuse qu'elle l'est en effet. L'empereur est aux prises avec les alliés, la France est malheureuse, et tout me fait un devoir de ne phe aller mourir pour les défendre, tout m'attache à ma nouvelle patrie : le sort de mes enfans ; celui de mes sujets l'a emporté; je suis resté pour eux « et, en apparence, dontre l'homme que je tévère, et que j'aime encore plus. Cependant, je ne ame pas encore ennemi, et j'espère que la paix viendra avant que le roi de Naples ait pu se décider à agir. Ah! ma sœur, plaiguez-moi! Vous miaimes, et vous savez combien j'aime l'empereurle Je lui ai proposé de sauver l'Italie en la rendant indépendante : on n'a jamais répondu, quand, d'un autre côté, les alliés me demandaient de m'expliquer, et me menaçaient du renversement, du trône de Naples.

"J'avais rempli envers la France, envers l'empereur, les devoirs de la reconnaissance: j'ai dùr remplir ceux de roi, ceux de père; j'ai dû sauven mes enfans, quand je me serais perdu sans résultat et pour eux et pour la France. Ah! ma chère sœur, plaignez moi; je suis le plus malheureux des hommes! Que de larmes je verse!

« Si vous voulez venir à Naples, je vous enverrai prendre par une frégute, ou de la manière, que vous le désirerez; ordonnez. Combien, Caroline, combien mes enfans seraient heureux de vous embrasser! Adieu, ma bonne et tendre sœur; rappelez-vous que vous avez et aurez toujours en moi un ami à toute épreuve, un ami qui vous aimera toute sa vie. Ne cessez pas d'être bonne pour moi; n'imitez pas Camille; je lui ai écrit à Turin, il n'a pas daigné me répondre.

« Adieu, j'embrasse la plus belle, la meilleura des sœuns.»

Son repentir répare hientôt son ingratitude, et,

sa mort l'efface ensuite. Napoléon étant parti de l'île d'Elbe, Murat rompit tout lien avec les alliés, se déclara pour l'empereur, et, à la tête d'une forte armée de Napolitains, s'avance dans la Haute-Italie pour la faire soulever en faveur de la France contre l'Autriche; mais, battu par Bianchi à Tolentino, il s'enfuit de place en place, et, le 19 avril, rentra au milieu de la nuit, désespéré, honteux, avec quelques compagnies de sa garde qui le précédaient, et qui traversèrent silencieusement les rues en se rendant à leurs casernes. Le lendemain, il sit afficher dans toutes les rues une constitution en 188 articles (il y avait huit ans qu'il la promettait); puis, se travestissant en matelot, il se rendit secrètement dans l'île d'Ischia, et de là en France. La traversée fut fort pénible, et au milieu d'une bourrasque, il s'écria : «Il nous fallait bien aussi une petite tempéte!»

A peine eut-il abordé à Cannes qu'il lui fallut se cacher pour échapper à la fureur des réactionnaires du Midi. Il se retira dans les bois, où des amis sûrs lui apportaient de la nourriture et des vêtemens. Fatigué de cette vie de craintes, Murat se réfugia en Corse, où il trouva quelques-uns de ses anciens compagnons d'armes. Il crut qu'avec leurs secours, il pourrait reconquérir son royaume, et fréta cinq petits bâtimens sur lesquels il se proposa de passer en Calabre. Tel n'avait pas d'abord été son projet. M. Macirone avait été chargé par lui de demander un asile à l'Autriche. Ce négociateur était parvenu, non sans beaucoup de démarches et de soins, à obtenir du prince de Metternich un acte authentique par lequel l'empereur accordait à Murat un asile dans ses états, sous les conditions suivantes :

1º Qu'il prendrait un nom particulier;

2° Qu'il fixerait son séjour dans une ville de la

Bohême ou de la Haute-Autriche; 3° Qu'il s'engagerait à ne pas quitter les états au-

trichiens sans le consentement de sa majesté. Il obtint de plus pour le roi détrôné des passeports signés des ministres des puissances alliées alors à Paris.

Lorsque M. Macirone put parvenir à lui remettre cette autorisation et ce passeport, Murat était sur le point de s'embarquer avec le petit nombre de braves qui devaient l'accompagner dans sa périlleuse expédition. Murat lui répondit qu'il était venu trop tard, que le sort en était jeté, qu'il exposerait à la vengeance du gouvernement français ses généreux compagnons d'armes. Envain M. Macirone fit de nouveaux efforts pour le déterminer à renoncer à sa téméraire entreprise. Voici un extrait de la lettre que lui envoya le vice-roi :

« J'apprécie la liberté au-dessus de tout autre bien... Quel traitement puis-je attendre de ces puissances qui m'ont laissé, pendant deux mois, sous les poignards des assassins de Marseille?.... Errant dans les bois, caché dans les montagnes, je ne dois la vie qu'à la généreuse compassion que mes malheurs ont excitée dans l'âme de trois officiers français; ils m'ont transporté en Corse, au plus grand péril de leurs jours.

« Je n'accepterai pas, M. Macirone, les conditions que vous êtes chargé de m'offrir.

« Lorsqu'on vous remettra cette lettre, j'aurai déjà fait bon chemin vers ma destination; ou je réussirai, ou je terminerai mes malheurs avec ma vie. J'ai bravé mille et mille fois la mort sur le champ de bataille; je puis bien la braver une fois pour moi-même? Je frémis seulement pour k sort de ma famille.»

Nous ne raconterons pas la fin tragique de Murat; le poétique auteur de Rome souterraine l'a mieux fait que nous ne pourrions le faire. Après Joachim, Ferdinand IV remonté sur son trône, fut aussi clément qu'il avait été cruel.

En parcourant les annales de ce malheureux pays, ce qui frappe le plus, c'est l'absence complète de tout caractère national; plein d'originalité, de verve, d'imprévu, il n'a cependant aucune valeur comme nation; ce n'est pas un peuple; les populations de l'Europe sont venues tour-à-tour planter leurs tentes sur cette terre, et avec leurs tentes, leurs coutumes, leurs mœurs, leur sang, leurs lois. Les Normands y ont apporté la séodalité; Charles-Quint l'inquisition, Murat la conscription. L'histoire napolitaine est un habit d'arlequin dont chaque pays de l'Europe a fourni une pièce. Aussi Naples a-t-elle vu mille émeutes, mille insurrections, mille saccagemens, et pas une révolution: car à peine l'autorité de la veille était-elle abattue, qu'il fallait recourir à une autre puissance, un fondement national n'étant pas là pour servir de base. Aujourd'hui, cette malheureuse contrée semble plus tranquille et appelée à de meilleurs destins. Les rois qui la gouvernent naissent sur son sol, vivent de sa vie, en comprennent les besoins. Le peuple napolitain n'a pas une grande soif de liberté ni de gloire; ce qui lui faut, c'est qu'on ne l'écrase pas quand il dort sur les marches des palais, c'est la musique le soir dans les barques, les poissons frais et crus, une belle fête par mois, et polichinelle sur le môle. F. A.

# HISTOIRE

#### DU CONSERVATOIRE DE NAPLES.

Giovanni di Tappia, prétre espagnol, demeurant à Naples, eut le premier l'idée de fonder un conservatoire : c'était dans la première moitié du xvi siècle. Tappia était passionnément épris de la musique, mais il n'avait pas un carlin: que fait-il? Il part de Naples, s'en va pendant neuf ans dans tous les pays de l'Europe, la besace sur le dos, un bâton à la main, bravant la faim, le froid, la fatigue, et, frère quêteur d'une nouvelle espèce, mendiant pour une reine qui n'avait pas encore de trône, pour une déesse qui n'avait point encore d'autel.... l'Harmonie. Il revient en 1537, les mains pleines d'aumônes de rois, d'aumônes de peuples, et, sans en avoir rien distrait pour lui qui manquait de tout, il les dépose tout entières aux pieds de sa souveraine; avec ses richesses il lui bâtit un palais, il lui crée une nation, il lui peuple une cour..., ou, autrement dit, il fonda, l'an 1537, le premier conservatoire, nommé di Santa Maria di Lorcto.

Le succès de ce premier établissement fut si grand, que, pour recevoir tous les élèves qui se présentaient, il fallut bientôt en fonder un second sous le nom de di Sant'Onofrio di Capuana, et enfin une association religieuse en créa un troisième appelé della Pieta dei Turchini: aussi les élèves étaient-ils habillés à la turque. C'est ce dernier qui, fondu avec celui de Sant'-Onofrio, est devenu le fameux conservatoire si célèbre dans toute l'Europe; mais, à l'époque dont nous parlons, l'organisation de ces établissemens ne ressemblait guère à celle d'aujourd'hui; et on lit dans des documens existant encore à leur bibliothèque, que dans le principe il ne s'enseignait au Conservatoire que trois choses : la lecture, la prière et la musique; quant à l'écriture, il n'en est pas question. Le roi Charles y ajouta depuis l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la philosophie.

Cependant le nombre des élèves allait toujours croissant, et par conséquent les fonds toujours

diminuant, puisque les élèves étaient élevés sans payer. Les directeurs étaient fort embarrassés. Aller encore faire une quête dans toute l'Europe? C'était chanceux, et puis tout le monde n'aime pas la musique comme Tappia. Donc, pour ne pas faire banqueroute à la reine de l'harmonie, on imagina un moyen bien simple : ce fut de tirer profit du talent des élèves. Les uns furent distribués dans les églises de Naples pour dire la messe; les autres, et ceci est plus curieux, furent enrôlés dans le régiment des anges, c'està-dire que lorsqu'il mourait quelques petits enfans de parens riches, qui voulaient bien payer de riches funérailles, nos jeunes conservatoriens s'habillaient en anges, à peu près comme une danseuse de l'Opéra, avec des ailes sur les épaules, un maillot en soie couleur de chair, des plumes et des fleurs sur la tête, et ils planaient ou dansaient autour de l'enfant; d'autres enfin. pris parmi les plus grands, avaient pour office de charger les corps sur leurs épaules, et de les conduire à leur dernière demeure. Quant aux chanteurs, ils étaient réservés pour saire de la musique dans les églises de Naples ou des pays voisins, dans les processions; pour chanter le Libera me, Domine, autour des catafalques, et enfin pour servir de choristes dans les théâtres.

Je sais peu de choses plus curieuses et plus caractéristiques, que les mœurs des élèves de ces trois conservatoires : jeunes, nombreux, hautains, pleins de fougue et d'imagination, ardens à la fois comme des Napolitains, comme des artistes. et comme des hommes de vingt ans, ils formaient une véritable puissance dans Naples. C'était une cité au milieu de la cité, un peuple au milieu du peuple; ils avaient leurs costumes et leurs priviléges; c'était comme un atelier, comme un camp. Les élèves della Pieta dei Turchini avaient une sultane bleu-ciel, boutounée jusqu'au milieu du corps, avec un collet bleu aussi; un chapeau rond, et une grande robe turque de la même couleur; puis, par-dessous, un stylet et un pistolet. Le second conservatoire était habillé tout en rouge; ceux de Sant'Onofrio tout en blanc. Ja-

<sup>&#</sup>x27; Carlin, petite monnaie.

oux les uns des autres, envieux du talent, du nombre et des priviléges de leurs rivaux, ils épouvantaient Naples de leurs sanglantes discussions; c'étaient les Capulets et les Montaigus de la musique. Quand arrivait un nouvel élève dans l'une des trois écoles, il lui fallait subir huit jours d'épreuves. D'abord on lui enlevait à table sa nourriture; puis la nuit, au moyen de cordes arrangées en poulie, on élevait son tit à douge pieds au-dessus de terre, et en le laissait là plusieurs heures; ensuite quand on le faisait descendre on éteignait les humières, et on l'étrillait à coups de cordes et de bâtons, le tout pour savoir s'il était courageux et discret. S'il se plaignait, on le forçait de quitter l'école; s'il ne disait rien, il était proclamé dignus entrare. Alors on lui faisait jurer haine aux autres conservatoires, guerre à tous ceux qui voudraient attenter aux priviléges de l'école; et désormais purifié par le baptême de la bastonnade, on lui donnait le stylet et le pistolet.

Ne croyez pas que ce fussent seulement des armes de parade; les jours de fête, tous les conservatoriens allaient dehors armés, et à la plus petite occasion le stylet sortait de sa gaine, et la guerre était dans la rue. Quelquefois même ils se donnaient rendez-vous pour tel jour, pour telle heure, dans tel lieu; le nombre des combattans était fixé d'avance, et aussi celui des hommes qui devaient être blessés ou tués, et une fois convenu qu'il y aurait, par exemple, dix morts, aucune force humaine n'aurait pu les séparer avant que les dix morts ne fussent par terre.

Mais heureusement leur haine n'était pas toujours armée de pistolets et de poignards, et leur vangeance s'exerçait parfois sur un théâtre moins sanglant que le champ de bataille. Il y a là-dessus, dans les Mémoires du Conservatoire, quelques traits assez curieux et que je vais rapporter.

Pour entretenir l'émulation entre eux, on avait décidé que chaque conservatoire à son tour irait faire de la musique dans l'ancienne église di San Francesco di Paolo et à celle de Sant' Emilio. On prenait dans chaque collége l'élite des élèves, soit dans l'exécution, soit dans la composition; l'un était chargé de faire la messe et les vêpres, et ses camarades les exécutaient. C'est de là que datent les progrès de la musique d'église, qui fut portée ensuite dans l'école romaine à un si haut degré de perfection. Naples, si amoureuse des représentations, de l'harmonie, et de tout ce qui ressemble à un tumulte, se portait en foule à

ces luttes musicales: pour avoir des places il fallait souvent attendre depuis le lever du jour; les gens riches donnaient jusqu'à la valeur de 20 fr. pour obtenir une chaise; sans se souvenir qu'on était dans un lieu sacré, on applaudissait chaque beau passage avec fureur comme au théâtre, et si la musique n'était pas bonne, en guise de sifflets, on faisait crier les pieds des chaises en les frottant contre les dalles: il y avait des messes qui tombaient. On sent tout ce que la présence et l'animation de la multitude devaient ajouter encore au sentiment de jalousie qui divisait les trois écoles: elles en donnèrent d'étranges preuves.

Le jour de la fête de sainte Irène, le conservatoire dei Turchini devait se présenter à la lutte. La veille, les élèves des autres colléges s'introduisent chez les Turchini, séduisent les domestiques à force d'argent, et font plonger dans l'eau, pendant toute la nuit, les instrumens dont on devait se servir le lendemain : au point du jour, ces instrumens sont remis à leur place, et les musiciens les emportent à l'église : quelles furent leur surprise, leur rage, leur honte, quand ils voulurent se mettre d'accord; le fameux concert de Jean-Jacques était de la musique céleste en comparaison de ce charivan; toute l'église, qui était pleine d'auditeurs, éclata de rire : il leur fut impossible d'exécuter leur musique. Jugeant bien de qui partait ce tour infame, ils jurèrent d'en tirer une vengeance éclatante.

Le jour de San Francesco, c'était aux élèves du collége de Sant' Onofrio à exécuter une messe dans une des premières églises de Naples; or, à Naples, l'habitude est de faire dans les églises un orchestre avec de hautes tables liées ensemble sur lesquelles on établit un parquet. Que firent les Turchini? La nuit, ils se glissèrent dans leglise et donnèrent un trait de scie à tous les pieds de table; le lendemain, les élèves de Sant'Onofrio arrivent triomphant et montent sur leur & trade. D'abord tout alla assez bien, et l'édifice résista parce que les musiciens n'arrivaient qu'un à un et qu'ils ne faisaient pas grand mouvement; mais au moment de commencer, quand chacun courut à sa place et que le chef d'orchestre donna le signal en frappant vivement du pied, tout i coup les tables s'ébranlent, se dérobent, le parquet manque, et voilà que tombent ensemble, pêle-mêle, l'un sur l'autre, hommes, chaises, contre-basses, violons, cors; les cordes se brisent et sifflent, les blessés poussent des cris affreux; l'un gémit écrasé sous une basse et un



PLACE DU CHATRAU.

TALE PITT.



bassier, l'autre a l'archet du chef d'orchestre dans la bouche; boites d'instrumens cassés, côtes d'hommes enfoncées, chaises mises en morceaux, lamentations, rires de l'auditoire, eris de terreur, tout cela se mêle, se confond et fait la plus étrange musique qui jamais ait été entendue. Cependant, après le premier moment de sur prise, tous les specialeurs cousurent au secours de ces malheureux, mais on ne put pas retrouver le chef d'orchestre; enfin, après bien des recherches, on entendit dans un coin un gémissement comme celui de quelqu'un qui parle dans un chapeau, et l'on vit deux jambes qui s'agitaient frénétiquement en l'air: c'était le malheureux chef d'orchestre qui avait donné une tête dans la grosse caisse et s'y était enseveli tout entier.

C'étaient de véritables écoliers de Cluny que ces musiciens du Conservatoire, insolents et querelleurs dans la rue, hargneux sur leurs priviléges intérieurs, toujours prêts à l'émeute et à la révolte. S'ils n'étaient pas contens de leurs maitres, ils s'en allaient se plaindre au roi; et il arrivait souvent que le prince, étant à la chasse à plusieurs milles de la ville, se trouvait tout à coup entouré d'une trentaine des plus déterminés qui lui présentaient d'un ton menaçant leurs doléances. Un espion du gouvernement s'étant une fois glissé dans un des colléges, et ayant été reconnu, on le saisit, on le jeta dans la cave du directeur, et il y resta huit jours enfermé, sans autre nourriture que des melons d'eau.

Une autre fois, un élève du collége de Sant' Onofrio ayant battu un homme sur une place, fut arrêté et mis en prison. Cette nouvelle se répand dans le collége : aussitôt tous les élèves se lèvent et s'arment en masse; les plus âgés marchent droit à la prison appelée della Vicaria pour en arracher leur compagnon. Repoussés par des forces imposantes, ils se portent chez le président du tribunal, le surprennent dans sa maison, le forcent à signer sans retard un ordre de mise en liberté pour leur camarade; et, munis de ce papier, ils vont reprendre le prisonnier et le portent en triomphe au Conservatoire. Le lendemain, le président alla porter ses plaintes au roi : et telle était la terreur qu'inspiraient ces colléges, que l'on n'osa pas les attaquer et les punir en plein lour, de peur d'une révolution; mais, la nuit, un régiment de ligne cerna l'établissement; deux cents sbires, armés jusqu'aux dents, pénétrèrent dans les chambres, et chaque élève surpris dans son lit fut enchaîné et conduit en prison. On fut

forcé de les jugar sur-le-champ, our les Lazzaroni commençaient à s'agites en leus faveur. On
les condamns à être attachés sur un âne, avec la
sentence au cout, la robe déchirée dans leus inute,
précédés d'un étendand qui dissil leur faute,
et à parcourir aimsi les principales rues de Noples; mais, à la puière de taus les nobles qui
protégnaient et aimaient les conscruatoires, le roi
commus la peine, et ils furent seulement promenés par les rues, liés deux à deux, avec le tête
rasée et la sentence au cou.

Le ches des révoltés, qui a'appelait Ceglia, jeune homme d'une sorce terrible et d'une stature colossale, marchait en tête, portant l'étendard; mais comme l'on craignait toujours une autre révolte, tous les autres conservatoires surent gardés par la cavalerie, et le triste cortége évita avec soin tous les lieux ou il y avait des rassemblemens de Lazzaroni: grâce à ces mesures de prudence et de sorce, les prisonniers surent trainés dans presque toute la ville et ils arrivèrent jusqu'à la prison, où en les jeta pêle-mêle avec les criminels.

Il me semble que rien ne peut mieux exprimer la puissance de ces jeunes gens que de voir à quel horrible supplice on les condamnait; mais au lieu de se laisser ahattre par ce malheur ignominieux, sachant bien qu'ils ne méritaient pas d'être confondus avec les voleurs et les assassins, ils prirent leur peine en patience, c'est-à-diré en musique; ils obtinrent qu'on leur rendît leurs instrumens, se mirent à donner des concerts dans leurs cachots, et changèrent le bagne en conservatoire.

Je ne sais rien de plus caractéristique que ce trait: toute la nation napolitaine me sembla peinte là-dedans, fougueuse et ardente dans la révolte, se levant en armes dans la rue, se battant, renversant, vaincue, jetée dans les fers, et mettant un air d'opéra au bout de tout celu, comme nos vaudevillistes un vaudeville final à la fin de chaque pièce.

Ils firent même plus: quand vint la fête du roi, comme la prison était sous une partie du palais royal, au moment où le prince entrait dans son bain, ils lui firent une sérénade. Cette saure amère et narguante fut prise par le prince comme une félicitation suppliante; et, chaumé de leur harmonie, il ordonna qu'on les mit en liberté.

A cette heureuse nouvelle, tous les nobles de Naples résolurent d'aller eux-mêmes chercher les prisonniers en grande pompe. Le matin du jour de la délivrance, on eût pris la rue qui menait à la prison pour un de nos Longchamps: chevaux richement enharnachés, voitures dorées et armoriées, valets en magnifique équipage, grandes dames éblouissantes de parures et de pierreries, se pressaient en foule autour de la prison; les portes sont ouvertes, on enlève les malheureux jeunes gens sur les bras, on les porte tout enivrés dans de splendides voitures, et on leur fait parcourir tous ces mêmes lieux où un mois auparavant ils étaient passés captifs au son de trompe et la sentence au cou.

Le soir, on leur donna un grand banquet, auquel ils répondirent par un concert, car c'était à la fois leur seul remerciement comme leur seule vengeance.

Cette punition, au lieu de les abattre, releva encore leur orgueil; ils se sentaient appuyés, ils ne cessèrent pas de se tuer entre eux et de battre les bourgeois toutes les fois que l'occasion se présentait.

Si, pour être grand homme, il ne faut ressembler à personne, s'il faut être batailleur comme Benvenuto, volcanique comme Salvator Rosa, rude et hardi comme Michel-Ange, certes, ces trois conservatoires devaient être une pépinière de petits génies, et, en effet, les maîtres les plus célèbres de l'école italienne en sont sortis: nous avons d'abord le fameux Alexandre Scarlati, dont M. Fétis, dans ses concerts historiques, nous a fait entendre quelques ravissans morceaux;

- Nicolo Porpora,
- Leonardo,
- Leo,
- Pergolèse, dont le nom est aussi doux qu'un de ses chants;
  - Le divin auteur de Nina, Paesiello;
- Piccini, Sacchini, Zingarelli, Taschi, Guglielmi; et enfin, pour clorre la liste de tous ces grands noms, le maître de Rossini dans la musique bouffe, l'auteur du Mariage secret et des Horaces, Domenico Cimarosa.

Bellini est aussi sorti de cette école.

En chanteurs elle a produit :

— Farinelli, Caffarelli, Aprile, et notre ami, le Jupiter des chanteurs, comme Rubini en est l'ange; notre Geronimo, notre Campanone, notre Podesta, notre Mosè, Lablache enfin, Lablache! et je vous vais raconter tout-à-l'heure son histoire à cette école.

Depuis cinquante ans les élèves du Conservatoire sont devenus beaucoup moins belliqueux, et l'organisation du Conservatoire va toujours s'améliorant. Autrefois on recevait des élèves à tous les âges, et il y avait des écoliers de quarante ans et de huit; maintenant on n'admet personne qui ait passé l'âge de vingt-deux ans, et jusqu'à cet âge il n'est pas permis de quitter le Conservatoire.

C'est cette loi qui rendit Lablache si malheureux. Lablache, avec sa taille de Goliath, sa figure à la Vandick, était de toute l'école le plus spirituel, le plus gai, le plus insoucieux, le plus doué, et le plus paresseux; on pourrait dire de lui ce qu'un célèbre professeur disait d'une ravissante cantatrice: Elle n'aime pas la musique, c'est la musique qui l'aime. Il savait toujours tout plus vite que tout le monde, et pourtant il n'apprenait jamais rien. Jamais esprit ne fut plus fertile en expédiens et en tours de collége. Il était l'ame du Conservatoire. Dès qu'il y avait parmi ses compagnons quelque pauvre jeune homme, bien pris d'amour pour quelque belle dame : Lablache, Lablache, disait-il, fais-moi une lettre; et Lablache, secrétaire-général des Menus-Plaisirs, lui écrivait la supplique amoureuse la plus tendre et la plus ingénieuse. Pendant la messe, pendant les études, il gravait sur tous les bancs, sur toutes les murailles, son nom en lettres gigantesques comme lui, et on les retrouve encore aujourd'hui partout. Ce devrait être vraiment admirable, de voir, au milieu de toute cette population de jeunes gens, ce grand jeune homme, qui les dépassait de la tête, si beau, si puissant, et d'une puissance tellement sans effort, d'un visage si doux, si bon et pourtant si plein de caractère qu'il a l'air d'un portrait antique; avec cette luxuriance de santé, de jeunesse et de force; cette forêt de cheveux noirs comme Samson; cette surabondance de verve et de gaîté intarissable, et cette voix, enfin, cette voix sans pareille, cette voix qui n'avait alors que vingt ans, et dont chaque son est à la fois puissant comme un roulement de tonnerre, et harmonieusement doux comme le bruit de la mer lointaine.

Un jour (il n'avait pas encore vingt-deux ans), un de ses amis lui offrit un engagement pour l'école de Palerme, en qualité de première contrebasse; il devait jouer les symphonies dans l'intermède des comédies. Lablache enchanté accepte, et comme il était trop jeune encore pour qu'on lui permit de quitter l'école, il saute par-dessus les murs, et part. Le lendemain, grande rumeur dans le Conservatoire; le directeur n'apercevant plus une tête qui dominait

toutes les autres têtes, et n'entendant plus une voix qui écrasait toutes les autres voix, dit à l'instant: Où donc est Lablache? La fuite est reconnue, on envoie deux gendarmes pour courir après lui; on le rattrapa à Salerne, et il fut ramené au Conservatoire entre deux baionnettes et deux sabres.

Peu de temps après, cependant, il entra au petit théâtre de San Carlino, comme contre-basse; et quiltant bientôt l'orchestre pour monter sur la scène, il prit le masque et l'habit de polichinelle. On ne peut se figurer avec quelle verveil remplit ce personnage; Salvator Rosa lui-même n'était pas plus spirituel et plus mordant dans le fameux signor Formica; on se portait avec fureur à San Carlino. Il quitta bientôt ce théâtre de ses succès, pour tenter une scène plus élevée, et devint ce qu'il est aujourd'hui, la première basse chantante de l'Europe.

Quelques mots sur le Conservatoire actuel.

Les recteurs, les vice-recteurs, les maîtres de l'école, sont tous prêtres, et ces jeunes gens, dont les uns doivent être chanteurs, les autres exécutans dans l'orchestre, et quelques-uns compositeurs d'opéra, sont élevés comme des séminaristes; on les soumet aux pratiques les plus minuteuses de la religion catholique; ils vont à consesse plusieurs sois par mois. Cependant ces exercices de piété ne nuisent pas à leur travail, et il se sait encore au Conservatoire de Naples toute la semaine sainte une espèce de miracle musical.

Voici ce que c'est:

Les mercredi, jeudi et vendredi saints on ouvre l'église du Conservatoire : elle est tendue en noir, et comme c'est la coutume des Napolitains de se rétir toujours de deuil pendant cette sainte semaine, tous les auditeurs sont habillés de noir aussi; la foule est immense, et les étrangers paient souvent un louis leur place. Le roi et la famille royale ne manquent jamais d'y assister. Alors, quand le moment est venu, quatre-vingts élèves, c'est-à-dire vingt soprani, vingt castrats, vingt lénors et vingt basses, entonnent le sublime Miserere du vieux mais intrépide Zingarelli; ils le chantent alla Palestrina, c'est-à-dire sans aucun accompagnement d'instrumens. Ce Miserere dure une demi-heure, et pendant cette demi-heure, ces quatre-vingts voix chantent sans être soutenues par aucun orchestre, et sans baisser même d'un quart de ton. On ne peut rendre l'effet produit par cette admirable musique, dans cette église l

sombre, et au milieu de cette foule si attentive et si pieuse.

Il se raconte là-dessus un trait assez étrange : Une jeune Anglaise, enceinte de huit mois, assistait à ce Miserere: aimant passionnément la musique, et plus impressionnable encore à cause de son état de grossesse, elle fut remuée jusqu'au fond de l'âme par ce solennel et religieux morceau; et lorsqu'on arriva à la fin, son émotion fut tellement forte, que les douleurs de l'enfantement la prirent, qu'elle devint mère au milieu de l'église, et pendant que les élèves achevaient les dernières mesures, tout à coup s'élevèrent et se mélèrent à leurs chants les cris argentins d'un nouveau-né. Certes, si cet enfant-là a vécu, ce sera un vrai chrétien et un grand compositeur, né ainsi dans le giron de l'église, et aux sons d'un concert de Conservatoire.

Il y a dans le Conservatoire un beau théâtre dans lequel on joue l'opéra, mais seulement pendant le carnaval. Les élèves composent la musique, les élèves en exécutent l'orchestre, les élèves la chantent sur la scène. Les jeunes gens de dix à quatorze ans sont chargés des parties de femmes, et le théâtre est aussi suivi que l'église.

Tous les ans le Conservatoire doit fournir deux compositeurs au théâtre de San Carlo; c'est une des conditions du traité que le gouvernement a fait avec l'impressario (directeur d'opéra). Mais l'adresse et l'avarice du fameux Barbaja éludent cette clause du contrat, et les malheureux élèves sont réduits au petit théâtre du Fondo: du reste Barbaja n'est pas un directeur comme les nôtres, c'est le Rothschild des directeurs d'opéra: il y eut un temps où il avait l'administration de cinq théâtres en Italie, le San Carlo et le Fondo à Naples, la Scala à Milan, le théâtre royal à Palerme, et le Grand-Opéra de Venise ; aussi a-t-il fait tailler dans un rocher du Pausilippe une villa de grand seigneur, qui s'appelle la villa Barbaja; et cependant, s'il a fait sa fortune par la musique, c'est bien le plus ingrat des hommes, car il la traite comme s'il ne la connaissait pas.

Voici un trait de lui :

Un jour, une jeune fille se présente pour entrer dans les chœurs, et propose de chanter un air ou une leçon de solfége; Barbaja, sans savoir ce qu'il disait, choisit le solfége; puis au milieu il l'interrompt en lui disant: Tais - toi donc, taistoi donc; ils te siffleraient s'ils t'entendaient chanter do, re, mi, au théâtre.

Une autre sois, à une répétition, les musiciens de l'orchestre avant de commencer se mettaient d'accord: Laissez donc, laissez donc, leur dit-il; vous vous accorderez le jour de la représentation.

Outre l'impéritie et la mauvaise volonté de Barbaja, il est plusieurs autres causes à la décadence de la composition. Au Conservatoire, le gouvernement n'accorde pas d'encouragement aux jeunes gens; on néglige l'étude fondamentale des prémiers maîtres, et peut-être que dans quelques aunées ne sortira-t-il plus un seul homme de mérite de cette école célèbre qui fait donner à l'Italie le nom de Reine de l'Harmonie.

Les travaux des élèves qui se destinent à la partie instrumentale ne sont pas suivis avec plus de soin. Qui entrerait pour la première fois dans le Conservatoire croirait beaucoup plutôt pénétrer dans un Pandemonium que dans une école de musique. A voir la méthode d'enseignement et les instrumens dont se servent les élèves, on sent qu'il est impossible qu'il en sorte jamais ni un Listz ni un Baillot. Les seuls pianos sur lesquels ils jouent, et encore en ont-ils un très-petit nombre, sont des épinettes anciennes qui n'ont que quatre octaves, on cinq au plus. Lis sont tous réunis dans la même salle; trente pianes mis à la file l'un de l'autre sont occupés par trente élèves d'âge et de force différente et qui jouent tous des morceaux divers; c'est un bruit infernal à rendre malade tout homme un peu organisé, et à dégoûter de la musique pour toute la vie. Il faut s'habituer à ce tapage, comme les soldats au feu, pour saisir quelque chose dans cette effroyable bataille de notes qui se croisent et se heurtent toutes les unes contre les autres. Ce n'est pas tout: à côté des pianos se trouvent les violons, les trombonnes, les contre-basses, puis une trentaine d'élèves qui chantent à tue-tête leurs compositions, de sorte que la grosse caisse sert d'accompagnement à la cavatine de Di tanti palpiti, et que les chants de désespoir de donna Anna se rencontrent et se mélent tout indignés avec l'air bouffon et grotesque de Campanone.

Et c'est là ce qu'on appelle un Conservatoire. Le directeur est cependant un vieillard habile et plein de mérite, Zingarelli.

Zingarelli naquit à Naples en 1752; resté orphelin dès son bas âge, il fut reçu par charité dans le conservatoire de Santo Loreto; il était contemporain de Cimarosa, et Hayda en faisait grand cas. On a de lui un grand nombre d'opéras, dont les plus connus et les plus remarquables

Iphigénie. — Pyrrhus. — Artaxerces. — Il Conte di Saldagna. — Ines di Castro. — La Secchia rapita. — Il Ritratto. — Romeo e Giulietta, où se trouve cet air sans pareil que l'on ne peut entendre sans verser de larmes, l'air de Umbra adorata, que Crescentini chantait si admirablement qu'il prétendait en être l'auteur.

On a encore de Zingarelli deux oratorios, la Destruction de Jérusalem et la Triomphe de David.

Les commencemens de sa vie furent comme ceux de tous les hommes supérieurs, durs et amers, et ce n'est qu'après de longs efforts et de brillans examens qu'il fut nommé maître de chapelle à Milan. A la mort de Guglielmi, il laisse cette place pour passer à la chapelle du Vatica à Rome, et il fut appelé comme directeur de Conservatoire de Naples beaucoup plus tard, après de longues traverses et un emprisonnement qui est un des actes les plus honorables de sa vie.

Napoléon était tout-puissant, et Naples étais sa sujette comme Paris. Pour mettre le comble à sa prospérité, Dieu lui donna un file, et, comme à tous les rois du monde, il lui faillut des actions de grâces publiques pour ce bonheur : ordre fut dont donné à Zingarelli d'écrire un Te Deum; mais le pieux maître italien répondit que, comme, selon lui, l'empereur avait mal agi en répudiant sa première femme, il ne pouvait pas, lui, Zingarelli, prostituer son art à chanter un enfant, fruit d'un mauvaise action, et il ne fit pas le Te Deum. L'empereur, qui était le protecteur des arts, comme chacun le sait, le fit jeter en prison.

'Tout octogénaire que soit Zingarelli, il a encore une facilité dans la pratique de son art qui tient du prodige; en une semaine il fait une messe et des vêpres. Tous les jours il consacre quatre heures à donner des leçons de contrepoint, où il est passé maître; et aussi bon et charitable qu'il est consciencieux, il distribue tous se appointemens aux pauvres. A le voir et à l'entesdre on ne s'imaginerait jamais parler à un homme de quatre-vingts ans ; écrivant sans lunettes, el marchant sans bâton, comme on dit, il a conservé dans l'esprit et la conversation une verve et un feu de jeunesse qui ne se peuvent rendre! Jamais il ne s'est marié; mais dès qu'il trouve un jeune homme sans fortune, et ayant des dispositions pour la musique, il le prend, l'élève et le dote. Rien de si simplement et si naturelle



INVERS FRAGMENTS, VASES ET BRONZES AU MUSÉE DES ÉTUDES.

RHOLVER TO THE STATE OF THE SHAPE SH

ment modeste que la manière dont il parle de lui, et s'il voit quelqu'un trop gonfié de son mérite, il aime à rapporter ce mot de Cimarosa: Un peintre disait à Cimarosa qu'il le considérait comme l'égal de Mozart; à quoi Cimarosa répondit brusquement: « Monsieur, c'est comme si je voulais vous faire croire que vous êtes supérieur à Raphaël. »

Zingarelli est comme tous les vieillards spirituels qui ont vu et souffert; il aime à raconter. Une de ses histoires favorites est celle que je vais vous dire sur Porpora.

Porpora passait par une abbaye d'Allemagne; les moines le prièrent d'assister à un de leurs offices pour entendre l'organiste, dont ils exaltaient beaucoup le talent. Porpora se rend à leur désir, va à l'église, et écoute attentivement. L'office fini, le prieur lui demande comment il trouvait cet organiste; à quoi Porpora ne répondit qu'avec peine, et en balbutiant; mais le prieur, qui ne se contentait pas d'un demi-éloge, l'interrompit, et, pour mieux le disposer à l'admiration, il ajouta que cet organiste était un homme de bien, plein de charité, et vraiment très-simple.

— Oh! répondit Porpora, quant à sa simplicité, je l'ai bien vue, car sa main droite ne s'aperçoit jamais de ce que fait sa main gauche.

L'homme le plus important dans l'établissement, après Zingarelli, est le fameux musico Crescentini. C'est lui qui est chargé de la direction du chant, et l'on ne pouvait pas donner un plus habile maître aux jeunes élèves de Naples. On sait que l'empereur le décora de l'ordre de la Couronne de fer, et l'admiration des dilettanti, qui fait pleuvoir les bouquets et les couronnes de fleurs sur la tête de Rubini et de Lablache, n'a rien imaginé d'aussi nouveau que le triomphe de Crescentini à Vienne. Un jour, après une représentation de Romeo e Giulietta, deux colombes descendirent des loges et lui apportèrent une couronne de laurier.

Cependant, malgré tout le mérite de Crescentini, nous devons peu de chanteurs de premier ordre au Conservatoire de Naples, et un Italien me disait un jour que cela tenait à la bouillante imagination de ces jeunes gens. Dès qu'ils sont libres, la passion les emporte, et ou sait, pour parler une fois le langage mythologique, que Vénus est la plus grande ennemie d'Euterpe. Il y a par le monde une noble comtesse qui, dit-on, nous a volé dix belles années de la voix de David.

et l'on raconte un trait assez singulier d'un jeune ténor de vingt-deux ans.

Il était amoureux fou de la prima donna, et jaloux comme on l'est à Séville ou à Naples. Un jour, un débutant devait jouer un rôle avec cette cantatrice; le ténor était au désespoir; l'idée qu'un autre que lui allait appeler sa belle mio tesoro le rendait le plus malheureux des êtres; puis, craignant que le jeune homme ne profitat de sa situation pour jeter quelques paroles d'amour, il va se cacher dans le trou du souffleur afin de tout voir. La prima donna et le débutant entrent en scène et commencent un duo très-tendre; le ténor était au supplice. Arrivé à l'andante, le débutant, entrainé par son rôle, saisit avec passion la main de la cantatrice; à ce moment, hors de lui, notre pauvre amoureux sort de son trou, se hisse sur le théâtre, s'élance sur son rival, et le serre à la gorge à l'étrangler. Comment voulez-vous qu'on conserve sa voix avec une imagination semblable?

Outre ce Conservatoire, il y a aussi un Conservatoire de femmes; mais les mères ont si mauvaise opinion des chanteurs, que le Conservatoire est presque désert, et le peu de jeunes filles qui y restent s'adonnent plutôt aux travaux domestiques qu'à la musique.

A Venise il n'en est pas de même: on y compte quatre Conservatoires de femmes, soutenus par les plus riches propriétaires de la ville; il s'y représente des messes et des opéras comme au Conservatoire de Naples. Ce sont les femmes qui jouent les rôles d'amoureux, de pères, de ténors et de basses. Bien plus, l'orchestre est tout entier composé de jeunes filles, et c'est vraiment un curieux spectacle que de voir ces jolis visages s'enfler comme un ballon en soufflant dans la clarinette, ou ces corps sveltes et gracieux se battant corps à corps avec une contre-basse.

Je ne veux pas terminer cet article sur le Conservatoire, sans dire quelques mots de trois des plus célèbres compositeurs qu'il ait produits, Tomelli, Pergolèse et Piccini: leurs trois noms sont inscrits sur la façade du grand théâtre de San Carlo à côté de ceux d'Alfieri, Metastasio et Goldoni. Ils naquirent tous trois à très-peu d'années l'un de l'autre, et tous trois presque dans le même pays.

Tomelli vit le jour dans un petit pays voisin de Naples, et c'est d'un village qu'il partit pour aller remplir l'Europe de ses chefs-d'œuvre pendant soixante ans.

Pergolèse, comme presque tous les grands hommes, est aussi un paysan; il naquit dans un bourg voisin de Naples, et vint faire ses études musicales au conservatoire dei Poveri di Jesu Cristo. Faible, maladif, destiné à une mort prématurée par une affection pulmonaire qu'il avait reçue avec le sang maternel, Pergolèse est un génie de la même famille que Raphaël. Il est l'auteur de la Serva Padrona, et j'ai un petit air de lui, manuscrit, qui ne le cède en rien, en douce et touchante naïveté, à aucun des accents les plus suaves de Mozart; mais Pergolèse abandonna promptement la musique profane pour la musique sacrée. Se sentant plus voisin de Dieu et de l'éternité que tout autre, puisqu'il avait à peine pour lui les années de la jeunesse, il alla chercher d'avance tous ses chants dans le ciel; je dis d'avance, car il me semble que Dieu doit former ses chœurs d'anges avec tous ces rois terrestres de l'harmonie. Pergolèse, pieux et austère, qui remplissait son art comme un sacerdoce, se retira donc dans un petit village appelé la Torre del Greco, voisin du Vésuve, et il écrivit là son Salve regina et son fameux Stabat mater qui attirent à Rome, du fond de tous les pays de l'Europe, autant de voyageurs que l'église de Saint-Pierre. Il mourut à vingt-deux ans, écrivant encore les dernières mesures de ce chef-d'œuvre, et son âme s'exhala dans un chant. On a prétendu qu'il avait péri empoisonné; mais tous les auteurs s'accordent à dire que c'est la consomption qui l'a enlevé.

Piccini naquità Bari, dans le royaume de Naples. Esprit ardent et fougueux, il commença d'abord à composer sans règle; il ne pouvait s'astreindre à aucune loi, n'ayant qu'une crainte au monde : c'était celle de faire ce que les autres avaient fait avant lui; mais il sentit bientôt que la connaissance des principes n'est une servilité que pour les hommes médiocres et sans portée. et que l'art devient une puissance de plus dans les mains d'un esprit supérieur. Pressé par Durante, qui l'avait deviné, il entra au Conservatoire, et, comme tous les hommes forts, voulant savoir à fond ce qu'une fois il se mettait à apprendre, il y resta douze ans, et sortit de là n'ayant rien perdu de sa verve et de son ardeur novatrice, et riche de toutes les ressources les plus cachées de son art.

Après avoir écrit cent trente-trois opéras en Italie, sans parler de beaucoup de morceaux détachés, il arriva en France. Il s'était engagé à

écrire un opéra français, et ne connaissant pas un seul mot de la langue : Marmontel se chargea de la lui enseigner; mais ce n'était pas là le plus grand obstacle que devait trouver le compositeur italien. Les musiciens qui avaient la faveur du public français, jaloux de l'arrivée de l'illustre Napolitain, lui déclarèrent une guerre ouverte. Le jour de la première représentation arrivé (c'était son opéra de Roland), toute sa famille, en le voyant partir pour le théâtre, pleurait comme s'il allait à la mort. Lui seul était calme, et, se tournant vers ses amis, il leur dit : « Pensez donc que nous ne sommes pas au milieu de barbares, mais dans le pays le plus civilisé de l'Europe. S'ils ne veulent pas me reconnaitre pour compositeur, ils me respecteront comme homme et comme étranger. Adieu, rassurez-vous, et ayez hon espoir; je pars tranquille, et je reviendrai de même, quel que soit le sort de la pièce. » Le succès fut complet, et l'auteur reconduit en triomphe chez lui.

Piccini avait une horreur invincible pour la musique de ballet, et comme il fallait cependant que la danse eût sa part dans l'opéra de Roland, Piccini priait Vestris de venir chez lui, de danser devant ses yeux, et alors, tout en suivant les pas gracieux du danseur, son génie se mettait peu à peu en mouvement ainsi qu'une balançoire que l'on agite avec lenteur. Cette danse, qui passait et repassait, le berçait commé un enfant, la musique s'éveillait en lui, les chants arrivaient un à un, se liant onduleusement aux poses et aux passes du danseur, et au bout d'une demi-heure le ballet se trouvait fait sans que Piccini se füt aperçu de l'avoir écrit.

Il y avait, comme on sait, guerre ouverte entre Gluck et Piccini. Dans un repas qui leur sut donné par le directeur de l'Opéra, ils se réconcilièrent. A la fin du diner, Gluck, échaussé par le vin, dit à Piccini: «Mio caro, les Français sont une brave gent, mais ils me sont rire quand ils veulent qu'on leur fasse du chant; ils ne savent pas chanter. Vous faites de la bonne musique, mais vous n'en êtes pas plus riche. Ici il saut travailler pour l'argent.—Moi, je veux travailler la fortune et la gloire, » répondit Piccini.

Après bien des années il retourna à Naples; mais, ayant montré des sentimens révolutionnaires, il fut poursuivi, persécuté, et forcé de se cacher pendant quatre ans. Il obtint enfin la permission de revenir en France, où il mourut, paralysé, aigri, et pensionné, à l'âge de soixante douze ans, dans le village de Passy, près de Paris.

## CALABRE.

Augures sinistres. — Passage du Campo-Ténèse. — Têtes de morts. — Anècdote. — Vallée du Chratis. — Cosènza. — Journal des Modes. — Werther en Calabre, — Apennins. — Hospitalité montagnarde. — Chansons nationales. — Pécorée. — Nicastro. — Le golfe de Sainte-Euphémie. — Bénincass. — Le Pizzo. — Exécution du roi Joachim. — Le gendarme d'Ardore et les fils de Murat.

On ne part pas de Naples pour la Calabre, comme on part de Paris pour la Basse-Normandie; bien qu'au fond la distance ne soit guère plus grande. Calabre est un mot néfaste qui terrifie même à Naples, c'est-à-dire qu'il terrifie à Naples plus qu'ailleurs. Calabrais y est, pour beaucoup de gens, synonyme de brigand.

Quand j'allai pour retirer mon passe-port chez mon ambassadeur, il me prit à part et m'adjura de renoncer à ce périlleux voyage. Il mit dans son exhortation une solennité singulière et me donna vingt-quatre heures pour faire mes réflexions; elles étaient faites depuis long-temps. Même cérémonie à la préfecture de police. Le préfet, voyant que je m'aventurais seul dans ces formidables contrées, m'exhorta à n'en rien faire : on ne voyageait pas ainsi dans ce pays; on prenait des serviteurs, des escortes, ou au moins des compagnons, et mon ignorance d'étranger me faisait courir à des dangers certains.

Tontefois je tins bon, et l'allocution du préfet n'eut pas plus de succès que celle du diplomate. Après eux vint le tour des banquiers, des amis, des indifférents; tout le monde voulait dire son mot; c'était une vraie conspiration contre mon voyage; je n'en tins compte, et, coupant court à tout, je partis.

Après dix jours de tours et d'aventures dans les montagnes du Cilento, toutes fumantes, toutes sanglantes alors d'une sédition vaincue, j'atteignis les frontières de la Calabre. J'étais seul, à pied, comme toujours, et mon passage excitait dans les hameaux et les bourgades de profonds étonnements et d'innombrables hypothèses. lci j'étais arpenteur, là antiquaire, plus loin carbonaro, ailleurs espion; la dernière conjecture était flatteuse. Tour à tour prince et mendiant, on m'offrait tantôt l'aumône, tantôt le vin d'honneur. On me prit même une fois pour une altesse de la maison royale qui voyageait incognito au milieu de son peuple comme Haroun-Al-Raschid.

Je ne dissimule pas qu'en approchant de la Calabre les sinistres augures de Naples me revenaient en mémoire, et ne laissaient pas que de me tenir en alerte. Un patre en chapeau comique apparaissait-il au loin sur une pointe de rocher, un chasseur siffiait-il son chien, mon cœur battait plus vite, et j'avais des préoccupations inquiétantes.

Je ne révais déjà plus que stylets et bandits, lorsque, sortant d'un bois fort sombre et fort épais, je vis la route tachée de sang. La veille, un homme à cheval avait été assassiné là et volé. Le début n'était pas engageant; la nuit d'ailleurs approchait : le site est tragique, et si le cœur m'avait dû manquer, il m'aurait manqué là. Mais je me roidis contre mes sanglantes imaginations, et les combattant par de plus riantes, je me peignis toutes les merveilles, tous les enchantements pracieux ou terribles de cette Calabre qui avait tant occupé; tant agité mon enfance, et que dès six ans j'avais juré de voir. Je marchais, comme Israël, à la conquête d'une terre promise; arrivé au seuil; pouvais-je reculer?

Ce soir-là je couchai à Lauria, un des derniers villages de la Basilicate et le plus pittoresquement situé qui soit dans la contrée. Le lendemain j'entrai définitivement dans la Calabre. L'abord en est de ce côté vraiment formidable et conforme à tout ce que j'avais rêvé de plus agreste, de plus sévère. Un défilé étroit, escarpé, tortueux, serpente tristement entre à deux vastes montagnes, dont l'une appartient à la chaine de Pietra-Sasso, l'autre à celle du Pollino, la plus haute, la plus alpostre, la plus primitive de toute la Calabre.

Je gravis cette gorge ardue par un temps couvert. De grandes nuées noires se trafnaient lentement sur les hauteurs; la solitude était complète; le silence inflexible. Seulement de loin en loin la flûte sauvage de quelque pâtre invisible jetait sa voix grêle au milieu des nuages, un muletier descendait la montagne

en sifflant; puis tout se taisait de nouveau, et le bruit de mes pas troublait seul le morne écho des rochers.

Après une montée longue et parfois rude, le défilé débouche tout à coup dans un vaste plateau nu, pierreux, désert, clos de tous les côtés par des crêtes d'une effrayante aridité. C'est là ce fameux passage du Campo-Ténèse, où le général Régnier battit, en 1806, l'armée du roi de Sicile. Les trompettes, les canons, les tambours, tous les bruits, tout le fracas d'une bataille au milieu de cette nature sauvage, cela devait être un spectacle infernal et digne du Paradis perdu de Milton, un vrai combat de démons.

Rien de plus désolé que ce champ de bataille où, à défaut des hommes, tous les éléments sont en guerre. Creusés par les eaux descendues des hauteurs, de profonds ravins sillonnent l'aride plaine; mugissant dans les crevasses des rochers et dans les étroites fissures qui, çà et là, déchirent l'opaque rideau des montagnes, les vents tourbillonnent en tous sens et fouettent les nuées dans l'espace. Quelques échappées d'un soleil blanc éclairaient alors ces tristes lieux; courbés sur leur bêche en demi-lune, quelques pauvres laboureurs sapaient péniblement le roc nu, disputant en vain cette terre ingrate à la stérilité, et lui demandant je ne sais quoi.

Ce vaste désert n'a qu'un seul toit, c'est une maison de refuge assiégée par les corbeaux et ouverte aux voyageurs surpris par la tourmente. Comme je passais devant, il en sortit un cavalier qui, plus timide, voyageait avec une escorte de gendarmes; nous nous croisàmes, et le sol rocailleux retentit long-temps sous le fer des chevaux.

Je ne fis pas d'autre rencontre.

Près de finir, le plateau s'élargit à gauche : jusque-là sans arbres, il se boise un peu, et les montagnes latérales s'éloignent par degré. La sortie comme l'entrée du plateau est gardée par des postes de gendarmerie, espèce de citadelles à pont-levis et à créneaux, fortifiées contre les bandits. La sortie en a deux, assises l'une et l'autre sur un roc déchiré, et palissadées de hauts piliers couronnés de têtes d'hommes. Ce sont les têtes des bandits tués aux environs. Placées là comme épouvantail et blanchies par le soleil, elles ricanent aux passants d'une effroyable manière. J'étais fait

à ces exécrables trophées; le Cilento, dont je sortais alors, en était jonché. La sédition étouffée, on y avait exposé dans des cages de fer les têtes sanglantes des vaincus, tués sur les échafauds. Ici les décorations étaient dignes du théâtre, si ce n'est pourtant que les rossignols chantaient dans les bois voisins.

Détournant les yeux de ces abominations, j'avais fait à peine un mille dans la rude descente de Morano, le premier village de Calabre, lorsqu'un grand troupeau de bœus gris et farouches me barra le chemin. Les bœufs s'étaient arrêtés d'eux-mêmes, et, ouvrant leurs museaux fumants, ils se mirent à meugler sur un ton si lamentable, que c'était effrayant à entendre. Les échos des montagnes en gémissaient au loin. — « Signor, me dit le « pâtre, en me montrant du doigt la terre, il « y a eu là du sang répandu; mon troupeau mu- « git. » — Et donnant violemment du cor, il prit la route du pâturage.

Telle est l'entrée et pour ainsi dire le vestibule de la Calabre. Il y a là certes de quoi effaroucher les imaginations les moins timorées; mais j'avais présent le sixième chant de l'Énéide, et je savais que l'on passe par le vestibule de l'Enfer pour pénétrer aux Champs-Élysées. La nature d'ailleurs s'adoucit peu à peu; la végétation s'empare de ces rochers stériles, et la main de l'homme les fertilise; des jardins fleurissent au fond des précipices; des ruisseaux frais les arrosent, et la vie partout renaît. Le temps même s'était élevé, et un magnifique arc-enciel couronnait les montagnes comme pour me dire que j'en avais fini avec l'Enfer et que l'Élysée allait commencer; comme Noé, je crus au signe de Dieu, et je poursuivis bravement mon pélerinage.

Un trait touchant, qui se passa dans ces parages repose l'esprit de toutes les horreurs de la nature et des hommes. Un soldat français, blessé dans une rencontre avec les chouans calabrais, se traina dans un bois et y allait périr de douleur et de faim, lorsqu'une jeune fille qui y venait faire des fagots l'aperçui. Elle lui promit aide et protection; elle pansa ses blessures et, lui faisant un abri de feuilles et de branches, elle vint le soigner régulièrement tous les jours et lui apporter des aliments. Un détachement français vint à passer près de là; elle le vit, s'élança vers le commandant et conduisit les soldats vers leur camarade:—«Adieu,

ANONA WELL SHOW

## CALABRE.



LAURIA.



ITALIE PIPT CFE

MICASTRO.

CALABRE.

adit-elle au blessé, vous êtes sauvé. J'ai rempli ama promesse et vous n'avez plus besoin de moi. »—A ces mots, l'ange libératrice s'envola.

La première ville qu'on trouve après le Campo-Ténèse, est Castrovillari, qui n'a de ville que le nom, et n'est réellement qu'une méchante bourgade de campagnards. C'est, à bien peu d'exceptions près, le cas de toutes les villes du pays; Cosenza même, la capitale, n'est pas grand'chose: mais comme je n'allais point chercher en Calabre des monuments, je me consolais sans peine de n'en point trouver, et je n'avais pas de plus grand bonheur que de me réfugier des villes au sein de la nature.

De Castrovillari à Cosenza, la route offre toutefois bien peu de ces merveilles de la nature dont j'étais si avide et que j'avais tant révées. On traverse d'abord une vaste plaine tantôt livrée à la charrue, tantôt aux troupeaux. On n'y trouve pas un village, seulement çà et là quelques huttes de pasteurs. L'Apennin court à gauche, cachant ces belles marines de Maratea et de Diamante, où Métastase a passé les plus heureux jours de son enfance. Se douterait-on, à lire le doux poète, qu'il a été élevé dans les durs rochers de la Calabre?

La route, quoique coupée de quelques bois, est assez plate et monotone; elle n'a qu'un beau point, mais il est magique. Arrivé sur les hauteurs de Spezzano, village albanais, on découvre tout d'un coup à ses pieds la plaine de Sybaris, et au bout le golfe de Tarente, qui se déroule le long des terres comme une ceinture bleue. La plaine est un désert; il ne reste rien de la cité voluptueuse; le site qu'elle occupait est aujourd'hui un bois marécageux peuplé de loups et de buffles. Le Chratis serpente silencieusement dans la solitude.

A peine avais-je quitté ce belvédère immense, que je fus ramené brusquement de la nature à l'homme, c'est-à-dire aux brigands. Je trouvai le village voisin de Tarsia tout en émoi. Les bandits venaient d'enlever le fils du syndic (maire), et demandaient, pour le lui rendre, une rançon considérable. J'ai su depuis qu'il ne l'avait pas payée, et que cette fois la gendarmerie avait délivré le prisonnier.

C'est sous Tarsia que commence la vallée du Chratis; elle s'étend jusqu'à Cosenza, dans un espace de trente milles. Sur toute cette longue agne il n'y a ni villes, ni villages; quelques cabanes de roseaux, quelques tavernes sales et dénuées, servant de corps-de-garde aux gendarmes commis à la sûreté du chemin, voilà tout ce qu'on trouve. Le pays est d'ailleurs monotone et peu pittoresque; il ne devient riant et gracieux qu'aux approches de la ville, jusque là ce n'est qu'un val étroit, bordé de montagnes sans accidents, sans rochers. On n'a pas même la consolation de voir le Chratis; il est caché derrière un épais rideau de bois qui pouvaient être pleins de bandits, mais qui ne l'étaient alors que de rossignols.

Cette route, longue et uniforme, eut été insupportable si la mandore des patres, toujours invisibles au sein des bois, n'en eut abrégé pour moi la longueur, et égayé la tristesse. Mais le soir, quand les patres se turent, je rentrai dans le silence, et n'eus plus pour m'escorter que le chant lugubre du petit-duc. Préoccupé que j'étais toujours d'imaginations funestes, les troncs dépouillés me causaient parfois, dans les ténèbres, d'étranges illusions. Je ne me rappelle pas avoir rencontré sur cette interminable route un seul homme, et je dus même, pour coucher, recourir à l'hospitalité des gendarmes. J'étais encore loin de compte, et mon élysée n'arrivait pas.

Je ne m'attendais point à le trouver à Cosenza, et ne l'y trouvant point en effet, je n'en fus pas surpris. Cosenza pourtant a vingt églises et vingt-quatre familles nobles. Elle n'en doit pas moins son origine à des esclaves révoltés réfugiés dans les montagnes des Bruttiens. Son nom ancien est *Consentia*, du mot latin consensus (dit-on). On sait qu'Alaric fut enterré au pied, à la jonction du Chratis et du Busento. De là la tradition populaire qu'un trésor y est enfoui; de là les fouilles ardentes et clandestines des croyants. Le quartier qu'arrosent les fleuves est une espèce de faubourg habité par les Zingares.

Cosenza est la patrie de Telesius, le précurseur de Bacon, et le premier philosophe qui battit en brèche la philosophie scolastique. Je ne sais qui y fait naître aussi Ponce-Pilate.

Une chose me frappa, ce fut de voir les costumes du Journal des Modes de Paris affichées devant la boutique des tailleurs et des modistes. Ces frivoles insignes de la civilisation parisienne au milieu des apres montagnes de la Calabre, forment un contraste assez piquant; mais le peuple passe et n'en a cure. Les femmes ne s'en couvrent pas moins la tête, comme des religieuses, du voile de drap noir indigène, et les hommes du chapeau en pain de sucre tout chargé de rubans et de fleurs.

La famille hospitalière à qui j'étais recommandé, et chez laquelle j'étais par conséquent logé, a conservé intact le trésor des mœurs antiques. Réduite au rôle patriarcal de ménagère, la femme ne parut point à table, les enfants non plus. Je mangeais tête à tête avec le père; le fils ainé seul était admis en tiers; mais il était condamné au silence. Ainsi le veut le Galatée calabrais.

Le soir je revins aux souvenirs d'Europe, car là-bas c'est presque l'Afrique; on me conduisit au théatre. L'opéra était Charlotte et Werther, et j'eus la satisfaction de voir Werther converti en garçon perruquier sentimental, Charlotte en bonne bourgeoise napolitaine. Pour Albert, il avait l'air d'un gros marchand de bœufs. Mais ce qui m'a bien étonné, pour un pays dévot jusqu'au bigotisme, c'est que le pivot sur lequel roule la pièce est un abbé licencieux, caricature imitée du Tartufe. Serait-ce par hasard le Journal des Modes qui aurait à ce point corrompu les bonnes vieilles coutumes catholiques, et inoculé à ces braves Calabrais notre irrévérence philosophique? C'est 89 qui porte ses fruits.

Il faut traverser l'Apennin pour arriver à Cosenza, il faut le retraverser pour en sortir, car il cesse là de courir le long de la mer, et faisant un coude brusque à quelques milles au-dessous de la ville, il revient occuper le milieu du pays, et sépare la Calabre citérieure de la Galabre ultérieure. La montagne commence à Rogliano, grand village situé sur les bases de la Sila, vaste et haut plateau de presque cent milles, qui couronne l'Apennin.

D'abord en plaine, puis coupé de profonds ravins et de torrents impétueux, le chemin commence à monter et monte sans trève l'espace au moins de dix milles. Tracé d'abord en limaçon, il passe au milieu des chênes et des châtaigniers, et il a des pas rudes et difficiles. Je gravissais en silence le mont Januario, l'un des bastions naturels qui flanquent à l'occident la Sila; le temps était sombre, le pays désert et la vue close de toutes parts. Un chant de femme lent et harmonieux, sorti d'un bois voisin, m'aida quelque temps à monter et me fit oublier la fatigue; mais il expira trop tôt, et m'abandonna seul, et déjà resque las, au milieu

du vaste silence des montagnes. Je n'entendis plus rien que le roulement sourd des torrents invisibles dans les profondeurs des vallées, et de loin en loin le cri lugubre du coucou.

Plus je m'élevais, plus le dédale des bois devenait inextricable, et les précipices profonds, menaçants. Caché tout le jour, comme au Campo-Ténèse, le soleil refusait ses prestiges à cette grande nature, et la nature sans le soleil est morte. J'avais atteint la région des nuages, et je marchais au milieu de leur atmosphère humide et pénétrante. Tantôt ils tourbillonnaient sous mes pieds au fond des ravines, tantôt ils se dressaient en colonnes grisatres, et retombaient. Ils convraient tout, masquaient tout, et si quelque coup de vent venait parfois à les déchirer, je n'apercevais à travers la brusque fissure que des bois et des rochers. Rien ne saillait sur le gris du ciel, tout était confondu dans une teinte sombre, uniforme, et je voyais. converties en régions ossianiques, les brûlantes montagnes de la Calabre. La métamorphose était complète, et si le vent m'apportait quelque note perdue de la mandore des pasteurs, elle était triste et mytérieuse comme la harpe aérienne des romantiques esprits de Morven.

La route fait souvent des coudes, et à chaque nouveau détour j'avais un désappointement, car je croyais toujours découvrir quelque horizon nouveau, et je ne découvrais jamais rien. Les nuées avaient crevé; il pleuvait; il plut bientôt par torrents. Je marchais dans l'eau, et je n'apercevais ni toit ni refuge. Je montais depuis quatre grandes heures, et je n'avais pas rencontré un seul visage humain; ma première ' rencontre fut un franciscain qui retournait à son couvent, et qui me dit que Nicastro ou je comptais coucher était encore à vingt milles. le repris donc courage et doublai le pas. Cependant la pluie tombait toujours; j'étais las, j'avais faim, et je ne voyais pas un patre qui pût partager avec moi son pain noir. Le désert continuait, et une orange que m'avait donnée le franciscain était un mets peu restaurant. Il fallait bien pourtant s'en contenter.

Tout à coup je crus distinguer une cabane blanche au milieu des nuages, un homme en sortit et s'élança vers moi, non pour me voler, comme je le crus d'abord, mais pour m'assister. Il fut pris à ma vue d'une grande commisération, et m'entoura de tous les soins de l'hospitalité. Il me fit assecir à son foyer, m'enveloppa de son gros manteau de poil de chèvre pour faire sécher mes habits; et, pendant que je prenais, au coin du feu, le repas frugal mais cordial qu'il m'avait servi, il décrocha sa guitare de la muraille enfumée, et se mit à chanter des airs calabrais.

La mélodie en est lente, mélancolique, et les paroles sont presque toutes des plaintes amoureuses. Ce sont de petits poèmes anacréontiques de huit vers sur deux rimes croisées, qui ne manquent ni de délicatesse ni de fratcheur; j'en ai recueilli plusieurs de la houche de mon hôte. En voici un qui donners une idée de cette poésie simple et montagnarde. A peu de calabraisismes près, celui-là est en assez puritalien:

Dimme che manca a te vaga donzella, Che la stessa helta tu vinci ancora? Lo splendor d'occhi tuoi vince ogni stella, Il bianco petto tuo vince l'aurora, Il tuo volto, il tuo riso e la favella E quanto teni in te, tutto inuamora; Una cosa ti manca e la più bella, Porgi l'amor a chi fedel t'adora.

En voici la traduction prosaïque, mais littérale: « Dis-moi ce qui te manque, gracieuse « jeune fille, toi qui l'emportes sur la beauté « même? La splendeur de tes yeux l'emporte « sur les étoiles; ton sein blanc l'emporte sur « l'aurore; ton visage, ton sourire, ta parole, « tout ce qui est en toi ravit d'amour. Une chose « te manque, et la plus belle: donne ton amour « à qui t'adore fidèlement. »

Voici une autre de ces odes calabraises dont mon hôte ne se rappelait pas la fin, mais dont le commencement, surtout le premier vers, me semble tout-à-fait dithyrambique:

Bella ti puai chiamare e bella sei,
'Na bella come te non biddi mai;
D'allor che te guardarono occhi mei
Non piglio avento e non riposo mai
Da te s'innamorar popoli e Dei
Di si bel' occhi e di la grazia che hai.

«Belle tu peux t'appeler et belle tu es! Une «belle comme toi, je ne la vis jamais! Depuis «que mes yeux te regardèrent, je ne prends «point de relache, et jamais je ne repose. Tes «yeux sont si beaux et ta grace est telle, que «de toi s'éprirent peuples et dieux!.....»

Certes, les grossières chansons de nos paysans sont loin de cette grâce et de cette gentillesse. On a pu remarquer dans le second chant un grand nombre d'idiotismes, un entre autres que la Calabre a en commun avec la Sicile: c'est biddi pour vidi. Ce redoublement du d et la métamorphose du v en b se représentent sans cesse dans l'un et l'autre dialecte. J'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai de la Sicile; je laisse pour aujourd'hui la philologie, et je reviens à mon hôte et à sa hutte hospitalière.

Je ne sais comment le bruit de mon arrivée s'était répandu au village voisin, mais je vis arriver à la file les montagnards des environs. Il venaient, malgré la pluie, rendre visite au voyageur. Ils étaient enveloppés tous dans leurs manteaux bruns et coiffés du chapeau conique. Rassemblés autour de moi, ils me pressaient de questions sur mon pays, sur mon voyage, sur tout ce qui en moi éveillait leur curiosité, mais la guitare de mon hôte agit bientôt sur eux, et ils se mirent à danser la pécorée.

Pécorée vient de pecora, qui veut dire brebis; c'est la danse des pàtres: elle est en Calabre ce que le trescone est en Lombardie, et la tarantelle à Tarante; c'est une espèce de rigodon vif, rapide, un peu libre et fort gai. Les bras comme les jambes, la tête comme les bras, tout se ment, tout danse: on dirait un ballet de sauvages.

Je passai le reste du jour au milieu de ces bacchanales champetres; et, spectateur reconnaissant, je payai de grand cœur le vin des danseurs. Quand la nuit vint, les montagnards regagnèrent leur village, et je restai seul avec mon hôte.

Il pleuvait toujours et le vent ébranlait la cabane; c'était un site, une nuit à la Werner, c'est-à-dire une nuit d'assassinat, un site de brigands. Et puis n'étais-je pas là au cœur de la Calabre, à la merci d'un inconnu ? Il m'avait fait un lit dans une chambrette contigue à la cuisine; il m'y conduisit, et m'y laissant seul avec une lampe expirante, il me souhaita la santa notte. Tirant alors la clef de la serrure, je la lui remis : —« Prenez-la, lui dis-je ; je m'en-« dors sur la foi de votre hospitalité. » — Pour toute réponse il posa sa main sur son cœur et serra la mienne. Je le compris, car j'avais pour ainsi dire deviné le caractère calabrais, et je savais bien que sous la garde de l'hospitalité nationale je pouvais dormir en paix.

Un Français blessé, et poursuivi par les bandits dans la dernière guerre, se jeta dans une

chaumière en demandant merci. Le maître de la maison le fit coucher dans son lit.—« Si l'on « veut t'arracher d'ici, lui dit-il, je mourrai avec « toi. » — Les brigands entrèrent : — « Quel est « cet homme? demandent-ils au paysan. — C'est « mon frère, répond-il; il est mourant, retirez-« vous. » ---Et les bandits allèrent chercher leur proie plus loin. Avant la fin de la nuit, le Calabrais alla demander au chef de la bande, et en obtint la permission de transporter son faux frère à Nicastro, où le soldat retrouva son bataillon. Ce trait, qui est le pendant de celui de la jeune fille du Campo-Ténèse, se passa non loin des lieux où je me trouvais; il me revint en mémoire au moment où je me mettais au lit, et je m'endormis avec une entière sécurité.

Le lendemain j'étais à Nicastro pour déjeuner.

Nicastro est assis au pied des Apennins, dans une situation excessivement pittoresque. Dominée des ruines de son vieux château, la ville est resserrée entre deux montagnes couronnées de châtaigniers, et se dresse en pain de sucre du fond d'un ravin. Un torrent mal digué la traverse et souvent la ravage. Le figuier d'Inde croit au milieu des rochers, quelques pins s'épanouissent en parasol, et un palmier, un seul, balance aux vents sa tête africaine. Le site est beau, mais la ville est atroce, sale, mal bâtie, tout encombrée d'énormes rochers roulés par le torrent du haut des monts. Arrivé du côté des hauteurs, je paraissais tombé là du ciel; la population m'entourait avec curiosité, et s'émerveillant de me voir ainsi seul : -« Hai « un santo protettore! ne cessait-elle de répéter avec admiration; tu as un saint patron! » ---

A Nicastro commence le golfe de Sainte-Euphémie. Jusque - là sévère, terrible, montagneuse, la nature s'adoucit, et ce n'est plus que forêts d'oliviers, bois d'orangers, collines ombragées de figuiers et de vignes, plaines sillonnées d'eaux courantes. Au fond du golfe serpente l'Apennin, et, décrivant à l'entour une courbe élégante, la belle mer Méditerranée déroule au loin son liquide azur. Le cône ardent du Stromboli fume à l'horizon.

Enfin j'étais entré dans mon élysée, et j'y marchais avec enchantement, à la voix des rossignols qui remplissaient le bois, et de la mer qui murmurait à mes pieds. Les tourte-relles mélaient à ces douces voix leurs roucoulements plaintifs:

Un seul point du tableau est triste, inculte. C'est ce qu'on nomme le plan de Sainte-Euphémie; il est sous la ville de Maïda; il y a des marais, des étangs, et la mal'aria y règne tout l'été. C'est là encore un champ de bataille. Défait par Charles Stuart, quelques mois après l'affaire du Campo-Ténèse, Régnier expia là sa victoire.

On a beaucoup reproché à Régnier d'avoir accepté ou plutôt offert la bataille. Il était campé sur les hauteurs, dans une excellente position; il en descendit pour attaquer les Anglais, qui venaient de débarquer au nombre de huit mille. Les Français n'étaient pas cinq mille; il n'avaient qu'une seule batterie légère. Outre la supériorité du nombre, les Anglais avaient une artillerie formidable, et de plus ils étaient soutenus par le feu de leurs bâtiments légers, rapprochés de la côte jusqu'à portée de mitraille. D'ailleurs l'attaque manqua d'ensemble, et l'on avait imprudemment négligé de reconnaître la position de l'ennemi, qui était couvert de fossés et d'épaisses broussailles.

L'intrépidité française ne se démentit pas cependant; mais il aurait fallu un miracle pour vaincre, et ce miracle ne se fit pas. On dut battre en retraite, après avoir laissé quinze cents hommes sur le champ de bataille. La légion polonaise fut presque détruite.

La victoire du Campo-Ténèse avait soumis la Calabre, la défaite de Sainte-Euphémie la souleva, et l'insurrection devint bientôt générale. Régnier dut se replier jusqu'à Cassano et attendre là Masséna: sa faute fut de quitter sa position; son inaction seule aurait vaincu. Campée au mois de juillet dans une plaine insalubre, l'armée anglaise aurait péri de maladie. Le fait est que, malgré sa victoire, elle se rembarqua. La fièvre la chassa en Sicile. On attribue la témérité de Régnier à une pique de guerre. Le général Stuart avait remporté sur lui quelques avantages dans la campagne d'Égypte; se retrouvant face à face avec son rival, Régnier voulut prendre sa revanche.

Un passant qui m'avait prêté son mulet pour franchir le fleuve Lamato me fit les honneurs du champ de bataille. Il avait été témoin du combat, et pouvait dire comme Sosie:

Ici nos gens se campèrent Et l'espace que voità Nos ennemis l'occupèrent.

Mon cicérone était un laboureur, et le fait

CALABEE.

TRALIE PITT 674



CALABRE. 7

qui l'avait le plus frappé dans ce grand désastre, celui dont le souvenir lui faisait encore saigner le cœur, ce n'est ni la vue des morts, ni le cri des blessés, c'étaient les ravages faits aux champs par l'artillerie des Anglais. « Mais «il est juste de dire, ajoutait-il avec gratitude, qu'ils payèrent tous les dégâts.»

La déroute des Français fut effroyable, et pour comble de désastre, les fuyards étaient égorgés dans les montagnes par les bandits soudoyés par les Anglais. Un fugitif arrêté dans le village d'Acri fut rôti sur la place publique et mangé par les cannibales. Le combat de Maida est une véritable Thébaïde, car il y avait des Suisses dans les deux armées, et le sang fraternel ne fut pas épargné. Régnier lui-même était Suisse.

L'aménité des sites, la beauté de la mer, m'avaient distrait des horreurs sociales, mais je ne tardai pas à découvrir le Pizzo: ce n'était que passer d'une tragédie à une autre. C'est au Pizzo que Murat a été fusillé.

Mais avant de mettre le pied sur ce théâtre de meurtre, et de nous replonger dans ces sanglants souvenirs, respirons encore un instant ce parfum des citronniers, écoutons le chant des tourterelles, jetons un dernier regard sur la courbe voluptueuse du golfe de Sainte-Euphémie.

Sainte-Euphémie, qui le baptise, en occupe l'extrémité septentrionale. Ce fut jadis une ville, ce n'est plus qu'un hameau chétif: les tremblements de terre l'on réduite là. On prétend, mais sans preuves, que c'est l'antique Lamétia, l'une des premières cités des OEnotriens.

La forêt de Sainte - Euphémie est célèbre dans les fastes des brigands. Couvrant d'un impénétrable voile les larges flancs du mont Mitoïo, elle servit long-temps de repaire à Benincasa, l'un des plus fameux bandits de la Calabre. La vie de cet homme fut atroce, sa mort héroïque. Poursuivi, lui cinquième, par un détachement français, il fut arrêté dans sa fuite par le fleuve Angitola, alors très enflé par les pluies. Les fugitifs essayèrent de le passer à la mode du pays, c'est-à-dire sur un char trainé par des bœufs; mais les bœufs s'embourbèrent et le char fut cloué au milieu du courant. Sommé de se rendre, Benincasa riposta par une vigoureuse décharge. Réduits enfin à leur dernière cartouche, et criblés de coups, les cinq bandits se précipitèrent dans le fleuve et s'entr'aidèrent

mutuellement, chacun selon les forces qui lui restaient, à s'y noyer. On ne retira des eaux que leurs cadavres : c'est ce qu'ils voulaient.

L'Angitola est un des neuf ou dix fleuves qui se jettent dans le golfe; c'est le plus grand après le Lamato. Ses bords étaient jadis couverts de cannes à sucre, qui prospéraient à merveille sous ce ciel clément. Ouvrage des princes de la dynastie aragonaise, ces plantations exotiques sont tombées en désuétude de siècle en siècle. Aujourd'hui elles sont tout-à-fait abandonnées.

Un peu avant l'Angitola, et à six milles environ du Pizzo, est un souvenir d'un autre ordre, d'un autre âge. Au débouché d'une vaste forêt de liéges est un petit lac ou plutôt un étang, au bord duquel est une mauvaise taverne décorée du nom d'hôtellerie de Cicéron. Ceci n'est point un baptème fait après coup. Poursuivi par Clodius, Cicéron s'était réfugié dans la ville voisine d'Hipponium; il avait habité, auprès, le Fundus Sicæ, d'où sont datées, plusieurs lettrès à Atticus, et la classique taverne semble occuper le site même où elles furent écrites.

Enfin nous voici au Pizzo. C'est une petite ville de cabotage, escarpée, pittoresquement située, douée d'un port exigu et d'un grand château. Mais malgré ces faveurs de la nature et de l'art, elle serait peu connue sans la catastrophe de Murat. Fameuse désormais, sinon illustre, et marquée au front, comme Judas, d'une tache de sang, elle a pris rang dans l'histoire au même titre que l'apôtre homicide.

Débarqué de Corse au Pizzo, en 1815, avec quelques officiers, dans l'espoir fou de ressaisir la couronne des Deux-Siciles, Murat appela en vain la population aux armes, elle resta froide et muette; un seul paysan répéta le cri de vive le roi Joachim! Alors Murat prit courageusement la route de Montéléone, en ce temps-là capitale de la province, mais à peine était-il sorti du Pizzo, que les Pizzitans, excités par quelquesuns de ces hommes que les réactions altèrent de sang, se précipitèrent dans la campagne pour lui couper le chemin. Ils le mirent entre deux feux, et lui tirèrent dessus. Ils tuèrent même un de ses compagnons, le capitaine Moltedo.

Le coup était manqué, la situation désespérée. Murat s'élança vers la côte pour remonter dans ses embarcations, mais elles avaient gagné le large. Barbara, qui les commandait, l'avait trahi, non dans un but politique, mais pour le voler et s'enrichir de ses dépouilles. Ce Barbara, Maltais d'origine, avait été corsaire. C'est Murat qui l'avait élevé au grade et successivement nommé chevaller, baron et capitaine de frégate. Il avait profité de l'abandon de son bienfaiteur pour revenir à son premier métier.

Murat, trahi, voulut s'emparer d'un bateau de pécheur qui était sur le sable, mais il fut prévenu et arrêté. Lui et sa pétite troupe furent conduits au château à travers les outrages et les mauvais traitements de cette populace. Cela se passait le 8 octobre; c'était un d'imanche.

Du 8 au 12 le temps se consuma en dépêches télégraphiques et en échanges d'estafettes. Enfin l'ordre arriva, de Naples, au général Nunziante de faire fusiller le prisonnier. Le 13, à dix heures du matin, la commission militaire se rassembla; à cinq heures la sentence de mort fut signifiée à Murat, et exécutée à l'instant même dans une salle du château. On sait qu'il commanda le feu, et qu'il dit aux soldats: Sauvez le visage, visez au cœur. Son corps fut ensevel sans pompe dans la cathédrale. Il est à remarquer que c'est lui qui l'avait fait rebâtir pendant son règne.

C'est ainsi que fut consommé le régicide du Pizzo, et que le Bourbon de Naples vengea, sur le beau-frère de Napoléon, la mort du duc d'Enghien. Le drame du Pizzo a effacé celui de Vincennes.

Les Pizzitans n'en ont pas retiré grand honneur, et l'on ne parle d'eux dans tout le royaume qu'avec mépris: Pizzitan y est presque une imure. On leur a accordé en revanche la grâce d'ériger sur leur place une statue du vieux Ferdinand. Je ne me rappelle pas si le roi-régicide a le dos ou les yeux tournés du côté de l'église où dort son collègue.

Voici la lettre d'adieux que Murat écrivit à sa famille du fond de sa prison. Elle m'a été communiquée, en Italie, par le général Colletta, ministre de la guerre à Naples, en 1820.

« Ma chère Caroline, ma dernière heure est « arrivée. Dans quelques instants j'aurai cessé « de vivre; dans quelques instants tu n'auras « plus d'époux. Ne m'oublie jamais, ne maudis « jamais ma mémoire : je meurs innocett. Ma avie ne fut tachée d'aucune injustice. Adieu « mon Achille; adieu ma Létitia; adieu mon «Lucien; adieu ma Louise; montrez-vous au amonde dignes de moi. Je vous laisse sans « royaume et sans biens, au milieu de mes noma breux ennemis. Soyez constamment unis: « montrez-vous supérieurs à l'infortune; pen-« sez à ce que vous êtes et à ce que vous avez a été, et Dieu vous bénira. Ne mandissez point «ma mémoire. Sachez que ma plus grande « peine, dans les derniers moments de ma vie, « est de mourir loin de mes enfants. Recevez la « bénédiction paterhelle; recevez mes embras-« sements et mes larmes. Ayez toujours présent « à votre mémoire votre malheureux père.

«Pizzo, 13 octobre 1815.»

Après avoir fini d'écrire, il coupa quelques boucles de ses cheveux; il les enveloppa dans sa lettre, et la remit sans être cachetée au capitaille Stratti, chargé de le garder en prison.

Je rapporterai, pour en finir, un trait curieux qui m'a été raconté dans le pays par un gendarme d'Ardore : —« Il y a quelques années, me dit-il, « que j'escortais au Pizzo deux jeunes gens qui « voyageaient avec des passe-ports anglais. Ils « demandèrent à voir l'église; quand ils y « furent, ils se firent ouvrir mystérieusement la «tombe du roi Joachim, et je les vis qui cou-« vraient ses restes de baisers et de larmes. Per-« sonne ne comprit rien à leur attendrissement; « pour moi, continua le gendarme en baissant a la voix et hochant la tête, je vis clair, et je com-« pris bien tout de suite que les deux étrangers « n'étaient autres que les fils de Murat; mais « vous sentez bien qu'on a des entrailles, et que « je respectai leur incognito. Ces chiens de Piz-«zitans en avaient assez d'un. » — Voilà; mot à mot, ce que m'a raconté le gendarme d'Ardore, et le brave homme avait les larmes aux yeux. Je livre son récit à la publicité sans commentaires; le lecteur les fera lui-même.

J'ai oublié de dire, et je finirai aujourd'hui par-là, que j'ai fait, en Italie et en Sicile, un voyage de près de quatre mille lieues, et que je n'ai été volé qu'une seule fois, ce fut ce jourlà, au Pizzo.

· CHARLES DIDIER.

Vibona et Bivona. — Sainte - Vénus. — Monteleone. — Presqu'île et ville de Tropée. — Le poète carbonaro Ierocadès et la Lyre Phocéenne. — Campagnes de Mileto. — Bois de Rosarno. — Rencontres. — Golfe de Gioja. — Sobriété italienne. — Palmi. — Le mont Corona. — Coucher du soleil sur la Sicile et les îles Éoliennes. — Trémblement de terre de 1783. — Procès singulier. — Le bois de Solano. — Le Bisarro et la femme. — Bagnara. — Caribde et Scilla. — Demi-naufrage. — Le tailleur d'Aracello. — Intérieur calabrais. — Camp de Murat. — Reggio.

Le golfe de Sainte-Euphémie finit comme il commence, c'est-à-dire par des forêts d'oliviers coupés çà et là de chênes, de hêtres, et peuplés comme le reste de rossignols. Une chaîne de collines vertes, dernier contresort de l'Apennin, serpente le long de la mer qui vient mourir au pied. Des sources fraîches tombent des rochers presque dans la mer, et gracieusement assises sur les hauteurs, de blanches maisons rustiques, ombragées de treilles, se cachent coquettement dans la verdure des bois.

C'est au milieu de ces sites charmants et sur l'extrême plage qu'était située la ville grecque d'Hippo ou Hipponium, la Vibona Valentia des Romains. Son nom est resté au hameau actuel de Bivona. L'aménité de ces campagnes était célèbre déjà dans l'antiquité, et la tradition mythologique dit que Proserpine y vint tout exprès de Sicile pour y cueillir une fleur nouvelle. Je doute que l'amour de la botanique fasse jamais faire aujourd'hui aux dames siciliennes le voyage des Calabres. Quant à la ville grecque il ne reste d'elle aucun vestige. On dit, mais je ne l'ai point vérifié, qu'en été, lorsque la mer est basse et parsaitement calme, on découvre encore au fond des eaux quelques débris de constructions antiques que les sables n'ont point encore entièrement recouvertes.

A quelques milles de là, du côté du Pizzo, on trouve au bord de la mer un hameau nommé Sainte-Vénus, sainte, à vrai dire, un peu prosane, quoique bien et canoniquement inscrite au calendrier romain. Mais Vénus n'est pas la seule divinité qui de l'Olympe païen se soit élevée au Paradis chrétien; Jupiter, Bacchus et bien d'autres ont eu le même honneur. C'est ainsi que partout en Italie les civilisations mortes ont poussé des rejetons au sein des civilisations victorieuses, afin que la chaîne qui lie le passé au présent ne fût pas rompue et que l'humanité pût se reconnaître. De là l'immense intérêt historique et philosophique qui s'attache à l'Italie, terre riche, terre inépuisable que tant de civilisations superposées ont tour à tour fécondée.

Je reviens à la Calabre.

De Bivona a Monteleone, l'une des meilleures villes de la province, la route traverse toujours les mêmes enchantements, les mêmes richesses; mais vu d'en-bas le site de la ville est triste et sévère. Bâtie au pied et presqu'au flanc de l'Apennin, elle est enveloppée à l'orient par de vastes montagnes et défendue par des ravins profonds. Quelques massifs d'une verdure sombre entrecoupent la blancheur des édifices, et un vieux château féodal, converti en caserne, domine, écrase toute la ville.

J'y entrai par une rue longue, escarpée, bordée à droite et à gauche de maisons basses et à demi ruinées par les tremblements de terre. Des essaims d'enfants hâlés du soleil, jouaient tout nus dans la poussière; les timides fuyaient devant moi, les audacieux me grimpaient dans les jambes. Avec leurs grands yeux noirs et leurs dents blanches, ils avaient l'air de petits sauvages. Leurs mères et grand'mères filaient sur leurs portes en fredonnant des refrains lents et monones; leur tête ridée et basanée marquait la mesure en cadence. Entouré de cette population semi-africaine, je me croyais bien plutôt dans un faubourg de Tombouctou que dans une cité d'Italie. Mais la ville s'européanise peu à peu et finit par faire assez bonne figure, du moins pour la Calabre qui ne brille, comme on l'a déjà pu voir, ni par ses villes ni par ses monuments.

Monteleone occupe la partie supérieure d'un grand plateau granitique qui s'avance comme un éperon dans la mer Tyrrhénienne et qui sépare ce beau golfe de Sainte-Euphémie que nous venons de quitter du golfe de Gioja où nous allons entrer. Ce plateau presque circulaire forme une presqu'île et se termine en pointe aux deux caps Vatican et Zambrone; d'un promontoire à l'autre la côte est taillée en terrasses échelonnées les unes sur les autres comme les gradins d'un amphithéâtre.

Il est vraisemblable que le granit calabrais a été exploité à des époques antérieures, et il existe encore au bord de la mer, au-dessous du village de Parghelia, une ancienne carrière où l'on voit plusieurs grandes et belles colonnes toutes taillées; quelques-unes commencées, comme à Sélinonte en Sicile, et les fragments de beaucoup d'autres, rompues sans doute pendant le travail. Dolomieu, qui, le premier, par parenthèse, a parlé de cette carrière abandonnée, se trompe, je crois, en affirmant qu'il ne se trouve dans cette partie de la Calabre aucun vestige de feux souterrains; il y a au contraire du charbon fossile à Briatico, bourg peu distant de Bivona. N'est-ce pas là un irrécusable monument de combustions internes?

La meilleure ville de la presqu'île est Tropée. Les antiquaires municipaux font dériver son nom de trophæum, trophée, et prétendent qu'elle fut ainsi nommée alors que Scipion, revenant de la conquête de Carthage, y recut les honneurs du triomphe. Le vainqueur de l'Afrique triompher dans une humble bourgade de la Calabre! La prétention est pour le moins facétieuse et se non è vero è ben trovato. Le provincial italien est impitoyable sur le chapitre des étymologies; il vous affirme les plus incroyables avec un imperturbable aplomb, une foi sans bornes, et nous aurons plus d'une fois, chemin faisant, l'occasion d'admirer les hardis tours de force et les sauts périlleux de l'imagination archéologique des Italiens.

Elle est la patrie d'un poète dont le nom n'a guère franchi, que je sache, les limites du royaume; issu probablement, comme son nom l'indique, d'une famille grecque, il se nomme Ierocadès. Il était helléniste et a traduit du grec en italien les fables d'Esope et d'autres ouvrages encore. Comme poète original il a publié, sous le nom de Lyre Phocéenne, un recueil d'hymnes dont quelques-unes ne manquent ni de poésie ni d'enthousiasme; mais destinées exclusivement aux francs-maçons et aux carbonari qui ne sont qu'une branche du vieux tronc maconnique, elles sont livre clos pour quiconque n'a pas la clé des allégories mystico-politiques de l'ordre. De là vient qu'inintelligible pour le grand nombre, la Lyre Phoceenne sait les délices des 'initiés.

A ce titre elle est à l'index; l'auteur luimême fut cruellement persécuté. Relégué dans sa ville natale en 1815, il eut pour prison un couvent dont les moines, race fanatique, le tenant pour athée et jacobin, se firent les ministres complaisants des vengeances réactionnaires des Bourbons de Naples. Investis de ce ministère peu chrétien, ils l'exercèrent avec une n'est pas de tortures qu'ils n'infligeassent accarbonaro poète. C'était une nouvelle espèce de carcere duro et j'ai lu en Calabre un sonnet manuscrit composé par le patient durant son supplice et sous l'inspiration douloureuse de la captivité. C'est une plainte du poète au roi et une antithèse touchante et vraie entre les prospérités de l'un et l'adversité de l'autre : il se compare, pauvre captif couché sur la paille, vivant de pain et d'eau, au monarque assis à la table des festins, enivré des voluptés de la vie, et il demande s'il n'y aura donc pour lui ni pitié ni justice.

Puisqu'il est permis de par Boileau de comparer un sonnet à un long poëme et à plus forte raison à un livre de prose, je dirai que le sentiment d'Ierocadès est le même que celui de Silvio Pellico dans ses Mémoires; c'est-à-dire que le poète de Calabre, comme le poète de Saluces, semble avoir été brisé par l'infortune, et qu'il y a dans son âme plus de résignation que de révolte. Je présère, moi, le baron de Trenck, s'usant les doigts à creuser la terre pour sortir de son cachot, je sympathise plus à ces énergies vivaces, inflexibles; mais enfin l'espèce humaine, comme toutes les autres, a ses variétés, et il y a plus d'âmes faibles et brisées que d'âmes fortes et révoltées, plus de Pellico que de Capanée. Il faut bien accepter les différences, et en tenir compte pour juger l'ensemble; sans cela on ne voit qu'une face et on fait de l'exclusion, c'est-à-dire de l'erreur. Il en est du cœur humain comme de l'histoire naturelle.

Mais pour en revenir à Ierocadès, le pauvre captif mourut bientôt, et celui qui s'écriait naguère dans un transport de bénédiction:

> Vita, dono del ciel, sei bella, ti amo Perchè ti so '....

il vit ses jours s'éteindre dans la captivité obscure, silencieuse d'un cloître fanatique et persécuteur. La dépouille du martyr repose à Tropée en attendant le Panthéon réparateur qui réunira sur un même autel tous les martyrs dispersés de la liberté italienne. La terre leur soit légère jusqu'au jour prochain des réhabilitations!

Vie, don du ciel, tu es belle; je t'aime, parce que je te sais.

Lyre Phocéenne, La Vie.

RHOLY OF HOLD TO THE THE

## CALABRE.



SCILLA.

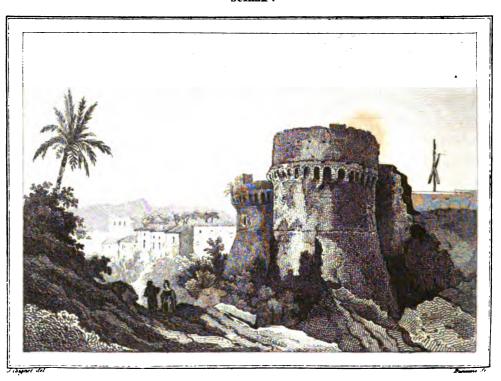

ITALIE PITT

REGGIO.

Distrait par le souvenir douloureux du poète carbonaro des merveilles de la nature, j'y revins avec un sentiment de tristesse et d'amertume. Des hanteurs de Monteleone où j'étais retourné et d'où la vue est plus variée, sinon plus vaste, je laissai tomber mes yeux au hasard sur la presqu'île et la mer. Le soleil couchant dorait les flots et les montagnes, la brise marine m'apportait les parfums des orangers et des jasmins; les rossignols chantaient dans les bois, et le Stromboli que j'avais face à face fumait au milieu des flots. Son panache blanc ondoyait au gré du vent sur l'azur de plus en plus foncé du soir. Son cône bleuâtre se confondit bientôt dans les teintes vaporeuses du couchant, et le crépuscule couvrit par degrés et décolora toutes choses. L'atmosphère était molle et limpide; tout enivré d'air et de parfums je redescendis dans la ville par un brillant clair de lune.

Le soleil du lendemain me trouva sur la route de Reggio.

La grande route des Calabres est mal tenue; l'herbe en certains endroits y croît comme dans une prairie; les mulets et les ânes la broutent en passant et les habitants ne se font pas scrupules d'étendre la lessive au beau milieu. On sent partout l'excessive rareté des voyageurs, et comme en définitive ce sont les voyageurs qui font les routes, la seule que possède la Calabre va se ruinant tous les jours. Je perdis trop tôt la mer de vue, et je fus condamné à traverser une vaste plaine de lin dont la teinte bleuâtre figurait de loin des étangs; l'alouette chantait dans la nue, mais la campagne était muette et n'est point pittoresque. La route sans ombre est chargée de mica qui étincelait comme de l'argent et me fatiguait les yeux autant qu'aurait pu saire la neige des glaciers.

Las de tant d'aridité, je me jetai au hasard dans un petit sentier de traverse enfoncé d'abord entre deux haies de lentisques, puis ombragé de chênes et d'oliviers d'une délicieuse fraicheur. Je me livrai si ardemment au charme de cette nature suisse plus que méridionale que je m'égarai. Le son lointain d'une cloche me servit de guide et me remit dans la bonne voie.

Mais j'eus bientôt lieu de regretter les bois où je m'étais perdu; car après avoir franchi quelques ravins secs et sans autre verdure que de chétifs oliviers sans ombrage, j'eus à gravir en plein midi une côte roide, chaude et sablonneuse, où je crus rester tant le soleil y dardait à-plomb. J'atteignis enfin la crête et bientôt après j'entrai dans Mileto. Je m'attendais à trouver une ville et ne trouvai qu'un village dépeuplé et à demi détruit par le tremblement de terre de 1783. Le clocher même n'a pas été relevé et il est beaucoup plus bas que l'église. Si déchue que soit aujourd'hui la ville, elle a joué un rôle au moyen-âge, lors surtout de la conquête des Normands. Le comte Roger y mourut et y est enterré.

Le nom de Mileto a pris place dans l'histoire contemporaine par la victoire de Régnier qui répara là, le 28 mai 1807, son échec de Sainte-Euphémie. Le valeureux défenseur de Gaëte! le prince de Hesse-Philipstadt, commandait l'armée sicilienne forte de 6,000 hommes. Quoique bien inférieur en forces, Régnier le mit en pleine déroute. Près de tomber aux mains de deux voltigeurs du 9° régiment, le prince ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. Il regagna la Sicile, et la Calabre fut de nouveau soumise.

Mileto occupe le milieu d'un plateau d'argile blanche du plus aride aspect. Le fond de montagnes est fort richement boisé, mais le plateau ne l'est pas du tout, et son seul mérite est d'être sain et bien aéré. Je me hâtai de quitter ces tristes plaines, et, jetant par une courte échappée un premier regard sur les monts de Sicile qui bleuissaient à l'horison, je descendis dans une gorge étroite et fraîche, et vins enfin me réfugier dans le bois de Rosarno.

Rosarno qui le baptise n'est qu'un mauvais village décimé par la fièvre, car tout le pays est humide et l'air infect. La campagne d'alentour est triste, monotone, semée çà et là de quelques maigres aloès et de troupeaux plus maigres encore. Quant au bois c'est le plus mal famé du pays, quoique en plaine et sans communication avec les montagnes. J'avoue qu'ébranlé par les recommandations et les épouvantes des habitants je ne m'engageai pas sans émotion dans ces lieux sinistres, et pour la seconde fois les funestes augures de Naples me revinrent en mémoire. La solitude était profonde et redoublée encore par la fête. Je n'avais donc pas l'espoir de pouvoir me joindre au besoin à quelque caravane, et je m'enfonçai tout seul dans la forêt maudite. Impossible d'y presser le pas tant la route qui la traverse est sablonneuse. J'y marchai d'un pied lent, pénible,

l'œil alerte, l'oreille tendue, épiant les moindres accidents de ce désert touffu.

Le premier épisode qui me frappa fut une paire de cavaliers qui traversaient le bois au grand galop, et, semblables aux deux dragons de la Barbe - Bleue, soulevaient des nuages de poussière. Les cavaliers passés, je restai seul de nouveau, et, comme la sœur Anne au haut de la tour, je ne vis plus que le chemin qui poudroyait et les bois qui verdoyaient.

La forêt retentissait parsois du cri des pâtres et j'entrevoyais de loin en loin, à travers les épais fourrés, tantôt une chèvre indépendante, tantôt un vieux taureau rebelle qui quittait les prosondeurs du bois pour venir à la découverte; quelquesois aussi les arbres s'écartaient et je faisais une brusque percée sur l'Apennin; mais le rideau tombait bientôt, et je restais perdu comme devant dans un océan de verdure. L'arbre qui règne à peu près sans rival dans ces parages, c'est le chêne. Il est bien coupé çà et là de quelques liéges; mais le chêne est la règle, le liége l'exception. Enflammés par les pâtres ou par la foudre, des troncs de haute futaie dressaient de temps en temps devant moi leur squelette noir et immobile. Vues au crépuscule, ces apparitions innocentes ont quelque chose d'inquiétant; et don Quichotte, qui prenait des moulins à vent pour des chevaliers, les eût certainement prises pour des géants et il eût rompu sa lance. Quant à moi, j'envisageais l'ennemi de trop près pour m'alarmer de sa présence, et le soleil n'était pas assez bas pour me créer de ces illusions-là.

Tout à coup, comme je cheminais, revenu de mes premières alarmes, avec une entière sécurité, une apparition moins rassurante se leva devant moi du milieu des larges fougères qui bordent la lisière du bois et articula quelques sons confus que je ne compris pas d'abord. C'était un gueux de mauvaise mine qui me demandait l'aumône. Théâtralement drapé d'une guenille en guise de manteau, il n'avait pas mal l'air d'un brigand de mélodrame, et un gros bâton qu'il tenait en main rendait quelque peu suspecte son humble supplique. Le tête-àtête n'était pas égal; l'inconnu avait un bâton, je n'en avais point; comme en cas d'attaque j'eusse été sans armes, je proposai au pélerin de me céder son bourdon pour la somme énorme de cinq grains (20 centimes). Ebloui de ma

magnificence, il tomba dans le piége tête baissée, et me voilà possesseur de la formidable massue. La balance avait évidemment penché de mon côté. Je repris tranquillement ma route escorté des bénédictions de l'armée ennemie, qui se recoucha dans le fossé en me souhaitant bon voyage et me promettant de prier pour moi la madone soir et matin.

Ce fut là le second et dernier épisode de la traversée. Je franchis le bois sans autre rencontre.

Ces bois si redoutés ne sont donc pas si redoutables, et il en est de ces fameux brigands de la Calabre comme des bâtons flottants de La Fontaine:

De loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien.

Mais la terreur que le Calabrais voit qu'il inspire doit le rendre mauvais; car il n'y a pas de plus grand démoralisateur des peuples comme des individus que le mépris ou la haine publique; or, il y a de l'un et de l'autre dans l'effroi de tous les voyageurs en Calabre, surtout des Anglais; mais ceux-là méprisent tout le monde.

Le bois de Rosarno débouche dans une plaine ouverte, marécageuse, dépeuplée par la mal avia; Gioja, qui la domine, n'est qu'un village sale et pas trop sain, quoique perché sur une colline de lentisques. Si chétif qu'il soit, il n'en a pas moins l'honneur de donner son nom au nouveau golse que la Méditerranée creuse en cet endroit. J'escaladai Gioja au son de la musique et des salves champêtres. La population célébrait ce jour-là la fête de son patron, saint Pacifique. C'était une confusion, un brouhaha à perdre la tête; mais j'eus là une nouvelle occasion d'admirer la sobriété du peuple italien; dans le désordre de cette sête toute populaire, toute rustique, je ne vis pas un seul homme ivre, et partant pas une rixe. On ne pourrait certes appliquer le même éloge aux fêtes du peuple en Angleterre, ni même en Suisse, où il est bien rare que le sang ne coule pas après le vin. C'est là une supériorité incontestable des races méridionales; mais, hélas! que de taches ternissent encore tes vertus frugales, ô poétique et sobre Italie!

Le Métauro, fleuve capricieux et dévastateur descendu des hauteurs de l'Aspromont, arrose et souvent inonde la plaine de Gioja et la séparc de la ville de Palmi, la plus jolie, la plus propre sans contredit des trois Calabres. Ruinée de fond en comble par l'épouvantable catastrophe de 1783, elle a été rebâtie sur un plan régulier. Elle a des rues larges, de belles maisons, une place spacieuse et bien aérée avec une opulente fontaine au milieu. On y arrive par une chaussée pavée, percée au milieu des plus gros oliviers que j'eusse encore vus; on dirait des bois de haute futaie. De riches bosquets d'orangers coupent le gris monotone de l'olivier. La population de la ville est de douze à quinze mille habitants. Mais il ne faut pas juger des villes de Calabre par les nôtres. Celles-là sont peuplées en grande partie de campagnards; on n'y trouve ni aise ni élégance, et une ville de deux mille âmes chez nous a plus d'aises qu'une de quinze mille là-bas. En Toscane et en Lombardie, c'est autre chose.

Bâtie pittoresquement non loin de la mer, Palmi est abritée du côté opposé par le mont Corona, le plus magnifique belvédère de toute la côte et peut-êtrc de toute la Calabre; ceint d'oliviers d'abord, puis de châtaigniers séculaires, le mont Corona ou de Saint-Elie, car il porte les deux noms, est couronné d'une église et de trois croix qui, de loin, lui donnent assez l'air du calvaire de Golgotha. Arrivé au faîte, c'est à s'agenouiller, non au pied de la croix; on ne s'y agenouille plus guère au siècle dix - neuvième, mais devant la nature. Nulle part elle n'est plus ravissante, nulle part plus adorable.

J'étais là, au coucher du soleil, bien supérieur, à mon sens, au lever. Le lever, sans doute, est plus gai, plus éclatant; mais il manque par cela même de cette inessable langueur du soir si douce et si tendre; il manque de tous ces prestiges grandioses du jour qui s'en va, de la nuit qui s'avance, et de cette austère mélancolie qui sied aux âmes travaillées et chargées.

J'avais à mes pieds le golse de Gioja et l'entrée du Phare tout étincelant alors de voiles de pêcheurs. Le classique archipel d'Eole, Vulcano, Lipari, Panarie, et enfin le Stromboli, étaient si distincts, grâce à la limpidité de l'air, que j'en découvrais sans essort les habitations et presque les habitants. Le Stromboli surtout était sublime; il était pourpre, et, enslammée par les rayons du soir, la colonne de sumée montait au ciel comme une colonne de seu. De l'autre côté se déroulait la Sicile, le cap Pélore, la tour du Phare, la blanche et orientale Messine, les grandes montagnes qui l'ombragent, l'Etna qui les écrase. Comme le panache du

Stromboli, le panache du géant sicilien était embrasé. Nul mot de la langue humaine ne peindra jamais la magnificence de ce paysage de terre et de mer encadré entre deux volcans.

Mais le soleil déjà bas atteignit les hauteurs de Panarie; il sembla s'y poser comme un météore de feu, puis, s'abaissant lentement derrière l'île, il disparut, sillonnant au loin la Méditerranée des teintes les plus riches, les plus ardentes.

Abîmé dans la contemplation de cette nature merveilleuse, je restai jusqu'à la nuit couché seul sur la montagne, et je ne me rappelle pas de soirée plus ravissante. On faisait de la musique sous moi, dans la ville, et le silence était si profond, si universel, que la brise marine m'apportait, mêlés aux parfums des citronniers. les sons vagues et harmonieux du cor. Je vis la lune sortir des flots où le soleil s'était plongé et ses rayons froids et blafards blanchir ce qu'il dorait naguère. L'Etna, le Stromboli n'apparaissaient plus que comme de vaporeux fantômes, et, à peine encore distinct à travers les brumes nocturnes, l'archipel éolien me rappelait involontairement ce grand navire fantastique de la mort dans la ballade étrange de Cole-

Le lendemain, au point du jour, je déjeûnai frugalement avec du laitage dans une mandria, sorte de bergerie en plein air, désendue de la pluie par un simple toit de feuillage. Le tambour de basque national et la pastorale cornemuse étaient suspendus à un olivier, et un grand troupeau de chèvres mutines paissait à l'entour. Comme j'étais là, deux gardes-côtes vinrent à passer, revenant de je ne sais quelle expédition nocturne; ils s'étonnèrent fort de ma solitude; ils blàmèrent mon imprudence et me prédirent que je serais infailliblement assassiné dans la montagne, non cette fois par les bandits, mais par les bergers, ceux-ci étant toujours, en dépit de la loi, armés de fusils qu'ils cachent dans les broussailles. Mais l'oracle venait trop tard : j'y étais fait. Quelle que fût l'assurance de mes deux prophètes de malheur, les prophéties de ce genre ne m'ébranlaient plus : cette dernière pas plus que les autres. Je n'en tins compte et sis bien. J'atteignis de là sans rencontre le plateau de Seminara.

J'étais sur la terre classique du tremblement de terre de 1783, dont le souvenir plane encore aujourd'hui, après cinquante ans, sur ces malheureuses contrées. Le souvenir d'ailleurs s'en perdrait, qu'on y serait rappelé malgré soi par les fissures profondes et les mouvements désordonnés du sol. On voit, à chaque pas, qu'une force occulte, irrésistible, a remué dans leurs profondeurs ces terres violentées. Ce fut ici le centre du mouvement, et probablement le foyer du feu souterrain qui paraît l'avoir produit. Les villes qui ont le plus souffert, Polistène, Oppido, Sinopoli, Scilla, forment un vaste demi-cercle autour de ce point central. La plupart de ces villes furent ruinées de fond en comble, et j'ai vu porter à cinquante mille le nombre des morts.

Les détails de la catastrophe sont incroyables, et la nature sembla se plaire alors aux jeux les plus bizarres. Tandis que des milliers de victimes expiraient sous les décombres, un paysan d'Oppido qui labourait tranquillement son champ avec une paire de bœufs, fut enlevé, lui, sa charrue et son champ, à la distance d'un mille à travers un large et profond ravin, sans que lui ni ses bœufs eussent été blessés.

Ces énormes déplacements de terrains furent alors fréquents et donnèrent lieu à un procès singulier. A Séminara même, une vaste plantation d'ohviers fut entraînée sans se désunir au bas de la montagne et déposée intacte sur le champ du voisin; le propriétaire des oliviers revendiquait son bien; le propriétaire du champ réclamait le sien. La cause fut portée à Naples, et l'on maintint la propriété du premier, mais à condition qu'il replacerait son *uliveto* en son lieu primitif, attendu que le fonds du terrain couvert n'avait pu cesser d'appartenir à sa partie adverse, faquelle ainsi gagna son procès. Quant aux détails de tremblement de terre, on peut les lire dans les deux relations contemporaines du chevalier Hamilton et du commandeur Dolomieu. Elles furent écrites sur les lieux quelques jours après la catastrophe, et sont l'une et l'autre du plus grand intérêt. Elles sont insérées dans le Voyage pittoresque de Saint-Non.

Mon projet était de m'embarquer pour la Sicile, à Bagnara; mais je ne voulus pas quitter les hauteurs sans faire une trouée dans le terrible bois de Solano qui couvre presque tout l'espace entre Bagnara et Scilla. Dans le temps où Bénincasa exerçait dans la forêt de Sainte-Euphémie sa sanglante dictature, un bandit non moins formidable, nommé le Bisarro, exerçait la sienne dans celle-ci. Traqué et poussé aux extrémités par le général Manhès, il fut obligé

de disperser sa bande et se cacha seul avec sa femme. Les deux fugitifs furent bientôt réduits à vivre d'herbes et de racines. Dans cette détresse, sa femme accoucha. Craignant que les cris du nouveau-né ne découvrissent leur retraite, le Bisarro le saisit par les pieds et lui écrasa la tête contre un arbre. Le désespoir de la mère fut muet; mais elle était Calabraise, elle se taisait pour mieux se venger. A quelques jours de là , le bandit , étourdi par un peu de vin qu'il avait réussi à se procurer, tomba dans un sommeil profond. Sa femme profita de son assoupissement pour s'emparer de ses armes et lui fracassa la tête. Mais cette tête était mise à prix; la veuve sanglante alla déclarer son crime et en réclamer la récompense.

Préoccupé de cette épouvantable tragédie, je ne pus me défendre du frisson en mettant le pied dans le bois qui en fut le théâtre; il est si noir, si touffu, et parfois si lugubre, que la scène est en vérité bien digne du drame.

Bagnara, qui est au pied, n'est qu'un mauvais village de pêcheurs; mais il est pittoresque, situé au fond d'une petite anse, et ombragé de hautes collines plantées de vignes et de figuiers d'Inde. Je pris là une barque à deux rameurs et m'embarquai sur-le-champ pour la Sicile, quoique la mer fût grosse et le ciel menaçant. Nous longeâmes la côte tantôt aride, tantôt riante, mais toujours solitaire et dominée de grandes montagnes qui, en quelques endroits, sont coupées à pic. Quoique le temps ne sût pas trop propice, je vis pêcher l'espadon : cette pêche, ou plutôt cette chasse, car elle se fait à la lance, est fort singulière; mais, pressé par l'espace, je remets à en parler plus tard aux articles Sicile.

Arrivé à Scilla, mes rameurs déclarerent que le vent était trop fort et qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin; comme j'avais mis dans ma tête de souper le soir à Messine, je frêtai une barque à quatre rameurs, plus solide que la première, et je ne sis que passer de l'une dans l'autre.

Scilla est une bourgade escarpée et bâtie en escalier dans une fissure du rocher, ou plutôt de l'écueil qui lui sert d'appui et qui s'avance en promontoire aigu, au milieu d'une anse formée par les montagnes. Scilla eut terriblement à souffrir du tremblement de terre. Le château tomba sur la ville, la ville tomba dans la mer, et les habitants qu'elle n'écrasa pas se réfugiè-



PLAINE DE ROSARNO.

ITALIR PITT.



rent sur la plage, d'autres dans des embarcations. La mer était calme, le ciel serein, et rien
n'annonçait un nouveau désastre, lorsqu'à minuit le promontoire de Campalla s'écroula tout
d'un coup et tout entier dans la mer. Cette
énorme masse fit refluer les eaux sur les deux
bords; elles engloutirent un grand nombre de
Siciliens sur la rive opposée et tous les Calabrais
qui avaient cherché un refuge sur la plage.
Toutes les embarcations furent submergées, et
le lendemain les cadavres flottaient par milliers.
Le château fut rebâti, et vingt-cinq ans plus
tard, ces Dardanelles du Phare jouèrent un
rôle important dans la guerre des Anglais. Aujourd'hui il est détruit.

Cependant la mer ne s'était pas calmée; elle était de plus en plus mauvaise, et le sciroc, c'est-à-dire le vent contraire, soufflait violemment. Mais mes quatre rameurs étaient vigoureux et la barque tenait bien l'eau. Le promontoire doublé, nous rasâmes ces formidables écueils de Scilla, si célèbres dans la fable. Grâce au gros temps, je pénétrai sur-le-champ le sens de l'allégorie, car je me crus un instant, non plus au milieu des eaux, mais au milieu d'une meute. L'illusion est complète et la cause en est toute simple.

La côte, toute hérissée d'écueils, est un roc vif, coupé à pic; à force de le battre et de le ronger, la mer y a creusé d'innombrables petites cavernes où la vague s'engouffre avec un bruit qui imite, à s'y méprendre, les aboiements du chien. Il n'en fallait pas plus à ces imaginations poétiques de la Grèce qui personnifiaient tout et donnaient à tout un corps, une âme.

Il en est de même des fameux gouffres de Carybde qui sont en face; ce n'est encore là que l'idéalisation d'un fait naturel. Il faut savoir que le Phare est soumis à un mouvement régulier de va et vient, du nord au sud et du sud au nord : or, au lieu d'être droites et de laisser passer librement le courant, les côtes, surtout celles de la Sicile, sont courbes, fort sinueuses et disposées de manière à résister au flot. La mer, ainsi refoulée, est obligée à refluer sur elle-même et produit ces gouffres ou tourbillons personnifiés dans Carybde. C'est ainsi que les fables, en apparence les plus folles, de la mythologie antique, cachent un sens profond, bien rarement faux; ce n'est pas la dernière sois que nous aurons l'occasion d'admirer la sagesse enveloppée dans ces gazes diaphanes.

A mesure que nous avancions le vent devenait plus violent, il fut bientôt furieux; malgré l'habileté des rameurs à saisir la vague le péril était réel; s'ils eussent lâché prise une seconde; nous nous brisions contre les écueils. Ainsi tiraillée et disputée par l'aviron à la double puissance de la vague et du vent, la frêle barque avait des angoisses fiévreuses qui me secouaient cruellement; cependant je me tenais ferme contre le mal de mer, et assis à la proue je me distrayais en suivant de l'œil ces grandes masses mouvantes, écumeuses, qu'une force irrésistible soulevait contre moi et qui en passant m'inondaient.

La mer était magnifique. Très profonde en ces parages, elle était d'un bleu ravissant à voir, et se brisait en flocons d'argent sur les menaçants écueils que nous rasions; nous les rasions de si près que l'écume rejaillissait dans la barque et nous aveuglait. Je ne fais point une exgération de voyageur en affirmant que le danger était imminent; les marins qui, même sur de grands vaisseaux, ont passé le Phare par le mauvais temps, savent ce qui en est. Le détroit de Messine est avec l'Archipel grec, le passage le plus difficile de toute la Méditerranée, et plus d'un capitaine étranger s'est repenti de ne s'y être pas fait assister, comme c'est l'usage, par un pilote indigène.

Ce fut surtout après avoir doublé le cap Cenide que le danger devint pressant; jusque là le promontoire nous avait un peu couverts, nous étions maintenant sans abri, en plein vent, et, soulevés par la rafale, les flots bouillonnaient dans le canal avec une rage toujours croissante. Notre position était d'autant plus critique que les écueils dont la côte est hérissée rendaient l'abordage impossible et que, bon gré mal gré, il fallait tenir la mer. Enfin, par un tour de force que j'admire encore, les mariniers se jetèrent dans une anse fort étroite, sermée de tous côtés par les rochers et dont l'entrée n'avait pas six pieds de largeur. La barque fila comme la foudre entre deux écueils et franchit sans malheur le périlleux défilé. Là nous étions en sûreté.

Les rameurs, qui jusqu'ici avaient mis de l'amour-propre à passer malgre la tourmente, baissèrent enfin pavillon et me déclarèrent que la traversée était impossible. Mouillé jusqu'aux os, il me fallut reprendre terre une seconde fois; encore eus-je bien de la peine à débarquer sans m'achever par un bain complet. Il semblait qu'une opiniâtre fatalité me repoussât des côtes de Sicile. Je continuai ma route à pied sur la

plage.

Malgré la contrariété et l'ennui d'un projet manqué, je n'étais pas fâché au fond du cœur d'avoir essuyé un demi-nausrage entre Carybde et Scilla. Poursuivant solitairement mon odyssée pédestre, je me comparai modestement à Ulysse, sans songer alors que j'étais destiné à devenir plus tard mon propre Homère.

J'en étais là de mes congratulations intimes, lorsque je fus accosté par un petit homme accort, bavard, qui m'invita, la nuit approchant, à venir la passer chez lui. J'acceptai, et traversant fièrement Villa San-Giovanni, il me conduisit à travers une forêt d'aloès et de grenadiers au hameau voisin d'Aracello. C'est là que mon hôte, tailleur de son métier, avait sa maison, ou plutôt son bouge,

J'avais pensé trouver chez lui quelque aisance; je m'y vis entouré de misère, bien reçu, du reste, par la famille, composée de la ménagère qui était Sicilienne, d'un nourrisson qu'elle allaitait, de deux jolies petites filles de neuf à dix ans, et d'un garçon de sept ans, tout cela entassé dans un taudis de quarante pieds carrés qui servait tout à la fois de chambre à coucher, de cuisine et de poulailler. Nota benè, que la fumée n'a pas d'autre issue que la porte. Un chat, un chien et un bouvreuil complétaient cette arche de Noé; il n'est pas jusqu'au porc qui n'y fit de fréquentes incursions.

Je me berçais encore de l'espoir qu'il y aurait au moins pour moi quelque petite chambrette; mais mon espoir s'évanouit quand je vis placer un matelas sur un bahut; c'était mon lit. Pour me faire honneur on étendit dessus une magnifique couverture de taffetas jaune qui contrastait étrangement avec le lieu. C'était la couverture de noce; on ne la déployait que dans les grandes circonstances, et les voisins se pressaient à la porte pour l'admirer. J'étais évidemment tombé dans un guet-apens; je me résignai. La chère fut conforme au reste; mais mon hôte m'avait promis une biancheria stupendissima; les draps en effet étaient d'une étincelante blancheur; c'était l'essentiel, et la résignation me coûta moins.

La topographie nocturne du lieu était cu-

rieuse. Moi, d'un côté, sur mon bahut, de l'autre, le mari et sa femme dans leur lit, les trois enfants, mâles et femelles, couchés pêle-mêle au pied sur une paillasse, et le berceau du nourrisson suspendu au plafond, c'est-à-dire au toit, à côté de la cage du bouvreuil. Les poules et les deux quadrupèdes occupaient le devant de la scène; et comme si la ménagerie n'eût pas été assez bien garnie, le frère de mon hôtesse, débarqué la nuit de Sicile, vint prendre place avec un autre marinier sur un coffre vide, à côté du mien. Ainsi nous étions bien neuf dans ce chenil, sans compter les bêtes. Ceci me rappelle un tavernier d'Ischia, qui se facha tout rouge parce que je refusais de coucher dans un lit où il y avait déjà huit individus, et où, disait-il, on pouvait tenir commodément dix.

Ces détails d'intérieur donneront à connaître le degré de misère où en est la Calabre. Il n'y a pas de grossier paysan chez nous qui acceptât une pareille vie; encore faut-il ajouter qu'on y fait provision de pain (et quel pain!) pour un mois, et qu'on y mange de l'huile rance, nécessité bien dure, en vérité, quand on a traversé tout le jour tant de bois d'oliviers, tant de champs de blé. Ce nonobstant, la population est hospitalière et pleine de cœur.

Le hameau d'Aracello est juste au dessous de la colline où campa Murat lors de la fameuse expédition de Sicile, le *fiasoo* le plus solennel des annales militaires, et tous ces lieux sont pleins des souvenirs de la campagne avortée de 1810.

Reggio, la capitale de la province, n'est qu'à dix milles. Je comptais introduire dès aujour-d'hui le lecteur dans ce paradis terrestre de la Calabre, de l'Italie; mais l'espace me manque, et force m'est d'ajourner le voyage. Aussi bien n'y suis-je entré moi-même que six mois plus tard, ayant séjourné ces six mois en Sicile et n'ayant vu Reggio qu'au retour.

Faisant mes adieux le lendemain matin à la ménagerie hospitalière, mais non tout-à-sait désintéressée d'Aracello, je m'embarquai une troisième sois, malgré le mauvais temps qui persistait, et, plus heureux cette sois que les autres, je franchis ensin le détroit sans accident, sinon sans péril.

Reggio, qui devait fermer cette livraison, ouvrira donc la troisième.

CHARLES DIDIER.

Phare de Messine. — Reggio. — Charondas. — Fée Morgane. — L'Aspromont. — Echelle végétale. — Architecture rustique. — Scènes de montagnes. — La Sicile. — L'Etna. — Le mont Basilico. — Profondes vallées. — Forêts. — Solitude. — Scie à eau. — Bandits. — Ermitage et ermite des Polsi. — Arcadie de Sannazar. — Locres. — Zalcucus. — Geraci. — Le fleuve Alaro. — Marines. — Mal'aria. — Tours. — Bivouac de Bohémiens. — Nuit blanche. — Stilo et le moine Thomas Campanella. — Pali-Porto. — Campagne de Squillace. — L'ancienne Scyllacée. — Cassiodore. — L'église ruinée de la Roccella. — Costume calabrais. — Catanzaro. — Le peintre Mattia Preti.

Le Phare de Messine est le Bosphore d'Italie; l'Italie n'a rien qui le surpasse en beauté: le golfe de Gênes est peu de chose auprès; et si Naples a son Vésuve, Caprée, Sorrente, le Phare a Reggio, la Sicile, l'Etna.

Reggio est le paradis de la Calabre. Abritée d'un ciel limpide et bleu, baignée d'une mer plus limpide encore et plus bleue, la ville est assise mellement, ou plutôt couchée au pied des hautes crêtes boisées de l'Aspromont; défendue par elles des vents âpres, elle repose au milieu de ses grenadiers, de ses aloès en fleurs, et, la tête ombragée de treilles et de palmiers, elle s'enivre de l'éternel parfum des orangers et des limons. Plus vaste qu'elle et plus riche, mais non pas plus illustre et surtout pas plus riante, Messine, sa sœur, semble lui tendre du bord opposé une main fraternelle et lui faire des signaux amis.

Ce n'est pas que Reggio soit une belle ville: travaillée par les tremblemens de terre, presque abîmée par celui de 1783, elle n'a pas un édifice; la moitié des maisons est encore en ruine et presque toutes sont lézardées. Quant aux rues, à peines sont-elles pavées; le Cours lui-même ne l'est point; et la seule rue qui mérite vraiment ce nom, est la Marine, parce qu'elle est postérieure aux tremblemens de terre.

Reggio est une ville très-ancienne: son nom se retrouve dans les premières chroniques de la Grande-Grèce. Elle eut pour législateur Charondas de Catane, l'un des premiers qui humilièrent la force devant l'esprit en désendant aux citovens, sous peine de mort, de paraître armés aux assemblées publiques. On sait qu'il su propre victime. Apprenant, un jour, un tumulte populaire, il se rendit à l'assemblée en si grande hâte qu'il oublia de quitter son épée. Quelqu'un lui sit remarquer cette infraction à ses propres lois. « Je prétends, dit Charondas, les consirmer au prix même de ma vie. » Cela dit, il se tua d'un coup d'épée.

Combien connaissez-vous de nos modernes législateurs qui soient disposés à sceller leur vote de leur sang?

C'est à Reggio que le tyran Denys planta le premier platane.

Sous les Romains, Reggio perdit de son illustration sans cesser pour cela d'être une ville importante. Julie, fille d'Auguste, y fut exilée en punition de l'amour du poète Ovide, et elle y mourut d'inanition dans les bras de sa mère répudiée Scribonia. La ville a souffert tant de destructions qu'elle n'a pas conservé un seul monument de sa grandeur passée. Tout ce que j'ai trouvé est un morceau de muraille antique, encore est-il profondément enseveli, et deux assez belles colonnes de granit à la porte de la cathédrale.

Mais la beauté du site rachète amplement et la laideur de la ville moderne, et son insignifiance actuelle, et les mécomptes archéologiques. Le jour où je débarquai de Sicile le temps était splendide : la clarté de l'atmosphère rapprochait jusqu'à les faire presque toucher du doigt les côtes de la Sicile; le soleil faisait briller les toits blancs de l'orientale Messine, et ses innombrables casins dispersés au pied et aux flancs des montagnes; du milieu du Phare on découvrait toute la côte de Calabre jusqu'au golfe divin de Policastro, dans un développement de plus de cent cinquante milles. Réjouis par le beau temps au fond de leurs abîmes, les dauphins, dont ces mers sont la classique patrie, sautaient bruyamment et se jouaient à la surface des eaux. Le son des cloches, qui carillonnaient en l'honneur de je ne sais plus quel saint, ne les effrayait pas.

Tout en jouissant de cette nature divinc et de ce temps divin comme elle, je regrettais que la pureté du ciel me privât des apparitions de la Fée Morgane. La Fée Morgane, Fata Morgana, est un phénomène d'optique qui reproduit dans l'air alors qu'il est humide et opaque, tous les objets du rivage comme dans un miroir. On voit alors suspendus dans le ciel des jardins, des palais, des églises, créations fantastiques, évoquées dit le peuple, par la baguette des Fées. C'est un mirage semblable qui fit un jour apparaître un ange à Milan. La population de crier au miracle, les cloches de sonner en chœur: c'était tout simplement l'image d'un ange de bronze doré, dont l'original brillait sur un clocher de la ville.

Privé des merveilleux prestiges du paysage

aérien, je me rejetais sur celui de la terre ferme et suivais avec charme les mouvemens gracieux d'un palmier qui se balançait au gré du vent sur cette extrême plage de l'Italie. Autrefois toute la côte en était couverte; c'est le fanatisme chrétien qui les a détruits en haine des Sarrazins dont le palmier était l'arbre chéri. En cela, j'avoue, je suis Sarrazin.

Le temps était orageux sur Taormina, et les grandes nuées noires qui se traînaient sur le mont d'Or et sur l'Etna, contrastaient fortement avec l'éclat du ciel calabrais.

J'ai oublié de dire que le nom ancien de Reggio vient d'un mot grec (:::, vup) qui veut dire rompre, et l'on fait remonter l'étymologie de ce nom à la rupture violente qui doit avoir, en des siècles bien antérieurs, séparé la Sicile de la Calabre. Les premières éruptions de l'Etna furent probablement précédées de secousses telles qu'elles occasionnèrent la scission. C'était l'opinion de l'antiquité, c'était celle aussi de Busson.

Les médailles de Reggio portent les unes le trépied, les autres le lion.

La suite de mon voyage m'appelait à Tarente par la Basilicate. Il me restait donc à remonter toute la côte orientale de la Calabre, depuis l'Aspromont jusqu'au Pollino. C'est un voyage de plus de cent lieues, pénible à cause des mauvais chemins; car il n'y a d'autre route sur toute cette longue ligne que d'étroits sentiers de pierre ou d'argile. Il importe de ne pas se laisser gagner par la saison des pluies, vû qu'alors ils sont impraticables. Je partis donc de Reggio pour Locres qui est sur la rive opposée. Les deux anciennes républiques n'étaient séparées que par la chaîne de l'Aspromont, point final de l'Apennin calabrais.

Je cheminai plusieurs heures à l'ombre des treilles et des citronniers avant de m'engager dans les montagnes; enfin j'y pénétrai par le Gallico, torrent impétueux et souvent dévastateur, qui va tomber dans le Phare. Les eaux alors étaient basses, et ce fut certes un grand bonheur pour moi, car le chemin est le lit même du torrent; quand il est enflé, les communications sont rompues.

Très-large à l'entrée, le lit se resserre entre deux hautes montagnes escarpées, dont le pied est planté d'orangers; mais ce sont les derniers. A mesure qu'on s'élève, ils s'éclaircissent, ils disparaissent bientôt tout-à-fait. L'olivier, la vigne, le figuier, persistent plus long-temps; mais ils cèdent aussi pour faire place au châtaignier, qui,

à son tour, abandonne le terrain au chêne, au hêtre, auxquels enfin succèdent, et c'est la dernière zone végétale, les pins et les hauts sapins. Les crêtes culminantes ont de la néige six mois de l'année. Ainsi, depuis les orangers d'Afrique jusqu'aux glaces de Laponie, ou passe là en quelques heures, et comme par cuchantement, par toutes les latitudes du globe.

J'eus bientôt franchi les deux premiers degrés de l'échelle embaumée, et atteint le troisième, qui est la région des châtaigniers. La nature prend une attitude de plus en plus sévère, et par momens formidable. Ici les parois latérales tombent dans le torrent roides, nues, décharnées; là elles se crevassent de gorges profondes, de vallées ténébreuses; tantôt une herbe courte et rare végète aux flancs des rochers, tantôt les châtaigners se pressent en forêts touffues et sombres; d'abord groupées en hameaux, puis clair-semées, les habitations cessent, et le désert s'empare de ces sites muets et ravagés. Quelques moulins coupent seuls encore de loin en loin la solitude et le silence.

Ne remplissant pas son lit, le Gallico serpentait et vaguait en tous sens. Libre, irrégulier, il coulait en zig-zag, décrivant des sinuosités infinies, se divisant en mille bras, et formant tour à tour des îles, des golfes, des promontoires. Suivant que la pente était douce ou rapide, il s'épanchait en nappes silencieuses ou se brisait en cascatelles. Parfois un coude de la montagne l'arrêtait brusquement, et, le forçant à changer de route, le faisait gronder et mugir.

Le soleil se couche vite pour ces humides profondeurs, et la nuit y est précoce. Déjà si mélancolique au grand jour, cette agreste nature le devient bien davantage au crépuscule. Le bruit de l'eau et le tic-tac monotone de quelque moulin invisible derrière les rochers ajoutaient à la tristesse de l'heure et du lieu. Regagnant son aire à travers le ciel, un oiseau de proie jetait de loin en loin dans l'espace un cri farouche.

La nuitapprochait, le son d'une cloche qui sonnait l'Angelus me frappa tout à coup; je levai la tête, et j'aperçus un village juché sur une pointe : c'était Podargoni; j'y montai. Adieu les treilles de Reggio! adieu les terrasses plantées de fleurs! Les villages de Calabre, et même les villes, sont hideux: point d'ordre, nul plan, pas l'ombre d'architecture; les maisons, vrais bouges informes, sont jetées les unes sur les autres, et entassées au hasard comme des rochers précipités des montagnes par un tremblement de terre, et l'on décore

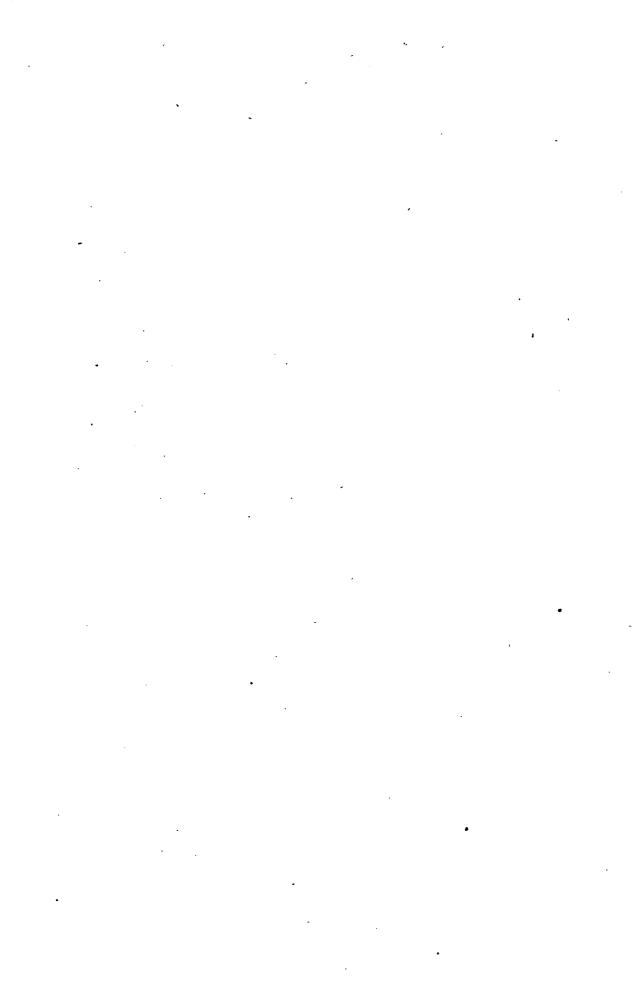

Just adams &

the mark mark men

PEASTER RELUCTIONS

du nom pompeux de rues d'affreux casse-cous, escarpés, enfoncés, point pavés, tout sillonnés d'ornières profondes, pleins de cailloux, pleins de boue, et dont la triple destination est de servir de communications et de forum aux babitans, d'égoûts aux immondices et d'auges aux pourceaux. Quand il pleut, ces cloaques fétides se transforment en cataractes, où périssent maints enfans, et parfois même des hommes. Telle est l'architecture rustique de la Calabre, et tout cela sur le site des villes superbes de la Grande-Grèce, en face des temples encore debout de Pœstum, de Métaponte, sous le plus beau solcil d'Europe, et peut-être du monde.

Podargoni est un hameau de ce genre, perché sur le premier gradin du mont Basilico, qui clôt la vallée. J'y passai la nuit chez un vieux forestier qui me céda son lit montagnard, composé de peaux étendues par-dessus de bruyantes feuilles de maïs. Au point du jour j'étais sur pied. Le fusil sur l'épaule, mon hôte voulut m'escorter jusqu'à la Madone des Polsi, ermitage alpestre, où je devais coucher. Le syndic (maire) ajouta à mon escorte, car alors l'Aspromont était plein de bandits, un garde civique, espèce de vagabond retors, qui avait été successivement frère convers, brigand, soldat, cordonnier, et que le maire m'avait recommandé comme ayant tous les vices : ma, ajouta-t-il, non è ladro.

Flanqué de mon escorte, j'attaquai, en sortant du village, une côte rude et ardue, du haut de laquelle on domine dans toute sa longueur l'étroite vallée du Gallico. Au sommet expire le châtaignier, et s'ouvre un vaste plateau inculte, désert, couvert de bruyères à perte de vue. Mais si le lieu est morne, la vue est ravissante: c'est un belvédère magique sur les côtes et la mer de Sicile; l'Apennin n'en a pas de plus beau.

Vu de ce haut point, le Phare ressemble à un fleuve majestueux qui se serait ouvert un passage entredeux montagnes. Emaillé devoiles argentées qui brillaient au soleil, et se détachaient sur le bleu foncé des vagues comme des étoiles sur le bleu du firmament, il réfléchissait toute la côte et Messine, Messine avec sont porten faucille, ses casins blancs, ses palais jaunes, ses clochers bigarrés, ses innombrables villages, les uns assis au bord des flots, les autres suspendus aux flancs des collines, tous ombragés et cachés à demi par les orangers.

Par-dessus tout cela s'élève à des hauteurs infinies l'Etna. Ange exterminateur à la fois et fécondateur de la Sicile, il couvre l'île entière de son ombre comme d'une aile immense; dieu de cette nature toujours en alarmes et toujours si belle que le monde antique la donna pour berceau à ses divinités les plus gracieuses et les plus chères, il n'a point de rivaux, point d'égal, il règne. Qu'il menace ou sourie, on adore; qu'il dispense la mort ou la vie, on accepte; l'homme rampe en esclave à ses pieds.

Blanchi alors par la neige, son front se dressait au ciel dans toute la majesté, dans toute la tristesse de son isolement; grandeur triste en esset, grandeur solitaire, qui semble être seule au milieu du monde, et n'avoir de confident que les astres. Calme à cette heure, le géant nageait dans l'azur et ne jetait pas de slamme; la colonne de sumée qui s'échappait de sa bouche béante couronnaitsa tête d'un panache blanc; les vents du matin le balançaient dans l'air avec grâce et mollesse.

Chaque pas que je faisais dans la lande m'éloignait de ce grand spectacle, et m'en dérobait quelque chose. L'Etna lui-même baissait; je ne l'apercevais que par échappées à travers les arbres clair-semés dans la plaine; bientôt je ne le vis plus du tout.

Resté tête à tête avec le mont Basilico qui fermait devant nous l'horizon, nous atteignîmes le bout de la bruyère, et de là descendimes dans un petit vallon frais et charmant. C'est là que naît au milieu d'une prairie de la plus belle verdure le fleuve Gallico. Arrivés là, mon escorte et moi nous nous arrêtâmes, et nous assîmes au bord de la source limpide et murmurante. Le vieux forestier de Podargoni tira de sa carnassière le pain bis du village et le classique oignon du midi; il les étala sur legazon, m'invitant à partager avec lui le dernier repas de l'hospitalité. L'eau savoureuse de la fontaine et l'air vif de hautes cimes assaisonnèrent ce déjeûner frugal.

Je désirais continuer seul mon voyage, afin de jouir à mon aise et plus en liberté du grand spectacle des montagnes. Je craignais peu les bandits; renvoyant donc mon escorte, après avoir pris d'elle toutes les directions nécessaires, je continuai ma route, plus libre et plus léger. J'avais atteint la haute région des hêtres, déjà coupés de quelques sapins séculaires tout couverts de lichen, tout blanchis par l'âge, et dont les troncs moussus et tortueux semblent avoirété tourmentés et tordus par les tempêtes. J'étais là en pleine montagne, et je commençai dès-lors à trouver de la neige; elle augmenta peu à peu jusqu'à la hauteur d'un pied, et envahit bientôt le sentier. Je

ne m'en plongeais ni avec moins d'ivresse, ni avec moins d'enchantement au sein de ces bois vivaces que blanchissaient bien les frimas, mais dont les vents d'hiver n'avaient pas arraché une feuille.

J'avais tourné le mont Basilico; c'est un cône gigantesque bordé de sorêts jusqu'au saîte, et ceint de vallées d'une énorme prosondeur. J'atteignis le point dit Nardello, d'où apparaît dans toute sa gloire le Mont-Alto, la plus haute cime de la chaîne d'Aspromont et la seconde de toute la Calabre. C'est une masse de granit de près de six mille palmes. Du sommet on domine d'un côté la mer d'Ionie, de l'autre la mer Tyrrhénienne et ses îles.

Là commence une longue arête bordée à gauche et à droite de précipices tendus comme le reste d'impénétrables forêts. On s'étonne à chaque pas en Calabre de trouver dans un espace si restreint de si hautes cimes, de si profondes vallées, des mouvemens de terrain si démesurés. Il faut que des révolutions bien terribles aient bien violemment secoué ces terres finales de l'Europe, pour leur avoir imprimé un caractère si altier, si sauvage.

Je marchais avec ravissement au sein de ces solitudes muettes et grandioses. Tout à coup je m'arrêtai; l'admiration m'avait aveuglé, et l'impétuosité de mes enchantemens jeté hors du sentier. Je m'en aperçustroptard pour y rentrer. Je ne le retrouvai point, caché qu'il était sous la neige. Je revins sur mes pas; j'errai long-temps en tous sens, prenant et quittant successivement tous les sentiers qui s'offraient à moi; je m'égarai tout-à-fait. J'appelle; ma voix va mourir en d'invisibles profondeurs; et le silence, un silence inflexible reprend possession du désert. J'entends un bruit, j'écoute; le bruit redouble; je crois que c'est un pâtre qui fuit; je m'élance à sa poursuite, c'était un sanglier.

L'idée d'être arrêté par les bandits dans ces formidables solitudes, leur séjour et leurempire, me saisait battre le cœur, non de peur, mais d'espérance, car je n'avais rien à perdre, et les bandits du moins m'eussent indiqué la route du sanctuaire des Polsi. Vain espoir! mon étoile n'en jeta point sur mon chemia. Ainsi perdu, seul, abandonné des dieux, des hommes et même des bandits, j'étais tellement désorienté, qu'apercevant au loin, à travers les sapins, une échappée de mer, je sus long-temps à reconnaître si c'était le Phare, la mer Ionienne, ou les extrêmes parages du cap Spartivento. Mais enfin découvrant

du milieu d'une clairière la mer desdeux côtes, je parvins à m'orienter.

Mon œil plongeait de tous côtés en d'incommensurables vallées, précipices silencieux, solitaires, tapissés de bois, et j'avais devant moi un immense horizon de montagnes entassées en amphithéâtre, et dont la couleur sombre se graduait suivant la distance et s'éclaircissait jusqu'à l'azur pâle et vaporeux des lointains d'Italie.

Mais l'horison se reserma bientôt; et je me retrouvai comme avant au sein ténébreux des sorêts, et toujours dans la neige jusqu'à la cheville. Après quelques centaines de pas je commençai à descendre, et descendis dès-lors avec une rapidité toujours croissante. Les pins se mêlaient aux sapins, la neige diminuait à mesure que je m'éloignais des hautes cimes; mais le sentier plus secet plus guéable s'encombrait de troncs abattus par la soudre ou la coignée.

Je descendais, descendais toujours sans savoir ou j'irais tomber: enfin j'arrivai dans une vallée étroite, peu boisée, sans neige, au fond de laquelle coulait sur un lit de mousse un ruissean d'une délicieuse fraîcheur; tout le long serpentais sur la pelouse un sentier battu: je le suivis, et il me conduisit à une de ces scies à eau destinées à élaborer les grands arbres de l'Apennin.

Celle-là était gardée par deux jeunes garçons dequinze à dix-huitans, qui ne surent pas m'enseigner ce chemin, et ne purent que m'osfrir, pour la nuit qui approchait, l'hospitalité de leur cabane. Je l'acceptai avec résignation, avec reconnaissance, trop heureux d'avoir trouvé un gite et un resuge contre le froid des montagnes. Nous traînâmes à nous trois un vaste tronc dans l'âtre, et entretînmes toute la nuit un feu dévorant. Mes hôtes me confirmèrent ce qui m'avaitéu dit à Reggio, qu'une bande exploitait l'Aspromont. La veille même elle avait fait une descente dans la pauvre cabane, et l'avait pillée de fond en comble : elle venait d'enlever aussi un riche propriétaire d'un pays voisin, et le tenait prisonnier pour lui faire payer rançon. Nous étions là tout-àfait à la merci des bandits, car la scie était à six lieues de tout village ; et le seul habitant du désert était un pâtre campé à deux lieues de là sur la montagne. La nuit toutefois s'écoula sans sinistre. éclairée d'un ravissant clair de lune; je la passai paisiblement devant ma fournaise.

Au soleil levant je me remis en campagne, m'orientant comme je pus, et prenant presque au hasard et d'instinct le premier sentier qui se présenta. Le ciel voulut que ce fût le bon; et, après cinq ou six heures d'une marche rude et opiniàtre, au sein toujours d'une profonde solitude, j'eus le bonheur de m'aller abattre comme par miracle sur l'ermitage si long-temps cherché.

J'y reçus l'accueil le plus touchant, et y demeurai la fin du jour à me refaire de mes fatigues. Le brave homme d'ermite, qui était quasi lettré, m'initia dans toutes les légendes du lieu; il s'étendit avec complaisance sur les mérites de la miraculeuse Madone dont il desservait l'autel; et, vaincu par la lassitude, j'étais déjà couché sur mon lit de cuir qu'il vint me lire toute la soirée les églogues de Sannazar. C'était là en vérité dans une singulière Arcadie; mais le contraste était piquant.

Un torrent, le Buonamico, baigne le sanctuaire, et descend à la mer à travers les lauriersroses. J'y descendis avec lui, et le lendemain sans autre aventure je me trouvais à dix milles plus haut sur le territoire de Locres, c'est-à-dire dans la vaste plaine déserte que couvrait jadis de ses palais et de ses temples la cité de Zaleucus, le plus illustre des disciples de Pythagore et le Lycurgue de la Grande-Grèce. C'est Zaleucus qui avait défendu au sexe l'usage du vin, et autorisé le mari à tuer sa femme s'il trouvait seulement sur elle les cless du cellier. C'est lui aussi qui avait ordonné que tout citoyen qui avait à proposer quelque changement à la constitution, se présentàt à l'assemblée la corde au cou, asin d'être étranglé sur place si la proposition était rejetée. On procède aujourd'hui par réquisitoires; le mode seul est changé.

Quant à la plaine de Locres, des monceaux de briques à demi réduits en poussière, des débris informes, sans noms, méconnaissables, y sont dispersés au hasard: quelques lambeaux du mur d'enceinte sont encore visibles, et j'ai cru reconnaître les vestiges d'une porte tombée.

Mais je ne sus pas trouver ce que d'intrépides antiquaires ont bravement décoré du nom de temple de Jupiter; non plus que les restes présumés de ce fameux temple de Proserpine qui s'élevait hors de la ville, et n'était qu'un autel en plein air suivant la construction la plus ancienne des sanctuaires païens. Un souterrain qui conduisait, diton, des hauteurs à la mer existe encore sous le nom de caverne de l'Empereur; c'est un réceptacle aujourd'hui de serpens et de Bohémiens.

Arrachées des ruines et transportées dans la ville voisine de Geraci, palladium des antiquités locriennes, une douzaine de colonnes élégantes, les unes de marbre, les autres de vert antique, ont passé des temples de Jupiter et de Proserpine dans l'église épiscopale, dont elles font le plus bel ornement. Rappelons en passant que Geraci fut la patrie de Balaam, ce singulier évêque qui fut accusé de judaïsme, et qui enseigna le grec à Pétrarque.

Voilà tout ce qui reste de Locres, de cette république altière dont les lois passèrent dans les Douze Tables, ce décalogue du peuple-roi, et qui disait orgueilleusement d'elle: Amie de Rome, soumise à Dieu seul. Cette formule indépendante et fière se lit dans une inscription ancienne conservée à Geraci.

Si la plaine est mélancolique, rien de plus gracieux, de plus riant que les collines qui la ceignent. Sur le premier plan, les orangers marient leur verdure éclatante et leurs pommes d'or au feuillage terne, au fruit noirâtre des oliviers, et les figuiers noueux épanouissent au soleil ardent de la canicule leurs larges feuilles échancrécs. C'est sur toute cette côte, d'Ardore à Siderno, que croît le doux vin grec, le plus exquis peut-être de toute l'Italie.

Les montagnes du fond décrivent dans l'air des lignes tour à tour molles et hardies; en s'approchant du rivage, elles s'abaissent graduellement jusqu'au rang de simples collines; cultivées jusqu'en haut et semées de casins, elles s'ouvrent de temps en temps pour donner passage à un torrent qui serpente au milieu des figuiers d'Inde et des lauriers roses. Ces percées sur le haut pays sont toujours imprévues, pittoresques; et c'est dans une de ces gorges qu'est bâtie en amphithéâtre, sur un rocher nu et flanqué de précipices, cette bourgade de Geraci, l'indigne héritière de Locres. Le mont Asopus, qui n'est qu'un pic isolé de la chaîne extrême de l'Aspromont, la protége à la fois et la menace à l'occident.

La tour ronde et crénelée de Pagliapoli, l'unc de celles que le roi D. Carlos avait fait élever contre les corsaires d'Afrique, termine la plaine du côté de la mer; abandonnée aux corneilles, et déjà à demi ruinée, elle est d'un bel effet dans le paysage: venue de la Grèce, la vague d'Ionie se brise au pied; et, sans respect pour les mânes des demi-dieux couchés sous cette terre dont ils ignorent les grandeurs, les pâtres remplissent l'air, comme les Tritons, du cri de leur trompe marine, et se plaisent à faire parler le célèbre écho voisin de Condojani.

Tantôt suivant la côte, tantôt gagnant les hauteurs, j'atteignis le fleuve Alaro, qui arrive à la mer tout parfumé des orangers de ses rives. L'Alaro est l'ancien Sagra, ce fleuve classique où dix mille Locriens battirent, dit l'histoire, cent trente mille Crotoniates, mais avec le secours bien entendu des Dioscures, qui avaient un temple fameux sur cette plage, et qui eurent l'obligeance d'aller, le jour même, porter aux jeux olympiques le bulletin de cette grande victoire. Le champ de bataille est converti aujourd'hui en un champ de coton; et sans se douter le moins du monde du sacrilège, les honnêtes riverains font des terrines et des pipes avec la poussière sanglante de leurs ancêtres.

Deux colonnes de granit, reste probable du temple des Dioscures, sont couchées sur le rivage.

C'est là que florissait jadis la petite république de Caulonia.

Cette longue marine, comme du reste toutes les marines orientales de la Calabre, est frappée de mal'aria et manque d'eaux vives. Les torrens descendus de l'Apennin charient des rochers et du limon au temps des crues hivernales; elles croupissent l'été, et cette circonstance jointe à la dépopulation ne fait que redoubler l'intensité du fléau, si même elle ne le produit pas. Il n'y a pas un village sur toute la plage, mais les collines à cinq ou six milles de la mer en sont toutes peuplées. La terreur des corsaires, dont ces côtes furent long-temps infestées, a forcé les habitans à se réfugier sur les hauteurs; les inutiles forteresses de D. Carlos sont en ruine comme à Locres, et ne servent plus qu'à l'effet pittoresque.

La côte est sèche, déserte, sans même un coquillage: çà et là d'abord verdissent bien quelques oasis; tantôt c'est un olivet, tantôt une figuerie, ailleurs des mûriers; mais les arbres bientôt disparaissent; de vastes et bruyantes plantations de mais coupées de quelques champs de coton les remplacent pour faire place à leur tour à des dunes de sable arides, clair-semées de maigres touffes de lentisques; les montagnes du fond sont hardiment découpées et richement boisées. La Mongiana, la plus célèbre de toutes, a des mines de fer en pleine activité; et c'est non loin, près du village aérien de Santo-Stefano, qu'est la fameuse chartreuse du bois où vint mourir saint Bruno.

J'étais destiné par les vicissitudes du voyage à passer encore une nuit à la belle étoile. Hôte, la veille d'un baron du pays, j'avais couché dans un bon et splendide lit de soie; le lendemain je couchai sur le sable. Surpris par la nuit sur les marines de Stilo, je vis de loin briller un feu. Je m'en approchai et trouvai là sous une tour en ruines une bande de Bohémiens qui bivouaquait et mangeait du maïs rôti. Aucun d'eux ne voulut me servir de guide jusqu'au village voisin; maisil m'annoncèrent une taverne à un mille plus loin.

La scène était si pittoresque, si conforme aux vigoureux tableaux de Salvator Rosa, que je me serais décidé bien volontiers à y prendre un rôle et à partager le souper de maïs des Zingares et leur lit de feuilles; mais leurs habitudes connues m'en dissuadèrent. Deux drôles déjà mesuraient mes habits d'un œil de convoitise, et il n'est pas douteux qu'ils n'eussent profité de mon sommeil pour m'en dépouiller charitablement. Je me contentai donc du plaisir artiste de la rencontre, et quoique la nuit fût noire, je résolus de continuer mon chemin et de gagner tant bien que mal la taverne annoncée.

Je ne le fis pas cependant sans me retourner plusieurs fois, moins pour voir si j'étais suivi, que pour jouir du piquant spectacle de ce bivouac shakspearien; je dis shakspearien, car il y avait là des physionomies qui n'auraient pas mal figuré dans les fantastiques bruyères de *Macbeth*. La scène s'essage peu à peu dans l'éloignement, et je me retrouvai seul dans les ténèbres.

Mes Zingares ne m'avaient pas trompé: je trouvai bien la taverne, mais elle était vide. La côte n'était pas encore assez purgée du mauvais air (c'était au mois d'octobre) pour permettre aux habitans de descendre des hauteurs. Me voilà donc seul sur la grève abandonnée, par une nuit froide, sombre et venteuse. Si paisible et si limpide le matin, la mer était noire et orageuse; le vent du nord soulevait la vague et m'en fouettait au visage les éclats humides; le mugissement sourd et continu des flots emplissait les ténèbres, et me causait parsois un frisson involontaire et tout physique.

Au lieu de rester là exposé sans désense au double outrage de la mer et du vent, j'aurais bien poursuivi ma route; je l'essayai même, mais au vingtième pas je sentis le sable s'assaisser, je mis le pied dans l'argile et presque dans un fleuve qui entrait silencieusement dans la mer, et que l'obscurité m'avait caché. Essrayé du péril, je me rejetai en arrière et revins sur mes pas chercher un resuge dans la taverne. En vain tentai-je d'en saire sauter la porte, je n'y réussis pas; mais

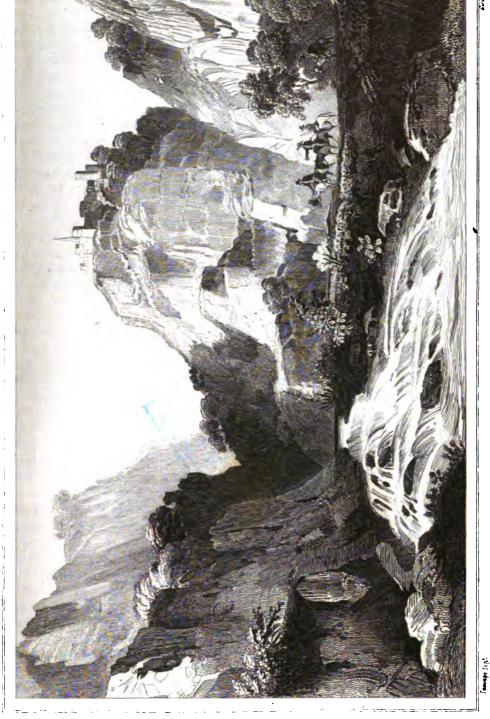



en tâtonnant dans l'ombre, je trouvai à l'un des angles du bâtiment une petite chapelle ouverte,

dont je fis ma chambre à coucher.

J'étais juste sous le bourg de Stilo, ancien chàteau féodal, situé à quelques milles sur la montage: je ne le voyais point, mais je le savais là; et ne pouvant dormir tant le vent qui s'engouffrait dans la chapelle était assourdissant, je me mis à songer, pour tuer le temps, à Thomas Campanella, cet illustre dominicain dont Stilo fut la patrie et la prison.

Hérétique à Rome, prophète dans ses montagnes, politique et réveur, astrologue et philosophe, le moine calabrais nourrissait dans son àme une haine inextinguible contre les Espagnols, maîtres alors et tyrans des Deux-Siciles, et il ourdit contre eux, du fond de son cloître obscur, une de ces conspirations gigantesques que le génie ardent et poétique des Italiens est seul capable d'enfanter. Tous les moines de son couvent y entrèrent, et aprèseux beaucoup d'autres. Frère Denis Ponzio, son ami, la prêcha dans la ville de Catanzaro avec un succès immense. La Calabre tout entière s'y précipita d'enthousiasme; un pacha d'Epire devait l'assister; deux saux srères la vendirent, et le vice-roi, Lemos, la noya dans le sang des matryrs.

Tous périrent dans les supplices.

Campanella, fugitif, erra long-temps travesti sur ces plages désertes, épiant de loin la voile ottomane qui devait le sauver; elle arriva, mais trop tard. Pris et découvert par l'armée espagnole, il n'échappa au gibet qu'en seignant la démence, comme le premier Brutus : il fut condamné à la prison perpétuelle. Après vingt-sept ans de captivité, il s'enfuit et vint en France. Accueilli, pensionné par Richelieu, il mourut à Paris dans le cloître Saint-Honoré, l'année même où, plus heureux que le Napolitain, le Portugais Pinto brisait la chaîne espagnole.

Préoccupé de cette grande tragédie politique, si étrangement défigurée par l'historien Botta, j'attendis le jour moins impatiemment. Sur le matin, la lune se leva. Les jeux d'ombre et de lumière devinrent pour mon insomnie une distraction nouvelle; et, quittant mon gîte, où la bise m'avait saisi, je me mis à vaguer aux alentours. Le paysage n'était pas plus beau au clair de lune qu'à la clarté du soleil. Les dunes étaient aussi maigres et nues; et la mer, toujours noire et terrible, n'avait pas cessé de bruire et de bouillonner.

A l'aube, je partis déjà presque las. Je passai

à gué le fleuve perfide et bien d'autres encore, parmi lesquels l'Ancinale est le plus large et le plus traître. Je cotoyai tout le jour les insignifiantes marines de Guardavalle, Sainte-Catherine, Vadolato, contrée déserte, pauvre et dénuée de tout, même de pain, même d'eau; je ne trouvai l'un et l'autre qu'après une diète rigoureuse de trente heures, et une traite de trente milles, à Pali-Porto, petit fort maritime sous lequel on voit encore des vestiges de murs réticulaires.

Quittant là les dunes et les grandes plantations de mais battues du vent, j'entrai dans un pays plus riant, plus gracieux. J'escaladai les fraiches montagnes de Gasparina et de Metauro, et m'acheminai vers Squillace à travers les bois et les vignes, par une suite de sentiers délicieux. Rien sur toute la côte n'égale l'aménité de ces montagnes. Couvertes de verdure jusqu'au sommet, elles sont couronnées par un plateau champêtre, arrosées de belles eaux courantes, coupées de ravins, et encadrées de tous côtés par un second étage de montagnes vertes. Au nord s'élève le mont de Tiriolo, riche en métaux: au couchant règne le grand mont Palladin, belvédère immense qui plane sur les deux mers. Les plus beaux marbres de la Calabre se trouvent non loin de là, à Gimigliano.

Ce point est le plus étroit de toute la Péninsule : échancré d'un côté par le golfe que Squillace baptise, de l'autre par le golfe de Sainte-Euphémie, le pied de la botte se resserre là plus que nulle part ailleurs, et forme une espèce d'isthme qui, à vol d'oiseau, n'a pas dix milles. Les deux golfes ne sont guère séparés que par la chaîne de l'Apennin, qui même s'adoucit. L'Apennin est là beaucoup moins formidable qu'il ne l'est plus haut et plus bas.

Toutes ces campagnes sont ravissantes : autant les marines sont mornes, sèches, décharnées, autant les hauteurs sont fraîches, riantes, boisées; la vigne s'y balance de chêne en chêne, et les siguiers s'y chargent de fruits deux fois l'année. Le fleuve Gatarello tombe en cascade dans les prairies; les casins et les métairies se cachent à demi dans les oliviers, et, dominée de son vieux château normand tout couvert de lierre, la ville de Squillace pend au rocher comme une grappe au ccp.

Squillace est l'ancienne Scyllacée : elle fut bàtie par Ulysse, et sa médaille unique porte une tête de Mercure d'un côté, de l'autre une galère. Squillace est la patrie de Cassiodore, l'ami de Boèce, et comme lui, ministre du grand roi d'Italie, Théodoric. A la chute de la monarchie des Gots, Cassiodore abandonna les affaires, et se retira dans sa ville natale. Il y fonda le couvent de San-Benedetto, et changea la robe de ministre contre la robe de moine: il avait alors soixantedix ans; il en vécut encore vingt-cinq en religion, et mourut en 565. Ce fut sans contredit un des plus grands hommes de son temps. Il ne reste de lui aucun monument dans sa patrie; le site même du monastère fondé par lui est controversé.

De Squillace à Catanzaro, chef-lieu de la province, se déroule au bord de la mer une plaine assez insignifiante, mais enrichie d'une ruine du plus haut style, reste de la ville problématique de Paléopolis, détruite, par hypothèse, au neuvième siècle, par les Sarrazins. Quoi qu'il en soit, la Rocella, c'est son nom, est une église chrétienne, vaste, austère, grandiose, et qui, pour être batie en simple briques rouges, n'en est pas pour le paysagiste d'une couleur moins chaude ni d'un effet moins pittoresque. Quelques autres décombres sont dispersés à l'entour; les corneilles ont envahi les autels de la Madone et les niches des saints; elles planent par grandes nuées sur le désert, et, comme les sanctuaires païens de Locres, le sanctuaire chrétien de la Roccella n'entend plus d'autres hymnes, plus d'autres cantiques que les croassemens sauvages de l'oiseau prophétique mêlé au murmure des vagues.

Qui dit corneilles dit olives, car elles en sont très friandes. Les oliviers en effet ne tardent pas à renaître et à en vêtir la plaine. On en faisait alors la récolte, et la campagne était jonchée de femmes qui faisaient l'ouvrage en chantant. Quelques-unes étaient assez jolies, mais toutes étaient cruellement brûlées du soleil, et la plupart vieillies avant l'âge. Leur costume est piquant : leur longue taille est complaisamment ceinte du corset vert ou noir et du jupon rouge, et elles mettent par-dessus tout une ample robe noire, qu'elles nouent par-derrière ou ramènent par-dessus la tête en forme de capuchon, comme dans Paul et Virginie. D'autres portent une espèce de voile blanc rejeté en arrière. Quantaux hommes, leurs chapeaux coniques ornés de fleurs, de rubans, et leurs grands manteaux bruns, drapés à l'espagnole, leur donnent une physionomie assez originale.

La ville de Catanzaro, distante de la mer de quatre ou cinq milles, est bâtie en diadême sur trois collines au fond d'une gorge profonde et spacieuse. Capitale de la seconde Calabre Ultérieure, comme Reggio l'est de la première, elle est moins fière de son titre que de son air pur et de ses belles femmes. Elle s'annonce de loin par d'assez jolis casins, où les habitans viennent faire la villeg giatura d'automne. On y arrive par une lage chaussée en zig-zag; mais c'est une ville insignifiante, sans architecture et sans hospitalité. L'accent du peuple, surtout chez les femmes, est empreint d'une aspiration rude et désagréable.

Catanzaro prétend avoir été fondée au neuvième siècle par deux guerriers, Cattaro et Zaro: de là son nom. C'était un mélange de Latins et de Grecs constitués en république. Le normand Robert Guiscard s'en empara et en fit un comté. Il y introduisit en 1072 la culture de la soie : les juifs, ces grands missionnaires de l'industrie européenne au moyen âge, y furent appelés à cette époque. La ville était franche d'impôts, et parmi ses privilèges, elle citait avec orgueil une espèce d'habeas corpus en vertu duquel un citoyen ne pouvait être emprisonné avant la publication de sa cause. Cette prérogative lui avait été accordée en 1497 par le roi Frédéric. Dèslors elle suivit les destinées générales du royaume de Naples.

Le premier monastère de capucins y date de 1529:ce que ne manqua pas de me dire, en me présentant le café, le père gardien du couvent actuel; et il en tirait pour lui-même une gloire que je ne troublai point, car, contre l'usage, son café était excellent.

A douze milles de Catanzaro, du côté de Cosenza, est la petite ville montagnarde de Taverna, patrie du peintre Mattia Preti, dit le Calabrais. Né à une époque de décadence, il fut sidèle à la tradition des maîtres, et continua le Guerchin avec une supériorité qui a fait plus d'une sois confondre leurs ouvrages. Preti est le premier peintre napolitain, au moins quant au dessin; sa teinte est un peu grise et mélancolique comme celle d'André del Sarto.

Quant à sa vie, elle sut aventureuse et pleinc d'orages. Il voyagea beaucoup, tua en duel je ne sais combien d'hommes, ce qui ne l'empêcha pas d'être nommé chevalier de Malte et commandeur de Syracuse. Il mourut fort dévotement à Malte dans la dernière année du xvu<sup>e</sup> siècle : il avait près de quatre-vingt-dix ans.

CHARLES DIDIER.

Le Marquisat d'Isola.—Tour d'Anuibal.—Cotrone.—Temple de Junon.—Colonne de Pythagore.—Mélissa.—Forteresse champêtre.—Campana.—La Sila.—Rossano.—Corigliano.—Sybaris.—Passage du Pollino.—Tourmente.—Hospitalité.—Sortie de Calabre.

La route de Catanzaro à Cotrone n'est ni belle ni variée. Elle suit une plage insalubre, et coupe une suite de vallées étroites, parallèles, s'ouvrant toutes sur la mer, et toutes traversées par quelque torrent descendu de la Sila. Les grandes montagnes surgissent dans le lointain.

Aux vallées succède une plaine d'abord unie, puis raboteuse et sans intérêt; les basses collines ont quelques habitations; la côte est déserte, à peine trouve-t-on de loin en loin quelques tavernes: l'une d'elles s'appelle Broda, et on y a découvert une maison souterraine remplie de dépouilles précieuses, du temps probablement des Sarrasins.'Au-dessus, et assez avant dans les montagnes, est située la ville de Belcastro, berceau de saint Thomas d'Aquin. Plus haut encore est un hameau qui a conservé le nom tout païen de Mont-de-Jupiter.

A la Tacina, torrent large et indépendant venu de l'Apennin, commence la presqu'île d'Isola. Flanquée au nord par le mont Corvaro, au sud par le mont de la Sibylle, elle s'épanouit dans la mer Ionienne, en queue de dauphin : on l'appelle le Marquisat, du titre sans doute de son ancien seigneur.

Le Marquisat est tout craie. C'est une plaine ondulée, semée de collines d'argile que les pluies d'hiver détrempent au point de faire du pays une immense fondrière à engloutir chevaux et cavaliers. C'est une nature inanimée, une nature morte: pas une pierre, pas un arbre; seulement quelques maigres plants d'oliviers, autour de deux ou trois maigres villages, jetés comme par hasard au centre de la presqu'ile. Isola, qui la baptise, est le moins chétif et le plus apparent.

La côte continue à être déserte, et le désert s'avance bien avant dans les terres : on y marche des journées entières sans voir d'autres signes de vie que de longs serpents noirs qui rampent sur l'argile blanche et desséchée, et quelques troupeaux gris qui broutent en silenoe une herbe courte et jaune; et si l'on rencontre de loin en loin quelque figure humaine, c'est le visage sombre et basané d'un pâtre, à demi bandit, qui joue de la guitare, sa hache à la ceinture et son chien

blanc endormi à ses pieds. Ce paysage grisâtre et calciné contraste fortement avec les hauts et frais Apennins de Sainte-Sévérine, qui enveloppent au couchant la presqu'île aride d'une ceinture verte et boisée.

Quelques hameaux sont juchés comme des nids d'aigle sur les premières crêtes, et quelques tours de garde, dont la plupart tombent en ruines, se dressent çà et là sur les marines. La première, après la Tacina, s'appelle Tour d'Annibal: c'est là, dit une tradition locale, que s'embarqua le grand capitaine, alors que pour prix de son génie et de ses victoires, il dut quitter l'Italie pour l'exil.

A l'autre extrémité de la presqu'île est Cotrone, autrefois Crotone, la cité de Pythagore, la cité de Milon. Plus heureuse, moins peut-être que Locres, elle a gardé son nom à peu-près et sa place au soleil. Mais qu'elle est déchue! Il est triste pour une ville de n'être pas morte à propos, et d'être condamnée à l'opprobre de traîner dans la postérité, après une si belle jeunesse, une vieillesse infirme et honteuse.

C'est le cas de Cotrone: si salubre autrefois, que l'antiquité avait fait honneur à l'oracle d'Appollon du choix d'un si bon site, elle est aujourd'hui malsaine et si fiévreuse qu'elle est à peine habitable l'été. Pour rassainir l'air, on entasse encore pêle-mêle dans les églises les morts au milieu des vivants. Son port va se comblant tous les jours; plus de galères républicaines, plus de trirèmes triomphales; il n'est plus accessible qu'aux felouques des caboteurs qui viennent acheter à Cotrone son blé et ses fromages, car à cela se borne la moderne industrie cotronaise. Quelques années encore, le port ne sera plus qu'un marais.

De monuments, pas un; de Pythagore, bien moins encore. En vain même y chercherait-on, je ne dis plus une âme comme le sage, mais un corps comme l'athlète. Les loups ne risquent rien à descendre maintenant des montagnes. Milon avait les bras garrottés par le chêne homicide, ses enfants les ont, eux, par la fièvre, par la misère, par la servitude qui énerve et rend lâche.

Mais à désaut des loups, les bandits descendent et s'abattent impunément par nuées sanglantes sur une proie si facile. Les anciens Crotoniates conquéraient et ruinaient les cités d'autrui, les modernes Cotronais n'ont jamais su défendre la leur : elle est à qui la veut. Fortifiée pourtant, et réputée forte, sa réputation ne lui a servi qu'à être prise et reprise par tout le monde. Elle a passé par toutes les mains, même par les mains des brigands, qui ne se sont pas fait faute de la piller en masse, et qui la pillent tous les jours en détail.

On n'a pas l'idée de leur audace : ils enlèvent les habitants riches dans leurs maisons de campagne et jusque dans la ville, et ne les relâchent qu'après leur avoir extorqué, par le stylet, d'énormes rançons. Un de mes amis fut arraché de son lit et emporté dans la Sila; sa liberté lui coûta plus de trois mille ducats. Un autre, c'était le fils d'un baron du pays, fut surpris à la porte même de la ville, et traîné aussi dans la Sila; il vécut vingt-sept jours avec ses ravisseurs dans les · bois formidables de Cariglione et de Lumparella. Pendant ce temps il se faisait entre les bandits et le baron un échange régulier de messagers; et il en coûta au pèrc, pour ravoir son fils, la somme exorbitante de 18,000 ducats (72,000 f.). La chose m'a été racontée par le baron lui-même, étant son hôte à Cotrone. La santé de son fils était ruinée, sa nature avait été comme forcée par ces vingt-sept jours de rude captivité.

Les bandits sont au fait des fortunes privées, et en tiennent un registre exact; ils taxent chacun suivant ses ressources, et ne demandent que ce qu'ils savent pouvoir obtenir. Malheur aux récalcitrants! Un gentilâtre avare ayant refusé la rançon de son fils, son fils fut massacré dans la montagne. Outre l'argent comptant, les bandits exigent des habits et des armes. C'est ainsi qu'ils se firent donner par le baron cotronais je ne sais combien de pièces de velours et d'écarlate.

Ce n'est pas là le moindre fléau du pays; et le gouvernement nesaitrien faire pour l'en purger.

Certes Sybaris, cette antique victime de Crotone, Sybaris est bien vengée: et micux vaut en esset avoir perdu son nom, comme elle et comme Locres, que de l'avoir conservé comme Cotrone, pour le porter si mal. N'y aurait-il pas, à voir cette honteuse décrépitude des républiques les plus florissantes de la Grande-Grèce, n'y aurait-il pas de quoi douter du progrès, de ce progrès qu'on espère et qu'on aime; de quoi desespérer de l'homme et de l'humanité? Si, des détails résugiés dans l'ensemble, on parvient à se sauver de ces esset partiels par lés contem-

plations générales, il n'en reste pas moins, hélas! tristement vrai que les peuples font d'horribles chutes, ét que, pour sortir des abîmes où ils tombent, ils passent par des routes bien obscures, bien longues, bien fangeuses!

La côte de Cotrone est triste et laide comme la ville; elle est plate, nue, déserte; un grand marais l'infecte au nord; un fleuve bourbeux, le Nieto, la traverse un peu plus loin, et vient salir de son limon la mer Ionienne. Monotonement seméc de blé jusqu'au fleuve, elle devient après inculte, sans en devenir plus pittoresque. Sèche et pierreuse, elle a pour toute parure quelques buissons de lentisques, et çà et là quelques chênes rabougris, tout déformés par les vents. Las de tant de laideur, l'œil ne trouve à se reposer que sur un palmier solitaire planté à la porte de la ville. Mais si gracieuses que soient ses poses, il y a de la tristesse dans son isolement, Arraché, peut-être, de la presqu'ile opposée d'Otrante, et déposé en Calabre par un orage, il semble expatrié loin des siens, et là, tout seul de sa race, attendre que les brises lui apportent à travers les flots l'amour et la fécondité. C'est l'image de Crotone, de l'Italie.

La côte du midi n'est pas plus riante que celle du nord; elle est plus triste encore, toute bordée qu'elle est de collines d'argile, sans grâce, sans bois, sans herbe. Mais du moins les ruines du temple de Junon Lacinie donnent à cette grève aride un prestige dont l'autre est privée. et la dédommagent amplement des rigueurs de cette nature marâtre.

C'est un des sites les plus sévères et les plus poétiques de toute la Calabre. Après avoir franchi une colline de craie qui surpasse toutes les autres en laideur et en stérilité, on découvre tout d'un coup un vaste plateau solitaire, mélancolique, nu comme tout le reste, mais d'autant plus frappant qu'il est plus inattendu. Découpé en forme de triangle incliné, il appuie sa base au mont Corvaro, et s'avance à angle aigu dans la mer. Une colonne s'élève au bout du promontoire et le baptise. Cette colonne est la dernière du temple de Junon Lacinie.

Ce surnom de Lacinie, donné par l'antiquité à l'épouse de Jupiter, prouve que le brigandage n'est pas nouveau dans ces contrées. Au temps où Hercule, ce Don Quichotte déifié des premiers jours, ce père de la chevalerie errante, faisait son pélerinage d'Europe en coureur d'aventures, un fameux brigand, un géant sans doute, infestait ces plages. Il se nommait Lacinius. Conduit





ITALIE PETT.

par son humeur vagabonde, le paladin nomade vint à passer par la Calabre, traînant à sa suite, non point comme Médor une Angélique, ou comme Roland une jument morte, mais comme un armailli suisse allant aux montagnes, un bel et bon troupeau de bœuſs capturé sur un autre géant fameux, Géryon d'Espagne.

Or, les bœufs d'Hercule tentèrent Lacinius qui les lui vola: mais le voleur s'y prit si mal qu'il fut découvert; la terrible massue lui fit expier son larcin, et le pays fut purgé de son brigandage. Aujourd'hui les Lacinius sont ressuscités; seulement, plus audacieux, ils ne se contentent plus des troupeaux, ils enlèvent les hommes, nous l'avons vu, jusque dans leur lit. La massue vengeresse n'est plus là pour protéger la contrée.

Lacinius mort, son pieux vainqueur bâtit sur le lieudu combat une chapelle à la reine des dieux, sa patronne, sous le nom de Lacinie; comme, après lui, les chevaliers du moyen âge en bâtirent tant à leur patronne la reine des anges, sous tous les noms. Voilà la tradition; voilà comment le larron fut le parrain d'une déesse qui, à son tour, imposa son surnom au promontoire. Le cap des Colonnes s'appelait dans l'antiquité cap Lacinien.

Enrichie par la terreur ou l'amour, la chapelle primitive avait été bientôt remplacée par un temple auguste et somptueux. Le paganisme est plein de ses miracles, plein de ses richesses. Du seul produit des troupeaux sacrés, les prêtres du lieu avaient érigé une colonne d'or massif qu'Annibal n'osa pas prendre, intimidé par un songe, où la déesse indignée le menaça, s'il le faisait, de le rendre aveugle, de borgne qu'il ctait déjà.

Entre autres prodiges, on parle d'un autel placé dans le saint vestibule, dont jamais aucun vent ne pouvait emporter la cendre; et si un homme gravait son nom sur les tuiles de marbre qui recouvraient le temple, son nom s'effacait de lui-même quand il mourait. Un censeur, ayant fait transporter à Rome ces tuiles merveilleuses pour en couvrir un temple de la Fortune, il périt bientôt si misérablement, que sa mort fut regardée comme la juste vengeance du sacrilége, et le sénat ordonna, sans rire, de reporter en place le toit miraculeux. C'est par ces graves puérilités que le clergé païen saisait affluer le peuple dans ses temples et l'or dans ses coffres, habile en cela, comme bien d'autres, à exploiter au profit du ciel et du prêtre l'amour crédule et naîf du merveilleux.

C'est dans ce sanctuaire, égal à tout ce que le culte ancien eut jamais de plus magnifique, que le peintre Zeuxis d'Héraclée avait exposé à l'admiration des hommes son inimitable Junon.

De tant de merveilles, de tant de prodiges, il ne reste debout qu'une colonne : elle est dorique pur et du plus beau style. Composée de huit assises canelées, le fût a vingt pieds de haut; le chapiteau est à demi brisé. Quelques lambeaux de murs rétioulaires, c'est-à-dire postérieurs et tout romains, sont dispersés à l'entour et marquent l'enceinte du temple. Le reste est renversé dans la mer et semé sur les écueils : la vague la blanchit d'écume et se brise aux pieds de la colonne.

Quoiqu'il n'en ait plus qu'une, et ce n'est pas celle d'or massif, le cap ne s'en appelle pas moins toujours cap des Colonnes, comme pour attester qu'il y en eut beaucoup d'autres. Des vieillards de Cotrone prétendent en avoir vu deux.

Ainsi, il a été dans les destinées du temple Herculéen de baptiser deux fois ce promontoire : une fois dans sa gloire, l'autre dans sa ruine.

Mais si la forme antique est brisée, l'esprit qui l'animait n'est pas mort. Bâtie avec les décombres du vieux temple païen et à ses côtés, une église chrétienne a recueilli, sous le nom de je ne sais plus qu'elle madone, la divinité errante de ces parages, et l'offre sous une forme nouvelle à l'adoration des matelots. Pas un marin jadis n'eût doublé le cap Lacinien, sans se recommander, comme le fit Enée, à la patronne du lieu; pas un marin aujourd'hui ne double le cap des Colonnes sans faire des signes de croix et dire des Ave. Sainte Marie, sainte Junon, c'est tout un pour ces peuples superstitieux: les noms seuls changent de siècle en siècle, et les enfants prient ou priaient leurs pères.

Quand à la plaine d'alentour, elle est inhabitée : quelques tours en ruine, quelques casins délabrés la peuplent seuls. Ancien bois sacré de la déesse, elle n'a plus d'arbres. Les génisses sacrées y paissaient sans berger, et rentraient d'ellesmêmes à l'étable, sans jamais, disait-on, être tombées dans les embûches des larrons, ni des loups. Aujourd'hui le pâtre velu et farouche descendu de l'Apennin défend à peine de leurs attaques son maigre troupeau. Son chien féroce et vigilant fait pourtant bonne garde : il remplit le pâturage de ses abois sourds et menaçants.

Voilà ce qu'est devenu, sous la main du temps, le sanctuaire et son bois sacré. Le site ne pouvait être ni plus désert ni plus agreste au temps d'Hercule. Ainsi la nature, comme l'homme, peut retourner à la barbarie.

Le vulgaire appelle abusivement la colonne, colonne de Pythagore, et je ne sais quelle tradition veut que l'école du sage ait été là. Cette erreur, si c'en est une, est heureuse et poétique: elle sourit à la pensée humaine, elle l'ennoblit, elle la déifie; car au souvenir des dieux, elle associe le souvenir des grands hommes, et des deux cultes n'en fait qu'un. Oui, le peuple a raison, et son erreur n'en est pas une. J'ai vu Pythagore errer, dans sa robe blanche, autour des ruines; je l'ai vu prendre les augures au mont Corvaro; je l'ai vu la nuit s'asseoir au bord du promontoire, et, l'œil au ciel, s'énivrer de l'armonie des astres. J'ai vu ses disciples l'entourer avec une religieuse vénération et l'écouter en silence : du nombre était Milon l'athlète, Milon qui venait, le front couronné de la palme olympique, humilier la force devant la pensée, la matière devant l'esprit.

Et le maître leur parlait des dieux; il leur disait que l'homme est sur terre pour les servir, que les servir c'est s'approcher d'eux, et que si le doute énerve, le blasphème égare et jette en démence; il leur disait que le travail est une conquête de l'homme sur la nature, et que penser est s'enrichir; il leur racontait ses voyages chez les prêtres de l'Egypte, chez les brachmanes de l'Inde; ses longues veilles avec les pasteurs sous les tentes de la Chaldée. Mais ce qu'il leur recommandait surtout et avant tout, c'était d'aimer leurs frères, de pratiquer les verus civiles, de vivre et mourir sous la république, car sans liberté point de vertu, sans vertu point d'amour.

Electrisés puissamment par ces paroles saintes, enflammés par elles de la céleste ardeur des grandes choses, les disciples tombaient tout palpitants aux pieds du maître, ils l'adoraient comme un Dieu; et moi, faisant un triste retour de la Crotone illustre à la Cotrone déchue, je me demandai avec amertume: A quoi donc servent les grands hommes, puisque leur parole est si stérile, leurs leçons si peu suivies; puisque leurs descendants recueillent le viee et l'ignorance où il ils avaient semé la science et la vertu; puisque l'auguste patrimoine de l'intelligence et de l'amour se convertit sur leurs tombeaux en héritage de haine et d'opprobre.

Préoccupé de ces tristes doutes, je secouai la poussière de Cotrone, et ne rêvant plus que Pythagore et républiques déchucs, je poursuivis mon voyage à travers la stérile plaine du Niéto. Descendu des plus hautes cimes de l'Apennin, le

fleuve alors était très-enfié par les pluies. Je le passai—c'est le pont du pays—sur un chariot rustique tiré par des bœufs. Les bœufs s'ensablèrent au milieu du courant, et il y eut un moment d'inquiétude et de péril. Débarqué enfin heureusement à l'autre bord, j'y fus accueilli par un assez gros temps, et dus me réfugier quelques milles plus loin dans la tour de Mélissa.

Ancienne propriété des princes de Strongoli, cette tour est censée une maison de plaisance, mais c'est une véritable forteresse avec sossés et pont-levis. Telles sont les mœurs de cette âpre Calabre, que toute villa y est une citadelle, la terreur des bandits faisant rentrer chacun dans le droit naturel et barbare de désense individuelle. Ces mœurs sont si invétérées, qu'elles ont passé dans la langue, et on nomme les casins difese, désenses.

Pour être en dehors du droit social, ces défenses n'en sont pas moins poétiques à voir, et leur effet, dans le paysage, est frappant. La tour de Mélissa, en particulier, est d'un aspect austère, imposant: bâtie au bord de la mer, dans un site sauvage, elle se dresse là menaçante comme un château féodal. Au-dessus, et sur les moyennes bases du mont Macalla, s'élève la ville de Strongoli, la Pétilie de la Grande-Grèce.

Le temps remis, je passai outre et suivis la côte jusqu'au cap Alice, l'ancien promontoire de Crimise. Comme le promontoire Lacinien avait son temple de Junon, celui-ci avait son temple d'Apollon, converti aujourd'hui, comme l'autre, en église.

Montant de là, à travers les oliviers, à la haute bourgade de Ciro, patrie de Louis Lilio, l'un des réformateurs du calendrier, je m'enfonçai dans les montagnes, car j'étais un peu las de la monotonie des marines. Je gagnai tout d'abord, à travers les bois et les précipices d'Umbriatico, le village alpestre de Campana. Il paraît que cette partie de l'Apennin fut un lieu de refuge des OEnotriens. On y déterre chaque jour quelque dépouille antique. Tantôt c'est une urne, tantôt des fragments de briques; un jour ce fut un trépied, le lendemain une idole de Jupiter-Tonnant. On voit encore, à quelques milles, non loin du village de Piétra-Paula, un mur dit Cyclopéen, attribué à Philoctète.

Bocchegliero, que je gagnai ensuite, est à quelques lieues plus avant dans les montagnes; c'est un deces hameaux désolés dont la Calabre est peuplée. Je n'y trouvai que le cadavre du propriétaire à qui j'étais recommandé, il était mort

le matin même. Un autre me recueillit dans sa maison; c'était le syndic. Il me fit les honneurs du lieu avec une hospitalité toute primitive. Mais ce que je vis là de plus pittoresque c'est le tableau mouvant des semmes allant et venant à la sontaine : elles puisent l'eau dans de petits barils de bois qu'elles portent en équilibre sur la tête. Leur costume montagnard leur sied à merveille. Elles tressent leurs cheveux en natte et portent la robe orange et le corset vert. Leur chemise est serrée au cou comme celle des hommes; et leurs bas rouges, comme ceux des cardinaux, sont un contraste singulier avec la sange noire des cloaques appelés rues.

Ces figures champêtres descendaient et remontaient le village d'un pas lent, mesuré et un peu théàtral. Les oisifs, car il y en a partout, même dans les montagnes de la Calabre, les regardaient passer et repasser sans leur alléger la peine. Drapés dans leurs manteaux en guenilles, et leur figure sinistre ombragée du chapeau conique, ils devisaient et fumaient sur l'angle informe et raboteux du village, qu'ils appellent place.

Le soir on se réunit chez mon hôte: il avait sept filles toutes jolies et quatre garçons tous forts et bien portants. Rassemblée autour du chêne embrasé qui brûlait dans l'âtre, toute cette splendide famille faisait fête à l'étranger. Une torche de résine, luminaire classique du pays, éclairait de sa flamme blanche et aromatique cette scène digne de la tente des patriarches.

Le lendemain je me joignis à une compagnie de frères Mineurs qui escortaient leur père provincial en tournée; je traversai avec eux les régions septentrionales de la Sila. La Sila est un grand plateau qui se développe sur les crêtes de l'Apennin dans une étendue de près de huit cents milles carrés. La région que les anciens, et notamment Strabon, appelaient Sila, était plus vaste du double. Elle était couverte de forêts impénétrables au sein desquelles végétaient, dans leur état de barbarie, les anciens Brutiens.

La Sila moderne est couverte aujourd'hui de ces casins fortifiés, citadelles rustiques dont nous avons vu le modèle à Mélissa. Quand l'étouffante canicule darde sur les marines et y verse la fièvre, les habitants riches se réfugient dans l'atmosphère pure et toujours fraîche de ces montagnes.

L'hiver y est terrible; la neige l'envahit dès le mois d'octobre et s'y maintient jusqu'à la fin de mai. Les troupeaux montent en juin et descendent en novembre.

Ces vastes pelouses alpestres sont de tous côtés

gardées par une ceinture de pics escarpés: c'est un monde à part; et les rares habitants de ces solitudes, pasteurs vêtus de peaux comme ceux de la Sabine, ont conservé presque intacte la tradition des ancêtres. De Strabon jusqu'à nous, les mœurs y ont peu changé: la chèvre et le pâtre y vivent dans la même intimité qu'au temps d'Horace.

Les sommets de la Sila sont en général découverts, les flancs seuls et les bases sont tendus de châtaigniers, de chênes et de pins. Le sapin végète plus haut, à la lisière des derniers frimas. La saison était trop avancée pour me permettre d'explorer cette fois, à mon gré, ces hautes demeures. La neige les rendait déjà impraticables, et je dus me contenter des parties qu'elle laissait découvertes.

On montait depuis plusieurs heures; on avait quitté déjà la région des châtaigniers et des chênes; avant de pénétrer dans celle des pins je m'arrêtai pour regarder en arrière, et je découvris sous mes pieds une immense perspective de montagnes qui, de gradin en gradin, s'abaissaient et s'échelonnaient jusqu'au golfe de Tarante. Je dominais toutes les cimes, et mes regards se perdaient au loin dans l'immensité de la mer Ionienne. Il s'exhalait des bois et des pâturages mille parfums agrestes qui me rappelaient ceux des Alpes.

La caravane était nombreuse et piquante : je me plaisais à la voir défiler à travers les arbres; j'aimais à voir flotter au vent des montagnes la robe brune des Franciscains. On marchait en silence, et quand le chant des muletiers n'éveillait pas les échos, les bois, les cieux et les pâturages, tout se taisait dans la Sila.

L'air était froid, et nous avions à passer de loin en loin quelques champs de neige.

Arrivés au fond d'un vallon très-étroit et trèsombragé, on s'arrêta au bord d'un ruisseau, et l'on fit sur la mousse un repas champêtre. Tout à coup des cris et des coups de fusils retentirent dans la montagne. Nous crûmes à une surprise de bandits: c'était une garde de milice urbaine qu'on envoyait de Longobuco au-devant de père provincial.

J'étais à chaque pas frappé de ces grands mouvements de terrain qui déjà m'avaient tant frappé au Campo-Ténèse et dans l'Aspromont. C'étaient partout des précipices à lasser la vue, des montagnes déchirées par les eaux, des rochers entassés les uns sur les autres, comme par la main des géants; puis une végétation forte et robuste s'emparait de tous ces précipices, de toutes ces ruines, comme si la nature voulait faire oublier ses propres ravages par la splendide richesse de ses forêts vierges.

Nous vîmes en passant des mines d'argent et de plomb assez mal exploitées et d'un rapport assez chétif. Ce qui m'intéressa plus que les mines elles-mêmes, ce fut un Anglais qui en est le directeur, et qui vit là dans une solitude profonde, et d'autant plus profonde qu'il ne sait pas un mot d'italien. C'est une grande sigure froide et impassible de six pieds au moins, et nous le trouvâmes occupé, comme Achille, à rôtir un chevreau. Il tournait la broche avec une infatigable constance; et, quoique hérétique, il reçut, d'un front placide et imperturbable, le baiser de paix du révérend père provincial. Il fit par gestes, à la caravane, les honneurs de sa mine avec un aplomb tout britannique, et revint à son chevreau quand nous partimes.

De là à Longobuco la descente est de plus d'une heure, c'est un précipice plutôt qu'un sentier. Longobuco est un mauvais bourg jeté là comme au fond d'un puits. Commandé par de hautes cimes, il ne voit le soleil que cinq ou six heures, le reste du jour il est plongé dans un humide et froid crépuscule. L'eau dégoutte de tous les rochers d'alentour, et un torrent boueux, le Macrosciolo, roule au milieu de la vallée, et souvent la submerge.

Nous reçûmes du bourg un accueil royal: toutes les cloches sonnaient, et des salves d'allégresse faisaient retentir les échos. Les gros bonnets de l'endroit vinrent au-devant de nous, et l'objet de tous ces honneurs, le révérend provincial, les recevait avec une vanité modeste et une orgueilleuse componction. La caravane alla droit à l'église; on chanta le *Te Deum*, on rendit grâce à Dieu de l'heureuse arrivée; et moi, fatigué de toutes ces tumultueuses ferveurs, je me réfugiai et me tins clos dans une cellule du couvent.

Après plusieurs jours passés dans ces montagnes, je redescendis aux marines par le large lit du Trionto, et débarquai à Rossano dans une sale taverne qui avait hébergé l'année d'avant l'ex-roi de Suède. Rossano est une ville insignifiante; mais un fait historique remarquable, c'est qu'on y parla grec jusqu'au xviº siècle.

Il y a près de Reggio une autre ville où on le parle encore aujourd'hui : c'est Bova, petite ville située aux extrêmes plages du cap Spartivento. On veut que ce soient des restes de la langue primitive de ces contrées tout helléniques.

La marine de Rossano est couverte d'une forêt d'oliviers, entrecoupée de blancs casins d'un effet charmant. Mais rien n'égale la beauté des marines de Corigliano: ce sont les plus riantes, sans contredit, de la Calabre orientale, c'est la terre des Hespérides : les citronniers et les orangers y végètent en si grande abondance, ils exhalent des parfums si suaves, et le ciel d'ailleurs est si doux, l'air si tiède, la mer d'un si beau bleu, qu'on se croit là dans un de ces jardins moresques dont les poètes espagnols nous ont tant parlé. La ville même ajoute au pittoresque; elle est bâtie sur les hauteurs, avec une irrégularité tout-à-sait artiste, et enrichie d'un aqueduc à deux rangs d'arches, qui joint deux montagnes, et dont la teinte rougeâtre contraste avec le gris des oliviers et le vert luisant des orangers.

Après une nouvelle percée dans l'Apennin et une excursion chez les Albanais de San-Démétrio et de Sainte-Sophie, dont le récit est ailleurs ', je redescendis une troisième fois au bord de la mer, et me retrouvai dans la plaine humide et marécageuse où fut Sybaris. Ruinée de fond en comble par Crotone, la voluptueuse cité, nous l'avons déjà vu, n'a pas laissé d'elle une pierre, pas même un nom; le Cratis a bala vé ses ruines, et le sol qu'elle chargeait de ses bosquets et de ses boudoirs est converti en un grand bois malsain, abandonné aux renards, aux buffles et aux loups. Un casin de la plaine porte le nom de Polinara : il n'en faut pas davantage aux antiquaires municipaux, pour voir là les traces d'un temple d'Apollon. C'est là le seul vestige, et quel vestige! de l'antiquité sybarite.

Une colonne debout encore, à une lieue de là, sur une colline, marque le site où fut Thurium, colonie athénienne qui remplaça Sybaris, et qu'immortalisa la présence d'Hérodote.

Je montai de Sybaris à Cassano, petite ville bâtie sur un sol caverneux et percé de grottes.

Les femmes de Cassano passent pour être fécondes; elles ont jusqu'à vingt, vingt-deux enfants. Quand j'étais là on parlait d'une couche triple; les trois jumeaux avaient reçu le baptême, mais ils avaient peu survécu.

Le costume des femmes du pays, quoiqu'en général conforme à celui des autres Calabraises, a un détail qui lui est propre: ce sont de larges manches de velours brodées en or et attachées par derrière au corset. Les femmes mariées se distinguent des autres en entrelaçant leurs che-

1 Revue des Deux-Mondes, juillet 1851.



ROTTA IMPERIALE



ITALIE PITT

CHATKAU DE MELISSA.

PUBLIC LIBRARY

veux de rubans rouges et les tressant tout autour de la tête.

Le moment était venu pour moi de quitter la Calabre; deux routes s'offraient : celle de la côte, par Roscto et Rocca Impériale, premier village de la Basilicate; l'autre à travers le mont Pollino : je choisis la dernière.

Une suite de petits sentiers charmants me conduisit de Cassano au village de Civita. C'est une colonie albanaise: elle suit encore le rit grec, et, sur dix prêtres, trois sont mariés. J'ai trouvé chez eux beaucoup d'hospitalité et beaucoup d'ignorance: ils ne doutent pas, par exemple, que ce ne soit Rousseau qui ait fondé le protestantisme à Genève; car les noms de Genève et de Jean-Jacques ont pénétré jusque dans ces lointaines montagnes. C'était un dimanche; la population, en habit de fête, était réunie devant l'église. Les femmes ont conservé beaucoup de choses du costume primitif, et elles mettent un certain luxe de coquetterie villageoise dans leurs robes plissées et leur voile rouge ardent.

L'aspect du pays est sévère: une longue crête de rochers sans verdure, et déchirée par les torrents, menace éternellement de leurs ruines le village assis au bas. La Piétra-di-Demanio, qui est en face, n'est qu'un roc vif, gigantesque, taillé presque à pic; le torrent Raganello se fraie péniblement et bruyamment au pied un étroit passage. Les feux du pâtre, suspendus, la nuit, à ses flancs, font un étrange effet dans les ténèbres.

C'était une froide matinée de novembre; j'attaquai, par un temps brumeux, les premières hauteurs du Pollino. Le Pollino est le boulevard et le mont le plus élevé de la Calabre: il atteint onze cents toises. Les régions supérieures sont occupées par de vastes plaines, sorte de sila, riche en excellents pâturages et en plantes rares. L'été, elles sont couvertes de troupeaux; mais ils redescendent aux marines dès le mois d'octobre; et ces lieux si frais, si recherchés aux temps des chalcurs, sont abandonnés six mois de l'année à la solitude, aux frimas, aux tourmentes.

De grands nuages noirs m'enveloppaient, et, comme les dieux d'Homère, je marchais dans les nuées. Si quelque coup de vent les déchirait, je ne découvrais que le formidable précipice de Raganello sous mes pieds, et, sur ma tête, les sombres escarpements de la Rasa. Du point le plus élevé du sentier, je plongeai tout à coup sur le plan de Férolito, vaste plateau découvert, inégal, creusé en tous sens de ravines profondes, et bordé, d'un côté, par une chaîne de rochers

nus, de l'autre par les flancs boisés du Pollino.

Un pâle soleil d'automne semait de taches blanches et livides cet espace inculte et décoloré: ces teintes blasardes même s'effacèrent; le soleil se voila tout-à-sait, et un vent âpre se leva: il balayait les montagnes, et les nuages passaient en sissant sur ma tête; les noirs sapins qui couvrent comme un voilede deuil les escarpements du Pollino, étaient à demi couverts de neige; battus par la tourmente, ils remplissaient l'air d'une harmonie lugubre, comme celle des vagues d'une mer orageuse, et les torrents d'hiver, ensiés par les pluies, tombaient en mugissant au sond des ravines.

Le ciel devenait de plus en plus menaçant; tout présageait un déluge d'eau, et dans cette vaste et morne étendue, je ne découvrais pas un toit où m'abriter, pas une pauvre hutte de pâtre, pas un signe d'homme. Le sentier même me manqua: j'en pris un autre au hasard, et je perdis ma route. Une nouvelle vallée s'ouvrit sous mes pieds, mais l'épais brouillard m'ôtait toute possibilité de m'orienter. Il pouvait être midi, et il faisait presque nuit.

Quelques troncs fracassés entravaient l'abominable précipice où je m'étaislancé. Je descendais avec une effrayante rapidité, m'efforçant de gagner l'orage en vitesse. Tout à coup je crus entendre au-dessous de moi, et bien loin au fond de la vallée, les cris de chasseurs invisibles; j'écoutai, les cris se perdirent dans les abîmes.

Le tonnerre grondait et s'approchait, répété d'échos en échos. Seul au sein de cette nature formidable, je ne voyais rien autour de moi que des pierres détachées des montagnes, et des troncs dépouillés ou foudroyés; tout le reste était couvert par le brouillard. Enfin je rencontrai un petit pâtre qui m'annonça un village à deux lieues plus loin; je le découvris bientôt moimême : c'était San-Lorenzo-Belizia, hameau chétif bâti sur le revers de la montagne opposée; mais, long-temps suspendu, l'orage éclata avec rage avant que j'eusse atteint le gîte; et j'arrivai dans ce misérable refuge, inondé, sans chaussure et assourdi par les éclats incessants de la foudre.

Epuisé par une marche continue de dix heures, j'allai droit chez le syndic afin d'en obtenir un logement. Je lui présentai mon passe-port, mais il ne savait pas lire; il fallut recourir à un tiers. Cela fait, le syndic, qui n'était qu'un paysan, m'envoya loger chez un fermier (massaro), où je passai la soirée à me sécher au coin du feu. Je n'y trouvai pour souper que du gros pain noir

et une sale paillasse pour lit : la fatigue de la journée méritait mieux.

Réveillé par l'orage et la pluie qui tombait à verse, je me retranchai, comme la veille, au coin du feu, objet de la curlosité importune de toute la famille. La vue de tout ce qui m'entourait m'inspirait le dégoût. Le mot de fermier entraîne chez nous l'idée d'aisance et de bien-être champêtre; il n'en est pas ainsi en Calabre, où le sermier vit dans une sale misère, dénué des choses même de première nécessité: un manœuvre, chez nous, mène une meilleure vie.

Il pleuvait par torrents, le vent ébranlait le toit, sifflant et gémissant à travers les senêtres et les portes mal jointes; silencieusement assis au coin de l'âtre rustique, je tombai dans la tristesse et fus pris d'un de ces accès d'ennui profond, de découragement mélancolique dont le voyage n'est pas exempt, surtout un voyage solitaire.

Perdu si loin des miens dans ces rudes contrées, au sein de ces populations incultes et farouches, je tremblais d'y être retenu des siècles par la saison des pluies. M'envolant par la pensée vers les amis que j'avais quittés, et songcant aux charmes de ces intimités dont je m'étais privé moi-même, je regrettais amèrement les douceurs et les affectueuses habitudes de la vie sociale; je me reprochais d'avoir brisé tout cela et d'avoir cédé à ces instincts nomades qui, depuis trois longues années, me promenaient de privations en privations, de périls en périls.

L'homme est ainsi fait que ces résolutions les plus sermes lui pèsent, et qu'il se repent de la persévérance. Mais ces moments étaient rares; un beau solcil, un beau site, la découverte d'une vertu ignorée, la conquête d'une idée nouvelle, suffisaient toujours pour me ranimer, et me rendaient tout entier aux joies variées et toujours nouvelles du voyage.

J'étais livré à ces tristes récriminations lorsqu'un prêtre entra. Revenu de sa première surprise, il s'indigna du gite immonde où l'on m'avait relégué, et il m'emmena chez lui. Cet homme n'avoit qu'un lit, et il s'obstina, tant que la pluie me retint dans sa maison, à coucher sur une planche nue, afin de me le céder tout entier, à moi, voyageur inconnu, presque suspect, tombé chez lui du ciel, et que le hasard seul avait offert à son hospitalité. Quel est l'homme parmi nous qui en eût fait autant?

A peine le bruit de mon arrivée s'était-il répandu dans le village, que chacun voulut me voir. Quelle nouveauté! quelle carrière immense ou-

verte aux conjectures! Enveloppés de leurs pesants manteaux de poil de chèvre, les habitants arrivaient à la file, à travers des torrents d'eau, dans un pied de boue, et ils faisaient cercle autour de moi. L'un, qui avait été soldat, me racontait ses aventures; un autre m'apportait, pour me distraire, quelque poudreux bouquin de la bibliothèque de son bisaïeul. Les filles même cédaient à la tentation générale; elles se glissaient timidement sous le toit du prêtre et fixaient sur moi leurs grands yeux noirs pleins d'étonnement. Leurs haillons cachaient souvent des formes qui n'étaient ni sans grâce ni sans élégance.

Le suppléant du juge me fit aussi sa visite. Il commença par les questions du magistrat et finit par des offres plus dignes de Mercure que de Thémis. Mais le visiteur le plus assidu était le maître d'école, personnage influent du lieu et type des magisters de village : et la journée se passait à deviser, à jouer à la mourre, à tourner sur les braises, comme l'Anglais de Longobuco, la vieille épée rouillée qui servait de broche.

Le mauvais temps prolongea cette vie patriarcale plus que je n'aurais voulu, car j'avais hâte de sortir au plus tôt de ces âpres montagnes, avant que la neige m'y enfermât tout-à-fait.

L'hospitalité de mon prêtre ne se démentait pas; et, la longueur de ma réclusion sollicitant sa confiance, il passa de propos oiseux aux confidences de l'intimité.

Il est naturel de penser qu'on laisse les pauvres habitants de ces montagnes lutter en paix contre une nature si ingrate, et qu'ils sont oubliés de la police; il n'en est rien cependant : les cent yeux du malfaisant Argus sont ouverts sur les retraites les plus sauvages, les plus ignorées; et le hideux fantôme s'assied au seuil des plus humbles chaumières pour y scruter les consciences; il n'est pas jusqu'à mon hôte, nature toute candide, toute dévouée, qui n'eût soussert des persécutions. Il était soupçonné de carbonarisme, et la police veillait sur lui. Or, cette circonstance donnait un nouveau prix à son hospitalité, puisqu'il ne l'exerçait pas sans péril.

Enfin la pluie cessa, le soleil fit une percée: j'en profitai; faisant un adieu cordial et reconnaissant à ces dernières chaumières calabraises et à ces braves montagnards, les derniers dont je dusse éprouver l'hospitalité, je partis.

Quelques heures plus tard j'avais cessé de fouler le sol de la Calabre et franchi le torrent

qui la sépare de la Basilicate.

CHARLES DIDIER.

Situation. — Panique. — Noya. — Chaîne de Carbonari. — Aspect général des Marines. — Bois sacré d'Héraclée. Policoro. — Tables d'Héraclée. — Tables de Pythagore. — Anglona. — Intérieur. — Architecture. — Costume. Antiquités. — Vases d'Anzi. — Potenza. — Avigliano. — Château de Lagopesalo. — Légende. — Rionero. — Inhospitalité. — Mont Vulture. — Melfi. — Vénose. — Statue d'Horacc. — Matéra. — Montescaglioso. — Concubines ecclésiastiques. — Torre di Marc. — Chasse nocturue, — Tables Paladines. — Métaponte. — Pasage du Bradano.

La Basilicata est l'ancienne Lucanie : elle est située entre les Pouilles, les Calabres et les deux Principautés Ultérieure et Citérieure ; à l'orient, elle a pour borne le golfe de Tarente. A l'exception de cette ligne de côtes, qui n'a pas vingt milles et qui est en plaine, c'est un pays montagneux et boisé. Naples n'a pas de province plus sauvage; privée de routes, elle est habitée par une population inculte, farouche, et presque sans communications avec ses voisins. Ses voisins, d'ailleurs, en parlent fort mal, et ne manquent jamais de jouer sur le mot de Basilisque, Basilisco, qui signifie en italien un habitant de la Basilicata et un basilic. Les voyageurs évitent cette terre inhospitalière; le gouvernement lui-même semble l'oublier : aussi est-elle presque inconnue de l'Europe et même de l'Italie. Elle s'en venge bien, et elle ignore aussi profondément l'une et l'autre qu'elle en est elle-même ignorée.

La présence d'un voyageur dans la Basilicata est une chose si inouïe, que sa vue met en fuite les populations : c'est ce qui m'arriva. Lorsque j'y entrai de Calabre, après avoir quitté mon prêtre hospitalier de San Lorenzo-Belizia, je tombai dans un sale petit hameau, nommé Terra Nova. Je doutais du chemin : je le demandai à un vieux paysan, qui, pour toute réponse, s'enfuit épouvanté; il se précipita dans son bouge comme un loup dans son antre, et je l'entendis qui s'y barricadait. Je m'adressai alors à une troupe d'enfans de dix à douze ans, qui jouaient ou plutôt pataugeaient dans la boue. Ce fut bien autre chose! La bande se dispersa en un clin d'œil avec un effroi comique, et un des fuyards que je retins de force, pour me servir de guide, par un lambeau de chemise qui le couvrait, ou plutot ne le couvrait pas, poussa des cris si asfreux qu'il me fallut le lâcher.

Je restai donc seul au milieu du village, sans pouvoir obtenir aucun renseignement. Portes et senêtres se sermaient à mon approche; je créais le désert autour de moi comme une bête malsuisante. Pourtant je n'étais pas bien formidable, car j'étais seul, et je n'avais pas même à la main un bâton de voyage. Mais l'imagination de ces campagnards était frappée; j'étais pour eux un esprit malin, un sorcier... qui sait même si ma botte ne cachait pas le pied noir et fourchu de Belzébuth!

C'est ainsi que je fis mon entrée en Basilicata. Elle n'est pas brillante; mais, hélas! j'étais destiné à en essuyer bien d'autres, pendant les six longues semaines passées dans ce rude pays.

De Terra Nova je m'acheminai donc au hasard, puisque personne n'avait voulu m'indiquer la route, vers les colonies albanaises de San Costantino et de Casal Nuovo, l'une et l'autre juchées comme des nids d'autours au sommet des montagnes. J'ai parlé ailleurs (1) de ces colonies ; je n'ai pas à y revenir ici.

C'était au mois de novembre : il neigeait et il faisait un froid vraiment alpestre. Un infernal sentier, ou plutôt une ravine, me conduisit des villages albanais à Noya, bourg autrefois assez considérable, réduit aujourd'hui à la plus sale, à la plus misérable bicoque que j'eusse vue de long-temps, et pourtant j'en ai vu beaucoup du genre. Le goitre difforme y défigure les femmes, et drapés dans leurs manteaux bleus tout rapés les hommes ont l'air de vrais bandits.

Tout cela est niché sur des hauteurs d'argile coupées à angle droit et percées de cavernes habitées. Ces cavernes, du reste, ne sont pas les pires habitations du lieu : les maisons de la ville ne sont guère plus splendides. Quatre murs crevassés, percés de trous pour fenêtres, en font les frais; le dedans répond au dehors. Indépendamment de tous les autres inconvéniens que je tais et qu'on devine, on y est aveuglé par la fumée; la cheminée est un meuble trop civilisé pour être

(1) Revue des Deux Mondes, juillet 1831.

connue là. La plupart des maisons de la province sont taillées sur ce patron délicat.

De Noya je pris la route des Marines, continuant à mettre tout le monde en suite sur mon passage. Attila du village, j'exerçais, hélas! bien innocemment, une véritable terreur. Mais la roue tourna, et les rôles changèrent. Las de la terre glaise où j'ensonçais jusqu'à la cheville, j'étais entré avec bonheur dans un beau bois de chênes, Bosco Finocchio, et j'y marchais dans une prosonde solitude depuis une heure environ, lorsqu'un bruit de chaînes et de voix me vint frapper l'oreille à travers les arbres. C'était une bande de prisonniers politiques conduits, je ne sais dans quel cachot, par une escouade de gendarmerie.

Je donnai en passant quelques paroles de consolation et quelque aumône aux carbonari ; quel crime abominable! Les gendarmes, pour s'en venger, me demandèrent mon passeport. Le coup portait juste, car j'avais négligé de le faire viser par je ne sais quelle microscopique autorité campagnarde, et il n'en fallait pas davantage pour me donner place à la chaîne, ou du moins me faire rebrousser chemin. Par bonheur le maréchal-des-logis ne savait pas lire. Il prit mon passeport à rebours, et le parcourut long-temps des yeux d'un air important; puis il le replia avec la même solennité, et me le rendit en disant: È in regola.

Mais il se ravisa. Ma solitude lui parut par trop suspecte; à moins d'être un émissaire politique, vient-on dans ces montagnes? Il me rappela, et, cette fois-ci, un tarì que je lui glissai dans la main lui ferma les yeux. Nous nous séparâmes. Je continuai ma route vers les Marines; et trainant leurs chaînes sur les rochers et les feuilles mortes dont le bois était jonché, les martyrs, pressentant bien que j'étais un des leurs, me saluèrent long-temps de la voix et du geste. Bientôt ils se perdirent dans l'éloignement; je ne vis, je n'entendis plus rien; je restai seul.

Le vent d'automne secouait les arbres et achevait de les dépouiller de leur chevelure jaunie. Long-temps fermé, l'horizon s'ouvrit. Au sortir du bois, ma vue plongea sur les vastes plaines solitaires qui bordent la côte et sur les flots bleus et agités du golfe de Tarente. Quelques voiles étincelaient bien loin au soleil couchant. Le coup d'œil est magique; et je n'ai vu nulle part en Italie, pas même en Sicile, des marines aussi belles, aussi gracieuses. Déployées comme un large ruban vert entre la mer et les dernières hauteurs de

l'Apennin, elles sont coupées de cinq fleuves descendus des montagnes à travers d'étroites vallées. C'est dans ces plaines que florissaient jadis deux des plus illustres cités de la Grande Grèce, Héraclée, berceau de Zeuxis, et Métaponte, tombeau de Pythagore. Les deux cités ont disparu; quelques tours, quelques fermes isolées, animent seuls aujourd'hui ces mélancoliques solitudes.

Le premier fleuve qui me barra le passage fut le Sinno, l'ancien Syris; je le passai sur un chariot attelé de buffles, ce sont les ponts du pays : et, le fleuve franchi, je me trouvai comme par enchantement au milieu d'une forêt déjà célèbre dans l'antiquité et consacrée aux dieux. Il y règne encore aujourd'hui un silence, un mystère qui invite au recueillement et jette l'âme en de saintes rêveries. Ce bois vraiment sacré a conservé je ne sais quoi de primitif qui reporte involontairement la pensée aux jours antérieurs de l'humanité. Des chênes séculaires, j'ai presque dit druidiques, s'élancent comme des géans du milieu des lentisques et des fougères, et s'arrondissent en dômes, en coupoles dignes par leur hardiesse des plus hautes cathédrales du moyen âge. Le lierre, la vigne, des lianes légères, se suspendent aux bras vigoureux de ces rois des forêts; ils serpentent de l'un à l'autre, et, agités par le vent, ils forment des festons aériens pleins de grâce et d'élégance. Le grenadier et des arbres fruitiers, derniers vestiges des jardins d'Héraclée, revenus à l'état sauvage, décorent à l'envi ce sanctuaire abandonné aux sangliers, aux daims et au timide écureuil. Je marchai à pas lents, de peur de le quitter trop tôt, au sein de cet élysée que l'automne embellissait encore de ses teintes chandes et riches. Le bruit de mes pas dans les feuilles mortes en troublait seul le silence, et en chassait devant moi les hôtes paisibles. Nulle habitation, pas une trace d'homme.

Tout-à-coup je vis poindre au milieu d'une clairière un bâtiment de bois bas et grossier : c'était une étable de buffles, une Buffaleria. J'y entrai, malgré les menaces retentissantes des molosses qui en avaient la garde et m'en disputaient l'entrée. Je trouvai là une dizaine de pâtres sauvages, vêtus de peaux comme les Lestrigons et aussi farouches qu'eux; ils étaient accroupis ou couchés en rond autour d'un feu de paille qui flamboyait au milieu de l'étable. Ils ne se dérangèrent point à mon approche : ils ne m'adressèrent pas une parole; ils jetaient sur moi des regards étonnés et méfians. Cependant on me fit place au coin de l'âtre;

et l'un d'eux, moins inhospitalier que les autres, parce qu'il était Abruzzais et pas Basilisque, m'apporta dans une écuelle de bois du laitage de buffalesse, buffalessa: pour du pain, il n'y en avait pas. Tout cela se fit en silence, sans que j'eusse rien demandé, et avec une gravité singulière. Quand je fus réchauffé, je partis comme j'étais arrivé, sans que la conversation se fût engagée.

Plus de deux cents buffles erraient autour de l'étable, cherchant les mares pours'y vautrer. Ma présence ne les troublait pas plus qu'elle n'avait troublé leurs gardions: ils me regardaient passer avec des yeux qui n'étaient guère moins civilisés que les leurs.

Le bois passé, j'entrai dans la campagne et bientôt dans le palais de Policoro : on donne ce nom fastueux à une grande ferme bâtie dans le désert à peu de distance du site où fut Héraclée. C'est une ancienne propriété des jésuites, qui appartient aujourd'hui à un prince napolitain. Elle està quatre milles de la mer, entourée d'oliviers et d'une multitude de huttes de paille qui servent d'habitations aux travailleurs. L'air en été n'y est pas trop sain. Quant au palais, palazzo, il est habité par le facteur du prince, sorte d'intendant rustique, chargé de l'exploitation de ses domaines. Je passai là deux jours à la recherche de l'ancienne Héraclée, sans en découvrir aucun vestige. A peine exhume-t-on çà et là quelques médailles et aussi quelques sépultures, au flanc des collines d'alentour. C'est là que furent trouvées ces fameuses Tables d'Héraclée si savamment commentées par Mazzocchi.

Les Tables de Pythagore furent déterrées cinq ou six milles plus haut, sur les hauteurs d'Anglona. Je m'y rendis de Policoro. Là jadis était la Pandosia du roi Pyrrhus (1). Il n'en reste rien; la ville grecque est remplacée par une petite église entourée de quelques masures villageoises. Elle est réputée cathédrale de Tursi, et c'est là que l'évêque vient prendre possession. C'est un édifice insignifiant, construit de briques, et qui n'a d'intéressant que sa haute antiquité. Il porte au frontispice quelques grossières sculptures d'animaux qui sentent furieusement le Bas-Empire et que l'ignorance du pays décore du nom d'inscriptions grecques. Un mauvais clocher carré s'élève au flanc de l'église.

(1) Les médailles de Pandosia sont recherchées; elles portent pour insignes, d'un côté, un taureau qui tourne la tête, de l'autre un trépied, avec les lettres ΠΑΝ-ΘΔ. ( V. Mionnet, n° 117, tome I°..)

Mais le site est ravissant; c'est un belvédère naturel d'où l'on domine toutes les marines de la Basilicata jusqu'à la Pouille, tout le golfe de Tarente, et Tarente elle-même, qui brille au loin, nouvelle Venise, comme un nénuphar éclos du sein de l'onde. A droite, coule le Sinno ; à gauche, le fleuve Agri ; plus loin, la Salandrelle ; derrière. la ville de Tursi, assise au flanc de riantes collines, se cache à demi au milieu des oliviers; et plus haut l'Apennin élève jusqu'à la nue son gigantesque amphithéâtre de rochers et de bois. Je jetai de là un dernier regard sur ces délicieuses marines; je leur fis un triste et bien long adieu, et poussé devant moi par le démon des voyages, je redescendis la colline et pris ma route vers les montagnes.

L'espace me manque pour décrire tous les lieux, pour nommer tous les villages où j'ai passé. Aussi bien, cela deviendrait-il monotono: ce sont partout les mêmes dédales de montagnes agrestes, les mêmes vallées étroites et bouleversées par les eaux. Les lieux bas sont dépeuplés ; tous les villages occupent les hauteurs : chaque cime a le sien; tous se ressemblent et ressemblent aussi à ce bourg de Nova que nous avons traversé au seuil de la province. Ce sont toujours et partout les mêmes rues escarpées et pleines de boue, les mêmes masures délabrées et enfumées; et si quelques maisons neuves bâties par la vanité moderne font exception, tout ce luxe hors de place n'est qu'extérieur, ostentation pure : l'intérieur n'y répond pas.

Je me souviens, entre autres d'un de ces palais villageois, dont le propriétaire, homme riche. n'avait pas d'autre salon que la enisine : il y recevait ses visites, et c'est là qu'il me recut moi-même, au milieu des marmites, des dindes. des poules et des servantes; il n'est pas jusqu'au porc qui n'y fit de fréquentes inoursions. Mais il y avait là, je m'en souviens encore, car c'était une fleur au milieu d'un bourbier, il y ayait la plus jolie nourrice qui ait jamais allaité marmot basilisque. Elle était vêtue avec tout le luxe du costume national. Sa tête était couverte d'un voile bleu brodé (panno). Un corset rouge bordé en argent emprisonnait sa fine taille; et sa robe de laine brune, plissée de mille petits plis et relevée aux hanches par de légers paniers, tombait modestement sur la boucle d'un soulier trois fois trop grand pour le petit pied qu'il chaussait. Les longs cheveux noirs de cette belle fille de la montagne étaient entrelacés de rubans et tressés autour de

la tête en forme de couronne. Sa propreté presque recherchée contrastait avec la saleté universelle, et surtout avec la dame de la maison, qu'on eût bien plutôt prise pour la servante que pour la maitresse.

Cette charmante apparition, épisode gracieux du voyage, me sit oublier les rudes satigues de la journée et abrégea les heures d'une longue et trop courte veillée, passée en samille au coin du seu. L'amphytrion me parlait de ses terres; il se plaignait du bas prix des huiles, des blés, des laines : mais le bonhomme préchait au désert; je ne l'écoutais pas. Adorateur muet de la reine de beauté, comme disaient nos naîs et poétiques ancêtres, mon esprit vaguait, charmé, en de plus douces pensées.

Quant aux chemins de la Basilicata, ils rappellent ceux de Calabre; mais ils sont pires. Des sentiers escarpés, fangeux en hiver, poudreux en été, rocailleux en tout temps, serpentent péniblement de montagne en montagne, coupés de torrens où l'on court risque de se noyer vingt fois parjour; à défaut de ponts et des chariots qui les remplacent dans la plaine, on en est réduit, pour les passer, à l'âne du moulin voisin ou aux épaules de louage du manant posté là en guise de bac : c'est l'usage du pays.

On ne voit souvent, de tout le jour, que des meutes de chiens agressifs qui vous disputent le passage pouce à pouce; et si l'on rencontre par miracle quelque figure humaine, c'est un paysan qui fume accroupi au seuil de sa hutte de roseaux, ou quelque fileuse de coton affublée d'un tablier de cuir comme les laboureurs maures, et d'une coiffe écarlate assez semblable à la toque des soldats écossais. Les fermes isolées sont d'une extrême rareté, et de loin en loin quelque vieux château féodal, enté sur le rocher à pic dont il semble faire partie, écrase la vallée de sa masse noire et achève d'attrister le paysage. Cependant ces gothiques gentilhommières sont singulièrement humanisées, et la lourde porte de maintes baronnies, devenues hospitalières, roula pour m'héberger sur ses gonds rouillés.

Tout cela forme un ensemble sauvage qui ne manque pas d'originalité, mais tout cela est plus agreste que pittoresque. Les montagnes, en général boisées, sont d'un accès difficile; et quand on a grimpé péniblement tout le jour, arrivé au faite, on est bien rarement récompensé de sa peine, car les horizons sont bornés et les vallées monotones à force de se ressembler toutes.

Telle est cette âpre Lucanie, restée presque ce qu'elle était au temps des Romains; car elle ne pouvait être alors ni plus sauvage ni plus inculte. Je me trompe: on y déterre des monumens antiques et des objets d'art d'un travail si parfait, qu'il serait impossible de leur trouver des émules dans la province moderne. C'est au chétif village d'Armento, l'ancienne Grumentum, que fut trouvée, au commencement du siècle, cette couronne d'or qui fit l'admiration des artistes et qui est aujourd'hui, si je ne me trompe, dans l'écrin de madame Murat. On déterre tous les jours au même lieu des médailles, des sépulcres et des vases italo-grecs. Un particulier d'Anzi, autre misérable village situé non loin d'Armento, possède une centaine de ces vases, dont quelques-uns sont d'une perfection rare.

J'ai remarqué surtout un balsamatorio, dont le dessin rappelle les plus beaux jours de la peinture grecque. Un génie ailé, armé d'une baguette comme les enchanteurs du moyen âge, semble initier à quelque mystère inconnu un jeune homme qui l'écoute appuyé sur un bâton pastoral et dont la physionomie exprime un pieux étonnement. Une jeune et belle femme assise, les mains croisées sur les genoux, suit de l'œil la scène qui se joue devant elle. Les attitudes sont d'une vérité frappante, les profils d'une exquise beauté. Quant au vase en lui-même, il est d'une pâte très-fine, très-légère, enduite d'un vernis noir parfaitement lisse. Les figures sont d'un jaune brique.

Presque tous ces vases sont indigènes.

Il est à remarquer que ceux de Locres sont plus généralement blancs avec les figures noires.

Que de richesses semblables n'exhumerait-on pas des entrailles de cette terre féconde, si l'on se donnait la peine de les fouiller! Mais le gouvernement napolitain ressemble aux eunuques du harem: il ne fait rien et ne veut rien qu'on fasse. Toute fouille est prohibée sous peine de confiscation et d'amende. Un moine de mes amis, qui bravait clandestinement la défense, a trouvé des choses précieuses, entre autres un trépied de bronze intact, orné dans toutes ses parties de sculptures admirables. Inquiété, menacé par les autorités, il fut obligé de vendre ce trésor et de le vendre pour rien à un voyageur français.

Potenza, capitale de la Basilicata, est une ville sans intérêt et sans hospitalité: c'est la Sibérie du royaume. Les employés qui y sont relégués se regardent là comme en disgrâce. Déjà du temps des Romains, c'était un lieu d'exil pour les esclaves. On lisait sur la porte de la ville ancienne cette inscription: Potentia Romanorum hic nos relegavit. De là, dit-on, le nom latin de Potentia, d'où le nom moderne Potenza. Révolté contre une telle origine, l'amour-propre national nie cette insolente étymologie.

Je n'emportai de Potenza que le souvenir d'un cruel ennui et des vexations d'une police bête plus encore qu'atroce. J'étais pourtant recommandé à l'Intendant (préfet); mais il me recut en brutal, et me traita comme un vagabond. Pour achever de m'égayer l'imagination, je me rappelai que c'est dans le château voisin de Muro que fut étranglée la reine Jeanne. Le théâtre et le drame sont bien dignes l'un de l'autre.

La journée suivante est une des plus rudes de tous mes voyages; elle comble la mesure de l'inhospitalité basilisque. Cette farouche contrée est une terre d'épreuve pour le pauvre voyageur qui s'y hasarde: on va voir si je l'ai calomniée.

C'était une froide matinée de décembre: un brouillard épais et pénétrant couvrait les montagnes; quelques cimes seules étaient découvertes: on eût dit des îles au milieu de la mer. Le soleil était voilé, et s'il faisait parfois une rapide percée, si le brouillard se déchirait, c'était pour laisser voir à mes pieds de larges et tristes vallées, dont le fond même était caché sous la brume. Les cloches de Potenza sonnaient, et comme la ville était invisible, le son paraissait sortir de la nue.

Je gravissais lentement le mont Acuto couronné de sapins. J'atteignis ainsi le bourg d'Avigliano; j'y entrai par des rues désastreuses, vrais cloaques, pleins de fange et d'immondices. Bientôt je fus entouré de la population; mais cette fois elle était en force, et au lieu de fuir devant moi, comme à Terra Nova et ailleurs, c'est moi qu'elle voulut mettre en fuite. Je fus insulté, poursuivi, presque lapidé par cette insolente canaille; mais je n'en étais encore qu'à l'exorde.

Encore tout frémissant de ces bas outrages, j'avais laissé l'ignoble bourg bien loin derrière moi, et retrouvé ma paisible solitude, lorsque tout-à-coup des voix sortirent du brouillard, et je vis au-dessus de moi une troupe d'hommes armés qui me menaçaient de leurs fusils, en me criant de m'arrêter. Je crus que c'étaient des voleurs; c'étaient des messieurs du bourg qui étaient à la chasse, et qui avaient trouvé plaisant d'épouvanter un voyageur désarmé. Ils étaient six, et j'étais seul. J'allai droit à eux, je leur reprochai leur lâche ineptie; ils me répondirent par

desinjures et des coups de fusil tirés par dessus ma tête. C'était la seconde épreuve de la journée; mais je n'étais pas au bout : la plus rude m'attendait.

Le brouillard s'était élevé; le mont Vulture se dressait devant moi ; je marchais droit à lui. Les cantonniers de la route chantaient, la sampogne d'un berger les accompagnait de loin ; à ma droite, et bien haut vers le ciel, se dressait menaçant sur sa colline aigue le château de Lagopesalo. Il est sameux dans la contrée; on le dit bâti par un roi de Pursia (cherchez ce royaume si vous voulez), qui avait des oreilles de chat. Chose bizarre, j'ai retrouvé là l'antique tradition de Midas, avec cette seule différence qu'ici ce ne sont pas les roseaux agités du vent qui proclamaient le fatal secret des oreilles royales, mais bien la cornemuse qui en était faite. Sur ce point du moins la légende basilisque est, à mon gré, plus plaisante que la légende grecque. Quant au château, on prétend qu'il avait des souterrains longs de quinze milles, et que, durant un blocus, les assiégés se procuraient par-là des vivres frais, que, par bravade, ils jetaient dans le camp ennemi.

Or, la route, qui jusqu'alors n'avait pas été trop bonne, cessa tout-à-fait. Laissant à gauche la ville antique d'Atella, je me trouvai sur un plateau irrégulier, semé de bergeries assez pittoresquement disposées. Des troupeaux de vaches étaient dispersés au loin: les unes paissaient, les autres étaient couchées sur l'herbe, d'autres descendaient seules et d'instinct à la pittoresque fontaine des Imbricci. C'était un paysage de Paul Potter. Cependant la nuit approchait, je pressai le pas, et j'arrivai à l'Ave Maria à Rionero.

Ce nom, qui veut dire Fleuve Noir, peint le lieu fidèlement, car Rionero n'est qu'un fleuve de boue noire et épaisse, bordé de maisons sales et dégradées. Douze mille habitans végètent dans cet immonde égoût. J'y entrai de nuit , sans lettres, sans recommandation, abandonné à l'hospitalité publique. Pour une auberge, il n'y faut pas penser; hors la mauvaise ostérie du chef-lieu, il n'y a pas une seule auberge dans toute la province. Je courus toutes les tavernes; pas une ne voulut me recevoir pour mon argent. Cependant il faisait nuit close, il pleuvait, et j'étais dans la boue jusqu'à la cheville. Dans cette extrémité j'allai chez le syndic (maire), et je lui exposai mon embarras. Au lieu de me donner un lit, ce qui était le plus simple, et ce qu'eût sait un Calabrais, le syndic m'enyoya à l'autre bout de

la ville chez le député des logemens; le député ne fut pas plus hospitalier que le syndic; il se contenta de me donner un billet de logement, comme on en donne aux soldats. Le malheur voulut que le maître de la maison où il m'adressait fût absent; sa femme était seule; elle ne voulut pas me recevoir. Nouvelle course chez le député: nouveau billet de logement. Cette fois-ci le maître de la maison était bien chez lui, mais il refusa de m'ouvrir; il se nommait Faraon: le nom m'a frappé. Il objecta l'heure indue, il était en effet trois heures de nuit; il dit qu'il était couché, puis il ne dit plus rien du tout, et il me laissa charitablement morfondre à sa porte.

Indigné de tant d'inhospitalité, je portai plainte au juge. Sa seigneurie ne daigna pas non plus m'ouvrir. Il vint en chemise à une petite lucarne, car lui aussi était au lit; il me reprocha ainsi que l'autre l'heure indue, comme si c'était ma faute, me dit qu'il n'y pouvait rien, que j'étais dans mon droit, et que si le Faraon ne voulait pas ouvrir, je n'avais qu'à faire ensoncer sa porte par les gendarmes. Là-dessus il me montra le corps-de-garde, me souhaita une bonne nuit, reserma sa lucarne, et tout se tut.

Ce soir-là un mauvais génie s'acharnait sur moi. Le corps-de-garde était vide; tous les gendarmes étaient en campagne.

J'ai oublié de dire que le fils du député, qui m'avait servi de guide jusqu'à la maison du juge, m'avait bravement planté là et s'était esquivé, en disant qu'il ne voulait pas s'enrhumer. Cela en effet n'était pas difficile; car il pleuvait tou-jours, une pluie de décembre, froide, acérée, qui transpercait jusqu'aux os.

Ainsi me voilà seul au milieu de la nuit, dans une ville inconnue, une ville d'assassins, car là-dessus la réputation de Rionero est faite, accablé d'une journée de près de quarante milles, exténué par une diète de quinze heures; je n'avais pas même la ressource de me coucher par terre, car il y avait un demi-pied de boue dans toutes les rues. J'aurais continué ma route, si je l'avais sue; c'était le meilleur parti à prendre, mais j'ignorais le chemin, et à qui le demander? On voit que si le voyage a de beaux jours, il en a aussi de rudes.

J'étais là, songeant, pour la regretter amèrement, à cette belle loi des Lucaniens qui prescrivait l'hospitalité comme un devoir civil aux ancêtres de ces barbares, leur ordonnant de recevoir le voyageur qui arrivait après le coucher du soleil (1). Tout-à-coup je crus entendre une voix: elle partait d'une boutique close; je heurte à la porte, cette fois la porte s'ouvre. Le patron, Giacomo Petrello, était un pauvre fabricant de macaroni: ses entrailles s'émurent; il me recut comme un frère, partagea avec moi son maigre souper, sa petite chambrette, et me céda son lit. C'est que Giacomo Petrello n'était pas Basilisque, il était Calabrais.

« Si une ville refuse de vous recevoir, disait « le Christ à ses apôtres, secouez la poussière « de cette ville et quittez-la. » C'est ce que je fis, et cela le plus tôt que je pus. Dès le lendemain matin, je secouai la poussière, c'est-à-dire la boue de la ville inhospitalière; je serrai la main de mon Calabrais et je partis pour Melfi.

Cette route est la plus intéressante de toute la province; elle côtoie les bases du mont Vulture, volcan éteint, le seul entre l'Apennin et l'Adriatique, et si riche en merveilles géologiques que le naturaliste Brocchi, qui n'était là qu'en passant, resta plus de vingt jours à l'étudier. Tous les pays volcaniques sont pittoresques; celui-ci justifie l'axiome. Il est peuplé d'anciennes colonies albanaises, qui ont depuis long-temps perdu leur culte et leur costume.

Melfi joua un grand rôle dans le moyen âge; son château et son nom rappellent les exploits des Normands. Il fut surpris par les fils de Tancrède de Hauteville en 1041; ils y tinrent en 1043 une diète générale où ils se partagèrent le duché de Pouille. Melfi resta dès-lors ville libre et lieu d'assemblée. C'est à Melfi que le pape Nicolas II donna à Robert Guiscard l'investiture des Deux-Siciles. La formule en est bizarre : Robertus, Dei gratia et S. Pietri, dux Apulia, Calabria et futurus Siciliæ. Le pape venait de célébrer à Melfi un concile pour réformer l'excessive corruption du clergé. C'était en 1059. L'archevêque de Tarente, monseigneur Capece-Latro soutient, dans son Discours historico - politique sur le royaume de Naples, que jusqu'alors les prêtres de Pouille s'étaient mariés, et que ce fut Nicolas II qui le premier leur imposa le célibat : alors commença l'usage du concubinage, dont nous aurons l'occasion de parler plus bas. C'est encore à Melfi que, deux siècles plus tard, l'empereur Frédéric II

<sup>(1)</sup> Si sub occasum solis venerit peregrinus, volueritque sub tectum alicujus divertere, et is hominem non susceperit, mulctetur, et panas luat inhospitalitatis. Elian. Variæ Histor.

promulgua les constitutions du royaume (1). Il ne reste à Melfi que son nom, son site, son vieux château en ruine et ses femmes; elles passent pour belles, et je n'en ai pas vu une laide.

Tous ces lieux sont pleins de souvenirs, pleins de prestiges; cette nature est grande, imposante, originale. Nul point de la Basilicata ne peut donner l'idée de ces déchiremens volcaniques du Vulture ni de la puissance végétale de ses cendres sécondes. Je voudrais m'arrêter ici, je voudrais tout dire, mais il faudrait plus d'espace; le temps presse : force est de passer au vol sur tous ces lieuz; force est de laisser derrière nous Vénose, la patrie d'Horace, Vénose qui montre la statue de son poète dans un mativais moine de pierre juché sur une colonne qui a servi de carcan. Saluons en passant Spinazzola, patrie de ce pape Innocent XII (Pignatelli) qui bannit le népotisme de Rome et consacra les libertés gallicanes, et traversant à tire d'aile les vastes plaines baroises de Gravina et d'Altamura, abattons-nous un instant sur Matéra.

Matéra est l'ancienne capitale de la province; c'en est la ville la plus étrange; comme Gravina, ou comme la ville sicilienne de Modica, à laquelle elle ressemble beaucoup, elle est bâtie ou plutôt jetée confusément au milieu des précipices, et l'on dit d'elle que les morts sont sur les vivans, parce que les morts sont enterrés dans les églises, et que les églises dominent la ville et la ceignent d'une couronne de clochers. Une de ces églises est creusée dans le rec.

Montescaglioso, qui n'est qu'à neuf milles de Matéra, sut célèbre dans le moyen age par un couvent de Bénédictins dont le luxe et les mœurs étaient peu dignes de l'austérité du fondateur. Bravant sièrement l'opinion publique, ils se promenaient publiquement avec leurs concubines. Ces concubines ecclésiastiques formaient une classe à part; elles refusaient de reconnaître l'autorité civile, et prétendaient être de moitié dans les priviléges de leurs amans. Au reste, le concubinage ecclésiastique, ou, comme on disait alors, le demi-mariage, semi-matrimonium, était

(1) Voici le texte de la péroraison; elle est curieuse et digne d'être conservée: Accipite gratanter, o Populi! constitutiones istas tam in judiciis quam extra judicia potituri. Quas per magistrum Petrum de Vincis (Pierre des Vignes), capuanum Magnæ Curiæ nostræ judicem et fidelem nostrum, mandavimus compilari, etc., etc. Actum in solemni consistorio Melfiensi, anno Dominicæ Incarnationis M. CC. XXI, mense Augusti, indictionis quartæ. (Titulus ultim. L. 3 Const.)

chose légale. Grégoire VII fut le premier qui entreprit de l'abolir; il parait qu'il n'y réussit pas, puisqu'un édit du roi Alphonse, du quinzième siècle, en sanctionne pour ainsi dire l'existence, en soumettant à la taxe annuelle d'un ducat toutes les concubines du royaume, même celles des ecclésiastiques, quorumounque sacerdotum seu clericalium personarum, et c'étaient les évêques eux-mêmes qui devaient veiller au paiement du tribut (1).

Les maîtresses ou demi-femmes des moines de Montescaglioso furent probablement les dernières à l'acquitter, car un édit fut dirigé contre elles l'année suivante, 1447. On voit, parmi celles qui n'avaient pas encore payé la taxe, une Flora, concubine de l'archiprètre; une Antonia, concubine de l'archidiacre; une Margarita, concubine du chantre: puis viennent celles du frère Pascal, du frère Julien, du frère Étienne. Celle du prieur, concubina prioris de Trinitate, marche en tête.

Quant au monastère, il est abandonné depuis long-temps; quoique presque en ruine, il conserve quelque chose de grandiose dans son délabrement. L'architecture des portiques est élégante, celle du clocher est pittoresque; mais ce qu'il y a de plus beau, c'est la vue. Montescaglioso est à ce côté de la Basilicata ce qu'Anglona est à l'autre; c'est un belvédère immense sur les montagnes, les marines, le golfe de Tarente, Tarente elle-même; et comme Anglona a derrière soi Tursi, Montescaglioso a Genosa, dont les bois sont peuplés de sangliers.

Une grande plaine inégale et solitaire sépare Montescaglioso de Bernalda, autre petite ville fort bien située; au pied coule le Basento, fleuve profond et traitre comme le sont tous ceux de ces marines. Le couchant rougissait ses eaux ternes et paresseuses; le crépuscule et bientôt la nuit me surprirent dans la plaine inculte qu'il sillonne sans la fertiliser. J'y errai quelque temps tout-à-fait au hasard, car il n'y a là ni route ni sentier. Marchant à l'aventure et tout droit devant moi comme un fakir indien, j'allais donner du pied sans les voir contre de grands oiseaux noirs nichés dans les broussailles et qui s'envolaient en poussant des cris farouches. J'étais complètement perdu; pas un toit, pas une clarté ne s'offrait à moi dans l'immense étendue; je n'entendais que le roulement lointain des vagues, et embarrassé

(1) Donné à Castro, le 2 février 1446. (Archives de la Camera della Sommaria.) Le décret de l'année suivants a été tiré du couvent des Bénédictins, par le marquis de Sarno, et publié par lui.

dans ma marche par les ronces et la vase, je craignais d'aller tomber dans quelque bas - fond et de m'y embourber.

Enfin, à la lueur des étoiles, j'aperçus quelques huttes de paille que je soupçonnai habitées par des bergers; je m'y dirigeai malgré les aboiemens des chiens, gardiens formidables de ces déserts. Un berger m'entendit; il vint à moi et consentit à me servir de guide moyennant, bien entendu, un large salaire qu'il eut soin de fixer lui-même et de se faire payer d'avance : n'oubliez pas qu'il était Basilisque.

Une heure après j'étais à Torre di Mare, fief isolé du genre et à quelques lieues seulement de Policoro. Il n'est qu'à un mille de la mer. Ainsi je me retrouvais au bord du golfe de Tarente, presqu'au point d'où j'étais parti un mois auparavant; je venais de décrire un cercle complet. J'étais adressé au chapelain de la maison, qui vit là seul dans sa tour comme un anachorète. La présence d'un étranger faisait diversion à sa solitude, et, quoique Basilisque, il ne me ferma pas la porte au nez. Echappé au danger de passer à la belle étoile et sans manteau une froide nuit de décembre, je sentis le prix de son hospitalité.

A peine étais-je retiré dans ma petite cellule, que je vis de ma fenêtre la plaine illuminée d'une multitude de clartés mouvantes comme des feux follets, et j'entendis le tintement lointain de mille sonnettes. C'était une chasse aux flambeaux. Tous les paysans de trois lieues à la ronde s'y étaient donné rendez-vous. Les pauvres oiseaux, endormis sous l'herbe et dans les guérets, sont réveillés en sursaut par le bruit des sonnettes et éblouis de l'éclat des torches; ils tombent par nuées aux mains des chasseurs.

A deux milles de Torre di Mare, au milieu d'une plaine en friche battue par la mer et au sommet d'un petit plateau qui les domine l'une et l'autre, s'élèvent dans la solitude quinze colonnes doriques, quelques-unes rongées par les siècles, mais toutes debout, surmontées d'un entablement presque intact; elles sont cannelées et composées, comme celles de Pestum, d'assises inégales: c'est là tout ce qui reste de Métaponte.

Tite-Live, qui parlait déjà par conjectures il y a deux mille ans, en fait les restes d'un temple de Minerve ou de Cérès; d'autres prétendent que c'était là ce fameux temple de Junon élevé par Pythagore aux frais des femmes de Métaponte. L'austère apôtre de Samos, digne précurseur de saint Paul, leur avait si éloquemment prêché la modestie et le mépris des vanités mondaines, qu'elles s'étaient toutes à l'envi dépouillées de leurs bijoux et les avaient fondus pour élever le sanctuaire de la reine du ciel.

Jaloux sans doute de consacrer le souvenir du grand philosophe qui vint chercher à Métaponte un tombeau, on a nommé ces ruines vénérables École de Pythagore. Le peuple, lui, qui n'est pas savant les appelle Tables Paladines, Tavole Paladine, nom poétique comme tous ceux que le peuple invente et qui indique un ouvrage des paladins, hommes d'autresois, hommes forts.

Les médailles de Métaponte portent un épi : d'où l'on peut conclure que l'agriculture était en honneur dans la république et y florissait. On sait, du reste, que ce désert aujourd'hui si triste, si inculte, était une campagne heureuse, renommée pour sa fécondité. Métaponte subit le sort de Sybaris, sa fondatrice, et des autres républiques de la Grande Grèce. Plus heureuse pourtant que ses rivales disparues, elle a laissé d'elle plus qu'un souvenir. Son nom est resté écrit sur la pierre mutilée du temple; elle a gardé l'empire du désert, et nul ne peut passer sans dire : Là fut Métaponte!

On prétend bien voir dans un attérissement voisin les vestiges d'un amphithéâtre; mais il faut pour les reconnaître une foi d'antiquaire plus robuste que la mienne. D'ailleurs, qu'importe un insignifiant débris? C'est le site qui est poétique; c'est ce désert inculte, ces champs de sable, cette mer qui les blanchit d'écume; c'est le souvenir des anciens jours; c'est le grand nom de Pythagore : voilà ce qui anime ces solitudes, voilà ce qui les consacre.

A cent pas des ruines coule le fleuve Bradano, le plus grand de la province; il glisse silencieux daus un lit de sable, il ronge incessamment sa rive, il l'emporte dans l'Océan; image frappante de ce fleuve des siècles qui ronge ainsi les œuvres de l'homme, qui emporte ainsi les générations humaines dans l'éternité.

C'est le Bradano qui forme la limite entre la Basilicata et la Terre d'Otrante. Il n'est pas besoin de dire que le Bradano n'a point de pont. Ne trouvant sous ma main ni chariot, ni cheval pour le passer, je dus recourir aux épaules d'un paysan, qui, pour compléter la somme de mes mésaventures, eut l'heureuse idée de se laisser choir au beau milieu du fleuve et moi avec lui. C'est dans cet état glorieux que je sortis de la Basilicata. La sortie était digne de l'entrée.

CHARLES DIDIER.

## TERRE D'OTRANTE. — CAP DE LEUCA. — TARENTE.

Salente du Télémaque. — Transmigration des Calabrais. — Puglia Pietrosa. — Architecture rustique. — Sainte-Marie de Leuca. — Caverne du géant. — Italie, Grèce et Phénicie. — Fécondité de l'hypothèse. — Leccé. — Otrante et les Turcs. — Gallipoli. — Brindes. — Lés deux colonnes du port. — Tarente déchue. — Tarentule. — Tarentelle. — Manduria et ses pastorales:

La terre d'Otrante est la région la plus orientale du royaume de Naples, et forme le talon de la botte italique. C'est une Italie en miniature.

Battue d'un côté par l'Adriatique, de l'autre par la mer Ionienne, elle est taillée aussi en presqu'île, et toutes les merveilles, tous les trésors de la grande Péninsule se retrouvent en abrégé dans la petite. D'abord la terre y recèle en son sein d'éloquents témoignages de ses primitives révolutions : ici des charbons fossiles attestent les incendies souterrains qui ont dévoré ses entrailles; là des tuss tout incrustés de coquilles racontent au géologue les voyages de l'Océan.

Mais si des profondeurs on remonte aux surfaces, quelles richesses! quelle variété! que de fleurs la nature a jetées sur les ruines du globe antique! Avec quel soin touchant, quelle sollicitude empressée cette tendre mère a réparé ses premières rigueurs et les a fait oublier!

Les hautes collines qui là prennent le nom de montagnes et qui constituent le squelette du pays, sont abandonnées au pâturage, et comme les Apennins de l'Abruzze et des Calabres, se peuplent de troupeaux nomades. Les bas coteaux appartiennent à la culture; la vigne tortueuse s'y balance aux bras des ormes et des mûriers: et plus bas encore de vastes forêts d'oliviers ombragent les moissons de la plaine. Les marines du cap de Leuca sont toutes dorées de limons et d'oranges. Le tabac du nouveau monde y épanouit sa large feuille aromatique, l'aloës son candélabre immobile; et balancés par les brises de mer avec une grâce, une mollesse, école éternelle du statuaire et du peintre, quelques palmiers bercent de loin en loin dans la nue leur tête africaine. On sent à la vue de ces Elysées champêtres comment l'auteur de Télémaque plaça là sa fabuleuse Sa-

Mais la presqu'île enchantée n'est pas toute également riante et fertile. Comme aux plages romaines, la mer baigne de longues maremmes insalubres, que l'absence de l'homme a livrées peu à peu à la fièvre et à la stérilité. Celles de Brindes et de Tarente sont les plus meurtrières, les plus perfides. Ainsi, Brindes et Tarente règnent toutes les deux comme Rome, sur le désert et sur la mort.

Qu'elles-mêmes sont déchues! reine superbe jadis de la grande Grèce, la patrie d'Archytas n'est plus qu'une méchante ville de pêche et de cabotage; et Brindes, cette clé brillante du monde oriental, Brindes n'existe plus que de nom. Son port, le plus vaste de l'Adriatique, est comblé par les algues marines; la clandestine péote du contrebandier Dalmate y remplace les trirèmes triomphants de la république.

Ouvertes de toutes parts et baignées par trois mers, ces terres extrêmes de l'Italie durent être de bonne heure peuplées de colons étrangers. Une tradition parle d'Athéniens: une autre de Crétois jetés là par les tempêtes aux temps du vieux Minos. Quoiqu'il en soit, ce pays faisait partie de la grande Grèce, et fut de tout temps plus grec qu'italien. Au moyen âge, la petite ville de Nardo avait encore des écoles grecques.

La terre d'Otrante porta divers noms dans l'antiquité, ou plutôt des peuples divers lui imposèrent le leur. Tantôt c'est le pays des Salentins; tantôt celui des Messapiens. Sa dénomination générique est Iapygie, d'Iapyx, fils errant de l'antique Dédale. Mais celui de tous les noms anciens qui survécut le plus longtemps, c'est le nom de Calabre.

Il triompha jusqu'aux jours calamiteux de l'empire de Constantinople. Chassés alors de leur pays par une des dernières inondations des peuples du Nord, les Calabrais primitifs paraissent avoir émigré en masse, et porté leurs pénates dans cette lointaine partie de la Lucanie habitée par les Brutiens, laquelle prit des bannis Iapyges ce vieux nom de Calabre qu'elle a gardé. L'histoire ne fixe pas la date

XXVII. ITALIE PITT.

(TERRE D'OTRABTE.)

précise de cette transmigration singulière; mais on peut la placer entre les sixième et huitième siècles, époque de la domination Lombarde en Italie.

Un fait curieux et qui trouve ici sa place, c'est que la langue grecque se maintint dans la moderne Calabre jusqu'au 14.º siècle, qu'on la parlait à Rossano il n'y a pas 300 ans, et qu'on la parle encore aujourd'hui à Bova, petite ville assise au cap Spartivento, en face de la Sicile. Bova a conservé le rite grec jusqu'à la mort de Grégoire XIII en 1585.

Le caractère général de la presqu'île d'Otrante est la grâce et la mollesse. C'est un pays ouvert. Les accidents y sont rares, et les inégalités du sol n'y méritent nulle part le nom de montagnes. Les plages sont en général désertes et monotones, mais l'intérieur rachète amplement ces infirmités des côtes. D'immenses bois d'oliviers revêtent les plaines; d'innombrables métairies blanches animent le paysage, et l'architecture svelte et un peu moresque des campaniles rustiques lui impriment une physionomie originale.

La terre d'Otrante a dans sa forme et dans sa culture quelque chose de la terre de Labour. Elle est moins riche, mais aussi brillante, aussi aérée. La vie est facile. On y respire à l'aise. Les villes et les villages sont élégants et propres; et comme celle des clochers, l'architecture des plus simples maisons est légère et gracieuse. D'abord elles sont sans toit, couronnées par des terrasses garnies de fleurs, et elles ont cela de commun avec les maisons romaines de Pompei, qu'elles ont toutes une cour intérieure qui donne entrée aux appartements. Carrées et pavées de dalles de pierre, ces cours domestiques sont ombragées d'une treille où les femmes se rassemblent le jour pour filer. Le soir on prend le frais sur les terrasses.

Quoique l'olivier soit le roi du pays, il ne règne pas toujours seul. De temps en temps, et surtout sur la côte méridionale, le riche et noir caroubier en coupe la pâle uniformité et lui dispute l'empire. Les chênes verts n'y sont pas rares, le pin y est commun; et épanouissant toujours çà et là son mouvant éventail, le palmier domine ses rivaux de toute la tête, et marque ces extrêmes plages de la grande Grèce d'un cachet oriental.

La partie de la presqu'île la plus pittoresque est tout le pays entre Gallipoli et le cap de Leuca. Tantôt c'est une lande solitaire couverte de bruyères et peuplée de troupeaux, tantôt c'est un bois où le chêne se marie à l'olivier sauvage, et le sentier n'est alors qu'une allée de verdure sombre, fraîche, toussue, impénétrable au soleil le plus ardent. Ici c'est une métairie pittoresquement bâtie en sorme de tour, comme les disese de Calabre; là c'est une chapelle rustique qui fait fabrique dans le paysage et blanchit au loin à travers les oliviers; plus loin un hameau dont le clocher blanc brille au soleil. Ces sites ont quelque chose des environs de Florence.

Aux approches du cap, les villages se multiplient. Bâtis de mille en mille, plus près encore, ils sont propres, spacieux, élégants, bien aérés, bien peuplés. L'architecture y est uniforme et toujours gracieuse. Ce sont partout ces mêmes jolies maisons sans toit, couronnées de fleurs; ces cours fraîches et ombragées de treilles, ces clochers découpés en minarets.

Le caractère saillant du cap, c'est la sécheresse, Le sol n'y est plus pavé comme en d'autres points de ces grandes dalles de tufs que
l'on prendrait pour des restes de voies romaines, mais il est inondé d'une énorme quantité de pierres calcaires d'une aridité toute africaine. C'est ce qui a fait donner à cette partie
extrême de la Pouille l'épithète de pierreuse,
Puglia Pietrosa, pour la distinguer de la haute
Pouille de Lucérie et de Barlette que sa surface plate et unie a fait baptiser Pouille-Plane,
Puglia Piana.

Mais si stériles que soient les cailloux du Cap, ils contribuent au pittoresque du pays : voici comment. On s'en sert à construire de petites huttes basses, arrondies par le haut en forme de ruches, comme les kraals des Hottentots, ou les nuragues de Sardaigne. On monte au faîte par un escalier en spirale pratiqué à l'extérieur; et c'est de ce point élevé que chacun garde son champ au temps des récoltes. L'intérieur est une petite chambre obscure où l'on dépose des instruments aratoires; quoique sans chaux, les pierres sont jointes à la romaine avec beaucoup d'art. Les habitants appellent cela des paillères.

Ces huttes grisatres, vraies nuragues en miniature, sont répandues en nombre prodigieux dans toute la contrée, et lui donnent je ne sais quel air bizarre, étrange, qui n'est pas d'Europe. Quelques-unes sont bâties avec plus de prétentions, et rappellent, quoique des dimen-







sions plus humbles, la tour de Babel, telle qu'elle est figurée dans les estampes des vieilles Bibles protestantes.

Mais ici la stérilité n'est qu'apparente. Ces champs si rocailleux sont d'une fertilité merveilleuse. On trouve bien çà et là quelques terres en friches; mais le Cap n'en est pas moins l'un des points les mieux cultivés du royaume. Le vin y est parfait; l'olive non moins supérieure, et le tabac si estimé des amateurs, qu'ils le paient au poids de l'or; il a été jusqu'à 7 ducats la livre: il est vrai qu'on le cultive en cachette et qu'on le débite en contrebande.

Le Cap ne ressemble à rien en Italie : il a une physionomie à lui; et s'il ressemblait à quelque chose, ce serait à la comté de Modica en Sicile; moins toutefois la dépopulation, car le Cap est fort peuplé, la comté fort peu. C'est la même sécheresse, les mêmes champs pierreux, les mêmes sentiers scabreux et bordés de petits murs trop bas pour gêner la vue du passant, assez haut pour défendre les clos contre les agressions des troupeaux. La mer, les pinsparasols et les palmiers, quoique rares, ajoutent à la ressemblance; et pour plus de conformité, le langage des habitants a quelque chose du dialecte sicilien; ils entendent fort bien les idées insulaires de l'abbé Méli.

Le promontoire est terminé par un sanctuaire célèbre dans le pays. Bâti à l'extrémité du Cap sur les ruines, ou du moins le sol d'une ville antique dont il a gardé le nom, le sanctuaire de Sainte-Marie de Leuca occupe le bout du talon, c'est-à-dire le point le plus oriental de l'Italie. C'est un site unique, un site frappant. Tout en participant de la sécheresse commune, il est plus agreste, plus grandiose, hardi dans ses découpurés, pittoresque dans sa nudité, et empreint d'un caractère de rudesse et d'àpreté qui n'appartient qu'à lui.

Près de finir, la côte se redresse assez brusquement, et tembant à pic à peu près dans la mer Ionienne, elle oppose une muraille de rochers à l'esprit conquérant des vagues. Jetée en avant-garde dans la mer, une longue ceinture d'écueils en reçoit les premiers assauts, formant de ce côté là le boulevard, et comme le bouclier de l'Italie. Derrière le sanctuaire, c'est-à-dire au nord, le sol monte comme pour protéger la maison de la madone de l'âpre tramontane. Au sud, au contraire, il s'abaisse, et de ce côté il dessend à la mer en pente douce.

Veuve de la cité morte de Veretum, cette plaine inclinée est couverte aujourd'hui de casins, où les oisifs du pays viennent au temps de la canicule, non prier et se confesser, mais respirer la brise marine et manger du poisson frais.

Quant au sanctuaire lui-même, c'est un bâtiment spacieux et commode; mais il tombe en ruine; les beaux jours du calvaire sont passés, même au cap de Leuca. Les offrandes manquemt pour remettre l'édifice en bon pied, et les pélerins qu'il était destiné à héberger et à sanctifier, sont plus rares d'année en année. L'église fort simple d'ailleurs et fort nue, renferme une madone miraculeuse assai, laquelle a pour gardien et pour desservant un prêtre ignare, sorte de manant converti en casuiste, et dont la société intime et quotidienne se compose d'une vivandière et de trois canonniers.

Le saint ermite doit, ce voisinage profene à une tour de garde bâtie à cent pas de son ermitage, et armée de quatre canons, dont la voix pacifique ne trouble que bien rarement le silence de cette Thébaide humanisée.

Le promontoire de Leuca est l'ancien cap lapyx, plage historique, où le roi Pyrrhus fit naufrage, et où les géans campaniens trouvèrent leur tombeau. Cette race mystérieuse qui joue un si grand rôle dans les traditions populaires de la primitive Ausonie, cette race maette, altière, qui semble n'être que le poétique symbole de l'individualité aux prises avec lu société, cette race d'hommes forts vint mourir là. Refoulés insensiblement des riches plaines de Campanie sur cette aride plage, ils se trouvèrent là tête à tête avec l'Océan. Ils n'allèrent pas plus loin, la terre manqua sous leurs pieds, elle s'entrouvrit pour les engloutir.

Telle est l'antique tradition, et une grotts du rivage se nomme encore aujourd'hui la Caverne du Géant.

Cette fable, toute italienne, est sour de la fable greeque des Titans. Aussi bien l'Italie et la Grèce ne sont-elles pas sœurs? Un bras de mer étroit les sépare à peine; peut-être même firent-elles un jour partie du même continent, et comme deux membres d'un même corps furent-elles atrachées violemment l'une à l'autre par la catastrophe inconnue qui divisa la Sicile de la Galabre, l'Espagne de l'Afrique? Les écueils innombrables dont la côte italienne est bordée, semblent témoigner de la rupture, et

témoins éloquents n'être que les débris de terres anciennement submergées.

Un fait certain et consigné déjà par l'antiquité, c'est que ces écueils se prolongent fort avant sous les eaux; des marins les ont reconnus à près de douze milles en mer, comme aussi le fameux gouffre historique où s'abima la flotte du roi d'Epire.

En temps clair on voit du haut du promontoire de Leuca bleuir à l'autre bord du détroit les montagnes de Thessalie. Ainsi debout sur la plage comme deux sœurs captives, la Grèce et l'Italie peuvent se saluer de loin et se faire des signaux d'amour et d'espérance.

Un voisinage si rapproché dut établir de bonue heure des rapports entre les deux peuples. Mais la Grèce instruisit-elle l'Italie, ou l'Italie la Grèce? La question n'est point résolue, et le procès est encore pendant au tribunal de l'histoire. Peut-être la gloire n'appartient-elle ni à l'une ni à l'autre, et n'ont-elles fait qu'échanger plus tard des lumières parties d'un foyer commun à des époques antérieures?

Quoiqu'il en soit de ces ténèbres, un savant Napolitain, qui n'a pas son égal en érudition, Mazzocchi, fait dériver de la langue phénicienne le nom ancien de Iapygie, et assigne aux Iapyges une origine chananéenne. Parmi les cavernes creusées le long de la mer, il en est une qui offre de curieux phénomènes. On y a trouvé des inscriptions dont les caractères sont inconnus, et la grotte elle-même a la forme d'un temple. Son nom vulgaire est Caverne du Dragon ou de Dagon. Or Dagon paraît n'être que le Triptolême des Phéniciens ou Philistins, comme les appellent les saints livres, le dieu des moissons, l'inventeur de la charrue, le père de l'agriculture, le bon génie qui enseigna aux hommes l'art de faire le pain.

Serait-il donc impossible que les Phéniciens, ces hardis explorateurs des mcrs, qui devaient avoir beaucoup d'idées, parce qu'ils avaient vu beaucoup de choses, et qui, sans nul doute, jouèrent un grand rôle sur les côtes d'Italie, serait-il si impossible qu'ils eussent touché le Cap? Que, reconnaissant l'importance de ce point maritime, ils y eussent fondé des comptoirs pour protéger leur navigation dans les trois mers adjacentes, et qu'ils y eussent ainsi laissé quelques débris de leur culte et de leurs arts?

Quel'incrédulité, à l'œiltorve, rejette la science des peut-être au rang des sciences occultes, il n'y en a pas moins pour l'homme un charme ineffable à rechercher ses origines. Qui ne serait jaloux de connaître son père et son berceau? Un amour vague, une tendresse instinctive lie l'homme à l'homme à travers les âges. Une chaîne invisible, et pourtant sentie, unit l'une à l'autre les générations ; c'est la chaîne d'or homérique qui d'un bout touche à la terre, et dont l'autre plonge au ciel. Notre tâche à nous, et la tâche n'est pas facile, est d'en découvrir les anneaux; et une fois découverts, de les remonter patiemment un à un jusqu'au premier, sans en omettre un seul, sous peine de perdre à l'instant le fil et de nous égarer. Or, pour découvrir il faut chercher; cherchons donc par toutes les voies, cherchons par tous les sentiers: langue, art, science, instincts, appelons tout à notre aide; semons l'hypothèse à pleines mains, nos enfants moissonneront la vérité.

Et puis, garrotée en ces jours difficiles, dans un état social si faux, si guindé, si oppressif, l'âme aspire à la liberté; comme l'aigle en cage, elle sent en elle un invincible besoin d'air, d'espace, et brisant ses dures entraves, elle s'échappe et s'envole pour respirer plus à l'aise, vers les époques primitives de l'humanité. Ces siècles simples, naifs, nous apparaissent du sein brûlant de nos déserts tumultueux comme autant d'oasis fraîches, calmes, ombragées, où la pensée s'abrite, se recueille, où le cœur las et blessé se repose et se cicatrise. C'est l'age d'or des poètes, le lieu d'asile de tous les opprimés du monde; chassé de son héritage par la brutalité des légions romaines, le tendre Virgile se réfugia chez les poétiques pasteurs d'Arcadie, et dans les vieilles épopées du La-

Nulle part ces regards en arrière, ces aspirations du passé ne sont plus énergiques, plus légitimes que sur ces terres historiques, où à chaque pas, un nom, un monument, un souvenir donne l'éveil. A la vue de ces cieux interrogés par les Argonautes, de ces mers sillonnées par les flottes de Tyr et d'Agamemnon, de ces campagnes où voyagea Pythagore, et où dorment les géants fabuleux, l'imagination s'empare avec ardeur de tout ce monde antique, et le repeuple avec joie de tous ses grands hommes, de tous ses dieux. Le faible seul s'énerve et s'oublie à ces pélerinages du passé, l'homme fort en revient plus robuste et mieux trempé, car s'il puise, à ces sources primitives;

des consolations et du calme, il y puise aussi pour l'avenir des leçons salutaires et de ma-

gnifiques espérances.

Monté sur la plate-forme de la tour de Leuca, et assis sur un canon, j'embrassais la mer Ionienne dans toute sa beauté : elle était d'un bleu ravissant; le vent la soulevait avec lenteur et majesté, et brisée par les écueils du rivage, elle les couvrait d'écame. La Grèce était là : la vague en venait; cette idée me faisait battre le cœur. L'œil tendu sur les flots, j'épiais à l'horizon les monts Corfiotes. Mais quoique le temps fût splendide, une légère brume de mer élevait son rideau jaloux entre la Grèce et moi.

Enfin, il me fallut trop tôt regagner les terres et revenir en arrière.

Si jusqu'ici j'ai parlé des champs plus que des villes, c'est que les champs ont un cachet qui leur est propre, et que les villes sont sans intérêt. Leccé, capitale de la province, passe pour la plus belle ville du royaume après Naples. Elle a beaucoup d'églises, quelques palais, des maisons spacieuses, mais pas un monument pur. Tout cela est d'une architecture chargée, et du genre dit rococo en argot d'atelier. L'édifice le moins incorrect est l'ancien couvent des Bénédictins, aujourd'hui affecté aux tribunaux.

Les couvents, du reste, ne manquaient pas : on en comptait plus de trente-six des deux sexes; la plupart sont supprimés. Mais la disproportion entre ces vieux cloitres et leur nouvel emploi, donne à la ville un air de tristesse et d'abandon. Ajoutez à cela sa dépopulation: capable de quarante ou cinquante mille habitants, elle n'en a que quinze ou seize mille tout au plus. Les rues sont larges, mais l'herbe y pousse; et je ne sache pas un lieu d'Italie où l'ennui gagne plus vîte. Leccé n'en passe pas moins pour la Toscane du royaume de Naples. Elle a de grandes prétentions à la pureté de la langue, à l'urbanité des mœurs; et pour preuve de ses penchants sociaux, elle se vante de posséder cinquante cafés.

C'est d'ailleurs une ville toute moderne, c'està-dire du moyen âge. Une comtesse de Leccé, aimée du roi Roger, donna le jour à Tancrède, noble et valeureux bâtard qui fut roi de Sicile.

C'est dans une plaine voisine qu'était l'antique ville de Rudiæ, patrie du vieux poète Ennius.

Ce que je présère de beaucoup à la ville, ce

sont les villages qui l'environnent. Ils sont tous d'une propreté et d'une élégance que je ne me lassais pas d'admirer. La plupart des clochers sont taillés en forme de mosquée, et les voyant briller au couchant, sur un ciel limpide et bleu, il m'arrivait maintes fois de me croire bien loin de l'Europe, dans les campagnes de Bagdad ou d'Ispahan.

Aussi bien cette province finale a-t-elle de tout temps irrité la convoitise des Turcs. Otrante, cette sentinelle avancée de l'Italie, fut possédée par eux toute une longue année du 15° siècle. Mahomet II faisait valoir les droits de l'empereur d'Orient sur l'Italie, et il était soutenu par les barons rebelles. Frappé à mort par le cimeterre ottoman, Otrante ne se relevera jamais. Ce n'est plus qu'une bourgade maladive, agonissante, et ce que les Italiens appellent un paesaccio.

Le maximum de la population ne dépasse pas 1,500 habitants, y compris la garnison et les gendarmes.

Otrante n'a pas un édifice digne d'être cité. La cathédrale a un caractère sombre qui la distingue de toutes les autres églises du pays, toutes brillantes et inondées de lumière. Les Napolitains craignent toujours de n'en pas donner assez à leurs temples, et cette profusion de clarté nuit au recueillement. La cathédrale d'Otrante est parée de mosaïques, dont les figures confuses et difformes ne sont guère intéressantes que pour l'histoire de l'art : c'est probablement un monument bizantin.

Mais l'extérieur de la ville rachète la laideur et la saleté de l'intérieur. La mer la protège d'un côté, de l'autre elle est défendue par une ceinture de rochers d'une teinte ardente, dont le lierre et les arbustes de toute couleur déguisent la nudité. Ils sont creusés de cavernes, mais des bois d'orangers en masquent la ténébreuse entrée. C'est trop de luxe pour tant de misère.

Des hauteurs qui dominent la ville, on découvre l'Albanie et les côtes de la Grèce, bien mieux encore que du cap de Leuca. La distance est de cinquante milles; et l'importance de ce point maritime, véritable clé de l'Adriatique, avait, dit-on, fait naître au roi Pyrrhus, l'idée étrange, mais grandiose, d'unir en cet endroit l'Italie à la Grèce, par un pont de bateaux.

Grâce à l'incurie administrative, le port d'Otrante est à peu près inaccessible aujourd'hui: les vaisseaux sont offigés de se tenir en dehers; et le commerce de la province a passé sur la rive opposée, à Gallipoli. Gallipoli est l'ancienne Callipolis. Ce n'est ni une helle, ni une grande ville, mais les abords en sont pittoresques. Elle est bâtie sur une île de rochers. Un pont la joint à la terre-ferme. C'est un petit Livourne, et l'entrepôt de toute l'huile du pays. Soit paresse des indigènes, soit pénurie de capitaux, presque tout le commerce est aux mains des étrangers. Ils s'entendent et font la loi: de là, un monopole ruineux.

Gallipoli s'est long-temps vantée d'avoir donné le jour à l'Espagnolet. Mais il paraît aujourd'hui prouvé qu'il est né à Valence, en Espasne.

Une tradition locale dit que la ville était autresois bâtie plus au midi; et, en effet, à quelques milles dans les terres, on voit encore divers vestiges des murailles d'une grande ville détraite. Des tombeaux, des vases, et surtout des médailles d'or, d'argent et de cuivre, attestent que es fut une ville grecque. Le lieu se nomme Radgi, et des antiquaires veulent que là ait été autresois cette sameuse Salente aujourd'hui perdue, et que chacun place dans la Iapygie, au gré de son capice. Et les antiquaires ont beau jeu, car la mystérieuse ville de Salente était déjà détruite au temps de Strabon, de Pline et de Ptolomée; aucun des trois n'en fait mention.

La plaine de Gallipoli est commandée par le mont Hidro. Situé entre les deux mers, c'est le belvédère naturel de la presqu'ile Salentine. Du faîte, en domine du côté de Gallipoli tout le golfe de Tarente, borné au midi par les montagnes de la Calabre; du côté d'Otrante, c'est la mer Adriatique et les monts d'Albanie.

Gallipoli est la patrie de Philippe Briganti, jurisconsulte et économiste, dont le commentaire sur Florus a éclairci plusieurs points d'histoire romaine. Briganti est mort au commencement du siècle.

J'ai oublié de dire que Leccé avait donné le jour au marquis Palmieri, l'un des premiers Napolitains qui aient écrit sur l'économie publique des Deun-Siciles. Quoique ces deux noms n'aient guère passé le seuil de leur pays natal, Gallipoli et Leccé n'en sont pas moins très fières. C'est, du reste, un sentiment commun aux willes d'Italie; toutes, et surtout celles du royaume de Naples, sont fort jalouses de leurs

grands hommes. Ce sentiment d'affection, et l'orgueilleuse admiration, va s'affaiblissant à mesure que les lumières se répandent. La gloire naît des contrastes.

Passée à Otrante, puis à Gallipoli, la vie maritime était toute concentrée jadis dans la ville de Brindes. C'est à Brindes que s'appareil-laient ces flottes formidables destinées par les Romains à la conquête de l'Orient. Son port, en effet, est un miracle de la nature, dans un pays si uni et si découvert : c'est une grande rade formée par deux jetées naturelles dont un château défend l'abord. Au fond du port est un canal, lequel communique à un bassin circulaire qui se développe autour de la ville, et qui devait être d'un admirable effet alors que les flottes romaines s'y balançaient fastueusement.

On distingue encore les pilotis que César avait fait planter à l'entrée du port pour y enfermer Pompée. De là date sa décadence. Ces pilotis retinrent des amas de sable qui s'accumulèrent. Les Vénitiens achevèrent la ruine du port en y faisant couler à fond des hâtiments pleius de pierres. Toutes ces entraves n'avaient laissé qu'un passage très-étroit, et si peu profond que les petites barques seules pouvuient arriver au bassin. L'eau ne s'y renouvelant plus, il devint un marais pestilentiel. On a fait depuis quelques travaux pour élargar le canal: mais ils sont insuffisants, et le port n'en est pas moiss à demi comblé.

Il ne reste plus rien du faste de Brindes, pas même des ruines. Il y a deux ou trois siècles qu'on voyait encore un théâtre, des thermes, un temple du soleil et de la lune; tout cela a été détruit pour construire le fort de mer et le séminaire. Il ne reste plus qu'un fragment de murailles réticulaires à la porte de Naples, et un puits dont la construction intérseure rappelle la grandeur romaine.

Des deux colonnes qui s'élevaient sur le port, l'une s'est conservée entière par miracle; il n'y a plus de l'autre que le piédestal et un morcesu du fût renversé, couché en travers sans doute par un tremblement de terre. Ces deux colonnes étaient de marbre blanc; elles avaient cinquante-deux pieds de haut; mais elles manquaient de proportion, l'élévation du fût étant beaucoup trop grande pour le diamètre. On a beaucoup disserté sur leur destination. Comme elles faisaient face à l'entrée du port, qu'a prétendu qu'elles soutenaient un fanal; mas

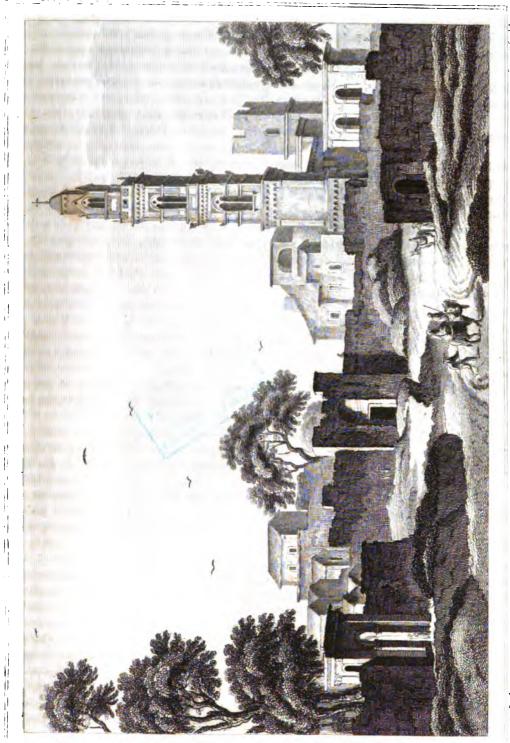

VILLAGREE DE LA TERRE D'OTRANTR.

Jurand. Del.



cela est peu croyable. Il est plus probable qu'elles ne furent érigées là que pour marquer le terme de la voie Appia.

Décimée par le mauvais air, la population de Brindes est descendue, de cent mille habitans, à six mille. Elle passe pour fort peu civilisée et peu industrieuse. Les campagnes d'alentour sont de vraies steppes désertes et souvent marécageuses, où l'on peut marcher tout un jour sans rencontrer un visage humain et sans trouver un arbre où s'abriter du soleil.

Brindes est la patrie du poète tragique Pacuvius, le neveu d'Ennius; et l'on sait que Vir-

gile y mourut.

C'est à Brindes que la veuve de Germanicus débarqua les cendres de son époux, empoisonné dans l'Orient. Cette scène pathétique rappelle un des plus beaux morceaux, le plus beau peutêtre des annales de Tacite (1), et rien, je l'avoue, pas même Pompée, pas même Horace, rien, à la vue de ces lieux déchus et mornes, ne me préoccupa davantage.

Au moyen âge, Brindes fut le théâtre de plusieurs solemnités nuptiales. C'est à Brindes que furent célébrées les noces de Roger, fils ainé de Tancrède avec Irène, fille d'Isaac, empereur grec. Plus tard y furent célébrées celles de Frédéric II avec Iole, fille de Jean de Brienne, qui avait obtenu le titre de roi de Jérusalem par sa femme, la reine Marie. Frédéric reçut ce titre en dot, lequel fut ensuite confirmé à Charles d'Anjou, d'où il est resté au roi de Naples. C'est à Brindes même, et en se mariant, que Frédéric avait été couronné roi de Jérusalem.

On fait remonter l'origine de Brindes à Diomède, même à Thésée, dont les compagnons, dit-on, la fondèrent au retour de l'expédition de la Toison-d'Or.

Quant à Tarente, sa ruine n'est pas moins profonde. Antique rivale de Rome et sa maîtresse en arts et en philosophie, elle n'est plus, comme Cotrone, qu'une méchante bourgade insignifiante. La ville moderne n'occupe même plus le site de l'ancienne: celle-ci se déployait sur la terre ferme; celle-là est toute bâtie sur an îlot amarré au continent par deux ponts, et n's élevait jadis un château fort.

« Cet angle de terre, écrivait Horace à son ami Septimius, me sourit plus que tout autre, printemps est long, et Jupiter y dispense des

- » hivers tièdes. Aimé de Bacchus, le fertile co-
- » teau d'Aulone n'a pas à eavier les raisins de
- » Falerne. Ce lieu de délices, ces bienheu-
- » reuses collines te réclament avec moi : c'est
- » là que tu répandras les larmes d'adieu sur la

» cendre brûlante du poète ton ami.

Le ciel Tarentin est bien aussi clément qu'au temps d'Horace : les printemps y sont aussi longs, les hivers aussi tièdes; mais, livrées à elles-mêmes, les collines n'ont plus ces vins exquis, les vallées n'ont plus de miel; l'olivier règne encore et règne seul, il a tout détrôné; ses teintes grises et monotones ont envahi la campagne. Le fleuve Galèse n'est plus qu'une rigole, et, quand on l'a vu, il faut l'oublier pour prendre de nouveau plaisir aux idylles d'Horace et de Gessner. Ainsi, ce n'est pas seulement la ville et ses habitants qui ont changé, c'est la nature elle-même.

Le temps a balayé jusqu'aux ruines. Pas un monument de l'ancienne république n'est, je ne dis pas debout, mais reconnaissable. Quelques belles colonnes transportées dans la cathédrale, sont tout ce que j'ai trouvé. Les unes sont de marbre rouge, les autres de vert antique. Mais, le plaisir de contempler ces antiques dépouilles, fut chèrement payé par la nécessité où je fus d'avaler le trésor et les reliques de saint Cataldo, patron de la ville. Je vis aussi quelques vases grecs dits étrusques, mais de peu d'intérêt, et beaucoup de médailles de la république. Elles portent, pour la plupart, une tête de femme, et au revers un homme à cheval sur un poisson, symbole de la ville ancienne.

La population moderne est composée de gentillâtres ruinés et de pêcheurs. Les hommes sont en général bien faits, et les femmes se distinguent souvent par une régularité de traits toutafait grecque. Les habitants ont d'ailleurs conservé les goûts calmes et les molles habitudes de leurs ancêtres. Une industrie tarentine, industrie vraiment monacale, consiste à fabriquer des tableaux et des vases avec des coquilles de toutes couleurs et de toutes formes. Et en cela les amateurs sont bien servis, car ce que la mer jette de crustacés dans ces parages est prodigieux. Le poisson n'y est pas moins abondant.

On y pêche, entr'autres, le murex, ce co-

<sup>»</sup> le miel y égale celui de l'Hymète; l'olive y » lutte avec celle de la verte Vénafre : ici le

<sup>(</sup>t) Annal. 111, 1.

quillage merveilleux avec lequel les anciens faisaient la couleur pourpre; le secret en est perdu. Il avait été apporté à Tarente par les Tyrriens, les seuls qui le possédassent. Ce fait semble confirmer l'opinion des historiens qui font de Tarente une colonie phénicienne remplacée ensuite, mais beaucoup plus tard, par les Lacédémoniens sous la conduite de Phalante.

Tarente a baptisé un insecte devenu célèbre sous le nom de Tarentule, et une danse indigène qui ne l'est pas moins en Europe sous le nom de Tarentelle.

La Tarentule, sur laquelle on a fait tant d'histoires, est une espèce d'araignée dont la piqure produit réellement une irritation nerveuse que la musique soulage. Quand elle trouve un corps sain, la blessure n'est pas dangereuse; mais, si elle rencontre un germe vicié, l'irritation devient chronique et ne se guérit guère. Un médecin du pays m'a donné là-dessus des renseignements précieux; lui-même s'est fait piquer au bras; il éprouva les symptômes nerveux que je viens de dire, et de plus un grand malaise d'estomac; mais il guérit après quelques jours. Les savants considèrent en général comme des fables tout ce qu'on a débité sur la piqure de la Tarentule, comme produisant le tarentisme, ou besoin immodéré de la danse qui va jusqu'à l'épuisement. Peut-être ne faut-il voir là qu'une de ces associations d'idées si communes chez les peuples à imagination ardente. On aura associé, par un lien de cause à effet, deux phénomènes distincts, qui n'ont d'autre rapport que d'apparaître aux mêmes lieux : à l'existence de la Tarentule on aura appuyé l'existence de la Tarentelle.

La Tarentelle! tout le monde la connaît; c'est une danse volcanique comme les émotions qu'elle exprime; c'est l'histoire d'une passion méridionale à tous ses âges, dans toutes ses phases. Tout geste est une idée, toute pose un sentiment. La danse est d'abord contrainte, pudique, irrésolue, ravissant emblême des combats intimes d'un amour silencieux; puis, quand la passion déborde et triomphe, la danse s'anime, s'emporte et passe de la timidité à l'audace. On résiste, elle attaque; on recule, elle poursuit, elle entraîne, et bacchante enivrée, bacchante en délire, elle se précipite en aveugle à la volupté. Pour apprécier ce poëme, dont l'amour est le héros, et où on le voit naître, grandir, lutter et vaincre, il faut le voir danser sous les

cieux qui l'ont inspiré et par le peuple qui l'a composé. Il faut voir les belles Tarentines voltiger sur la pelouse, la castagnette en main, au son de la guitarre et du tambour basque indigène; autrement on ne peut ni goûter ni comprendre la Tarentelle.

Je parcourais ces lieux en hiver; l'hiver est la saison du pays, l'été y est trop chaud; la campagne était émaillée de femmes occupées à recueillir les olives; ce n'était partout que chants et danses; le voyage était un enchantement continuel; et je me souvenais, à chaque pas, que le grand musicien Paesiello est né à Tarente. C'est là en esset qu'il devait naître, car c'est vraiment un pays d'harmonie. Il y a de la musique dans l'atmosphère, et l'on trouverait, sans nul doute, dans les airs villageois, plus d'un motif fécondé et illustré plus tard par le grand maître.

Nul point de ce rient paysage ne m'est resté plus profondément gravé dans la mémoire que Manduria, petite ville antique entre Tarente et Leccé. Ce fut primitivement une colonie Tyrienne qui plus tard devint grecque. On y voit encore des sépultures et des murailles antiques. Mais j'étais moins occupé de ces insignifiants vestiges que de l'aménité des campagnes. Quoiqu'elles soient plantées d'oliviers, les métairies y sont si artistement disposées et d'une architecture si élégante et si légère, qu'elles triomphent de la monotonie qui d'ordinaire s'attache aux olivets.

Toutes les femmes de Manduria étaient dans les champs, portant aux bras de petits paniers de jonc qu'elles remplissaient d'olives en chantant. Toutes ces voix étaient fraîches et argentines. Les groupes répondaient aux groupes comme s'ils se fussent entendus pour chanter en partie.

Quand venait le soir, on se réunissait de toutes parts autour d'une fontaine ou sous un chêne, les garçons avec leurs guitares, les filles avec leurs castagnettes et leurs tambours de basque; on allumait un feu, on prenait en commun un repas champêtre, le fiasco rustique circulait de main en main, puis l'on dansait jusqu'à ce que la nuit chassât dans les chaumières les joyeux acteurs de ces pastorales improvisées. Ce sont en effet là autant d'idyles toutes faites, qui n'attendent, pour passer à la postérité, que la muse de Théocrite ou d'André Chenier.

TERRE DE BARI. — Bari. — Marines. — Villes de l'intérieur. — Barlette. — Champ de bataille de Cannes. — Canose. — CAPITANATA. — Tavolier de Pouille. — Manfredonia. — Pélerinage au Mont-Gargano. — Lucérie. — Val de Bovino. — Sortie des Pouilles.

C'était le 5 Janvier. La lune brillait, les étoiles scintillaient dans les eaux de l'Adriatique, l'air était presque froid. Fatigué d'une longue journée pédestre, et surpris par la nuit en pleine campagne, je vis tont-à-coup resplendir au loin les clartés multipliées et vivantes d'une ville. C'était Bari, capitale de la province nommée de son nom Terre de Bari.

Il était grand temps d'arriver, car il se faisait tard et j'étais las. Je venais de Brindes. Seul toujours, et quoiqu'à pied, j'avais fait en deux jours, et deux jours d'hiver, les quarante milles et plus qui séparent les deux villes. Plus de la moitié se fait dans le désert. Jusqu'à Ostuni, dernière ville de la Terre d'Otrante, on ne trouve pas un village, pas une maison. C'est une vaste plaine toute couverte de bruyères stériles, et souvent pavée de grands bancs de tuf incrustés de coquillages pétrifiés. Cette plaine solitaire s'en va mélancoliquement mourir à la mer avec laquelle elle se confond. De loin en loin, s'élève quelque bouquet de bois, quelque maigre plantation d'oliviers, puis les arbres disparaissent, cédant la place aux landes. La Via appia passait par là; par là passèrent Virgile qui allait mourir à Brindes; Horace qui s'y allait divertir; Pompée fugitif; César, son vainqueur, tant de grands hommes de guerre, tant de grands hommes de paix, que le nombre en est incalculable. Le prestige de tant de noms illustres peuple de souvenir ces austères solitudes.

On distingue encore cà et là quelques dalles intactes de la voie antique, et je découvris moi-mème au milieu de la plaine un vaste fragment de construction réticulaire. Etait-ce un temple? une villa? un tombeau? C'est ce que je ne saurais dire. Tout ce que je puis affirmer, c'est que c'est un débris romain. La solitude de ces parages est si prosonde que de tout le jour je ne rencontrai qu'une seule figure humaine: c'était un pauvre soldat satigué qui se rendait à Brindes.

La plaine franchie, on passe sous les vertes collines d'Ostuni; la ville, l'un des plus beaux points de vue de la province, s'élève beaucoup plus haut, coquettement cachée dans les oliviers. Ces collines finissent par devenir assez pittoresques; elles ressemblent aux coteaux hybléens

de Sicile. C'est là que finit la Terre d'Otrante, et que la Terre de Bari commence; mais tout ce pays, et bien haut encore jusqu'au fleuve Fortore, qui forme la limite du Samnium, tout le pays est connu sous le nom générique de Pouille. C'est l'ancienne Apulie.

A Ostuni, la nature se peuple et s'égaie; le sol devient inégal et accidenté. Le noir caroubier se mêle au pâle olivier. De grandes et opulentes métairies sont semées dans la campagne jusque là déserte; ailleurs, c'est quelque chapelle isolée, champêtre monument de la dévotion villageoise; puis redescendant à la côte, dont la route s'est éloignée de quelques milles, on arrive à Monopoli, le premier anneau de cette longue chaîne de villes qui se déroule avec grâce le long de la côte baroise jusqu'à l'Ofanto. On n'en compte pas moins de trois avant d'arriver à Bari de ce côté-ci, et cinq au nord; ce qui fait, y compris Bari, la capitale, neuf villes, sur une ligne de côte de dix-huit lieues.

Monopoli, la première, est une charmante petite cité gaie, bien aérée, bien peuplée, qui a une belle cathédrale et des environs charmants. La mer forme à l'entour des anses gracieuses; la vague ne vient plus comme aux marommes de Brindes, expirer silencieusement sur une grève sablonneuse et muette; elle se brise ici contre les rochers, dont le rivage est bordé, et volant en mille éclats, sa bruyante écume, étincelle au soleil comme une pluie de diamans. Toute cette côte est pittoresque. Tantôt c'est une ancienne carrière abandonnée, pleine de ronces et d'arbustes vivaces; tantôt c'est une large citerne qu'ombrage la large seuille du figuier, et où le troupeau vient s'abreuver le soir en bêlant.

Après Monopoli, vient Polignano, petite ville du même genre, quoique moins élégante et moins populeuse. Mais ces maisons méridionales, sans toiture, font toujours effet; il semble qu'on traverse Pompéi. Nous n'avons, nous autres septentrionaux dont les maisons sont tout en toit, nous n'avons pas l'idée de la grâce que le toit enlève aux édifices. Il les écrase. Polignano est bâtie en partie sur les rochers; sons l'un de ces rochers à pic, et sous

la ville même, s'ouvre une vaste grotte de près de cent pieds de hauteur, sur deux à trois cents de profondeur. La mer la remplit tout entière, et l'on n'y peut pénétrer qu'en bateau, comme dans les fameuses grottes de l'île de Caprée. La limpidité de l'eau y est merveilleuse, et la lumière produit dans les demi-ténèbres de la caverne des reflets mystérieux et poétiques. On l'appelle dans le pays Grotta di Palazzo, sans doute parce qu'autrefois quelque palais dont on distingue encore aujourd'hui plus d'un vestige, couronnait le rocher qui lui sert de ciel. Des figuiers d'Inde et un palmier, un seul, forment la décoration du paysage.

Un peu plus loin est un grand édifice blanc assis à la pointe d'un promontoire. C'est l'ancienne abbaye de San-Vito; elle a plus l'air d'un palais que d'un monastère. La légende est que le fils d'un prince de Lucanie, San-Vito, fit don de ce territoire à des Cordeliers qui, en revanche, lui donnèrent à lui et aux siens la vertu d'empêcher les chiens de devenir enragés. Il n'y a plus de moines aujourd'hui, et si la philosophie s'en sélicite, le voyageur a licu de s'en plaindre, car il en est réduit maintenant à acheter à prix d'or, dans la sale taverne qui s'est nichée là, une hospitalité que le cloître lui prodiguait jadis magnifiquement. Il est vrai que sa révérence le Père Prieur palpait cinquante mille livres de rente. Une muraille d'enceinte le préservait de la visite importune et coûteuse des barbaresques. La situation du monastère est délicieuse, et l'architecture en est élégante quoique irrégulière. L'escalier surtout est hardi et mène sur une terrasse à portiques, qui a vue sur la plus belle mer du monde. Au-dessous est un petit port où abordent les bateaux de pêcheurs.

Plus haut, dans les terres, est la ville de Conversano, fief de ce fameux comte de Conversano qui fit une guerre si acharnée aux brigands de l'Abruzze. C'était au seizième siècle: Don Juan de Zunica, comte de Miranda, était alors vice-roi d'Espagne, à Naples.

Sorti du couvent, on entre dans une forêt d'oliviers à laquelle succède un bois de myrtes tout à fait digne des mythologiques bosquets de Gnide et de Paphos. Puis vient Mola, sœur de Polignano et de Monopoli; même site, même architecture; rien ne la distingue d'elles, rien, pas même le perfide et assassin télégraphe, hissé

Voir Giannone. xxxiv. 5.

comme un géant funeste sur la plus haute tour. Mola est le dernier lieu habité que l'on trouve avant Bari d'où nous sommes partis tout à l'heure, et où nous voici revenus de notre excursion rétrograde.

Ce soir là donc, j'étais las, et la méchante auberge de l'endroit me parut un lieu de délices. Le lendemain, je fus désappointé: je m'attendais à trouver dans Bari quelque chose d'original; je supposais à une ville si célèbre aux jours du Bas-Empire, une physionomie toute bizantine; je me trompais, il n'en est rien. Bari n'a rien de grec que son histoire. Ses monumens ne le sont pas, ou pour parler avec plus d'exactitude, Bari n'a point de monumens. Sa cathédrale est de mauvais goût. L'église de Saint-Nicolas — le saint Nicolas de Bari est célèbre en Italie — me plairait davantage si l'intérieur, qui menaçait ruine, n'avait été désiguré par des arcs-boutants massifs. Le plasond est doré et orné de peintures dont quelques-unes ne sont pas sans mérite. La ville vieille est sale, tortueuse, mal bâtie, et malgré cela sans caractère. Le faubourg est plus fringant, plus riche, plus moderne, et par cela même il a moins de caractère encore. Je me consolai de mon mécompte par la contemplation de la mer Adriatique, bleue et limpide comme un lac suisse.

Une autre consolation, c'était la vue des femmes dont l'essaim gracieux emplissait les églises. Elles étaient toutes en habits de sête pour célébrer l'Epiphanie (les Rois), et toutes me paraissaient belles.

Après bien des vicissitudes politiques, le duché de Bari fit quelque tems partie du duché de Milan, et il ne fut définitivement incorporé au royaume de Naples que vers 1557. Je ne veux pas omettre de dire que Bari fut la patrie de Maion. Fils d'un marchand d'huile, Maion s'éleva de cette condition obscure à celle de grand-amiral, chancelier et premier ministre de la monarchie sicilienne, alors l'une des premières de l'Europe. C'était au douzième siècle, sous le règne de Guillaume le Grand, dit ensuite le Mauvais. Arrivé là, le fils du marchand d'huile eut le sort de beaucoup de ses pareils, la tête lui tourna, il conspira la ruine du souverain pour se mettre à sa place; il s'allia dans ce dessein avec l'archcvêque de Palerme, et finit par tomber sous le poignard d'un autre factieux, mais d'un factieux féodal, Matthieu Bonnella, seigneur de Mistretta.



THE TALK TO THE TALKES



١,

Il parait qu'au moyen-age, l'air de Bari soufflait la révolte comme il soufile aujourd'hui la résignation. Déjà un siècle avant Maion, Bari avait donné le jour à un autre factieux, le riche et turbulent Mello. Exilé par les Grecs au Mont-Gargano, c'est lui qui proposa aux pélerins normands la conquête de la Pouille.

Toute déchue qu'est Bari, et quoique le commerce y soit aujourd'hui réduit à un misérable cabotage, le marin barois a conservé une réputation d'intrépidité; montés sur de frêles parancelles non pontées, les pêcheurs s'en vont affronter, des saisons entières, tous les accidens, tous les caprices de l'Océan.

Passé Bari, la chaîne de villes continue : vient d'abord Giovenazzo, puis Molsetta, puis Bisceglia, trois villes sans ancun intérêt, ni d'architecture, ni d'art, et tout-à-fait semblables aux villes déjà traversées. Trani, que l'on trouve ensuite, est plus considérable, et a quelque chose d'une capitale. Elle a des maisons qui méritent presque le nom de palais, bâties en belle pierre taillée en diamant. La cathédrale non terminée est un beau monument de l'architecture normande. L'intérieur est noble et grandiose. Le port fut jadis comblé dans l'intérêt du négoce vénitien, par la république aristocraticomercantile de Saint-Marc. Trani est le siége des tribunaux de la province, et l'on venait dy fusiller quatre habitants, gens comme il faut, galantuomini, de la petite ville voisine de Corato, qui avaient arrêté et volé le procaccio d'Altamura. Un cinquième s'était empoisonné avec un vésicatoire. Neuf autres, tous complices du même crime, avaient été condamnés à différentes peines.

La campagne autour de Trani est déserte, mais couverte d'une multitude de ces petites huttes de pierre, bâties sans chaux, dont nous avons vu les classiques modèles au cap de Leuca.

La dernière ville maritime de la Terre de Bari, et comme le dernier anneau de la chaîne, c'est Barlette, cité illustre à plus d'un titre; mais avant d'y entrer, quittons quelque temps les marines, et faisons, pour varier, une percée dans les terres. La physionomie de l'intérieur est uniforme: c'est une plaine sans bornes, surface plate et si unie qu'on y découvre un cavalier à trois milles, et qu'un chardon paraît un homme. C'est là que commence la Pouille plane, Puglia Piana, qui certes a bien mérité son nom. C'est un sol pauvre d'arbres, riche en avoine et en

blé; zône torride en été; en hiver, tiède et verte prairie. Les accidents naturels y sont très-rares, y sont nuls : ce sont toujours les mêmes horizons, partout les mêmes spectacles. Les marines, nous l'avons vu, sont plus pittoresques. Cependant ces vastes plaines ont un charme; si elles manquent de variété, leur grandeur même crée de majestueux horizons et d'immenses perspectives. C'est une nature propre à la rêverie et dont le calme, le silence, apaise et inspire je ne sais quelle sérénité intérieure que les montagnes ne donnent point.

Les terres sont presqu'aussi peuplées que les côtes. Une seconde chaîne de villes se déroule parallèlement à l'autre. Il serait trop long et fastidieux de les citer toutes. Les principales sont : Bitonto, célèbre par la bataille qui arracha le royaume de Naples à la domination autrichienne et mit sur le trône l'infant don Carlos; Terlizzi qui possède un beau médailler grec; Ruvo, ancienne ville grecque, par où passait la voie Appia, et dont parle Horace, dans son voyage à Brindes; on découvre à l'entour et au milieu des villas, quantité de sépulcres, et de ces vases italo-grecs dits étrusques. Ruvo occupe presque le centre de la province, et bâtie sur une éminence, elle la domine tout entière. Non loin, et au pied d'une chaîne de collines basses, dites les Murgie, s'élève, dans la solitude, un autre belvédère non moins imposant, et qu'on voit de partout : c'est le châtcau du Mont. vieille et somptueuse forteresse bâtie par l'empereur Frédérie II, aujourd'hui abandonnée aux choucas.

Beaucoup plus avant dans les terres, et sur les extrêmes confins de la province, du côté de la Basilicata, il y a deux villes qu'on ne peut passer sous silence : la plus méridionale est Altamura, cité infortunée qui paya cher, en 1799, son dévouement à la liberté, et dont le siège acharné marque dans les saturnales sanglantes de la monarchie. C'est une des plus affreuses tragédies des temps modernes. Les abominations qu'on en raconte ne seraient pas croyables si elles n'étaient attestées par des témoins oculaires des deux partis. Le cardinal Ruffo commandait le siège en personne, et la place était défendue par les habitants, au nom de la

La Pouille est le pays le plus sec de toute l'Italie. Sur la ligne de l'Adriatique la quantité moyenne de pluie ne s'élève pas, en dix ans, au-dessus de 19 pouces; sur la ligne de la Méditerranée, elle s'élève à 27. république parthénopéenne. Leur résistance fut héroïque, mais inutile; la ville fut prise d'assaut. Tous ceux qui ne purent pas fuir furent massacrés; les moines qui avaient embrassé le parti républicain, eurent le même sort; puis l'armée chrétienne, c'est le nom que Ruffo donnait à ses infâmes bandes royalistes, se rua sur les femmes comme une troupe de bêtes féroces, et c'est alors que furent commises les plus révoltantes atrocités, digne prologue de la tragédie jouée bientôt après dans la capitale.

La forteresse d'Altamura avait servi de prison quatre siècles plus tôt à Othon de Brunswick, dernier époux de la reine Jeanne I<sup>10</sup>. La cathédrale est sombre et austère.

Plus près encore de la Basilicata et à quelques milles seulement d'Altamura, est Gravina, l'une des villes les plus pittoresques qui soient dans le royaume de Naples. Tirées des vastes rochers de tuf, dont le sol est jonché, et se confondant souvent avec eux, les maisons sont jetées pêlemêle au bord du précipice, sur les flancs de deux montagnes, unies par un pont à deux rangs d'arches qui rappelle celui de Corigliano en Calabre. On entre dans la ville par un chemin périlleux taillé dans le roc. La verdure se mêle aux édifices, et quoique sottement modernisée, la cathédrale, l'une des plus belles du royaume, couronne l'œuvre de ses arceaux gothiques. Elle est d'ailleurs merveilleusement située. Sous la ville, dedans, autour, partout s'ouvrent d'innombrables cavernes de toute grandeur, de toute forme, qui servent aujourd'hui de retraites aux troupeaux. Elles en servirent, dit-on, jadis aux hommes, aux dieux, et l'on y retrouve des traces d'habitations et même de temples. Le dehors est digne du dedans. C'est une plaine mélancolique, muette, sans limites. Il n'y a d'arbres que deux cyprès immobiles devant un couvent isolé; de bâtiments que le couvent lui-même; et à quelque distance, dans le désert, la chapelle délaissée de Sainte-Marie-des-Grâces.

Mais je reviens à Barlette.

Ce ne sera pas pour long-temps, car un lieu voisin, lieu classique s'il en est un dans l'histoire, la plaine de Cannes, nous réclame et nous fait presser le pas. Hàtons-nous donc d'escalader le haut clocher de la cathédrale, belvédère aérien, d'où tous les lieux vus et à voir vont se dérouler sous nos pieds comme une carte. D'un côté, la mer sans bornes; de l'autre, la plaine sans bornes aussi. Que d'air! Que d'espace! Une

nappe de verdure à perte de vue s'étend du golfe de Manfredonia au golfe de Tarente, toute tachetée de villes et de villages. En face et par delà les limites de la province, s'étève en pleine Basilicata le Mont-Vulture, volcan éteint et isolé, découpé en triple diadême, comme le Mont-Blanc. Au nord, le Mont-Gargano ferme l'horizon; au midi, le château du Mont se dresse comme un géant dans la solitude, et plus près de la mer, les clochers aigus d'Andria percent la nue.

Barlette est du reste une jolie ville, avec un château souabe, une cathédrale gothique, des rues larges et propres, des maisons bien bâties, et un air de vie et gaîté. Elle ne possède en fait d'art qu'une statue de bronze, colossale, représentant, les uns disent Andronicus, d'autres, Heraclius, d'autres encore, Bachisio, duc de Bénévent. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle est du Bas-Empire, lourde et de mauvais goût. Les jambes sont modernes et détestables.

Mais je sortis de la ville de Barlette moins occupé de tout cela que des souvenirs du roi Manfred, prince chevaleresque qui aimait ces contrées, et y tenait une joyeuse cour, chevauchant et courant les aventures '.

A peine hors des murs, je me jetai en pleine campagne, au sein d'un vaste pâturage semé de troupeaux sans autres pasteurs que des chiens hostiles et bruyants. La plaine est parfaitement unie, presque partout inculte. Cà et là, quelques bergeries. D'abord élevé, le sol s'abaisse tout d'un coup, et l'on arrive sur le champ de bataille de Cannes. Une chaîne de collines basses, appelées par Polybe Monts de Cannes, court à l'Orient: à l'Occident coule l'Ofanto, l'ancien Aufidus. A l'autre bord du fleuve est une métairie nommée Papaletto, près de laquelle est le champ dit Pezza di Sangue. On a cru et on a publié que ce nom terrible était un monument de la grande défaic. c'est une erreur, ce nom est bien plus moderne. et ne rappelle qu'une escarmouche du moyenâge. D'ailleurs la Pezza di Sangue est à la rive gauche de l'Ofanto, et la bataille se donna sur la rive droite.

" « Lo Re spisso la notte esceva per Barletta, cantan" do Strambuotti e Canzuni, e con esso ivano due
" musici Siciliani che erano gran romanzaturi.... Nelle
" feste di Natale se ne foce gran triunfo perchè ogni
" jorno se ne fecero balli, dove erano donne bellissime
" d'onne sorte e lo Re presentava equalmente a tutte
" e non se sapea quale chiù li piacea. " (Chronique
sicilienne contemporaine.)

Quelqu'intérêt qui s'attache aux événements sur les lieux qui en furent le théâtre et qui sont consacrés pour eux, ce n'est pas ici le cas d'enrer dans les détails stratégiques de cette grande tragédie militaire, la plus mémorable de l'antiquité, sinon par les résultats, du moins par le nombre des victimes. Il ne périt pas moins de soixante mille Romains. Les deux proconsuls, vingt-neuf tribuns militaires, plus de quatrevingts sénateurs et le consul Paul-Emile restèrent sur le champ de carpage. Annibal fit dix mille prisonniers. Polybe affirme qu'il dut, en grande partie, la victoire aux auxiliaires Gaulois qui servaient sous ses drapeaux. Le puits au bord duquel vint expirer Paul-Emile, Pozzo di Emilio, est encore intact. C'est une source couverte d'une voûte; elle est là au pied même de la colline, et non, comme l'ont prétendu des antiquaires, à Egnatia, ancienne cité peucétienne, située à quatre-vingt milles de Cannes, entre Brindres et Bari.

Les vertus romaines ne sont guère de mode aujourd'hui, et le goût du jour trouve cela bien suranné; tant pis pour le goût du jour, car je ne sais rien de plus héroïquement simple que la mort de Paul-Emile. On sait qu'il n'avait pas voulu le combat; mais obligé de céder à son médiocre et présomptueux rival 1, il n'avait pas boudé pour cela, et n'en avait pas moins payé de sa personne, jusqu'à se faire tuer dans la mêlée. Blessé à mort, il rendait le dernier soupir assis, sanglant, sur une pierre. Le tribun Lentulus passa devant lui. — « Emile, lui dit-il, prends » mon cheval, mets-toi en sureté; n'ajoute pas ta » mort au désastre de la journée. » — « Lentu-» lus, répondit tranquillement le consul, va, » ne perds pas à vouloir sauver un mourant le » temps de te sauver toi-même, va dire au sé-» nat de fortifier Rome et de pourvoir à la dé-» fense de la république avant l'arrivée de » l'ennemi. » — Voilà comme on meurt dans les républiques; la dernière pensée est pour l'Etat. Aujourd'hui, un général au lit de mort \*ppelle son valet-de-chambre :—« La Fleur, lui » dit-il, prends ce porte-feuille et va encaisser » mes lettres de change. » — Autres temps, antres mœurs.

Préoccupé, et je l'avoue sans rougir, attendri par ces nobles souvenirs des antiques vertus répu-

' Comme Legendre, Térentius Varro avait commenoé sa carrière politique par être boucher. blicaines, je faisais de bien tristes retours sur nos jours d'égolsme, de peur et d'avarice. Appuyé contre une colonne miliaire de la voie Appia: oubliée là par le temps au bord d'une fontaine, je contemplais, avec une émotion muette, ce champ de mort où tombèrent en un seul jour tant de braves, et où le barde de Morven aurait vu tant d'ombres errer sur les nuages. L'Ofanto glissait sans bruit dans son lit de sable; la plaine se déroulait silencieuse et déserte; quelques vestiges de tombeaux antiques étaient dispersés autour de moi; une paisible bergerie, qui a conservé ce nom terrible de Cannes, était là à mes pieds avec ses troupeaux bélans; chassés, par les neiges, de leurs montagnes natales, quelques pâtres abruzzais, hommes simples et hospitaliers, m'entouraient avec étonnement : l'un s'occupait à traire une chèvre rétive pour m'en offrir le lait écumant dans la tasse de bois, un autre remuait la poussière avec sa houlette serrée en forme de bâton augural afin d'exhumer pour moi quelque corniole antique ou quelques-uns de ces débris d'armes et de cuirasses dont cette terre est si féconde; un troisième, me prenant pour magicien et chercheur de trésors, car un trésor est enfoui dans toutes les ruines, se glissait furtivement à mon oreille, et me demandait, à voix basse, les numéros sortants de la loterie. Cette bucolique en action formait un contraste étrange avec le lieu qui en était le théatre, et dans la naïveté de leur grosse et bonne ignorance, ces enfans de la montagne ne comprenaient rien à ma tristesse rêveuse et investigatrice.

Tout-à-coup le vent m'apporta les sons lointains d'une harpe. Etait-ce quelqu'un de ces bardes mystérieux, de ces génies aériens des mythologies calédoniennes? C'étaient deux joueurs de harpe ambulants qui s'en allaient vers Barlette, en fredonnant: Tu vedrai la sventurata et Nel furor della tempesta, airs alors nouveaux de Bellini; car en ce temps-là le jeune cygne ne faisait encore que d'essayer sa voix mélodicuse; et voilà que le jeune cygne s'est déjà tû. Où s'est-il donc envolé? Cependant les deux troubadours ambulants se perdirent dans la vaste plaine, la plaine où dort Paul-Emile, et les sons mélodieux s'évanouirent dans l'espace.

M'arrachant à la sincère hospitalité des patres qui voulaient me retenir pour la nuit dans la

La LIKIK.

Posta, c'est le nom consacré au manoir pastoral, j'allai coucher à Canose, ville semi-grecque, semi-latine, où l'on parlait les deux langues, d'où l'épithète de Bilingues donnée à ses habitants. Elle s'élève pyramidalement sur une colline, et de loin fait un bel effet, mais de près ce n'est qu'un amas sale et consus de mauvaises maisons et de mauvaises rues. L'église cathédrale, Chiesa Madre, est riche de colonnes antiques enlevées cà et là aux temples païens. Boémond, fils de Robert Guiscard, y est enseveli. On voit encore à Canose beaucoup de restes de tombeaux anciens. Un assez beau, découvert en 1817, passe pour celui de Busa, cette femme opulente et magnifique qui traita si bien les Romains après la défaite de Cannes; mais c'est une supposition sans preuves, sans probabilité, un baptême tout-à-fait gratuit.

A quelques milles plus en avant dans les terres, est la petite ville de Minervino dont le nom n'a pas besoin de commentaire. Une grotte aujourd'hui consacrée à l'archange Michel, l'était jadis à Minerve; une statue mutilée trouvée la passe pour celle de la déesse.

A une demi-lieue de Canose, en descendant à l'Ofanto, on trouve un assez médiocre arc de triomphe en briques, puis on passe le fleuve sur un pont, et l'on entre dans la Capitanata, troisieme et dernière province des Pouilles. A peine y a - t - on fait quelques milles, qu'on traverse un nouveau champ de bataille dont la gloire toute moderne n'atteint pas à la gloire de Cannes, mais marque pourtant dans les annales du seizième siècle; c'est Cerignola, ville chétive et insignifiante, où le duc de Nemours fut défait (1503) par Gonzalve de Cordoue, malgré l'intrépidité chevaleresque de Bayard. Cette défaite coûta à la France le royaume de Naples, qui passa alors tout entier dans le sceptre de ce Ferdinand, dit le Catholique, qui serait beaucoup mieux baptisé le Punique.

La Capitanata rappelle par son nom le Bas-Empire et le règne des Capitans. La nature y ressemble à celle que nous quittons : même sécheresse, même nudité, mêmes plaines sans limites. De grands troupeaux de chevaux errent en liberté au sein des pâturages. La Capitanata est le centre du Tavolier de Pouille. Voulant soulager et assister les Abruzzais qui sont fort pauvres, et qui manquent de terre, le roi Alphonse d'Arragon fit venir d'Espagne des moutons qu'il leur distribua, avec le droit de les faire pâturer entre le fleuve Fortore qui borne la Pouille au nord et l'Ofanto. C'est là ce qu'on appelle le *Tavolier*. Par des décrets subséquents, ces pâturages furent affermés, et le sont encore aujourd'hui. C'est un peu comme la *Mesta* d'Espagne.

Foggia, qui est le centre du Tavolier, est aussi la capitale de la province. C'est une ville insignifiante. Charles d'Anjou y mourut de rage au moment où il complotait la vengeance des Vêpres Siciliennes. L'empereur Frédérich II était mort dans un hameau voisin Il y a à Foggia d'énormes dépôts de blé; on le conserve dans des fosses, comme au Maroc, et le peuple meurt de faim sur la pierre qui les scelle. O miracle de l'économie politique!

A quelques milles de Foggia on voit, au mílieu d'un champ triste et nu, je ne dirai pas les mines, car il n'y en a aucune, mais le site de la ville d'Arpi, l'une des plus anciennes cités grecques de l'Italie. Fondée par Diomède à son retour de la guerre de Troie, elle fut regardée comme la capitale de l'ancienne Apulie; et son histoire, ou du moins le peu qu'on en sait, se rattache aux traditions primitives de la république européenne. Il ne reste rien d'elle que quelques médailles exhumées par la charrue; mais son nom n'est pas mort, et le lieu s'appelle Campo d'Arpi.

Une idée fixe de voyageur me poussait par une force irrésistible à Manfredo la ; peut-être parce que ce nom se trouve dans un roman d'Anne Radcliffe, qui à douze aus faisait mes délices. Je fus trompé dans mon attente : le golfe de Mansredonia n'est ni pittoresque, ni riant, bordé qu'il est de prosaïques salines et de marais pleins de buffles. C'est un site triste et monotone; etquant à la ville, ce n'est qu'une l'ourgade sans caractère, dominée, ou plutôt écrasée d'un lourd château. Elle n'a pour elle que d'avoir été fondée par le roi Manfred, qui lui a donné son nom. L'ancienne cité de Sipontum a laissé le sien à une petite chapelle gothique dédiée à sainte Marie de Siponto. Elle s'élève solitairement à un mille de la ville, et elle est assez riche en tombeaux et en débris antiques.

Manfredonia est au pied du Mont-Gargano, qui s'avance en promontoire dans la mer, et forme l'éperon de la botte italique. Cette montagne, isolée au bout des plaines apuliennes, comme le mont de Circé à l'extrémité des Maremmes romaines, est calcaire comme lui, et

#### LA POUILLE.



ABRATE DE SAN VITO.



CHAPPERT DE BUTCHEA.



comme lui dut former une île aux époques antérieures du globe.

: Le Mont-Gargano a un pélerinage célèbre depuis dix siècles; c'est celui de l'archange Michel, dans la ville nommée de son nom : Mont-Saint-Ange. C'est de là que les quarante pélerins normands du onzième siècle s'élancèrent à la conquête des Deux-Siciles '.

Le classique sanctuaire occupe le haut de la montagne. L'époque du grand pélerinage est au mois de mai. Je le fis au mois de janvier, et par un pied de neige, ce qui m'attira une considération marquée, et me mit presque en odeur de sainteté. Venir de si loin et dans une pareille saison pour baiser les pieds du divin archange, quelle foi ardente, courageuse! Etait-ce dévotion spontanée? était-ce pénitence ou repentir? venais-je expier un crime ou faire un simple acte d'adoration volontaire? Voilà les questions que s'adressaient les gens du lieu, et certes ils étaient loin du vrai; pélerin de la nature, et non de leurs idoles, j'étais peu digne de la canonisation qu'ils me prodiguaient. Je n'en eus pas moins, malgré moi, tous les honneurs. A peine eus-je mis le pied dans la ville, que la population m'entoura, surtout les femmes. Enveloppé dans mon manteau, et tout hérissé de frimas comme le vieillard mythologique, je traversai la foule au milieu des Pater et des Ave. Le Seigneur t'accompagne! répétaient mille voix, et l'on se signait sur mon passage. Quelques-uns même s'agenouillaient comme pour implorer ma bénédiction. Plus d'une femme baisa furtivement le pan de mon manteau. Une, plus ardente que les autres, me saisit la main et la porta à ses lèvres. Elle était jeune et jolie.

Une autre, mais celle—là n'était malheureusement ni l'un ni l'autre, s'empara de moi et me conduisit dans sa maison, au grand désappointement de l'apothicaire, qui avait évidemment des vues sur le pélerin, et qui aspirait à l'honneur d'être son hôte; mais la matrone

Un poète latin du onzième siècle, Guillaume de Pouille, chanta en vers, sur la demande du pape Urbain II, les aventures des Normands et leurs conquêtes. Le pélerinage au Gargano n'est pas oublié:

Horum nonnulli Gargani culmina montis Conscendere, tibi Michael Archangele voti Debita solventes. Ibi quemdam conspicientes More virum græco vestitum nomine Mellum, etc.

Ce Mello est celui dont nous avons parlé à Bari. (Voir aussi la Chronique de saint Bartholomée de Carpineto et Arnolfo, Storia di Milano.) prit les devans. Elle m'ébergea chez elle, me débarrassa de mon manteau blanc de neige, et se mit en devoir de me laver les pieds comme la Madeleine lavait les pieds du Sauveur. Il fallut bien se laisser faire; je dus même, pour soutenir mon rôle, suivre mon hôtesse dans l'église de l'Archange. Heureusement qu'elle m'y laissa seul, ne voulant pas troubler ma prière.

La solitude me soulagea; pour moi comme pour un roi c'était la liberté. A peine honorai-je d'un regard la statue tant révérée, attribuée, par un blasphême impie, au ciseau de Michel-Ange, et qui n'est qu'un méchant ouvrage : l'archange vainqueur a la mine d'un sat, et Satan qu'il terrasse fait la grimace comme une veille femme en colère. Le temple est une caverne naturelle, d'une obscurité sévère et mélancolique, comme celle de Sainte-Rosalie, au mont Pellegrino. On voit dans la grotte l'empreinte du pied de l'Archange, et l'on y conserve un morceau de la vraie croix donné par l'empereur Frédéric II, tout suspect qu'il fut alors d'avoir écrit le fameux livre apocryphe des Trois Imposteurs, et tout plongé qu'il est par Dante dans l'enfer des hérétiques.

Mais tout cela m'intéressait peu. Je profitai de ma liberté pour reprendre mon caractère naturel, et me glissant furtivement hors du sanctuaire par une porte de derrière, comme si je venais de voler le tronc, je me mis, malgré la neige, à la chasse des sites. Excepté du côté de l'Adriatique ils sont bornés. La mer lourde et immobile comme une glace ternie, réfléchissait un ciel rouge et neigeux. La neige couvrait tous les sommets, toutes les vallées, et ces scènes d'hiver étaient plus dignes de la Suisse que de l'Italie. Ce 'n'est pas ce qu'on va chercher au delà des Alpes.

Quand je rentrai chez mon hôtesse, elle ne douta pas, la bonne femme, que je ne revinsse directement de l'église, et que je n'eusse pris heure avec le confesseur. Je laissai croire tout ce qu'on voulut, mais le lendemain matin le faux pélerin s'échappa de la ville sans être aperçu.

Le vent, un vrai vent des Alpes, soulevait et me fouettait au visage des tourbillons de neige qui m'aveuglaient; mais après quelques heures d'une descente rapide, je retrouvai la plaine et passai comme par enchantement du climat de la Sibérie au printemps éternel des îles de la mer du Sud.

Je me retrouvais donc dans les plaines

d'Apulie. Le Candelaro, le plus grand fleuve de la contrée, était débordé. Il m'arriva même là une aventure assez piquante. La crue du fleuve avait mis tous les ponts sous deux pieds d'eau. Impossible de passer ce soirlà: mais où coucher? Il n'y a de ce côté du fleuve ni villes, ni villages; San-Severo est de l'autre côté. Je me résignai donc à aller comme un véritable pélerin demander l'hospitalité de métairie en métairie. La première était vide. La seconde était habitée par le propriétaire, vieux marquis de l'endroit, qui avait été intendant de la province, c'est-à-dire préset, et qui, tombé en disgrace, était alors retenu au lit par la goutte. Je ne pus le voir. Je lui exposai mon cas par écrit; il me répondit de même et pas trop poliment, que dans sa position il ne pouvait recevoir un inconnu, dont la police pourrait lui demander compte. En me présentant le papier d'une main, le sacteur du marquis m'exhiba de l'autre deux rouleaux d'argent. C'était la seconde fois que j'avais l'avantage d'être pris pour mendiant. Je l'avais déjà été en Calabre; mais cette sois-ci l'aumône était splendide. Je ris de la méprise. — « Allez dire à » votre maître, répondis-je au facteur, qu'il se » trompe; je demandais de lui non l'aumône » mais l'hospitalité. » — Le pauvre facteur en fut tout confus. Il se fit en lui une complète révolution. Nul doute maintenant que je ne fusse un prince déguisé. Il prit son fusil et voulut absolument m'escorter jusqu'à une porte moins inhospitalière. Le prince déguisé s'en alla donc frapper à une troisième métairie, dont le maître, moins timoré, m'offrit tout ce qu'il avait, de la paille pour lit et un souper de laitage. Jamais je n'avais dormi mieux ni plus long-temps.

Le lendemain le fleuve avait décru; le remontant jusque sous les hauteurs d'Apricène, je le passai sur le pont, ou plutôt sur le parapet du pont de Branci, car l'eau n'avait pas tellement baissé que le pont sut découvert tout entier. Je traversai à grand'peine les prairies inondées de San-Severo, ville agricole, sans intérêt, et de là j'atteignis, à travers des boues inextricables, les hauteurs sèches de Lucérie, Lucera.

Lucérie est la ville la plus illustre de la Capitanata : son nom fut mêlé pendant deux mille ans aux plus grands événements de l'histoire italienne. C'est là que le consul Papirius vengea l'affront des Fourches-Caudines. Plus tard, au temps de la dynastie Souabe, Frédéric II y transplanta de Sicile une colonie de Sarrazins qui restèrent fidèles à son successeur jusqu'au dernier moment, et quand ses sujets chrétiens étaient tous félons.

Cette colonie d'Infidèles fut un des griefs dont s'arma le pape pour légitimer l'acharnement des persécutions dont il frappa la noble et infortunée dynastie Souabe. Entrant dans des passions qui étaient du temps et qui de plus servaient ses plans d'ambition, Charles d'Anjou, l'usurpateur, avait baptisé Manfred le Soudan de Lucérie.

Les modernes habitants de Lucérie, race incivilisée et mal dressée, n'ont certes pas hérité de leurs ancêtres Maures l'hospitalité. La cathédrale est la plus belle église de la province; elle est enrichie comme celles de Canose et de Siponte des dépouilles de marbre du paganisme. Elle est du temps des Angevins. Le château Souabe anime le paysage de ses vastes ruines.

Je passai ensuite à Troïa, petite ville antique, bâtie en amphithéâtre presqu'au pied d'une énorme montagne, dite de Sidon, qui sert de limite à trois provinces : le Samnium, la Principauté ultérieure, et la Capitanata. Troïa est encore un champ de bataille. Le duc d'Anjou Jean y fut battu par le roi Ferdinand Ier, en 1463, et cette défaite consomma sans retour la ruine du parti angevin, dans les Deux-Siciles. Un fait remarquable c'est la part qu'eut dans la victoire le fameux Scanderbeg : il avait amené en personne ses auxiliaires albanais au roi Ferdinand, et reçut en récompense plusieurs places de Pouille: Trani entr'autres et les villes du Mont-Gargano.

De Troïa, où il n'y a rien à voir, j'allai chercher la grande route, et sans autre rencontre que celle d'un vieux loup qui chassait un mouton sur les flancs du mont Calvello, je m'enfonçai dans le val de Bovino qui sorme la limite des Pouilles, et qui est la clé de Naples de ce côté, comme les défilés d'Itri le sont du côté du nord.

CHARLES DIDIER.

Piano di Cinque Miglia. — Vallée de Sulmone. — Ovide. — Gorge Tremblante. — Maïelle. — Vallée de l'Enfer. — Marines. — Vasto. — Atri. — Singulier privilége de l'évêque de Teramo. — Cecco d'Ascoli, architecte et astrologue. — Le Grand-Rocher d'Italie. — Pietra-Camela. — Aborigènes. — Ascension du Grand-Rocher. — Aquila. — Défaite de Braccio. — Couronnement de l'ermite Pierre de Morrone. — Beaux-arts. — Archives de la famille Torres. — Deux lettres du Tasse. — Monumens funèbres. — Origines italiques. — Panthéon des Abruzzes.

L'Abruzze termine le royaume de Naples au nord comme la Calabre le termine au midi; de même qu'il y a trois Calabres, il y a trois Abruzzes: l'Abruzze citérieure et les deux Abruzzes ultérieures; on voit que les dénominations mêmes sont identiques. L'Abruzze est un pays de montagnes comme la Calabre, mais moins boisé, moins fertile, ce qui en rend les habitans plus industrieux, plus laborieux, plus tenaces. Peut-être l'Abruzzais est-il doué d'un coup d'œil moins prompt, d'un tempérament moins vif que le Calabrais; mais il a plus de constance et un génie naturel incontestable. Le sentiment moral est chez lui plus fort, et il est hospitalier jusqu'au dévouement, jusqu'au sacrifice.

L'entrée de l'Abruzze, en venant de Naples, a une singulière ressemblance avec l'entrée de la Calabre. Le plateau dit de Cinq Milles, Piano di Cinque Miglia, quoique moins sauvage, moins terrible, n'en rappelle pas moins d'une manière frappante le Campo-Tanèse : même stérilité, même solitude, même silence, même entassement de montagnes. Comme le Campo-Tanèse donne accès à la vallée du Cratis, ainsi le plateau de Cinq Milles donne accès à la vallée de Sulmone; c'est la même disposition physique: mais quelle différence entre les deux vallées! Autant le vallon du Cratis est monotone, triste, désert; autant celui de Sulmone est varié, riant, peuplé. Avec quel charme l'œil fatigué de l'aridité des montagnes se repose sur la verdure tendre et fraiche des peupliers qui ombragent la plaine et des prairies qui la tapissent!

L'austère nudité du vestibule ne promettait pas un temple si délicieusement décoré.

Un ruisseau, le Gizio d'Ovide, traverse la vallée de Sulmone tout entière. Elle est sermée du côté de l'Adriatique par la Maïelle, la plus haute montagne de l'Apennin après le Grand-Rocher d'Italie, Gran Susso d'Italia, et le Grand-Rocher lui même la clôt au nord. Comme je descendais les hauteurs de Pettorano, vieux château ruiné, tout verdoyant de lierre, les rossignols chantaient dans les peupliers; tantôt brisés en cascades d'écume, tantôt invisibles sous les massifs de chèvre-seuille et d'églantiers en fleur, les

mille fontaines dont le Gizio s'alimente répandaient dans l'air une fraicheur déjà précieuse. C'était au mois de mai; le soleil couchant frappait des plus riches teintes les âpres flancs de la Maïelle, et le Grand-Rocher nageait dans une mer d'or.

La ville de Sulmone, où je ne me pressai pas d'entrer, tant la campagne était alors séduisante, est la patrie d'Ovide. C'est bien là que devait naître le poète de l'amour et de la nature : il existe entre les grands hommes et leur berceau je ne sais quel accord préétabli, quelle harmonie mystérieuse qui les rend pour ainsi dire inséparables. Le lieu explique l'homme, l'homme à son tour explique le lieu, et l'on comprend mieux l'un par l'autre. C'est ainsi qu'à la vue du lac de Genève, on sent que Rousseau devait naître là; oui, Rousseau devait naître à Genève, Dante à Florence, Tasse à Sorrente, Ovide à Sulmone.

Sauf le souvenir de son poète, Sulmone a peu d'intérêt. Un aqueduc du temps de la reine Jeanne, aujourd'hui hors d'emploi et tout chargé de ronces pendantes, traverse la ville et en est l'ornement le plus pittoresque. A deux milles et dans un site mélancolique, de toutes parts fermé par les montagnes, est la première abbaye des Célestins: elle fut sondée par ce Pierre de Morrone, dont on voit l'ermitage plus haut au flanc de la montagne qui lui a donné son nom, et qui, tiré de sa grotte d'anachorète pour être mis au trône de saint Pierre,

.... Fece per viltate il gran rifiuto.

La vaste et riche abbaye est convertie en une pauvre maison de charité. Tout près, est un fragment de mur réticulaire baptisé du nom de Poderi di Ovidio; et non loin coule une fontaine, Fonte d'Amore, où le poète ensant vint peut-être chanter ses premiers soupirs.

A Vénose nous avons vu la statue d'un bénédictin érigée en statue d'Horace; à Sulmone, Ovide est un recollet. Une remarque à faire sur ces singulières métamorphoses, c'est que le moyen âge avait une telle foi dans l'éternité de ses institutions, de ses coutumes, de ses moindres usages, qu'il ne pouvait concevoir qu'ils n'eussent pas toujours régné, et que le monde eût été une fois autre qu'il ne le voyait. C'est ce sentiment qui leur faisait donner aux anciens les costumes modernes. J'ai vu un manuscrit de Salluste (1) où le sénat de Rome et Cicéron luimême sont représentés comme autant de moines réunis au chapitre. J'en ai vu un autre (2) ou le sublime meurtrier Virginius est équipé en chevalier et la victime en châtelaine. Après cela peuton s'étonner qu'Horace et qu'Ovide, qui, certes, étaient de grands clercs, aient été affublés par le moyen âge de la robe monacale?

Le patriotisme des Sulmonais ne s'est pas borné là ; il montre sinon la maison d'Ovide, du moins le site qu'elle occupait, et j'eus l'honneur de loger sous le toit qui a remplacé le toit du poète.

A quelque distance de Sulmone et plus haut dans la vallée, est le village de Pentina, l'ancienne Corfinium, qui fut le centre de la guerresociale, et qui, par cette raison, avait reçu des alliés le nom d'Italique: avec ses préteurs, son sénat, ses consuls, c'était une véritable doublure de Rome, une Rome en miniature. On la croit la patrie d'un autre poète, Silius Italicus (3).

Plus haut, le fleuve Aterno, vulgairement dit Pescara, torrent rapide et turbulent, a creusé une gorge étroite que ses flots tourmentés remplissent de bruit et d'écume. Le lieu est si sauvage, que le peuple, toujours poète dans ses baptêmes, l'a nommé la Gorge Tremblante, Gola Tremante.

Ceux qui aiment la nature dans ses horreurs plus que dans ses aménités n'ont qu'à gravir la Maïelle: c'est là qu'elle est formidable; c'est là qu'elle porte à l'homme le défi de la dompter. Des vallées que l'œil s'effraie à sonder, d'incommensurables précipices, tels que la Calabre et le Pollino lui-même n'en ont pas de pareils, y rappellent ces époques inconnues mais visibles, où les eaux du ciel, reines du globe, le crevassaient, le déchiraient en tous sens, y creusaient en passant de gigantesques sillons avec la même aisance que la charrue trace un guéret. Ces insondables abimes, dont l'un même s'appelle Val sans fond, Vallone sfondo, sont parfois tapissés de forêts, magnifiques draperies jetées par la na-

(1) Dans la bibliothèque de Genève.

ture sur ses propres ruines. D'autres fois le rocher tombe à pic dans une nudité primitive, et le spectacle est alors plus sombre, plus sauvage.

L'une de ces vallées est terrible entre toutes les autres ; c'est la Vallée de l'Enfer, Vallone dell' Inferno: le nom seul indique assez les émotions dont sa vue agite le pâtre. Il n'en parle que comme d'un lieu funeste: son imagination frappée la peuple d'êtres surnaturels, en fait le théatre de scènes sataniques. Celui à qui je m'adressai pour m'y conduire refusa; ma demande même éveilla en lui des soupçons que justifiait du reste mon isolement au milieu de ces solitudes. S'aventure-t-on ainsi seul sur ces hautes cimes? Si l'on est un chercheur de trésors, qu'on aille seul à la découverte : si l'on est un hanteur du sabbat, qu'on s'adresse à Satan. Voilà bien certainement les pensées qui avaient ému le pâtre en me voyant poindre à l'horizon comme une apparition de mauvais augure. Et quant à la Vallée de l'Enfer, elle était, disait-il, par-delà la neige et les nuages, par-delà vingt cimes inaccessibles: disant cela, il me montrait du doigt la montagne, et son œil moitié effrayé, moitié railleur, semblait me dire: Essaie, et tu verras. Je n'essayai point; ce refus obstiné m'exposait à aller mourir de faim ou de froid dans la neige et dans les rochers; je ne tentai pas l'aventure. Quant au pâtre, il rajusta à sa ceinture de cuir sa hache qu'il en avait tirée par précaution, il secoua son habit de peau, et s'asseyant sous un hêtre au milieu de ses chèvres, il se mit à jouer de la flûte, comme s'il eût voulu conjurer par la musique les images superstitieuses que le malencontreux voyageur avait évoquées devant lui.

Du Mont-Amer, Monte-Amaro, point culminant de la Maïelle, la vue est immense. On a sous ses pieds, d'un côté les crêtes sombres et boisées du Morrone, un dédale infini de vallées, de montagnes, de précipices; de l'autre, les marines avec leurs bois d'oliviers, leurs villages blancs, la mer Adriatique tout entière, et pardelà les côtes bleuâtres de la Dalmatie. Vu de ce point, le mont Gargano paraît une colline, presque une plaine. Le Rocher d'Italie cachait sa tête sous une couronne de nuages.

Après une journée entière passée sur ces sommets aériens, je descendis aux marines. Du Vasto aux limites de l'État romain je les parcourus dans toute leur étendue; elles forment une ligne de soixante à quatre-vingts milles, dont le centre lieu est occupé par l'ancienne forteresse de Pes-

<sup>(2)</sup> Dans le couvent de S. Miguel de los Reyes, à Valence.

<sup>(3)</sup> Je sais qu'on le fait naître généralement en Espagne dans la ville andalouse d'Italica; mais s'il était né là, son surnom ne serait pas *Italicus*, mais *Italicensis*, comme le prouvent toutes les inscriptions d'Italica rassemblées dans l'Alcazar de Séville.

cara, élevée presque à l'embouchure de la rivière de son nom. Elle joua dans les guerres d'Italie un rôle important: c'est un lieu déchu; ce n'est plus qu'une caserne. Les quatre ou cinq mille soldats qui y sont cantonnés semblent là pour garder la solitude de ces longues rues désertes où l'herbe croît, de ces lagunes fiévreuses qui attristent la campagne et infectent l'air. Toutefois c'est un lieu romanesque, et l'on aime à faire retentir du bruit de ses pas le silence des places vides, l'écho des maisons vides comme les places.

Francavilla et Ortona sont deux petites villes voisines séparées par le fleuve Fore: l'une, Ortona, est vive et riante comme une ville de Pouille; l'autre, Francavilla, est noire, triste, mais admirablement située pour le paysage.

Le Vasto, qui est beaucoup plus au midi, est tout-à-sait une ville pouillaise; c'est la même architecture, les mêmes maisons blanches, les mêmes rues aérées. Le Vasto est la plus grande ville maritime de l'Abruzze : c'est l'ancienne Histonium, la patrie du poète lauréat M. Bæbius. On y a déterré beaucoup de médailles, de vases, et, entre autres choses précieuses, un vaste drap d'amiante qui servit long-temps à nettoyer un four. Le site du Vasto est délicieux, ses campagnes d'une aménité ravissante. Quoique l'olivier y domine, quelques pins, quelques cyprès, et il n'en faut pas beaucoup pour animer le paysage, semblent jetés artistement çà et là tout exprès pour couper la monotonie des olivets; des casins gracieux couvrent le flanc des collines; de petits ravins plantés de cerisiers reçoivent les eaux des montagnes, et l'Adriatique embellit tout cela de ses flots bleus et limpides. C'est le marquis del Vasto, appelé par les historiens français le marquis du Guast, qui eut l'honneur de faire Francois I'r prisonnier à la bataille de Pavie, et l'on montre encore la selle qu'il montait.

Lanciano est une autre ville des marines, un peu plus avant dans les terres; je n'y ai rien remarqué qu'un site pittoresque, et une somptueuse église bâtie sur un triple pont romain: singulier piédestal pour un temple chrétien! Ce pont, du temps de Dioclétien, est jeté sur une ravine étroite, et l'église est bâtie en l'honneur d'une madone dont l'image se trouva là. L'ensemble est grandiose et d'un effet singulier; le pont est de brique et percé dans toute sa longueur, comme celui de Bordeaux, d'une galerie intérieure. A propos de la madone, il ne faut pas négliger de citer une autre église bâtie à quelques milles de

la ville, et dont le nom bizarre, San-Giovanni-a-Venere, Saint-Jean-à-Vénus, rappelle un peu profanement la divinité mondaine que le saint du désert a détrônée: c'était un temple de Vénus Conciliatrice.

Quant à Chieti, capitale de la province de l'Abruzze citérieure, c'est une ville sans aucun intérêt: une fois qu'on est dedans, on n'a rien de mieux à faire qu'à en sortir; c'est ce que je fis dans le plus court délai.

La Pascara passée, et on se rappelle que c'est en la passant que périt le fameux condottier Sforza, on entre dans la première Abruzze ultérieure: c'est la moins intéressante des trois. Sol ingrat, monotones vallées, collines d'argile, torrens sans eau; l'intérieur vers les montagnes n'est presque qu'un grand pâturage; les marines sont marécageuses et dénuées, excepté du côté du Tronto, où les oliviers abondent.

De Chieti à Teramo, il n'y a pas un lieu à citer, ni Civita di Penne, l'ancienne capitale des Vestini, ni le fort Loreto, pris d'assaut et ranconné par Piccinino. Cependant il ne faut pas omettre l'antique Atri, Hatria, patrie ou lieu d'origine de l'empereur Adrien; c'est une des villes primitives de l'Italie, et c'est elle qui a baptisé le golfe Adriatique. Elle est juchée sur la crête d'une colline sèche, aride, à quelques milles de la côte; elle n'a rien conservé de son ancien lustre. C'est une bourgade campagnarde comme ses voisines; mais on y déterre parfois des choses précieuses. Ses as sont classés au rang des monnaies les plus rares et les plus instructives de l'ancienne Italie; ils sont gros, massifs, grossièrement fondus, et portent pour effigie Vénus sortant d'une coquille, et pour légende les trois lettres HAT, abréviation d'Hatria (1).

Un autre détail curieux du pays est la petite colonie albanaise de Villabadessa, qui a conservé le rite grec; elle est près de Civita di Penne.

Je n'ai rien eu à dire de Chieti; je n'ai rien à dire non plus de Teramo (Interamnia), sinon que c'est le chef-lieu de la province, comme elle le fut anciennement des Precutini, et que son évêque a le droit de célébrer la messe le casque en tête et l'épée au poing. Ce privilége, qui remonte aux croisades, d'autres disent aux Normands, est soigneusement consacré dans une mauvaise croûte de la sacristie.

(1) Une colonie de Siciliens s'établit à Atri sous le vieux Denys', et Philistos s'y retira et y composa une partie de son histoire, comme Hérodote à Thurium.

Teramo est la patrie d'un fameux architecte du moyen âge, brûlé à Florence comme astrologue, Francesco Stabili, connu sous le nom de Cecco Aprutino, et plus communément Cecco d'Ascoli, parce qu'il vécut long-temps dans cette dernière ville; il y a même laissé un monument de son génie d'artiste : c'est un pont hardi sur le fleuve Castellano. Le peuple l'appelle le Pont du Diable, Ponte del Diavolo. Voici ce que je trouve dans un manuscrit italien du quatorzième siècle, sur l'auteur de ce chef-d'œuvre d'architecture: « Mastro Cecco d'Ascoli, isperto nella a detta arte dell' astrologia in parte volle en-« trare tanto adentro, che infine dallo inquisi-« tore di Toscana in Firenze sotto la signoria del « duca di Calavria figliuolo, che fu del re « Uberto di Puglia, fu arso il corpo e le scrit-« ture sue, e ciò fu nel 1328. »

Pauvre humanité! toujours aveugle et féroce par ignorance!

Rien ne neus captivant dans ces tristes villages, que la vanité décore du nom de villes, hâtonsnous d'en sortir, regagnons les hautes cimes; on y
respire plus à l'aise; l'air ni la lumière n'y sont
mesurés par la cupidité; le spectacle des plaies
humaines n'y afflige pas la vue; on échappe là,
du moins pour un temps, à la tyrannie des lois
sociales; on rentre en possession de tout son être,
on y vit d'une vie libre, on s'y retrempe dans le
commerce intime et direct de l'auteur des choses;
et sorti de ces sources éthérées, on redescend
parmi les hommes plus fort et meilleur. Quand
Moïse voulait se recueillir et se fortifier, il n'allait pas errer parmi les tentes d'Israel, il gravissait seul le mont Sinaï.

Nous, qui ne sommes pas des Moïses, et qui ne sommes pas en Judée, nous allons gravir le Grand-Rocher d'Italie.

Le Grand-Rocher se nomme aussi Monte-Corno, Mont-Corne, peut-être parce qu'il s'é-lance au ciel comme une corne droite et aigue. La similitude n'est pas très-noble, mais elle est appropriée à la terre classique des pasteurs et des troupeaux. A quoi voulez-vous qu'un pâtre compare les accidens de la nature, sinon aux objets qu'il a tout le jour sous les yeux? Le Grand-Rocher, ou le Mont-Corne, comme on voudra l'appeler, est un immense bloc de pierre sans végétation et d'une désespérante nudité. Sa forme est celle d'une pyramide tronquée; il ressemble un peu à l'aiguille du Dru qui domine la mer de glace de Chamouni; seulement il est moins effilé. Sa hauteur

au-dessus de la mer est de près de douze mille palmes napolitains: on voit qu'il atteint presque les hautes crêtes des Alpes; mais il est calcaire comme toute la chaine. Brocchi a bien cru remarquer quelques portions dites primitives, et Orsini des bancs de gneiss; mais ce sont là des exceptions, et la physionomie générale n'en est pas moins celle des montagnes secondaires.

Si, vu de loin, le Grand-Rocher est aride, nu, décharné, son abord du côté de Teramo est loin d'être aussi formidable. C'est de ce côté-là une profusion de verdure, une splendeur de végétation qui surpasse de beaucoup la vallée de Sulmone. Le fleuve Mavone serpente en gracieux méandres à travers les prairies; des bosquets de chênes et de peupliers penchent sur l'eau courante et limpide leur chevelure ondoyante; le genêt parfume l'air, et mêlée au cliquetis argentin des cascatelles, la flûte des pasteurs rivalise avec les rossignols et les loriots. C'est au sein de ce champêtre élysée et au pied même du Grand-Rocher qu'est situé le charmant village d'Isola.

Tombé en cascade des slancs de la montagne, le Ruzzo le traverse en bondissant et va se perdre à travers le jasmin, le chèvre-feuille et les noyers. Au-dessus du village et à l'extrême pointe d'une colline en pain de sucre, est le hameau ruiné de Paléarea, qui, durant sa vie, jouissait d'immunités considérables, pour avoir donné naissance au patron de Teramo san Berardo, des comtes de Paléarea. Plus haut encore, au-dessus de la source de Ruzzo, est l'église de Sainte-Colombe, perdue au sein des bois : c'est l'humble sanctuaire des bûcherons.

Comme la Maïelle, le Grand-Rocher a son Val d'Enfer, Scesa dell' Inferno; le nom seul vaut une description. Il est inutile de dire qu'ici, comme à la Maïelle, des histoires de trésors et de sorciers enflamment l'imagination oisive des pasteurs. C'est une race d'hommes superstitieuse; elle l'est partout : journalier témoin des grandes scènes de la nature, l'homme des montagnes s'exalte dans la solitude; son ignorance cherche la loi des choses; elle se crée un monde à part, et frappée elle aussi des merveilles qu'elle ne comprend pas, elle déchiffre à sa manière le mot de la grande énigme de la création. Tel est le pâtre de l'Abruzze. S'il erre souvent et se perd dans les chimères, que les savans d'académic ne dédaignent pas trop ses rêves et ses hypothèses; car c'est à ces hypothèses, à ces réveries mystiques des antiques pasteurs de la Chaldée que le monde

doit la science des astres. Qui sait si, instrument providentiel, le berger des Abruzzes n'est pas lui aussi, sans le savoir, à la recherche de quelque science nouvelle? Quand la pensée divine médite l'accomplissement de quelque grande œuvre, elle use de petits moyens; car le labeur et l'effort ne conviennent qu'à la faiblesse humaine. Ce n'est pas sur les trônes, ce n'est pas dans les académies que Dieu prend ses révélateurs: c'est dans une crèche, c'est dans une étable, et ce sont des pâtres qu'il charge du soin glorieux d'annoncer les premiers au monde sa pensée et son œuvre.

Le dernier lieu habité, en quittant l'Isola, est Fanc-a-Corno, affreux hameau, dont toutes les femmes ont le goître. Il doit son nom à un ancien temple des dieux Faunes, dont le christianisme avait fait un couvent d'ermites camaldules. Le cours des temps a supprimé le cloître chrétien comme le temple paien. Mais ce n'est pas de ce côté-là que le Gran-Sasso est directement accessible; il faut le tourner et aller passer à Pietra-Cimmeria, dont on a fait Pietra-Camela. C'est par-là seulement qu'il est abordable, et que l'ascension en est possible.

Pietra - Cimmeria, dont le nom rappelle les Cimmériens, premiers habitans de ces terribles contrées, est un hameau plus affreux encore que Fano-a-Corno. C'est le lieu habité le plus élevé, non-seulement de la province et du royaume, mais de l'Italie tout entière. Plus horrible encore est Roseto, dont les habitans, inexorablement chassés de chez eux par l'hiver, descendent dans la Campagne de Rome pour y chercher leur pain. Fano-Adriano est un autre village, mais moins maltraité par la nature; il est assis au milieu d'une petite plaine presque riante et bien inattendue au milieu de ces précipices et de ces vallées de pierre.

Tous ces lieux servirent autresois de retraite aux aborigènes. Rebelles à la civilisation guerrière et quelque peu brutale des Romains, comme les Sicaniens de Sicile le furent à la civilisation grecque, les aborigènes fuyaient dans les sorêts et cédaient le sol pouce à pouce aux conquérans. Chassés de cime en cime, ils arrivèrent, luttant toujours, jamais vaincus, sur ces derniers confins du globe. Là, la terre leur manquant, ils disputèrent aux chamois et aux ours leurs retraites jusqu'alors respectées, et s'établirent sur ces inaccessibles sommets. Les Romains ne paraissent pas les avoir poursuivis dans ce dernier asile: ils sirent mieux, ils laissèrent cette race indomptable aux prises avec une

nature plus puissante qu'eux pour la dompter; ils se contentèrent d'élever, pour les tenir en bride, un fort dont les ruines sont encore visibles près du fleuve Vomano, sur le plateau de Saint-Martin, Piano di San-Martino (1).

Il y aurait bien d'autres lieux à citer, si l'on voulait les nommer tous : il y aurait la république microscopique de Senarica; il y aurait surtout le château voisin de Montorio, place d'armes des bandits abruzzais dans les quatorzième et seizième siècles; protégés par le duc d'Atri et les deux marquis della Valle et del Vasto, ces bandits, qui n'étaient peutêtre que des partisans, jouent un singulier rôle dans les annales napolitaines. L'avocat Giannone, qui a écrit l'histoire de sa patrie plus en jurisconsulte qu'en politique, a négligé de nous donner sur ces étranges milices des renseignemens qu'il n'a pas même recherchés; il ne parle d'elles qu'à la volée; il nous dit en passant que celles du seizième siècle donnèrent assez d'inquiétudes et prirent assez d'importance pour que le marquis del Carpio, alors vice-roi d'Espagne à Naples, envoyât contre eux une armée en règle, sous les ordres de son propre fils. Les factieux furent défaits; mais le vice-roi paya cher sa victoire : son sils fut tué dans le combat. Montorio a de plus donné à l'Église un pape qui porta les passions sanglantes de l'inquisition sur le trône évangélique de saint Pierre: ce pape est Paul IV; il était dominicain, et avait été grand-inquisiteur de la chrétienté; c'est lui qui fulmina la fameuse bulle In cœná Domini, et c'est la dureté intempestive de ce moine qui acheva de détacher l'Angleterre du saint-siège.

Mais il est temps de revenir à la montagne dont toutes ces excursions nous éloignent. L'ascension en est rude et longue : d'abord on traverse un grand bois de hêtres, qui la ceint jusqu'à micôte d'une écharpe de verdure. Le bois passé, on découvre encore cà et là quelques maigres arbustes tourmentés par les orages, puis quelques herbes plus maigres encore; puis la végétation cesse tout-à-sait, et l'on ne trouve plus que lo lichen d'Islande, qui végète sur la pierre nue ct se complait sur les plus froides cimes. Le pic final, celui qui forme comme le couronnement de la chaine, est flanqué de vallées d'une désolante aridité. Abritées des vents, elles ont de la neige à peu près toute l'année; l'une même, où la neige est plus abondante et plus persistante, se nomme

(1) Voir l'ouvrage de Brunetti sur les monumens de l'Abruzze. le Glacier des Pasteurs, Ghiacciajo dei Pecorai. Ces enfoncemens font paraître plus raide et plus hardie l'aiguille culminante, ou, comme disent les bergers, la Corne du Grand-Rocher.

Jusqu'ici nous n'avons pas quitté ce que l'on pourrait appeler le piédestal de la colonne : c'est la colonne maintenant qu'il s'agit de gravir, et l'entreprise n'est pas facile, car la montée est presque à pic; à mesure qu'on s'élève, elle devient plus escarpée et plus rude. On marche sur le roc vif, et des cailloux roulés, brisés par les eaux, embarrassent la marche et font broncher à chaque pas: mais une fois au faite, on est payé de ses fatigues; l'horizon est sans bornes, et l'on saisit d'un regard les trois Abruzzes, depuis les montagnes de Rome jusqu'à la mer Adriatique, qu'on embrasse elle-même tout entière. Je ne parle pas des villes, des villages, des rivières qu'on voit blanchir à ses pieds : on domine de si haut tous ces objets terrestres, qu'on ne les distingue que confusément. Une ville, c'est un point blanc; une rivière, un fil d'argent; et quant aux vallées, quant aux collines, on ne les discerne pas les unes des autres, elles sont confondues dans l'apparence d'une plaine parfaite. Ce ne sont donc pas les détails qui frappent dans ce panorama gigantesque : c'est la grandeur de l'ensemble. L'œil ni l'esprit ne se posent sur aucun point de l'espace en particulier; ils les effleurent tous, et vaguent à l'aventure de la terre au ciel et du ciel à la terre. De là ce sentiment presque instinctif de l'infini qu'éveillent toujours en nous les grandes vues de montagnes ; de là cette tristesse sourde qui nous surprend là malgré nous : c'est trop d'espace pour une vue bornée; c'est trop de sensations pour une nature finie. L'homme sent trop ses limites; l'équilibre est rompu entre lui et le monde extérieur, ou, comme dirait la métaphysique allemande, le sujet est dominé, écrasé par l'objet. C'est là, si je ne me trompe, la cause de cette mélancolie involontaire que tout le monde éprouve sur les montagnes, et dont les montagnards eux-mêmes ne se défont jamais.

Un sentiment d'un autre ordre s'empare de vous sur le Grand-Rocher: c'est l'orgueil. On aime à se sentir si hant; on se dit avec une satisfaction un peu puérile, je l'avoue, mais presque involontaire: En ce moment je suis l'homme le plus élevé qu'il y ait en Italie! Et cette lutte avec l'aigle, roi du ciel, flatte le terrestre habitant des plaines. Le Grand-Rocher est en effet la cime culminante de l'Apennin: il en est de plus comme

le noyau; il occupe le point central de la chaine; également éloigné du phare de Messine où est le pied de l'Apennin, et du golfe de Gênes où en est la tête, le Grand-Rocher est à l'Italie ce que Delphes est à la Grèce; et le petit lac de Cutilio, qui bleuit au pied, est regardé comme l'ombilic de la Péninsule.

Si, au lieu d'être accueilli par un ciel calme et serein sur le Grand-Rocher, vous y trouvez l'ouragan, malheur à vous! Les tourmentes de ces parages sont effroyables. Le vent, engouffié dans les fissures du roc et dans les grottes dont il est percé, s'en échappe en hurlemens féroces; et telle est sa violence qu'il ne faut rien moins que la masse indestructible du géant pour résister à sa furie. La pluie se précipite en cataractes mugissantes, comme les eaux du déluge dans le tableau du Poussin; creusant la pierre, elle entraine dans les vallées jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'à la dernière trace de terre végétale. C'est là ce qui explique la désespérante nudité des régions supérieures du Mont-Corne. La nature se refuse là à toute végétation; elle repousse obstinément l'homme de cet empire des orages et de l'éternelle stérilité; elle veut régner là solitaire. Les tempêtes sont ses jeux, le désordre des élémens ses plus belles fêtes. Laissons donc sur son trône de pierre cette reine jalouse du désert; et abreuvés d'air, de lumière et de vie, redescendons dans la plaine.

Le Grand-Rocher franchi, nous entrons dans la seconde Abruzze ultérieure, dans la province de l'Aquila. Au pied de l'aiguille pyramidale commence une longue suite de pâturages dont l'herbe touffue repose et cède mollement à la pression du pied. Mais adieu les grands horizons! de tous côtés la vue est bornée par les monts nus et hérissés de rochers comme la cime principale. La vue de ces longs pâturages encaissés est triste et monotone. Quelques troupeaux de jumens et de poulains y paissent sans autre gardiens que les chiens: pas un arbre, pas un toit; de temps en temps seulement un étang d'eau stagnante, plein de grenouilles et de sangsues. A peine a-t-on de loin en loin quelques échappées derrière soi sur la Maïelle, devant soi sur la vallée de l'Aquila. Puis le rideau tombe bientôt, et l'on ne voit plus rien, rien que les rochers nus, déchirés par les eaux; le sentier devient même très-inégal. Enfin, après je ne sais combien d'heures de solitude et de stérilité, un maigre champ de blé annonce un village. Une fontaine, quelques chênes, de

grands et beaux noyers reposent la vue et offrent au voyageur la fraicheur, ceux-ci de leur ombre, celle-là de ses eaux.

Fileto, le premier hameau qu'on rencontre, rappelle, par sa misère et son abandon, les villages du revers opposé. Paganico, qui vient ensuite, est plus riant; c'est un riche et assez beau village, situé au débouché d'une étroite gorge qui s'enfonce dans l'Apennin. On y recueille le safran, et il y a des forêts d'amandiers. Une allée presque continuelle de peupliers, de saules et d'acacias conduit de là à la cité d'Aquila.

Aquila est la plus belle ville d'Abruzze, et la seule du royaume où l'on remarque quelque mouvement d'art. Aussi bien appartient-elle plus à la civilisation romaine qu'à la civilisation napolitaine; on l'appelle même la petite Rome, et l'on y parle un italien beaucoup plus pur qu'en aucun lieu-des Deux-Siciles. Ce n'est pas une ville antique; elle ne remonte qu'au treizième siècle. C'est l'empereur Frédéric II qui en est le fondateur; elle porte pour armoirie un aigle, et pour devise Libertas Aquilensis; elle joua un rôle dans tous les débats du moyen âge. Un de ses bourgeois, messire Lallo, s'en était emparé en 1355, et la gouverna quelque temps en prince absolu. Louis de Tarente ne trouva pas d'autre moyen de se débarrasser de lui qu'en le faisant assassiner par son frère, l'empereur titulaire de Constantinople.

C'est sous les murs d'Aquila que fut défait (1424) le fameux condottier Braccio di Montone, par son rival le condottier Caldora d'Isernia. Les deux autres grands capitaines du quinzième siècle, François Sforza et Jacques Piccinino, assistaient à cette mémorable bataille. C'était le premier affront qu'essuyait Braccio l'invincible. On dit que ce hardi partisan, qui avait élevé les yeux jusqu'au trône de Jeanne, fut si profondément indigné de cette infidélité de la fortune, que pris et blessé dans le combat, il se renferma dans un silence de fer, et qu'il ne prononça pas une seule parole jusqu'à sa mort: il mourut à Aquila des suites de ses blessures.

C'est à Aquila encore que fut couronné pape ce fameux Célestin dont nous avons vu l'ermitage au flanc de Morrone. Ce fut un des plus grands événemens du siècle; le roi de Naples, le roi de Hongrie et deux cent mille étrangers accourus de tous les points de l'Italie, assistèrent à la cérémonie. Arraché malgré lui de sa grotte obscare, pour être livré en proie à toutes ces splendeurs mondaines, le pauvre anachorète fit son entrée triomphale sur un âne. L'événement est retracé dans un tableau du peintre flamand Ruthen, que l'on conserve dans l'église de San-Pietro.

Aquila est la patrie du fameux chroniqueur Léon d'Ostie; son vrai nom était Maricano.

Toute déchue qu'elle est, puisque, capable de soixante à soixante-dix mille habitans, elle en est réduite à huit à neuf mille tout au plus, la cité de Frédéric a conservé quelque chose d'une capitale. Sans parler de son grand château entrepris par Charles V et non terminé, elle a de belles rues, de beaux palais, un air d'aisance et les apparences d'une civilisation qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans ces montagnes. Toutefois ces dehors sont menteurs; Aquila n'est qu'une ville ruinée, sans commerce, sans industrie d'aucun genre; le mouvement intellectuel y est tout-à-sait enrayé, excepté, chose bizarre! chez les capucins. Les bons pères se tiennent au courant de la science, surtout de la philosophie, et se procurent à grands frais, et non sans péril , les ouvrages les plus modernes.

Aquila possède quelques morceaux d'art et quelques collections précieuses; je ne citerai qu'un fort beau portrait de l'Arioste peint par Titien, qui appartient à M. le marquis Dragonetti, et les archives de la famille Torres, lesquelles renserment des lettres de Charles-Quint, Philippe II, Bentivoglio, le cardinal de Richelieu, le Tasse (1), etc.

Aquila possède aussi quelques bons monumens de la renaissance. Le meilleur à mon gré est le tombeau de San-Bernardino, ouvrage d'un ar-

(1) Deux des lettres du Tasse m'ont paru si touchantes, que je ne résiste pas à la tentation de les citer; elles sont autographes et inédites en France. La première est adressée à l'archevêque de Montreal, Ludovic de Torres, depuis cardinal Je les ai copiées toutes deux sur l'original, et je respecte scrupuleusement l'orthographe et les abréviations du poète.

M. to Ill. tre e Rsmo Monsig.re

Se le mie lettere potessero esser a V. S. Rsma men noiose della mia presentia o de le visite non mi sarebbe troppo grave l'occupat<sup>ne</sup> de lo scrivere. Bench'io sia tanto nemico de la fatica quanto debole a sostenerla : ma temo d'apportarle noia nel'uno, e nel'altro modo. Però sarò breve. Raccomando a V. S. l'inchiusa, ch'io scrivo al Costantino il quale poterebe esser il suo secretario, non dee portar invidia a la fortuna di coloro che sanno i secreti de'Re e degli imperatori tanto è il merito de V. S. tanta la prudenza nel tacere e nel parlare, tanta è la gratia di lasciare sodisfatti quelli anchora che sono esclusi de la sua dimestichezza. Ma io non so in qual numero mi sia. Sono nondimeno in quel de'suoi affettionati, che desidero la sua esaltne e l'accrescimio de la dignità e de la fortuna : perch'a la virtù non si può accrescere. Ho dato commisne al mio servitore che dica a

tiste indigène, Silvestro di Ariscola: les bas-reliess en sont d'une délicatesse exquise et d'un goût parsait; ce sépulcre, du reste, est connu et fort loué par le comte Cicognara. On voit dans une autre chapelle le tombeau de Jean-Baptiste d'Aquila, qui fut l'un des plus chauds protecteurs de Raphael. Cette chapelle possédait un ouvrage du client fait en l'honneur de son patron : c'était une Visitation, qui fut enlevée par le roi d'Espagne pour enrichir l'Escurial, où elle n'est même plus; car Ferdinand VII en a fait cadeau au duc de Wellington en 1814. Un troisième monument funcbre, et je ne cite plus que celui-là, est la tombe de ce Bassano qui apaisa le grand schisme d'occident en, persuadant à l'antipape Amédée de préférer Ripaille à la papauté.

Je m'arrête: il faudrait tout un volume pour énumérer les richesses de la ville, et surtout pour raconter les gloires de la province. C'est la terre la plus classique et la plus anciennement illustre de toute l'Italie. Elle est le berceau des premières races dont l'histoire italienne a consaçré le souvenir: les Marses, les Sicules, les Sabins, les Èques. C'est

V. S. Rs<sup>ma</sup> in mio nome qualch'io non ardisco di scriverle e le bacio la mano.

Di Vaticano il 6 di feb. ro del 1593.

Di V. S. Rsma

Devotissmo servre. Torquato Tasso.

Voici maintenant la lettre qui était, à ce qu'il paraît, incluse dans la précédente, et que le Tasse recommandait à l'archevêque.

« Rsmo Monsigre

« Torqio Tasso devotissimo servitore di sua M.ta e di V. S. Rsma desidera che gli sia fatta gza di tornar a Napoli a medicarsi per goder se così vorrà sua fortuna de l'amicitia dele principesse espagnuole e napolitane senza maggre picolo dela sua sanità et senza maggre bisogno di fisico. Perchè la sua meninconia e l'altre infermità di molti anni il dovrebbono fare esente d'ogni servitù e privileggiarlo d'ogni honore e d'ogni commodità che possa esser conceduta dela grattia d'un grandiss. : mo Re: ma se S. M. th havesse costamte deliberato ch'il povero suppie no possa vivere in q. ia o in altra parte senza la servitù di dama, supplica S. M. ta che non l'abbandoni con la sua liberalità e con la cortesia del Sig. Duca di Sessa e di V. S. B<sup>ma</sup> e d'altri sig<sup>ri</sup> e prelati spaguoli accioch'il povero Gentiluomo possa mettersi in ordine per andare a servire l'Infante sua figliuola. Non permettendo la divot<sup>no</sup> e la fede con la quale adora quasi sua Mu ch'egli pensi al servitio di molte e d'alcun altra in Italia e gli devrebbe giovare alm. no l'autorità de'pocti spagnuoli, che descrissero l'alt. 11 de' Cav. 11 erranti. Bench'il povero suppie si raccommanda a V. S. Bsma piuttosto come pocta stracco che come Caval<sup>ro</sup> pronto a la servitù di si alta sig. a »

(Folio 160 165 des Archives citées.)

de là que partirent ces premiers Quirites (prisci Quirites) qui passèrent les montagnes pour aller fonder Cures, tandis que les Samnites partaient d'Amiterne, ville fameuse dès les temps héroïques par un siége mémorable, et plus tard pour avoir donné le jour à Salluste, comme plus tard encore Falacrina le donna aux empereurs Tite et Vespasien.

Je termine ici par une dernière remarque. J'ai diten commençant que l'Abruzzais était douéd'un génie naturel incontestable; les grands hommes que sa terre a donnés à l'antiquité et au moven âge le prouvent sans réplique. Sans parler des illustrations secondaires, et nous en trouverions bon nombre, comptons sculement les grands hommes que nous avons trouvés sur notre route; l'énumération en est longue et glorieuse. Deux poètes, Ovide et Silius; trois empereurs, Adrien, Tite et Vespasien; un historien, Salluste : et si nous ajoutons, d'un côté, la ville de Norcia, de l'autre, Arpino et Aquino, qui, toutes trois détachées de l'Abruzze par une division politique arbitraire, lui appartiennent intimement par leur position, leurs traditions, leurs mœurs, nous avons à ajouter sept noms qui, certes, ne sont pas les moins illustres du Panthéon des Abruzzes; à savoir : Sertorius et saint Benoît, Marius et Cicéron, Juvénal, le cavalier d'Arpin et le roi de la théologie chrétienne, saint Thomas d'Aquin. Voilà, j'imagine, d'assez nobles titres; et ma mémoire, sans doute, en omet bien d'autres. Quel angle de terre peut se glorifier d'avoir micux mérité de l'humanité? Certes, les Pouilles et les Calabres sont loin d'une telle richesse.

Le génie est si naturel en ces montagnes, que de simples pâtres en ont reçu l'étincelle. L'un, doué du don de l'improvisation, arrive à Rome en mendiant son pain; le cardinal de Médicis l'entend, le recueille, et le pâtre devient le cardinal Sylvius Antoniano; il était de Castelli, l'un de ces hameaux désolés qui végètent aux flancs du Grand-Rocher. Un autre, venu du même village, prend place parmi les poètes latins du seizième siècle. Un troisième, Benedetto Virgilio, est attiré à Rome par les jésuites, qui avaient deviné son génie poétique, et s'illustre par ses poésies sacrées.

J'allais clorre cette longue nomenclature biographique, et j'oubliais un nom qu'on ne s'attend pas à la vérité à rencontrer ici, mais dont par cela même la rencontre n'est que plus piquante. C'est près d'ici, à Pescina, pauvre village au bord du lac de Celano, qu'est né Mazarin.

CHARLES DIDIER.

# ITALIE PITTORESQUE.

## LA CORSE, L'ILE D'ELBE,

### LA SARDAIGNE, LA SIGILE,

MALTE.



A Paris,
chez amable costes, éditeur.

MDCCCXXXVI.

### TABLE DES MATIÈRES ET INDICATION DES FIGURES.

| Livraisons.             |            |   |   |          |        |   |   | PIGURES. |   |                                                                                                    |  |
|-------------------------|------------|---|---|----------|--------|---|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1". — Co                | RSE        | • | • | •        | •      | • | ; | •        | { | L'île d'Elbe.<br>Bastia.                                                                           |  |
| 2                       | íd         | • | • | <u>.</u> | •      | • | ; | •        | { | Ajaccio.<br>Maison de Napoléon.<br>Église où Napoléon a été baptisé.                               |  |
| 1". — SA                | ndaigne    |   | • | •        | t<br>• | : | : | •        | { | Cagliari<br>Costumes sardes.                                                                       |  |
| 1 <sup>re</sup> . — Sie | cile       | • | • | •        | •      | • | • | •        | { | Messine. Palerme.                                                                                  |  |
| 2 <sup>100</sup> . —    | Id         | • | í | •        |        | • | • | •        | { | Vue intérieure de Sainte-Rosalie.<br>Vue extérieure de Sainte-Rosalie.<br>Cathédrale de Mont-Réal. |  |
| 3 <sup>me</sup> . —     | Id         | • | : | •        | •      | • | • | •        | { | Agrigente. Ruines de Solinunte. Tombeau d'Archimède.                                               |  |
| 4mo. —                  | <b>I</b> d | • | • | •        | •      | • | • | •        | { | Syracuse. Taormine.                                                                                |  |
| 1. — MAI                | TE         |   | • | •        |        | • | • |          | { | Vue de La Valette et du château de Ricasoli.<br>Vue du château et du faubourg de Gozo.             |  |

Le CAP Cosse. - L'ÎLE D'ELBE. - Bastia. - Plaine de Mariana. - Furiani. - Borgo. — Le Precojo. — Soveria. — Corte. — Niolo. — Vico.

Par une belle matinée du mois d'août, le bateau de poste de Bastia, sur lequel je m'étais embarqué, sortait du port de Toulon; il se glissait au milieu des frégates et des navires de guerre, ainsi qu'une hirondelle au milieu des vautours. Ce port qui se ferme avec de grandes chaines, ce golfe si vaste, tous ces vaisseaux de haut-bord immobiles, que l'on prendrait de loin pour des palais; puis, au pied de sa montagne grisâtre, la ville protégée par ses forts et ses bastions; puis cet enfer social qui bruit à ses côtés, et dont j'entendais le tumulte; tout cela me faisait oublier un moment et les tendres adieux de ceux que j'avais quittés naguère avec tant de peine, et la famille et le pays natal que j'allais revoir après une longueabsence. J'en voulais presque au vent, qui, propice, soufflait en arrondissant les voiles de notre bâtiment; car il semblait prendre plaisir à me dérober ce grand et magnifique tableau..... Le lendemain, à la pointe du jour, nous étions devant le cap Corse, mais abandonnés par ce vent capricieux: c'était un calme désespérant; il m'aurait fait damner d'impatience, si mon île tant rêvée n'avait été devant moi. Oui, c'était la Corse, trop souvent méconnue, trop souvent calomniée. Que d'émotions! que de souvenirs à l'aspect de ces âpres rochers et de ces monts! Ne semblentils pas des géants pétrifiés au milieu de la mer Méditerranée?

— La Corse! voyez comme elle s'élève sous un ciel pur! Regardez ce long promontoire effilé qui s'élance vers le golfe de Gênes! Si vous aimez à vous livrer à des illusions de perspective, soyez à une certaine distance, quand la pâle clarté de la lune l'enveloppe : il vous apparaîtra comme un immense débris de pont dont les arches colossales auraient joint la terre insulaire au continent italien.

A près quatre heures d'une pénible attente, une brise assez forte nous conduisit à l'extrémité du cap: une tour y domine; alors ce fut un spectacle à ravir l'imagination. Voilà Capraja, Elbe, Monte Christo! Ces trois îles se dessinent en triangle, placées comme en vedette en face de la Corse, leur sœur, dont la tête les dépasse. L'île d'Elbe et la Corse... ces deux noms désormais inséparables s'entrelaçaient dans ma pensée; la gue dans d'autres parties de l'ile, la nature a

Corse qui ne fut point jalouse de l'auréole imprimée au front de l'île d'Elbe; l'île d'Elbe qui se console de ne pas avoir donné naissance à l'homme du destin, puisqu'elle fut assez glorieuse de l'abriter un moment. Pauvres sœurs! il semble que, la nuit, vous devez vous rapprocher; puis, au bruit de la tempête, gémir de ce que la tombe est si loin du berceau!...

Porto-Ferrajo, son fort dominateur, sa rade spacieuse au bas d'une montée creusée dans le roc, les salines de sa plage, se retraçaient à mon souvenir de voyageur. L'ensemble des montagnes paraît au premier abord repousser l'approche de l'étranger; mais cet aspect sauvage s'adoucit à mesure que la distance s'efface. J'aimais à me rappeler la fécondité de ce riche pays, la saveur de ses fruits, le parfum de ses vins, la limpidité de ses eaux, et le costume si piquant de ses habitans, pareil à celui des montagnards de l'Apennin et des Banduléros des Pyrénées; et ses femmes à la taille svelte, aux formes arrondies, au langage mélodieux, comment les passer sous silence!

Le Belvédère de la Stella, résidence de l'empereur pendant sa courte souveraineté, les embellissemens de la riante et fraîche villa qui surmonte la plage de Marciana, à quelques milles de Porto-Ferrajo, sont les ouvrages d'une active pensée reléguée dans un étroit horizon. Alors que placé sur le Belvédère, l'auguste exilé parcourait des yeux l'étendue de ces mers et voyait poindre quelque voile du côté de la France, sa veuve inconsolable, quels vastes projets d'avenir s'amoncelaient dans cette tête puissante! Que de fois son regard d'aigle a dû s'élancer au loin !... Oue de fois il a entendu la brise de Provence souffler à son oreille et lui porter de ces mots mystérieux du destin qui décident des peuples et des rois!.... Retournons au berceau qui l'a vu naitre; retournons à mon cap Corse. De douloureuses pensées m'assiégent, et j'ai des pleurs dans les yeux.....

Cette chaîne de rocs dépouillés, d'écueils sans cesse battus, déchirés par le choc impétueux ou caressant de la vague, charme encore dans son indigente âpreté.

Aussi avare de végétation qu'elle en est prodi-

voulu défier l'homme qui n'a point reculé devant elle. On est à se demander comment ce sol ingrat a pu se couronner d'aussi riches vignobles.

On prétend que le Corse est paresseux: que l'on fasse une excursion au cap, et l'on verra jusqu'où arrive l'industrie de ses habitans.

La tour qui porte encore le nom de Sénèque, et que l'on croit généralement avoir été habitée par lui, s'élève au sommet d'un rocher à pic, audessus du village de Luri. Il n'est peut-être pas un de nos bergers qui n'ait entendu parler de cette tour, ou qui n'en parle d'un ton capable. Les yeux fixés sur la côte, je me pris à méditer sur les jeux et les caprices de la fortune : je me représentais un homme que l'on arrache aux délices de Rome, et que l'on jette sur ce rocher. Que de fois le proscrit de Messaline a dû la dévouer aux dieux infernaux! Mais quel moment que celui où le messager de l'impératrice Agrippine vint annoncer la délivrance! Sénèque était nommé précepteur de Néron. Oui, vous êtes appelé au sein de vos pénates : allez, philosophe sans philosophie pratique, vous aurez de moelleux coussins, des coupes d'or, du Falerne, des oiseaux du Phase à vos festins. Mais, par vos dieux du Capitole! ne vous brouillez point avec les femmes de vos divins empereurs, et surtout avec votre élève!...

Je dois vous dire un mot de Sainte-Marie de la Vasina, à cinq petits milles de Bastia. De combien de pélerinages et de vœux n'est-elle pas encore l'objet! quel immense concours au mois de septembre, le jour de sa sête patronale! L'hiver n'est pas bien loin : alors nos matelots sont obligés, malgré les rigueurs de cette saison, de confier leur existence à cet élément dont j'entends la caressante haleine, et que, dans un instant peutêtre, je verrai se gonsler de transports orageux... Que de fois l'épouse, la sœur, l'amante du marin ne l'ont-elles pas mis sous la protection de la Vierge aux Bons-Secours! Et qu'importe le peu de superstition qui se mêle à ses pratiques? Certes, vous ne sauriez leur refuser une poésie touchante et mystérieuse.

Malgré les brûlans rayons du soleil, j'étais sur le tillac, et ce n'était pas sans regret que je voyais fuir rochers, tours, et villages aux toitures blanches. Nous apercevions déjà les environs et la ville de Bastia. Je ne saurais exprimer tout ce que je ressentais à leur vue. L'âme s'était tout-à-coup repliée sur elle-même : la Corse, la Corse entière, s'emparait de mon imagination.... Je la voyais,

en quelque sorte, dans ma pensée; je la contemplais comme un fils, au retour d'un long voyage, contemple les traits de sa mère bien-aimée.....

Nous étions près de la ville, devant une gracieuse vallée d'oliviers, dont les masses compactes se prolongent des bords de la mer au sommet d'une montagne. Assis là bas dans cette espèce de nacelle, on y passerait des heures délicieuses.... La nature a, pour ainsi dire, changé de vêtemens... Voyez comme l'olivier se nuance et se marie avec la mer azurée; voyez comme ce feuillage mélancolique tempère l'éclat de ce ciel embrasé... Quelle différence avec le sauve promontoire! A côté de ce bois d'oliviers, ce sont des jardins d'une culture élégante et d'un effet plein de coquetterie. Je ne croyais pas que Bastia fût d'un aspect aussi pittoresque. Figurez-vous une montagne dont les flancs entrecoupés, fractionnés en plusieurs montagnes, se déroulent en amphithéàtre; des forts, d'anciens couvens, des casins, des chapelles, s'y présentent de distance en distance : c'est une physionomie guerrière adoucie par la vigne, l'oranger, le citronnier. Vous plongez vos regards plus bas : c'est la ville qui, posée sur une anse en forme de divan, vous donne l'image d'une armée qui déploierait ses colonnes en bataille.

L'entrée du port, qui d'ailleurs n'a rien de remarquable, n'est pas facile: un rocher à face de lion se dresse entre le môle et un autre rocher ou s'élève la citadelle; il rend, quand la mer est grosse, l'abordage périlleux.

En débarquant, je sus étonné de l'activité commerciale qui régnait dans un espace aussi étroit que le port de Bastia. C'était un bruit confus: les cris perçans des mousses contrastaient singulièrement avec les voix sonores et timbrées des matelots hâlés. Je descendis précipitamment à terre, et sans attendre mon petit équipage, je me hâtai de gagner un hôtel.

Le lendemain, j'allai voir un de mes parens, avocat à la Cour royale; avec un empressement tout cordial, il voulut bien me servir de cicérone. Il était de fort bonne heure: l'azur éclatant du ciel promettait une de ces journées à ne pas se hasarder sur le pavé des rues, mais à fermer jusqu'au soir les jalousies de son appartement.

Nous dirigeames notre promenade vers la vieille cité, qu'on appelle Terra Nuova, contresens de nom.

En nous ensoncant dans le principal quartier de la ville, j'éprouvai une impression différente de celle que j'avais ressentie la veille: c'est une



TER ID REBR.

ITALIE PITT

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENOX
TILDEN FOUNTATIONS

CORSE. 3

bien pavée. Arrivés sur une esplanade dominée par la montagne à gauche, nous pénétrâmes dans la vieille cité: elle forme une ville à part, une ville avec sa de le forme une ville à part, une ville avec sa de le, ses églises, ses anciennes maisons. Quand vous irez à Bastia, n'oubliez pas de visiter Terra Nuova: vous aurez plaisir à voir la belle église de Sainte-Marie et le charmant oratoire de Santa Croce.

Déchue de ses splendeurs épiscopales, l'église de Sainte-Marie conserve à peine un reste de son prestige métropolitain. Hélas! ces jours ne sont plus où la pompe du culte enchantait les yeux éblouis d'une foule pieuse! Je me prosterne à la même place où de puissantes dames s'agenouillaient, humbles et fières à la fois. L'épouse des gouverneurs liguriens, reine éphémère de Corse, n'y viendra plus courber son front; le banc d'honneur est désert, et l'écho de la nef ne répète que la voix d'un simple curé.

Lorsque nous sortions de la cathédrale, la cloche de Santa Croce sonnait la messe; des dames de la vieille cité s'y acheminaient... Je hâtai le pas. Rien de plus gracieux, de plus parfumé que l'église de Santa Croce: si je ne craignais d'employer un mot profane, je vous dirais qu'un boudoir de petite-maîtresse n'est peut-être pas aussi riche et d'ur goût plus exquis. Si vous saviez comme l'in... ination méridionale est inventive quand elle a pour objet de plaire à la Divinité! Un pâle demi-jour invitait à la prière... j'étais cependant fort distrait.

A travers a gaze légère du mezaro, j'entrevoyais de grands yeux noirs, de longs cils noirs, des tresses de cheveux noirs, puis des visages d'une pâleur italienne à ravir... une surtout... J'épiais un mouvement de tête, une distraction, un regard... j'étais si jeune!... La messe était finie, le prêtre avait quitté l'autel, l'église était silencieuse, les femmes avaient disparu sans que j'eusse entendu le frôlement de leur robe de soie; j'étais encore sous le charme...

« Comptez-vous passer la journée ici?... » Réveillé comme en sursaut par cette demande, je suivis mon guide. Ces groupes de femmes s'étaient emparés de mon âme; elles s'y reflétaient les unes après les autres... Leur miroir eût été moins fidèle.

Voici la citadelle. Adieu les illusions d'amour! Elles s'éparpillent, se dissipent telles qu'une volée de colombes à l'approche d'un milan.

Je suis obligé de passer devant ce redoutable

donjon dont on fait une caserne. Comment échapper à de pénibles réflexions? J'aurais dû vous en parler plus tôt : c'eût été plus méthodique, puisque la citadelle est la première qui se présente quand vous entrez à Terra Nuova; mais il était de si bonne heure! la matinée était si fraiche et si rose! N'auriez-vous pas mieux aimé respirer l'air suave, laisser la pensée errer libre du firmament aux montagnes, des montagnes aux vastes plaines de la mer Méditerranée, que d'aller vous assombrir aux terribles souvenirs de la tyrannie? O mes douces émotions de Santa Croce! pourquoi faut-il m'arrêter en face de ce donjon? Là se trouvaient la demeure, le prétoire, les cachots des gouverneurs génois... C'étaient plus que des cachots, c'étaient des catacombes séculaires, car ils étaient enfouis sous terre, ces cachots.... On les a comblés.

Mon cœur se resserrait à mesure que l'histoire me déroulait quelque page funèbre. Je me disais avec amertume: Des générations ont donc passé courbées, souffrantes, humiliées, sous un sceptre despotique! Dans ce donjon les gouverneurs rendaient des arrêts de mort; corps et biens étaient à la merci de leur conscience inique. Là se vendait l'impunité du meurtre et de l'assassinat; quelquefois l'innocence y subissait le châtiment du crime. Éloignons-nous: bientôt j'aurai de patriotiques consolations aux lieux où la vengeance nationale rencontra la gloire et la liberté.

Je rentrai à l'hôtel à midi. La chaleur était excessive: je commençais à sentir qu'une bonne sieste devenait indispensable. Je m'y préparai avec une sorte de volupté, en savourant un excellent cigare de Bastia, que je regrette bien souvent au milieu des brouillards de la Seine; et cela, n'en déplaise au monopole de la régie.

Mais la mer s'étalait à mes yeux; une brise légère, me dégageant du tourbillon narcotique, se jouait avec les rideaux blancs; la vague expirait en murmurant contre les murs de la maison. Encore les trois iles! En face, bien loin, bien loin, à l'horizon, une vapeur transparente et dorée indiquait la côte d'Italie. Oh! ce fut dans l'effusion de son âme infinie que Dieu fit ces deux merveilles. Quel ciel! ne dirait-on pas qu'à cette mer d'un bleu si délicat il a donné pour époux immortel ce firmament d'azur? et cet astre qui luit au haut de ce firmament n'aurait-il pas été le flambeau de leur hymen, au jour de la création? Vous que la céleste flamme a touchés au front, venez interroger ces grands mystères de la na-

ture: qui sait si, dans vos élans, vous n'aurez pas quelque sublime apparition de la Divinité? Le génie n'est-il pas un diamant de sa couronne immense, éternelle? La Divinité, qui l'en détacha pour en faire présent à la terre, ne viendrait-elle jamais s'y refléter?

Tout entier à mes souvenirs, à mes pensées, à mes éclairs d'imagination, j'oubliais qu'on m'attendait à diner chez mon parent, en compagnie d'une femme aussi aimable qu'affectueuse, de deux petites filles, jolies miniatures de leur jeune mère, dont les traits au profil gree ne démentaient pas une illustre origine. J'arrivais à peine qu'on annonçait une dame : quelle fut ma surprise lorsque je reconnus, sous un élégant chapeau de paille d'Italie, à la parisienne, la belle et jolie femme de Santa Croce, celle que j'avais admirée pendant la messe! Amie de la maîtresse de

maison, elle était du nombre de nos convives. J'éprouvai un instant d'embarras : je l'avais tant regardée à travers son voile, ce mezaro génois! il est si traitre, le mezaro! tout de suite il dénonce une jolie tête, pour peu qu'il soit d'un fin tissu, et que vous ayez les regards pénétrans

J'avais oui dire qu'une femme pardonne facilement à des yeux téméraires d'exprimer la sympathie qu'elle inspire : je pris donc part à la conversation. Ces dames s'énonçaient avec autant d'aisance dans la langue de Racine que dans celle de Pétrarque; elles joignaient à l'enjouement de la causerie française ce doux laisser-aller de l'italienne.

En général, la ville de Bastia se distingue par l'aménité de ses mœurs continentales. En face de la Toscane, elle en a les molles habitudes, le goût pour les arts et l'exquise urbanité; la bonne compagnie surtout a cela de particulier, que vous y trouvez réunies les délicatesses de la société italienne et française: ce mélange est d'un attrait indéfinissable. Je n'ai jamais entendu mal parler de Bastia, pas même par ces magistrats ou administrateurs qui reviennent de Corse pour solliciter de l'avancement.

On me demanda comment j'avais trouvé l'église de Santa Croce: je répondis par des exclamations laudatives. «Eh bien! me dit ma cousine, si vous voulez nous accompagner ce soir à Saint-Roch, vous verrez que nous n'avons rien à envier à Terra Nuova. Vous aimeriez mieux sans doute un opéra italien; mais vous savez que nous n'avons pas de chanteurs pendant cette saison. —Je pré-

fère une Bénédiction à tous les opéras du monde, si vous y assistez, mesdames. Je n'aurais pas donné la messe de ce matin pour tout au moude; ce sera même trop de bonheur en un jour. » En disant cela, mes regards tombèrent sur la belle convive. Un maudit éventail, se déployant aussitôt, me cacha sa ravissante figure... J'ignore encore l'effet que produisit mon discours.

Les derniers rayons du soleil s'épanouissaient à l'horizon, laissant comme une pluie d'or fine et vaporeuse. La cloche voisine appelait au salut.

On se dépêcha de prendre le café, et l'on partit.

Représentez-vous des murs tapissés de soie damassée entrecoupée de corniches dorées, des rideaux de la même étoffe sous des rideaux de mousseline transparente, doucement agités par un léger souffle de brise nocturne, un plafond décoré de peintures à fresque; et vous aurez une idée de l'église de Saint-Roch : j'en fus ébloui. L'autel était couvert de fleurs; des cierges de cire parfumée, s'y étageant et répandant des masses de lumière sur ces tentures, sur ces lambris, saisaient ressortir les visages des femmes agenouillées, modestes, mais dont les yeux, flambeaux vivans du ciel, s'animaient et brillaient comme si Dieu luimême leur eût imprimé les rayons de son propre regard. L'odeur suave des fleurs, l'encens dont les flots s'évaporaient, les chants sacrés, les sons harmonieux et graves de l'orgue, les soupirs de la prière s'exhalant de tant de poitrines émues, me jetaient en extase dans ce lieu de fécrie chrétienne. La bénédiction finie, je revins à moimême... et après une promenade sur les bords de la mer avec ces dames et leurs maris, je rentrai à l'hôtel.

Le lendemain, je pris congé de mes bons parens et partis pour Corte. J'avais un petit cheval corse dont je modérais l'ardeur; tout occupé de mes souvenirs et regrettant de n'avoir pas fait un plus long séjour à Bastia. Quelquefois je m'arrêtais, et lui jetais un regard d'adieu. Bientôt un magnifique panorama vint se dérouler à ma droite. Du versant d'une haute montagne se détachent une foule de collines dont plusieurs, couronnées de villages, invitent le voyageur à des haltes continuelles. Au penchant de ces collines, au milieu des vallées qui les environnent, la culture a déployé toute son intelligence : ce sont des champs de blé, des enclos de vignobles et d'arbres fruitiers. A gauche le tableau change : c'est une vaste plaine renfermant un étang d'une grande

CORSE. 5

étendue, et dont la mer borde la plage. Dans cette plaine, à l'embouchure du Golo, sont les ruines d'une antique cité, Mariana, bâtie par Marius, le vainqueur des Cimbres, qui lui avait donné son nom glorieux. Mariana fut le siége d'une colonie romaine; elle était si florissante que la jalousie de Sylla en fut probablement excitée : maitre à son tour de Rome ensanglantée, le dictateur patricien voulut avoir aussi sa colonie en Corse. Une ville s'éleva bientôt dans la plaine plus vaste encore d'Aléria, qui touche à celle de Mariana, veuve de son illustre fondateur. Celleci vit sa rivale, objet des prédilections de l'heureux Sylla, jouir des plus grands priviléges et d'une immense prospérité. Jamais la Corse ne fut aussi heureuse qu'à cette époque : on y comptait trente-cinq villes populeuses; les bras étaient en rapport avec le territoire, et il ne le cédait en rien aux richesses de la Sicile et de la Sardaigne; la maîtresse du monde y trouvait des chantiers, des arsenaux et des ports dignes de sa puissance navale. Pour s'en convaincre il suffit de parcourir ces deux contrées: quel changement!... L'invasion des Barbares, la tyrannie des Génois, ont fini par les rendre presque désertes; à peine si l'on rencontre quelques chétives habitations. J'avais besoin de reporter ma vue sur les villages rians que je laissais derrière moi. Si vous saviez comme on souffre de passer à côté des ruines de son pays! On fléchit sous le poids d'une patriotique douleur.

Ces villages sont plus ou moins célèbres : ceux de Furiani et de Borgo furent le théâtre de faits éclatans, à différentes époques de notre histoire insulaire..... Ce ne fut pas là du moins que l'indépendance nationale fut immolée. Mais pourquoi faut-il que nous ayons à déplorer jusqu'à nos victoires? Ceux avec lesquels nous avons versé notre sang sur tant de champs de bataille, ceux que nous regardons comme nos frères et que nous avions salués comme tels, se déclaraient nos ennemis!.... Singulière fatalité que celle dont la Corse était le sanglant jouet!.. Ce n'était point assez d'avoir à lutter contre nos oppresseurs génois, il fallait que des rois et des empereurs puissans leur vinssent en aide; il fallait qu'ils se réunissent tour à tour pour écraser une poignée d'hommes et les remettre aux fers qu'ils avaient si souvent brisés. Toujours prêts à demander l'aumône de l'étranger, les Génois en obtenaient continuellement des secours au nom de je ne sais quelle autorité, comme si la tyrannie avait, par ancienneté, des droits imprescriptibles, inviolables et sacrés. Ainsi, des potentats se faisaient les champions d'une république marchande, à chacune de ses défaites. Tantôt un empereur allemand, tantôt un roi de France, jetaient leur épée dans la balance, et la balance inégale penchait en faveur de l'iniquité. On n'avait de pitié, que pour les *Shylocks* de la Ligurie. Cet esclave couronné de Pompadour, ce petit-fils dégénéré d'Henri IV, plus digne de gouverner un sérail de courtisanes qu'une nation telle que la France, au lieu de tendre une main généreuse à l'héroïque suppliante , de la relever, de jeter un pan de son manteau royal sur la pauvre guerrière saignante de tant de blessures, de l'admettre au banquet de la grande famille:.. la garrottait, malgré les protestations, les sanglots, le désespoir de la noble victime, et la trainait presque mourante aux pieds de ses anciens bourreaux. Mais elle leur échappait encore, se redressait terrible , écrasait les oppresseurs , obligés de trafiquer de leur proic en la cédant comme une esclave farouche. Elle sera poursuivie, traquée, cernée de toutes parts... Le despote du droit divin a de nouveau parlé... Il faut que la Corse soit réduite; il n'est pas un coin de ses vallées, un port, une plage qui ne soient inondés de bataillons : n'importe! le sang des martyrs de la liberté n'est point tari !... L'ami, l'émule de Washington s'indigne que l'on prétende acheter un peuple ainsi qu'un vil troupeau 🦠 sur un marché public... « Tous les sentimens de justice et d'humanité sont donc foulés aux pieds quand il s'agit de ma patrie! » s'est écrié Paoli. Rien n'est écouté; la Corse doit courber la tête et subir un autre joug. Eh bien! ce ne sera pas sans des flots de sang. Le cor belliqueux retentit de montagnes en montagnes : il appelle aux armes... Le Corse lui répond : « Patrie et Liberté! » Borgo de Mariana prouvera que ce cri peut donner la victoire. L'ombre de Marius, errante sur les débris épars de la cité, son antique pupille, a secoué la poussière vengeresse des Gracches... Au galop! au galop! mon coursier... Ce ne sont pas des Génois qui sont tombés là, dans ce village, mais ceux dont les enfans, conduits par un Corse, ont conquis l'Europe vassale... Au galop! au galop!.... et que la terre soit légère à la cendre des vaincus et des vainqueurs!

Il était déjà nuit quand j'arrivai au Precojo, à cinq lieues de Bastia.—Là je trouvai le doyen des muletiers de Corte: il se préparait à partir; mais lui ayant exprimé le désir de faire route avec lui, il m'accorda le temps nécessaire au repos de mon cheval. L'air de la montagne avait aiguisé mon appétit; j'avais quelques provisions: je les fis apporter sur une table, en priant mon nouveau compagnon d'y participer. Le Corse primitif est assez curieux de son naturel, mais il n'est point indiscret: s'il vous adresse une question, c'est toujours d'une facon délicate; seulement, avant de vous admettre dans sa confiance, il veut savoir à quel degré de considération il doit vous placer dans son esprit... Au bout d'un quart d'heure il connaissait mon nom de famille, ma profession, mon àge... Cela dit, nous fûmes les meilleurs amis du monde.

Nous quittâmes le Precojo, et nous nous enfonçâmes dans ce qu'on appelle le Fiuminale en langage du pays : c'est le défilé de Golo, dont on suit le littoral pour se rendre à Corte.

La lune répandait une clarté brillante. Il serait impossible de peindre tous les effets de perspective qui se reproduisaient à chaque instant; tantôt un rocher projetait son ombre au-delà du fleuve, et, comme un drap noir de funérailles, en enveloppait les flots; tantôt la mère des étoiles, environnée de ses filles radieuses, reparaissait plus loin, et, comme un manteau de satiniblanc broché d'or, ondoyait mollement sur le courant limpide.

Parvenus à la hauteur de San Chirico, à peu de distance de Corte, mon compagnon m'indiqua du doigt un petit village nommé Soveria. Placé sur une éminence et séparé de la route par un profond ravin, il se recommande à l'attention du voyageur par les souvenirs qu'il réveille : Cervoni; l'un de nos officiers-généraux les plus distingués, est né dans ce village. Emporté par un boulet à la bataille de Ratisbonne, ce brave mérita les regrets de Napoléon, qui lui destinait une statue sur le pont de la Concorde. Les grandes vertus sont héréditaires dans la samille Cervoni: vous allez en juger. Le général Paoli, assiégé dans le couvent de Bazio par Matra, était sur le point de tomber au pouvoir de ce partisan génois. La nouvelle en est portée à Soveria : ceux mêmes qui nourrissaient des ressentimens contre le chef insulaire sont effrayés de son danger. Thomas Cervoni, père du général, avait quitté les rangs des patriotes parce qu'il avait eu à se plaindre de Paoli.... Comme il hésitait à prendre les armes, sa mère les lui présente : alors il parle de ses griefs particuliers. « Il s'agit bien de ton injure personnelle! » lui dit la moderne Spartiate; « la cause de la liberté va périr dans la personne de son défenseur. Marche, ou je maudis le jour et le lait que je t'ai donnés. » Cervoni obéit ; il vole au couvent de Bazio avec une troupe d'amis, de parens, surprend Matra et le blesse mortellement. Un autre non moins intrépide, le capitaine Valentini, survient, achève le chef des rebelles; Paoli est délivré.

Cette scène, que j'aimais à me représenter à l'aspect de ce petit village, m'avait ému au point de me rendre indifférent à tout autre spectacle. Mais mon compagnon s'écria : « Per Dio! ne voyezvous pas la cime du monte Rotondo? Savezvous qu'il n'a pas de rival en Corse et n'a point d'égal pour sa taille? Eh bien, ma ville natale est assise au pied de ce roi des montagnes. N'allez pas croire qu'elle soit dans un enfoncement parce que vous ne l'apercevez point encore ; au contraire elle est sur un monticule élevé. Son châteaufort est suspendu comme un nid de vautours, au-dessus d'un précipice, où coule impétueux un de nos fleuves les plus considérables. Il devait avoir un cœur de lion, un regard d'aigle, un bras de fer, celui qui percha sur ce roc cette aire humaine. Il s'appelait Vincentello d'Istria, comte souverain de Corse; il était de vos côtés: vous en êtes fier, je présume? - Pas autant que de Napoléon!...» Ici mon interlocuteur s'arrêta pensif et concentré, en laissant échapper un soupir. Je le priai de continuer. Il fit semblant de n'avoir pas entendu, passa, d'un air distrait, la main sur la croupe arrondie de sa mule; puis il reprit à voix basse : « Je donnerais cette bonne monture si je pouvais faire que Napoléon fût de Corte. » Je lui répondais qu'on ne pouvait pas avoir Napoléon et le monte Rotondo. « Ho! pas de mauvaise plaisanterie! repartit le patriote piqué au vif. Nous avons mieux que des rochers. Excepté Napoléon, quel homme pouvez-vous comparer à notre Gaffori? Quel héroïque dévouement à son pays! Écoutez, monsieur l'ultramontain.... Dans la guerre de l'indépendance, les Génois étaient maîtres de Corte. Gaffori, docteur en médecine, est nommé par une consulte nationale généralissime des troupes insulaires : il s'avance à leur tête, attaque l'ennemi, l'oblige à quitter la ville et à chercher un asile dans la citadelle. Vain refuge! il ira l'en débusquer. Toutefois un incident peut l'arrêter : des suyards s'étaient emparés d'un enfant, et cet enfant pourrait devenir la cause de leur salut. Le général se trouve dans une position des plus critiques. Des



TLE PITT.

PUBLIC LIBRARY

MASTOR LONG

TILDEN TOLL ALTONS

CORSE. \* #

canons sont pointés sur sa maison : s'il ose marcher contre la citadelle, sa demeure sera réduite en cendres, et cet enfant sacrifié. Que faire? On perce à jour sa maison ; il se porte d'un autre côté : la prise de la citadelle devient inévitable. Mais toutà-coup l'enfant paraît sur le rempart ; le feu cesse : un cri d'horreur se fait entendre parmi les assiégeans; leur chef est immobile, pâle, muet. Vat-il se retirer? non... Le signal du combat est de nouveau donné. La résistance est opiniâtre, désespérée, l'attaque furieuse. On demande à capituler. Dans l'intervalle des pourparlers, on détache l'enfant miraculeux que le Ciel a préservé d'une grêle de balles. Les conditions sont acceptées; la garnison se dirige sur Calvi. Gaffori tient cet enfant pressé contre son cœur; il a peine à cacher ses larmes: c'était son fils! «Voilà l'homme « qu'a produit ma ville natale! Si vous avez « des Césars, nous avons un Brutus. » Voici Corte! »

« A voir ce château - fort sur ce formidable roc, ces maisons superposées au versant rapide de cette crête, et allant comme se perdre insensiblement dans la plaine, on pourrait en comparer l'ensemble à ce gigantesque oiseau d'Amérique, le condor, qui, se posant au pied de trois montagnes, la tête haute, les ailes étendues, défierait la tempête déchaînée à leur cime. »

Il avait raison, mon brave Cortinois: l'aspect de son pays est remarquable; le poète n'y passerait pas sans lui consacrer un chant; et moi, voyageur obscur, je te salue, région des orages et de la liberté! Jamais, quand la fanfare belliqueuse du cor sauvage faisait un appel civique à tes nobles enfans, jamais ils ne furent les derniers au rendezvous de la patrie. Soit à la voix des seigneurs ultramontains du moyen âge, soit au signal de nos Philopæmen, toujours ils accouraient bouillans de courage et d'enthousiasme; leur indigence guerrière ne voulait que de la poudre et des balles. A qui leur eût demandé comment ils faisaient quand ils étaient blessés, eux qui n'avaient point d'ambulances ni d'hôpitaux, tous auraient pu répondre comme ce Corse, au laconisme spartiate: « Nous mourons! »

Les tableaux variés qui s'offraient à ma vue m'avaient fait oublier la fatigue. L'air incisif de la montagne dilatait ma poitrine embrasée par une nuit de veille et d'émotions; la rosée matinale semblait s'infiltrer dans mes veines et rafraichir mon sang; je sentais un bien-être infini. Je descendis à l'hôtel renommé de M. Pochon. Après quelques heures de repos, je courus chez un de mes meilleurs amis, ancien officier, qui, retiré du service, se trouvait au sein de sa famille. Le capitaine Pieraggi est un de ces loyaux militaires qui, rentrés dans la vie privée, sont aussi scrupuleux dans l'accomplissement de leurs devoirs sociaux qu'ils furent fidèles à l'honneur de leur profession. Homme d'opinions consciencieuses et d'un patriotisme éprouvé, il n'a jamais dévié de ses principes, et se console des persécutions par l'estime et l'intérêt qu'il inspire à tant d'égards.

Corte forme le point central de l'île; pendant la grande révolution insulaire, Paoli y avait établi le siége du gouvernement national: on ne doit pas être surpris que la mémoire du libérateur soit un objet de culte pour ses habitans.

Le jour de mon arrivée, le capitaine voulut me mener à la citadelle : il était impatient de savoir quel effet produirait sur moi l'aspect général de son pays ; il n'est aucun de ses compatriotes qui n'en soit fier. Il faudrait pouvoir transformer sa plume en compas géométrique pour donner avec exactitude les figures diverses, les lignes de toutes sortes, les droites et les courbes, les angles et les triangles, les coins et les recoins pleins de grâce que présentent ces localités.

Le monte d'Oro, se dessinant à l'est du monte Rotondo, tourne à droite, déploie son immense coteau coupé par le grand chemin, et n'a pour limite qu'une espèce de promontoire sur lequel sont assis quelques villages. Sur ces hauteurs, on aperçoit encore les vieux murs ébréchés et les monceaux de bloc composant autrefois le château du comte Bel Messere Colonna, de ce preux chevalier qui, disent nos vieilles chroniques, terrassa un roi maure en champ clos, lui accorda la vie à condition par lui de se convertir à la foi chrétienne. Au-dessous de Venaco la rivière de Vecchio se creuse un lit pierreux, protégé par des corniches rocailleuses et les franges festonnées des sapins du pays de Vezzani : elle court enrichir de ses eaux celles du Tavignano, qui va s'ensevelir sous les décombres romains d'Aéria.

Voilà ce qui frappe au premier abord quand on a pénétré dans la citadelle; mais si, du château, on contemple à ses pieds les gouffres du Tavignano, et un peu plus loin les ondes de la Rostonica, qui semblent être des lames d'acier d'un brillant poli, on ne saurait se défendre d'une sorte d'éblouissement, ni d'un frémissement de plaisir, en plongeant la vue dans les gorges ou descendent les deux rivières, tant la nature a pris soin d'y étaler ses sauvages et terribles beautés.

Descendus sur le plateau de Saint-Marcel ou la ville se termine, nous dominions une vallée charmante et des coteaux couverts de jardins, de vignobles et de maisonnettes. Il était midi. Les laitages délicieux, l'eau si fraiche et les truites de la Rostonica nous rappelèrent que nous étions à jeun: nous regagnâmes le logis.

Après de nombreuses courses aux environs, je me dirigcai vers le Niolo, conduit par un jeune berger de ce pays. Fatigué de gravir pendant cinq heures et de suivre un chemin inégal et tortueux, presque toujours tracé dans le roc, j'avais hâte d'en sortir. Quand j'eus découvert la jolie vallée qui forme une espèce de conque au milieu des plus hautes montagnes, l'ennui que m'avait donné la monotonie de la route fit place à la plus vive émotion de plaisir que j'eusse encore éprouvée. Là six villages groupés ensemble ont des mœurs, un caractère différens des autres cantons : leurs habitans vivent isolés, ne s'allient qu'entre eux; leur territoire est petit, mais bien cultivé; ils ont de nombreux troupeaux dont ils trafiquent dans l'île; ils émigrent plusieurs mois de l'année pour les conduire dans un climat moins âpre. Pendant ce temps de solitude, les femmes filent le lin et la laine qui doivent vêtir leurs familles: placées autour du foyer qui flambe toujours au milieu de la chambre, ne laissant d'issue à la fumée que la porte et les fentes du toit, elles s'asseyent par terre à la manière orientale. Ces femmes sont généralement grandes et jolies, vêtues de longues robes de drap posées sur un jupon de même étoffe, mais de couleur différente. Leurs cheveux sont réunis sur le sommet de la tête par de nombreuses tresses, et recouverts d'une petite coisse noire. Pourquoi faut-il que la mode française introduise partout ses tyranniques changemens! Bientôt il n'y aura plus de trace de cette gracieuse coiffure.

Notre jeune et spirituel Jacobi, dans l'introduction de l'histoire de la Corse qu'il vient de publier, en esquissant le tableau de chacune de nos contrées insulaires, a décrit celle de Niolo avec une richesse de style et de pensées remarquable (1).

Je trouvai la plus aimable hospitalité au cheflieu du canton qu'on appelle Calacucia, dans la famille Or.... J'y passai la nuit. Le lendemain, je priai mon hôte de me procurer un guide pour me conduire à Vico; ce guide me fut bien utile, car de Calacucia à la forêt d'Ajtona, il n'y a pas même de sentier. Après avoir gravi une haute montagne, nous arrivâmes à la Bona di Vergio: j'y fis une halte. Cette belle forêt d'Ajtona s'y présente comme un tapis formé de mille et mille pins, chênes et sapins, et va finir contre d'immenses rochers. Ajtona suffirait aux besoins de notre marine. On a abandonné son exploitation, et nous tirons à grands frais nos bois de mâture de l'étranger, tandis que nous avons tant de richesses à la porte de Toulon.

Les difficultés du chemin trouvèrent leur terme à la commune de Cristinacce, où je me reposai un moment. Je passai la nuit à Vico, d'où je me mis en route pour Ajaccio. Ce fut à l'entrée, au nord, et dans la grande avenue, que je fis la rencontre d'un de mes parens, mieux initié que moi dans la connaissance intérieure de la partie ultramontaine de la Corse; et c'est lui qui va la décrire.

DE SUSINI.

<sup>(1 ) «</sup> C'est, dit-il, dans cette vallée originale qu'habite la po« pulation la plus robuste, la plus active et peut-être même la
« plus vertueuse de la Corse. Un croit reconnaître, soit dans
« les ornemens du costume, soit dans le caractère et les mœurs

<sup>«</sup> des Niolins, quelques traces gothiques; mais on a en tort « d'en rechercher d'arabes, parce que rien n'est plus opposé « que les mœurs africaines et celles de ecs francs et loyaux « montagnards.

<sup>«</sup> Cette région, couronnée de neiges éternelles, possède plu-« sieurs lacs dont les plus célèbres sont ceux qu'on nomme Creno « et Ino. Le premier a un aspect sombre, imposant, myste-« rieux. Un bruit sourd retentit autour du réservoir ; c'est l'effet « du choc des eaux qui y pénètrent à travers les rochers. La pro-« fondeur du Creno, sur lequel les indigènes ont des légendes a superstitieuses mais poétiques, n'a jamais, dit-on, été me-« surce et paraît vraiment prodigieuse. A peu de distance au « nord-ouest du Creno, se trouve l'Ino. L'emplacement de ce « lac ressemble à un entonnoir renversé; on y arrive en gravis-« sant des rochers arides, mais l'arrivée n'en est pas pourtant « très-dissicile. Un panorama des plus magnifiques se déroule « aussitôt aux regards du visiteur de l'Ino. L'île se déploie de-« vant lui sous un ciel pur et serein. Il éprouve alors une espèce « de ravissement ; le bruit des caux qui s'élancent en cascade « du bassin qui est à ses pieds, et où se jouent des myriades de « truites argentées, attire son attention, et il distingue le lit « d'une des principales rivières de l'île; c'est le Golo qui prend a sa source dans l'Ino, arrose le pays au nord-ouest, etc.... « Les deux autres rivières les plus importantes partent du a Ce sont le Tavignano et le Liamone. - Celui-ci dirige son

<sup>«</sup> cours vers la partie sud-ouest du pays, touche à la noble « contrée de Ginarea, si riche en souvenirs du moyen âge, et « se perd dans la mer, non loin des ruines de Sagone, autre « ville insulaire dont il ne reste plus que le nom. »

Corte. - Ornano. - Istria. - La Rocca.

Chaque ville a sa physionomie, son style, son côté plus ou moins intéressant. Les monumens, les souvenirs historiques, les charmes de la poésie et des arts, les douceurs de la température, de la langue et des mœurs, attirent sans cesse des étrangers en Italie, toujours ancienne et toujours nouvelle. Il en est des pays comme des hommes : lorsqu'un passé mémorable leur assure une célébrité, on accourt de toutes parts les visiter; l'imagination embrasée du poète voyageur les parcourt pied à pied, les interroge de mille manières, les fait quelquefois parler quand ils se taisent. Non-seulement tout ce qui a été dit avant lui est vrai, mais ses propres découvertes doivent y être ajoutées, avec leur nouveauté, leur merveilleux. - En revanche, quand un pays ne se recommande pas d'après les types recus de l'admiration générale, il n'inspire nul intérêt de curiosité, nulle prévention entrainante, jusqu'à ce qu'une main habile, un talent supérieur le fassent mieux apprécier. Qu'était-ce donc que l'Écosse, ses montagnes et ses clans, avant l'auteur de Waverley? Le voyageur qui avait familiarisé son regard au matériel grandiose et régulier, exercé son goût, poli ses sensations aux classiques perfections des contrées d'Italie, pouvait-il, avant les descriptions qu'en a faites Walter Scott, admirer les sites et les irrégularités agrestes de l'Écosse?

C'est par une transition de ce genre que nous allons de l'Italie continentale à l'Italie insulaire; des antiques cités, si vastes, si colossales, si poétiques de l'une, aux petites villes, aux modestes bourgades, aux agglomérations chétives, aux montagnes, aux précipices, aux torrens de l'autre. Il est vrai que la transition serait moins raboteuse si l'on débutait par Ajaccio, qu'aucun monument des Césars ni de Léon X ne recommande, mais que le berceau de Napoléon signale à la curiosité étrangère, autant que le Colisée, le Vatican et tous les monumens possibles.

Par quelque côté que vous entriez dans cette péninsule corse, vous y êtes entraîné par un point de vue séduisant, par un charme irrésistible. On est à peine arrivé par la grande route de Corte à un mille de distance et à l'ensoncement de la baie dénommée les salines, qu'une superbe avenue de jeunes ormeaux à taille élancée s'ouvre et semble inviter gracieusement à s'y introduire. De tous les côtés, mêmes attraits et mêmes séductions. A droite et en face, des vignobles remplis de raisins exquis, parsemés de maisons de campagne, des vallées d'orangers exhalant un parfum suave, des enclos d'oliviers, d'arbres fruitiers, des églises, des maúsolées, un jardin des plantes et une pépinière où grandit la canne à sucre aussi robuste qu'aux Antilles; une chaîne de montagnes tournantes, et déclinant de manière à creuser une embouchure en ligne directe, se joignant ensuite à d'autres montagnes qui se rehaussent, prennent la ville à dos et s'étendent pendant plusieurs lieues à l'ouest.

Sur la gauche de l'avenue, est le golfe paisible qui s'arrondit en immense et profond hémicycle. Il se continue, tantôt en ligne droite, tantôt en ligne courbe, jusqu'à l'extrémité de la citadelle, se contournant ensuite en disques jusqu'à la place d'armes de Myot; de cette place à la chapelle des Grecs, et successivement au cap de Fieno et aux iles Sanguinari. Ce cap et ces iles pointent courageusement dans la pleine mer du golfe, interceptent le courant des vents de la Provence et abritent Ajaccio. La perspective de la baie est embellie par celle de ses bords et par le contrecoup de la côte (la Costa). Plus avant sur ces mêmes bords, on aperçoit la ville même d'Ajaccio. ses faubourgs oblongs, ses toitures rougeâtres. ses maisons blanches, le dôme de sa jolie cathédrale, ses grandes places, ses fontaines, ses môles, ses casernes, sa citadelle triangulaire, ses embranchemens de rues, enfin tout un gracieux et varié pêle-mêle de la partie matérielle sise au levant. Un certain mouvement maritime s'y annonce extérieurement. Des navires entrent dans le port, tandis que d'autres s'en éloignent; d'autres, et ce sont les moins lourds, remplissent le creux de la rade du faubourg; d'autres enfin stationnent plus en évidence. Forts de la solidité de leur charpente et de la garantie des rivages, ils semblent porter défi aux vents de l'Afrique et de la Syrie, qui parfois viennent bouleverser ces lacs ordinairement houleux, ainsi que les petits établissemens d'un commerce journalier confiés sur les quais à la discrétion d'un ciel bienfaisant.

L'aspect de ces navires confondus sur un point, éparpillés sur d'autres, se marie avec bonheur au matériel extérieur de la ville. Un soleil riche et tourbillonnant de lumière, une atmosphère brûlante pendant l'été, un horizon pur et azuré, mais projetant des vapeurs étincelantes, fréquemment épaissies par des nuages de poussière, enrichissent l'éclat de ce demi-tableau d'Ajaccio pris de la grande avenue. Les émotions qu'on éprouve sont agréables, énergiques. On arrive après vingt minutes de marche à l'entrée du nouveau cours, où je m'arrêtai et cherchai un gite dans l'hôtellerie la plus proche. J'avais besoin de repos; je dormis jusqu'au lendemain: dès mon réveil je me hâtai de mettre à profit la fraicheur matinale.

Je me retrouvai d'abord sur le cours, où j'étais hébergé entre les deux rangées de maisons qui le longent et les arbres qui en interceptent la vue. Je fus charmé de l'ordre symétrique de leur emplacement, de l'élégance de leur construction: il en est parmi elles qu'on pourrait classer dans les plus belles rues de Paris. Le théâtre Saint-Gabriel, la nouvelle présecture sur le point d'être achevée, me retracèrent les théâtres des boulevards, leur dessin externe, les modernes bâtimens qui les avoisinent : c'est absolument même genre et même style. Tout ce que je voyais me présentait les élémens d'un quartier nouveau, et une tendance de la vieille cité à s'augmenter du côté septentrional. Je l'eus bientôt dépassé pour me trouver sur le haut de la place Bonaparte.

Ses vastes dimensions et leur entourage matériel me frappèrent. L'aile droite de l'ancien séminaire, l'hôpital Saint - François, le magnifique hôtel Pozzo di Borgo, quelques débris du vieux rempart, bornèrent un instant mon coup d'œil empressé de s'élancer au loin. Le golfe d'Ajaccio, non dans son enfoncement que j'avais admiré la veille, mais dans toute son étendue et ses circonscriptions latérales, se déploya à mes yeux. Une côte de cinq lieues garnie de tours et de montuosités protectrices s'allongeait et se fractionnait en sinuosités vers le cap de Muro. Mon regard, se détournant à droite, découvrit la mer plus en long et en large jusqu'aux vapeurs lointaines qui m'apparurent comme voilant les rivages de la presqu'ile sarde de l'Asinara; plus à droite et à l'ouest, mon horizon fut limité par des monts, des collines et vallées exploitées avec un art admirable. — Je perçai dans les rues intérieures qui me semblèrent droites, spacieuses,

parallèles, aérées, embranchées les unes avec les autres. Puis, me tournant du côté du soleil naissant, je le vis se développer en jets lumineux sur la place d'Olmo, dorer les granits et les eaux jaillissantes de sa fontaine centrale, se ramifier sur les quais, le canal et la rive en face, sur les tours et les crêtes plus éloignées. Les bases granitiques et larges de la fontaine ne me parurent pas dignement couronnées. Point de colonne, point de statue sur leur sommet. La colonne et la statue de la place Vendôme franchirent dans ma pensée l'espace de trois cents lieues; la statue surtout, me disais-je, du jeune général Bonaparte serait mieux sur le point culminant de sa ville natale, le visage tourné vers la France: c'est le puissant empereur qui doit brandir son sceptre sur la colonne Vendôme. Je m'acheminai du côté du quai en parcourant la belle esplanade qui s'y joint, examinant la nouvelle et jolie maison commune, les alignemens symétriques. les dimensions harmonieuses de plusieurs bâtisses. Le plus grand ouvrage d'Ajaccio est sans contredit son môle avec ses quais; mais il s'arrête trop court, laissant dégarni le vaste demi-tour de la baie. Ajaccio, il faut l'avouer, offre trop à faire. Cette petite Naples en germe mériterait d'atteindre son développement et sa maturité. Il faudrait que la France reconnaissante lui avançat quelques millions en retour des milliards et des trophées de gloire que son illustre fils répandait à pleines mains sur elle. — Mais allons visiter les quatre murs qui l'ont vu naître.

Le trajet ne fut pas long. Je me jetai d'un seul bond sur un espace de terrain égal, ombragé d'acacias, servant de place à une saçade de trois étages, auxquels six senêtres de front donnent le jour. Une cour en dedans, dominée par une longue terrasse attenante à un bras alongé, écrasé, et ne s'élevant guère que jusqu'au premier de la maison : voilà le carré sur lequel l'habitation s'élève; on y entre par un jeu d'escalier fort simple. Le premier est de tous les appartemens le plus richement meublé, celui qui offre les compartimens les plus propres à une grande représentation. Il était destiné, à des époques de glorieuse mémoire, à faire écho aux fêtes des Tuileries. Le portrait de l'auguste maitre s'y fait remarquer enveloppé dans son hermine souveraine, le front couronné. On me fit monter au second, dans une pièce d'une grandeur ordinaire, éclairée par plusieurs jours, et s'enfonçant dans une alcôve : c'est là que Napoléon parut au



AJACTED.

TTALIS PITT

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

monde. Dirai-je toutes les pensées qui surgirent à mon esprit, les émotions ou plutôt les visions brillantes qui m'obsédèrent? Autant vaudrait-il prétendre embrasser le globe d'un seul coup d'œil, personnifier toutes les nations civilisées dans un seul homme. Renfermer dans une enceinte de quelques pieds leurs insignes de victoire, leurs chars de triomphe, autant y rassembler les potentats de l'Europe conquise agenouillés, nouveaux rois mages auprès d'un berceau.

Je m'éloignai de la maison impériale et poussai jusqu'à la place Spinola, nom génois qui devrait être effacé d'une ville corse. L'ovale de cette place, avancé dans le golfe parallèlement à la citadelle, me permit d'inspecter la forme diagonale et les contours anguleux de cette dernière. Isolée en mer, et ne tenant plus que par un pont-levis à la terre, entourée de larges fossés, soutenue par des remparts et des bastions d'une élévation extraordinaire, surmontée de batteries, flanquée de forts, de tours, de plates-formes, approvisionnée d'une artillerie formidable, de canons entassés, de monceaux de bombes et d'obus, cette citadelle, entièrement indépendante de la ville, serait inexpugnable, sans les hauteurs qui la dominent au dehors et vers le septentrion. Son aspect martial est mitigé par ses pavillons, ses parterres fleuris, ses revers métamorphosés en jardins, séparés de distance en distance par des bouches à feu. Pendant que je me livrais à l'attrait de cette contemplation, je sentis le sifflement d'une brise légère chatouiller mon oreille, en même temps que le bruissement croissant des vagues qui battaient le rempart. C'était le réveil périodique du vent qui venait rafraîchir la ville, la parcourir, la transpercer pour ainsi dire en tous sens. Mon regard se reporta vers le golfe, dont la perspective me parut plus riche et plus éclatante. Sa surface, quelques heures plus tôt unie et compacte, venait de se soulever et bondir. Ses vagues écumantes s'abimaient dans les tourbillons de flammes que le volcan du jour avait enfantés. Le souffle renforcé de la brise en multipliait les phénomènes. Des montagnes de neige, des palais éblouissans, des vallons ou conques, m'apparaissaient et disparaissaient tour à tour. Il y avait assaut de grandeur entre le ciel et la terre : j'en étais émerveillé, et ne me dérobai qu'à regret à cet enchantement magique.

La chaleur qui commençait à m'accabler me fit chercher un abri dans l'église Notre-Dame. J'en fis le tour; j'en observai les dimensions, les ornemens, et plus particulièrement le grand autel en marbre de Carrare, présent patriotique de la princesse Élisa Napoléon. Cette circonstance me rappelle le désir exprimé par l'illustre exilé mourant à Sainte-Hélène, de voir reposer ses cendres à côté de celles de ses aucêtres, sous les dalles de cette cathédrale, dans le cas où les bords de la Seine et son peuple français les eussent repoussées. La raison politique a-t-elle pu méconnaître la moralité profonde de ce vœu? Le berceau et la tombe rapprochés auraient résumé le grand passage sur la terre de celui qui en avait été le maître, et qu'une pelletée de poussière en séparait à jamais.

Je me déterminai à suspendre mes courses et attendre le déclin du jour. En rentrant chez moi. ce qui se passait au dehors ne tarda pas à exciter ma curiosité: c'était un flux et reflux de monde qui encombrait les rues, une animation générale et forte, dirigés vers une promenade construite le long des bords de la mer; j'eus hâte d'y courir. C'est une œuvre gracieuse et magnifique que cette promenade; les rivages de la Méditerranée n'en offrent guère de plus agréables. Le boulevard monumental sur lequel elle repose lutte corps à corps avec les aquilons de la Libre. L'allée qui le borde et ses détours élégans me menèrent à la chapelle des Grecs à trayers les haies d'une population bouillante. Cette chapelle, consacrée à la Sainte-Vierge des Carmes, la première située à l'entrée du golfe, est l'objet d'une vénération toute particulière de la part des marins pleins de foi; dans leurs courses périlleuses, ils l'invoquent fréquemment et s'agenouillent devant sa divine estigie, leur compagne inséparable. C'est peut-être ( à part la communauté de la température et de la langue) le principal rapport qui existe entre Ajaccio et l'Italie, que celui des pratiques religieu. ses. Ces dévotions, ces neuvaines journalières, ces vœux et pélerinages pour tant de madones et de saints protecteurs, originairement italiens, s'y conservent malgré l'envalussement progressif des mœurs françaises : sous tous les autres rapports. ce sont ces dernières qui prévalent. Voyez ces chapeaux de femme en place des mezaro, ces robes lacées, ces tailles, ces châles, ces chaussures, et tout l'ensemble de ces toilettes; tout cela est français. Approchez de ces brunes à l'œil noir et étincelant, au teint expressif, à la coupe de figure grecque, aux contours moelleux; entendez leur son de voix, leurs paroles embrasées, leurs accens insulaires et continentaux ; observez la vivacité comprimée de leur démarche: tout cela est français. Observez les hommes qui les accompagnent, leur costume, leur genre, leurs prévenances et leurs nouvelles facons de galanterie; voyez l'homme du peuple, de la marine, du commerce, avec les goûts et les besoins qu'il s'est créés: tout cela est français. Oui, tout est français ou corse dans ce que je vis à Ajaccio; presque rien n'est italien. Le plus grand de ses fils n'était lui-même qu'un bloc précieux corse travaillé et fini en France.

Je prolongeai ma promenade jusqu'à Barbigagia, délicieux jardin renommé par la suavité de ses oranges. Un léger esquif chargé d'une bande joyeuse, conduit à vol d'oiseau vers la ville par de vigoureux rameurs, me recut à bord. Le jour baissait, le soleil s'éclipsait derrière les montagnes : on ressentait encore l'empreinte de ses traces. L'approche d'Ajaccio par mer, à la nuit tombante, charmait mes yeux, délassait mon âme, complétait mes points de vue. Je revoyais la ville se déroulant en amphithéâtre et reproduisant en forme de coulisses d'une salle de théâtre les édifices contournés de la place Napoléon. L'obscurité croissante, l'éclat d'un firmament étoilé, ses effets clairs-obscurs sur le lac stagnant que ma barque sillonnait; l'apparition de la lune d'Ajacciq, rayonnante et belle comme son soleil, ses lueurs argentées confondues avec la blancheur des maisons et les cercles étincelans de la surface de l'eau, confondaient et blanchissaient tous les objets en perspective. Je ne distinguais plus que par le bruit et le mouvement le flot populaire regagnant sa demeure. Je n'apercevais plus que des ombres blanches, et comme des fantômes enveloppés dans des linceuls, gémissant sur la fin douloureuse du noble fils de ces contrées.

La pureté éblouissante de la soirée me ramenait vainement à des idées de fête et de joie. Des
inspirations plus élevées s'emparaient de mon être.
Que de vœux gigantesques, de colossales chimères,
venaient m'assaillir! J'aurais voulu pouvoir détacher, amonceler de mes mains tous les massifs
globuleux de la Corse, les ériger en monument
pyramidal, et y transférer les grands ossemens
de Sainte-Hélène, grouper dessus ces myriades
d'étoiles disséminées sur cette voûte brillantée,
pour en former des diadêmes et des auréoles plus
radieux encore que ceux de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna. Il me semblait, à moi, que la réalisation de mon rêve hâterait les destinées de
l'humanité, que le génie du grand homme d'A-

jaccio, planant si près de la France et des nations jadis ses sœurs, lancerait ses éclairs et appellerait la ville et le monde à un avenir plus glorieux.

Ornano, Istria, la Rocca.

Le lendemain je continuai mes courses dans l'intérieur de l'île, pressé par le temps, contrarié de ne pouvoir multiplier mes haltes et mes points de vue. Je m'éloignais d'Ajaccio, laissant à ma gauche la grande route qui m'avait conduit et me dirigeant au levant par le chemin en face. Je compris, dès mon début, la différence du sol et des contrées où j'allais m'engager. Les plaines de Campo di Loro, riches et fertiles attenances d'Ajaccio, arrosées par la rivière de la Gravona, se présentèrent avec moins de charme que dans toute autre saison. Leurs quartiers, la plupart du temps tapissés de belles nappes de verdure, étaient jaunis et presque dévastés par les chalcurs dévorantes de l'été. En moins d'une heure, je les eus dépassés pour monter vers le village de Cauro, abandonnant sur ma droite d'autres plaines que le torrent de Prunella ravage dans ses débordemens, limitrophes à l'ancien comté du Frasso. Des bâtimens et des tours délabrés s'aperçoivent de loin et semblent s'arroger encore l'empire seigneurial de la côte, ainsi que des tours et ilots insérieurs de Capitello et de l'Isoselle. Je passai le torrent sur le pont de la Pietra posé sur deux rocs, et abordai les environs de Cauro, empreints d'événemens historiques si décisifs pour l'ancienne nationalité corse, et des hauts faits qui l'illustrèrent. L'héroique Sampietro y trouva une tombe creusée par la trahison et l'infamie à gages. Son assassin, marchandé par les Génois, était son parent, son compagnon d'armes, son homme de confiance : l'histoire nationale l'a flétri en faisant de son nom (de Vittolo) le synonyme de traitre à l'amitié et à la patrie. Jamais tant d'abjection humaine et tant de dévouement patriotique ne se trouvèrent en présence.

Des monticules de Cauro, je plongeais dans les profondeurs du charmant bassin d'Ocana, d'Eccica et Suarella, et sur les verdoyans pâturages de Bastelica. J'atteignis enfin l'embouchure de Saint-Georges, montagne connue par ses eaux thermales froides et haut placées en face, bien que fort loin d'Ajaccio. Ayant commencé à la descendre du côté méridional, une configuration complètement neuve se dessina; les monts, les vallées, les promontoires, les ruisseaux, les vil-

lages, s'élevèrent, s'abimèrent, se parsemèrent devant moi. Les contrées qui les renferment sont celles qui constituaient dans les siècles antérieurs les deux fiefs d'Ornano et d'Istria. Les dimensions topographiques en sont fortes, originales, et retracent le simulacre d'un de ces grands vaisseaux de haut-bord garnis de batteries, percés d'ouvertures légères et inaccessibles ailleurs que sur certains points. L'engorgement qui se forme à l'extrémité supérieure s'élève jusqu'aux montagnes de Zicavo, pays du général Abbatucci, moissonné au printemps de sa gloire. Napoléon et Moreau le regardaient comme une des plus belles espérances de la République. Les plaines sillonnées par la rivière et les lacs de Taravo, ainsi que la jolie anse de Porto-Pollo, terminent l'extrémité inférieure. De ces deux extrémités partent deux grandes chaines de montagnes, les unes descendant tantôt droites, tantôt tortueuscs vers la mer, les autres remontant en sens contraire. Leur vaste sein où s'enferment tant de localités, rétréci d'abord, s'élargit, s'étend et trace sur l'horizon des lignes hautes, inégales et capricienses. A l'entrée de la chaîne méridionale, transparaissent les ruines de l'ancien château-fort d'Istria, au milieu des chênes verts qui les entourent. Les villages de Sollacaro et Calvese, au solcil rare et chéri, en garnissent la pente au-dessous. A leur droite, se montrent en promontoire ceux de Pietreto, de Bichisano; et plus haut, ceux de Moca et Croce, Corrano et Livese s'engorgent et s'éclipsent. En-deçà du Taravo, tout près des montagnes de Zicavo et Cozzano, les vallées gracieusement boisées de Zigliara et Forciolo offrent leurs huiles et leurs laitages parfumés. Plus bas, s'échelonnent les villages de Sainte-Marie, de Siché d'Ornano; plus bas encore, les grandes bourgades de Canale et Vargualé, préférables aux autres par la beauté, la richesse de leurs sites, leur culture avancée.

J'embrassais d'un seul regard l'ensemble de ces contrées, autrefois assujetties au régime féodal. Leurs mœurs devaient naturellement différer de celles que j'avais observées à la chapelle des Grecs. Je traversais les villages d'Orbalacone et d'Albitrecio, et j'allais franchir les rives rocailleuses du Taravo, lorsque la vue rapprochée de Sainte-Marie d'Ornano me rappelant d'excellens parens qui l'habitent, me suggera l'idée de leur rendre visite. J'y fus le bienvenu et comblé de ces égards hospitaliers qui de nos jours se rencontrent raroment au même degré que dans l'in-

térieur de la Corse. L'abord de ces lieux et de leurs habitans me fit sentir la démarcation prononcée qui les séparait d'avec ceux que j'avais quittés le matin même. A travers les démonstrations cordiales de mes hôtes, je démêlais un air de tristesse. Je me permis de leur en demander la cause. « L'aigle des montagnes ne fond plus sur les vautours de nos plages, me répondit-on: depuis que Camille Ornano n'est plus, les paysans, non contens de nous avoir dépossédés de nos anciens domaines seigneuriaux de Cupæbia, Cavo-Nero, nous disputent jusqu'à la jouissance de ceux qui nous restent.

Ce peu de mots esquissait l'état social du pays. Les descendans des anciens seigneurs d'Ornano ct d'Istria n'ont actuellement qu'une influence de tradition. Les communes ont réagi contre eux et leur importance feudataire. Elles ont usurpé leur sol, le possèdent par indivis, en font et refont la distribution annuelle par familles. les soutiennent fraternellement les armes à la main: chaque jour, elles commettent des envahissemens, l'œil redoutable de Camille n'étant plus là pour les surveiller, les surprendre, les châtier; car, Camille avait lui seul plus de cœur et de bravoure que tous les paysans et toutes les communes ensemble. Une attitude armée, voilà l'aspect habituel de l'homme de ces contrées. Ma première rencontre à la descente de Saint-Georges me le prouva. La veste et le pantalon bruns en drap corse, la casquette, le fusil, la ceinture (ou charchera) avec pistolets et stylet attachés, composent l'accoutrement ordinaire et singulièrement martial de l'habitant. C'est ainsi qu'il vaque à ses affaires, comme il obéissait anciennement au commandement seigneurial et vice-royal de Vincintello d'Istria, si belliqueux et chevaleresque dans ses expéditions cismontaines, sous les enseignes et les toisons d'or des souverains aragonais. Tout ce qui se passait autour de moi confirmant une foule d'anecdotes relatives aux rivalités et aux animosités particulières entre familles considérables, navrait mon âme corse. Je pris un affectueux congé de mes hôtes, fort désireux de me retenir. Quel pays! me disais-je, quels habitans braves, hospitaliers, capables de dévouement! Pourquoi la civilisation n'a-t-elle pas encore adouci tout ce qu'il v a d'apre dans leurs mœurs primitives sans en altérer l'énergie et le caractère? L'alliance de ces qualités serait elle donc une œuvre chimérique à poursuivre?

L'heure avancée du jour me retint de quel-

ques pas en-decà de l'embouchure de Cilaccia. Je passai la nuit moins chaudement que la veille à Casalabriva; avant-poste du nouveau pays où j'allais entrer. Ce pays était la Rocca, ancienne province féodale de la Corse, fameuse par le rôle qu'elle a joué dans les annales insulaires, par le génie élevé de ses habitans, par l'étendue et la richesse de ses domaines. Qui n'a pas entendu parler dans l'île des anciens seigneurs ultramontains, de leurs armées de vassaux, de leurs guerres patriotiques, de leur bravoure, de leur persévérance durant tant de siècles à soutenir l'indépendance cirnéenne, à abattre l'hydre constamment renaissante de la tyrannie génoise? Entrons dans la plus belle de leurs possessions. Les premiers abords sont abreuvés de leur sang. C'est à Cilaocia, porte d'entrée au pord de la Rocca, que le dernier de ces seigneurs, le comte Rinuccio, périt dans une embuscade dressée par la perfidie ligurienne. Avec lui, s'éteignit la domination des chefs ultramontains : non que leurs héritiers n'aient conservé une haute position lecale; mais elle se trouva dès-lors brisée, morcelée, et enfin paralysée par les dissensions intestines que l'étranger ne cessa de fomenter avec ! adresse. On ne les vit plus, à l'imitation de leurs illustres aïeux, soulever les bannières de l'indépendance nationale, renouveler ces rendez-vous de guerre, ces combats opiniâtres qui avaient signalé les Giudice, les Arrigo, les Vincintello, les Jean-Paul de Leca. On ne les vit plus aspirer à affranchir du joug étranger l'île entière, dont leur abaissement amena celui de sa nationalité.

En franchissant l'engorgement de Cilaccia, au midi, j'entrevis les vieilles ruines de l'ancien châtean de la Rocca, que l'élévation de son emplacement bicéphale plaçait en vedette pour les agressions du dehors comme pour celles du dedans. Des remparts qui s'écroulent de vétusté, des blocs dispersés, des chambres, des citernes, des prisons, des souterrains, c'est tout ce qu'il en reste, comme du château d'Istria, situé tout auprès, sur le sommet de la montagne de Cilaccia, de manière à s'entendre pour la désense commune des seigneuries de la Rocca, d'Istria et d'Ornano. J'arrivais à Olmeto, petite ville natale du général Galloni, dont Murat prisait si haut les talens : ses coleaux en pente douce sont beaux et productifs. ▲ leurs pieds, s'étend la riche et féconde plaine de Baraci, avec ses eaux thermales d'une efficacité renommée, avec sa rivière et ses sinuosités charmantes, avec le voisinage de Propiano, point !

commercial d'une impor amarquable. La rapidité de ma course me initialité fait apercevoir la rivière du Valinco et sont ennier méandre dans la plaine majestueuse de Lavaria. Je me disposais à la traverser; un spectacle inattendu attira mon attention.

A un mille de distance et par-delà la rivière, un flot de gens à cheval, sortant d'un défilé resserré entre des rocs et des broussailles, débords soudain avec impétuosité sur le rivage et s'y postatout le long. Un jeune homme chevauchant bride abattue, paré comme en un jour de fête, voulut bien me dire de quoi il s'agissait. Il était le messager de la cavalcade qui amenait d'Istria une jeune personne d'historique lignée, chez un de ses cousins de Sartène auquel elle allait se marier. Ce dernier était le fils d'un de ces anciens hommes de lamille autrefois inféodés au sol.

Un déplacement tel que celui d'Imria à Sartène eût été simplifié au moyen d'une chaise de poste en France ou en Angleterre. Mais dans les hautes regions de la primitive Rocpa, on évoqua la compense coutume de ses temps chevaleresques. es cortéges furent organisés par les parens des eux fiancés. Les chevaux les plus fringans, les cavaliers les plus allurés, les hamachemens les plus magnifiques, furent rechercaés. On voulut rivaliser de luxe et de goût. Déjà l'escorte commençait à poindre sur la colline · ! escent le rivage en-deçà en furent soudai ms de brés. Les deux cortéges ne se trou ∹s si déparés que par le courant du Val 110

.. uisc, el

sarténoise au nord. Je pus les voi

ce ne fut pas, je l'avoue, sans en ester vivement impressionné. Des deux côtés riverains les ca is se groupèrent. Une jeune femme posée vec grâce sur une jument gris-fer bariolée, cost imée en amazone, la tête ornée d'un chapeau noir voilé et a panaches blancs, se dégagea de son entourage laissa voir une taille et une conformation avantageuses. Il y avait de la richesse, de l'harmonie et une élasticité moelleuse dans ses proportions, animées par une expression de jeunesse et une puissance de vie que les femmes les plus aériennes du Nord n'ont jamais. Comme elle dirigenit, maitrisait son fougueux coursier! ,avec quelle assurance elle le lança à la rivière et en gagna l'autre bord, où des mains empressées, des courtoisies sans nombre, l'attendaient! A son premier abord, le frère de son époux prit le devant et lui exprima tout le bonheur que la famille et les

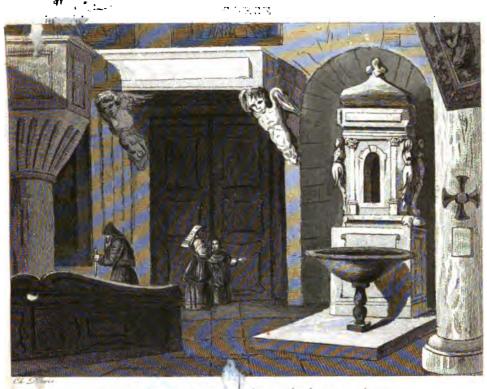

CHAPELLE OU NA CLEON A ÉTÉ BAPTISÉ.

montrei chisano; e rano et I

jete

eier Ad misses on all

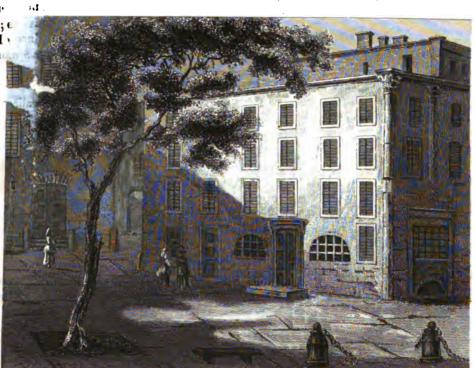

MAISON DE NAPOLÉON.



parens se promettaient de son alliance. Sur sa réponse gracieuse et modeste, la remise eut lieu au bruit des applaudissemens et des marques de satisfaction. Tous les cavaliers de l'autre bord furent invités à traverser. Les deux escortes se fondirent ainsi en un seul convoi, et se rangèrent sur deux lignes. Six cavaliers des mieux montés et des plus exercés furent detachés, on va voir dans quel but. Au milieu de l'espace intermédiaire aux deux rangées, la jeune épousée (la sposata) fut amenée avec son beau-frère pour ouvrir la marche. On s'inclina, on parada sur son passage, les chapeaux furent agités; on défila.

Ce fut une véritable marche triomphale jusqu'à la petite ville de Sartène; qu'on apercevait adossée à une montagne à l'est, et sur un monticule recailleux. Chevaux et cavaliers parurent se confondre dans une commune pensée : il fallait dignement y amener celle qu' en était la reine, la montrer dans son nouveau pays comme une divinité. Les coursiers que j'avais vus, pendant le moment de l'attente, trépigner et bondir d'impatience, prirent un vol audacieux. Arrivés au large, ils firent irruption et montrèrent plus à découvert leur ardeur, leur agilité.

Les six cavaliers détachés, qu'on entrevoit à peine au milieu des tourbillons de poussière dans lesquels ils semblent se jouer, chevauchent vers la ville, afin d'en rapporter le bouquet (il fiore) destiné à la jeune épousée. C'est à qui d'entre eux l'emportera. Le défi en a été lancé ; la population rassemblée, tout en émoi, est impatiente d'en savoir le résultat et de décerner la palme olympique. Comme ils fendent la plaine et comme la montée raboteuse, ses degrés, ses escarpemens, s'aplanissent devant eux! Des exclamations, des bravos, se font entendre en ville : c'est un jeune homme de Sartène, monté sur un étalon de Fozzano, qui reparait vainqueur, brandissant la branche d'olivier enlacée de rubans. Il court déposer entre les mains de la sposata ces symboles de paix et de joie éternelles. On se groupe autour de lui, puis on précipite le pas et l'on entre enfin dans Sartène, où tout le monde se presse et dont les abords fourmillent de spectateurs avides d'un tel spectacle. De tous les balcons ce sont signes de satisfaction et d'hommages. Les avenues du quartier où l'on s'arrête sont obstruées par la foule et remplies de ses acclamations. Au bas et sur le seuil de la maison maritale se fait remarquer une femme à l'air noble , aux traits déjà altérés par l'age, mais imposans et conservant leur type ma-

jestueux : c'est la belle-mère de l'épouse arrivante qui l'attend et à qui le mari la présente avec effusion. Elle lui tend les bras, l'introduit noblement et l'installe dans sa nouvelle demeure : car tout se fait dans les formes en pareille circonstance. Le mariage est considéré dans ces contrées comme un acte de la vie si solennel! Aussi tout le ban et l'arrière-ban des parens sont conviés aux banquets et aux festins. Les liens de famille, la plus francho cordialité, leur donnent un caractère et une physionomie que le faste et le luxe des grandes capitales no sauraient jamais reproduire. Comment en seraitil autrement? Comment oublierait-on les parens à l'occasion de joyeux avénemens, lorsque le lien de solidarité qui les attache leur fait un devoir, en prenant part aux plus funestes, d'immoler jusqu'à leurs vies? Telle est l'organisation sociale primitive avec l'immensité de ses avantages et de ses charges. La naissance, le mariage, la mort, voilà les trois périodes vitales où l'on se reconnait. Les habitudes de la vie privée. les arrangemens matériels mêmes, sont façonnés d'après ces bases. Pourquoi ces visites si fréquentes, ces soins si assidus au moindre symptôme de maladie d'un parent? Pourquei des chambres si étroites et des salles si spacieuses? -C'est que toute chambre suffit pour contenir un malade et ses assistans : mais pour rassembles la communauté des familles aux grands jours de l'apparition au monde, des noces et des sunérailles, oh! il faut de l'espace....

A mon tour je me trainai lentement le long du chemin poudreux foulé par la cavalcade, et fia mon entrée à Sartène.

Des maisons amoncelées plutôt qu'alignées symétriquement sur des roches, cernées de murailles, qui s'en vont pièce à pièce flanquées de tourelles minées par l'action démolissante du temps, voilà l'ancien intérieur (le dentro) de Sarètne. Un palais de justice , une place centrale , des faubourgs d'une construction plus moderne, et s'étendant en bras opposés du nord au midi, s'y joignent. Il n'y a guère plus de trois siècles que les onze bourgades de ce pays (le ondici ville) se sont agglomérées dans une seule et même enceinte par suite des incursions barbaresques sur la côte sud est, devenues trop fréquentes au seizième siècle. Dans l'origine ce n'étaient que des castes feudataires et leurs clientelles qui remplissaient cette enceinte. Les Biancolacci, les Arainchi, les Cagnanesi, étaient les maîtres et seigneurs des vastes dépendances territoriales de Bisoggeni,

d'Attala, de Fontanella. L'empreinte des anciennes coutumes s'y conserve encore. Le colon et le berger ont des formes plus obséquieuses et plus en rapport avec l'hommage-lige d'autrefois. Le principale ou son patron y a plus les allures de la protection. L'étendue foncière de Sartène suffirait elle seule à alimenter toute la Corse, qu'elle alimente déjà en grande partie, si elle était mise entièrement en état de culture.

Par une belle soirée d'été, me promenant sur le simple tracé de Liccioli, j'eus occasion d'être surpris par un de ces points de perspective tels qu'il s'en présente rarement au voyageur. Les richesses, les variétés, les contrastes les plus extraordinaires de la nature, se rassemblaient sous mes yeux. La double ligne triangulaire des montagnes, qui du levant au couchant tournent Sartène et ne lui laissent de large issue qu'au septentrion, présente des versans boisés et verdoyans, et creuse dans ses abaissemens des bassins que l'art le plus parfait pourrait envier. Suivent les délicieux quartiers de Rizzanese, la rivière qui les limite et qui va expirer dans le golse de Valinco, les rivages en-delà, et les superbes possessions des habitans d'Olmeto qui les surmontent, les angles et contours ultérieurs, et toujours en ligne horizontale de Porto-Pollo, de Cavo-Nero, de Capo di Muro, marqués par des tours, puis le golfe de Lyon, immense et sans bornes. Au nord, des montagnes se dressent et s'épuisent en quelque sorte dans les cimes neigeuses d'Asinao, et les fourches gigantesques de Bavella, points de départ d'autres montagnes qui dessinent comme des Alpes intérieures dans l'ile, et se la partagent, selon l'adage corse, en-deçà et delà des monts. Des neiges permanentes couronnent leurs crêtes, derniers forts défensifs des seigneurs ultramontains; elles leur ont survécu et semblent étaler le suaire de leur puissance. Il Castello di Renaccio vous est indiqué au doigt dans le lointain par tout habitant des basses-régions. Les plaines de Coscione, désormais pâturages communaux, lui sont adjacentes. C'est dans ces lieux aérés et purs, argentés par des sources d'une limpidité rare, parfumés d'herbes et de plantes aromatiques, labourés par un nombre infini de ruisseaux d'eaux vives, nourriciers de truites frétillantes, que les bergers des plages transfèrent leurs troupeaux à chaque retour annuel de l'été. Exacte reproduction de la coutume écossaise et de l'émigration de ses bergers. On a beaucoup admiré un tableau de la galerie de SommersetHouse, représentant le départ du berger écossais pour les monts Caithness, on l'a mis en parallèle avec celui des pêcheurs de Léopold Robert. A mon sens, l'exil annuel du berger corse renferme autant de matière à inspiration artistique. Les effusions d'une âme ardente en disant adieu à sa chaumière, à ses ustensiles aratoires, en étreignant ses parens infirmes qu'il craint de ne plus retrouver dans des parages où les feux de la canicule menacent de tout fondre, le désir impuissant qu'il aurait de régénérer leur existence aux sources rajeunissantes auxquelles il va s'abreuver, me paraissent autant de germes de sentiment, d'originalité de couleurs locales, et de poésie pour le peintre.

J'employai les jours suivans à faire des excursions. On m'avait cité le canton voisin de Tallano comme méritant la préférence sur les autres. J'y arrivai vers la fin du jour, et au moment où le tintement des cloches de l'ancien couvent remuées par les mains du vieil ermite préposé à sa garde annonçait l'Angelus. Je saisis cette circonstance pour me glisser dans l'intérieur et gravir les degrés de son clocher saillant. Placé debout sur ses marches extérieures, je vis les accidens du sol, les pentes les plus gracieuses, les bourgades de Sainte-Lucie, de Poggio, d'Olmicia, de Cargiaca, de Saint-André, de Mela, d'Altagène, se développer en pavillons soyeux et verts fleurdelisés. La douceur de la soirée et le goût parfait des raisins renommés de la contrée avaient attiré aux vignes une foule de jeunes gens; de toutes parts ce surent des chants de joie, des appels expansifs, des rendez-vous de plaisir, des explosions d'armes à feu, des sons de cor rapportés d'échos en échos, étouffant par intervalles le gros bourdon du Fiume - Grosso, enfin tous les charmes de la campagne avec leur joyeuseté vivante. Je les observai avec intérêt et ne les abandonnai que bien avant dans la nuit.

J'allais poursuivre mes excursions et ma tournée, lorsqu'un événement imprévu, me rappelant sur le continent, m'obligea à les ajourner et à profiter d'un navire marchand qui me mena directement de Propiano à Marseille.

DE Susini, ancien magistrat de la Cour royale de Bastia. Cagliari, capitale de la Sardaigne.

Le bateau à vapeur qui fait le service entre le continent italique et la Sardaigne va régulièrement de Génes à Cagliari, capitale de ce royaume. Cette partie de l'ile, connue sous le nom du Cap de Cagliari, est la plus peuplée, et le golfe au fond duquel se trouve cette capitale est vaste et sûr. Depuis la pointe de l'extrémité nord de la Corse, qui, de loin, semble faire avec la Sardaigne une seule île, on navigue en vue de hautes montagnes; le pays, quand on s'en approche, est varié par ses côtes découpées; mais c'est quand on a tourné la pointe de Carbonara, extrémité méridionale, qu'on voit se déployer un immense demi-cercle de trente-cinq milles d'étendue, où la nature étale toute la pompe d'un climat qui participe à la fois de l'Europe et de l'Afrique. Le voisinage de la Sicile et l'aspect des palmiers font rêver un monde nouveau, et le voyageur élevé aux usages de nos villes, en cessant d'apercevoir les traces de la civilisation italienne, se croit au bout de l'Univers, bien que la traversée se soit faite avec promptitude.

Dans l'impatience naturelle aux voyageurs curieux, le temps semble s'allonger de toute l'étendue du pays qu'on parcourt ; et quelque rapide que soit le passage d'une contrée à l'autre, quand les habitudes et l'aspect des localités changent d'une manière bien tranchée, on sent au fond de la pensée s'agiter l'instinct de l'espace et des différences. On éprouve donc entre Gènes et Cagliari le besoin d'arriver, et peut-être ne serait-il pas inutile de chercher, en arrivant, l'herbe sardoine qui, au dire des Romains, avait la vertu de produire le risus sardonicus passé en proverbe. Cependant à mesure que le bateau s'avance dans la rade de Cagliari et s'approche du port, le voyageur contemple avec une joie secrète la ville assise sur la pente d'une colline, et couronnée par les bastions du château. Puis en mettant pied à terre, il retrouve la population, le bruit, le mouvement d'une ville maritime et les édifices d'une grande ville.

Cagliari est composée de quatre parties qui se réunissent et forment, de la rade, un bel aspect. La partie qu'on nomme le Château est habitée par les autorités, la noblesse et les gens aisés; c'est la plus belle: bâtie sur la colline, on y respire un air frais, et le bastion de Saint-Remy, qui sert de promenade, offre une vue admirable. Entourée de murs et de remparts du temps de la

possession de l'ile par les Pisans, cette portion fut plus tard augmentée par Philippe II, roi d'Espagne, et le gouvernement piémontais lui a donné la force d'une citadelle. Les trois autres quartiers sont les faubourgs de la Marine, de Stampace et de Villanuova; ces quartiers ont aussi deux autres petits faubourgs sous les noms de leurs églises paroissiales, de Saint-Tennera et de Saint-Avendres.

Si le voyageur qui vient en Sardaigne n'y était attiré que par le désir de voir ce que l'Italie lui a montré avec tant de profusion, des villes et des monumens, il aurait bientôt parcouru Cagliari, et, jugeant par cette capitale du reste de l'île, il pourrait repartir avec le vaisseau qui l'amena; mais dans ce voyage, c'est un peuple dont on a peu parlé qu'il s'agit de visiter, c'est une civilisation retardataire qu'on doit étudier; il faut observer des mœurs, des usages qui ne se trouvent nulle autre part; et, de cette excursion de savant. de cette visite de philosophe, des méditations de l'observateur, il faut extraire, pour les lecteurs sédentaires, un fragment qui puisse les faire assister en idéeaux scènes d'une nation étrangère, et rêver un pays qu'ils ne peuvent parcourir.

Cagliari n'a pas un caractère particulier : comme ville, elle diffère peu des villes maritimes de l'Italie; sa situation amphithéâtrale seule la rend riante et gaie. Le port est un des plus beaux et des plus sûrs de l'Europe; un banc de sable qui ferme les deux tiers de son embouchure y met à l'abri les bâtimens, et des flottes très-nombreuses peuvent hiverner et radouber leurs vaisseaux sans craindre ni vents ni tempêtes. Le lazaret est vaste et commode; et, pour la facilité des marchands, on a construit un édifice superbe, à douze portes, destiné au magasinage des marchandises, qu'on y dépose gratis. La ville, dans son ensemble, est plus grande que peuplée; c'est le siége du gouvernement, des tribunaux de haute juridiction, des Cortès ou états-généraux. On y compte, outre la cathédrale, trente-huit églises, dont quelques-unes ont un caractère d'originalité, entre autres celles qui furent bâties par les Pisans dans le onzième siècle.

La population peut s'élever environ à quarante mille âmes. Le luxe y règne, le commerce y est florissant, et, comme résidence du vice-roi et de l'archevêque primat, elle est le point de départ de toute chose; elle donne le mouvement; elle semble pour les autres villes un modèle à suivre en tout.

Après quelques jours de repos à Cagliari, on éprouve bientôt le besoin de parcourir l'île, et de la traverser dans toute sa longueur pour se rendre à Sassari, la seconde ville du royaume. La meilleure manière de voyager dans ce pays, c'est à cheval, et comme les chevaux y sont à très-bon marché, et qu'ils coûtent peu à nourrir, on peut en acheter et se faire conduire par un habitant qui remplit à la fois les fonctions de guide et de valet. De la sorte il est facile de tout observer, le pays et les sites, les insulaires et leurs mœurs.

Pour éviter les redites et la similitude des détails, nous nous bornerons ici à une description générale, en ayant le soin de citer tous les endroits qui diffèrent par quelques particularités, et de décrire tout ce qui offrira quelque intérêt spécial.

De grandes difficultés entravent le zèle du voyageur qui veut parcourir la Sardaigne. Le désaut de routes, le manque des ressources les plus communes, les périls auxquels l'expose, dans quelques cantons, le caractère inquiet des habitans; enfin les dangers non moins redoutables du climat pendant plusieurs mois de l'année, voilà des obstacles capables de ralentir l'ardeur de l'homme curieux de parcourir une contrée si peu connue. Mais si l'existence de cette île fut dans tous les temps moins brillante que celle de l'Italie ét de la Sicile dont elle est voisine, si des l'époque où elle perdit pour jamais son indépendance par une conséquence naturelle de ses vicissitudes politiques, les arts et les lettres ne purent y fleurir, toutefois la nature n'a pas été ingrate envers elle : sa position géographique, sa température, ses productions, lui auraient permis aussi de tenir une place remarquable dans les annales du monde, si une sorte de fatalité ne se fut opposée à ce qu'elle prit l'essor.

D'un autre côté, quand on compare la Sardaigne à la Corse et aux autres îles de la Méditerranée, on est forcé de reconnaître qu'outre sa plus grande étendue, elle tient aussi un rang plus distingué. En effet, il est difficile de trouver une contrée qui, sur une surface resserrée entre des limites assez étroites, réunisse une si grande diversité d'objets dignes de fixer l'attention de l'observateur: elle présente successivement une extrême variété de montagnes, de terrains, de mines et de fossiles. Quoique les anciens monumens qu'on y trouve ne soient ni aussi nombreux ni aussi beaux que ceux de l'Italie et

de la Sicile, ils ne laissent pas d'être fort remarquables sous le rapport de leur origine et de leur haute antiquité, et l'amateur peut y suivre l'excursion du savant avec la certitude d'y recevoir les émotions qui nous attendent aux traces d'une civilisation si fortement attestée par les ruines et par l'histoire.

Parmi ces ruines on remarque principalement les Nuraghes, constructions cyclopéennes ou pélasgiques qui consistent en une réunion de gros blocs, sans aucun ciment. Les savans s'accordent peu sur la destination de ces monumens, mais on ne peut nier qu'ils appartiennent à une époque très-reculée. Les Nuraghes sont assez communs en Sardaigne, et le mieux conservé est celui de Borghidu.

T.

Description physique de la Sardaigne.

La Sardaigne est située au midi de la Corsc. dont elle suit la direction du nord au sud, et dont elle ne fut probablement séparée qu'à une époque assez récente, selon la science géologique. Cette ile est située au milieu de la Méditerranée avec plusieurs iles adjacentes; sa forme ressemble à celle de l'empreinte d'un pied humain; sa longueur est, du midi au nord, de soixante-une lieues, et sa largeur de trente-quatre de l'est à l'ouest; le détroit de Bonifacio, qui la sépare de la Corse, est de trois lieues. C'est un des points dont la situation est la plus favorable aux relations commerciales: elle peut servir d'entrepôt aux différens pays dont la partie occidentale de la Méditerrance baigne les côtes. En effet l'Italie, la Sicile, la Barbarie, l'Espagne et la France, peuvent être considérées comme autant de points à l'extrémité de différens rayons à peu près égaux. tirés vers une circonsérence dont cette ile serait le

Aux avantages d'une pareille position, la Sardaigne joint celui d'avoir des côtes découpées par un grand nombre de golfes et de baies presque tous à l'abri des vents, et Cagliari se trouve placée sur la route de presque tous les vaisseaux qui, du Levant, vont dans l'ouest et dans le nord de la Méditerranée. Outre le port de cette capitale, on en compte onze, dont ceux de Palmas, de Porto-Conte et de Terra-Nuova sont les plus considérables.

La principale partie de la surface de la Sar-

CARDAIGNE.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

d'aigne se compose de montagnes dont on compte cinq chaînes, entre lesquelles on trouve de belles et riches plaines et des vallées considérables. La plus grande, connue sous le nom de Campidano, et renommée par son étendue et sa fertilité, commence près de Cagliari; elle n'est d'abord qu'un simple vallon, puis elle s'élargit jusqu'à la mer vers le sud-ouest. Cette plaine est une des parties les plus cultivées du royaume : elle abonde en productions céréales et en vins; cependant elle est loin d'atteindre le degré de culture dont elle est susceptible et auquel probablement elle fut portée autrefois, alors que l'île était le grenier de Rome. Les autres plateaux ne sont pas moins fertiles.

La Sardaigne est environnée de plusieurs petites iles qui en sont séparées par des bras fort étroits, et qui ont aussi leurs chaînes particulières. Les principales de ces îles sont celles de l'Asinara, de Saint-Pierre et de Sant'Antioco, auxquelles on assigne environ trente milles de circonférence.

La surface de la Sardaigne, entremêlée de collines et de montagnes non moins fertiles que les vallées et les plaines, a des étangs fort considérables et fort riches en poissons de toutes espèces; plusieurs rivières l'arrosent, et les eaux thermales y sont abondantes. Quelques marais existent, principalement pendant l'hiver et le printemps. On peut considérer les lieux où ils se trouvent comme insalubres, mais ils sont susceptibles d'être desséchés sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre des travaux bien considérables.

Le climat de la Sardaigne est tempéré, en proportion de sa latitude; le nom de climat insulaire lui est très-applicable. L'étendue de cette île est trop peu considérable pour que les vents de mer, qui rafraîchissent en été et qui réchauffent en hiver, n'y exercent pas une grande influence. La marche des saisons est assez régulière dans l'île. Les vents qui y dominent sont le nord-est et l'est; dans les mois d'été, on éprouve dans les parages voisins des calmes qui durent quelquefois plusieurs jours de suite et contrarient la navigation; mais ils sont utiles aux pêcheurs de corail et de sardines qui se tiennent dans les eaux de l'ouest.

Les pluies étant peu fréquentes pendant la saison des chaleurs, les orages sont aussi rares; et les grêles destructives qui, sur le continent, réduisent en péu d'heures des cantons à la misère, sont à peu près inconnues en Sardaigne; il y a peu de tremblemens de terre, et l'insalubrité de l'air n'existe, quoi qu'on en ait dit, que près des étangs et le long des rivières; les cantons élevés sont sains comme partout ailleurs, et en tout temps.

La Sardaigne fournit des granits, des porphyres et des marbres; les mines offrent un peu d'or, de l'argent, du mercure et du plomb : cette dernière substance est surtout fort commune. Les mines de fer méritent d'être citées, à cause de l'abondance et de la qualité du minerai et du métal excellent qu'il produit. Le cuivre est assez rare.

Le règne végétal est, en Sardaigne, à peu près le même qu'en Corse et en Italie : le pin, le liége et le chêne vert y croissent partout ; le figuier, le grenadier, la vigne, y donnent de bons fruits, lors même qu'on ne les soigne pas ; le palmiste, le plus petit des palmiers, et le dattier, apporté d'Afrique, y sont communs, ainsi que le cactus. Mais c'est surtout dans le règne animal que cette île, relativement à son étendue, renferme de nombreuses espèces, parmi lesquelles le mouflon est l'animal le plus caractéristique. Les chevaux y sont fort nombreux; ils y vivent libres et sauvages, et pour les dresser les insulaires ont inventé des moyens assez ingénieux.

La population de la Sardaigne était, lors du dénombrement de 1824, de quatre cent quatrevingt-dix mille âmes. On compte seize cents familles nobles et seize mille cinq cents familles de bergers. Les Sardes sont doués d'une grande activité d'esprit : la poésie, la controverse et les disputes scolastiques ont pour eux un attrait particulier. Le Sarde est en général d'une stature médiocre; il a le corps svelte et bien proportionné, la taille très-fine, les jambes fortes et bien droites, le teint un peu bronzé, les cheveux noirs, la physionomie spirituelle, beaucoup de vivacité et de souplesse dans les mouvemens et dans les gestes. Les femmes sardes sont surtout remarquables par leurs grands yeux noirs et par la finesse de leur taille, avantages qui les dédommagent de leur teint un peu rembruni.

Le Sarde est hospitalier par nature et laborieux par boutades. La chasse, la danse et les plaisirs de la table sont ses principaux délassemens; il aime le luxe dans les habillemens. Sa piété, quoique mêlée d'une sorte de démonstration bruyante et dramatique, n'en est pas moins sincère. Aussi constant dans ses haines que dans ses affections, il se sépare rarement de la personne à laquelle il s'est uni par les liens du mariage. Le désir de la

vengeance se fait sentir là comme en Corse: « L'in-« jure, le tort, ont été faits à moi seul: donc c'est « à moi seul qu'il appartient de les venger, » tel est le raisonnement que font les Sardes. L'éducation des classes élevées est à peu près la même que sur le continent. Les dames ont un goût décidé pour la danse et les modes françaises; les femmes de la dernière classe ne savent ni lire ni écrire, mais en revanche elles sont fort laborieuses.

II.

### Aperçu historique de la Sardaigne.

Diodore de Sicile et Strabon s'accordent à reconnaître pour la colonie la plus considérable celle que Iolaüs mena en Sardaigne. Les oracles, disent ces deux historiens, précédèrent la colonie; elle sut méditée, préparée et conduite par le sang le plus pur de l'antiquité; elle y arriva en triomphe, se plaça au centre, et sut le principe de la vie civile, de l'agriculture, des villes, ensin d'une nation, et laissa après elle une mémoire éternelle. On a de plus ajouté que les Thespiades la conduisirent et que Iolaüs en sut le ches.

Quoi qu'il en soit, le nom d'Ichnusa que portait l'île à cause de sa forme assez semblable à celle de l'empreinte d'un pied humain, fut bientôt remplacé par celui que l'ile conserva depuis, et qui paraît lui avoir été donné par une colonie de Libyens sous la conduite du fameux Sardus, fils de Maceris, surnommé l'hercule thébain, à qui l'oracle avait prédit l'immortalité s'il allait peupler la Sardaigne alors connue sous le nom d'Ichnusa. Plusieurs auteurs regardent cette colonie comme la première qui se soit établie dans l'île, et considèrent Sardus comme son fondateur. Une médaille consulaire prouve que telle était aussi l'opinion des Romains; elle appartient à la famille Atis, et porte pour légende : Sardus pater. C'est la seule médaille qu'on connaisse comme réellement frappée dans l'ile.

Vers l'an 528 avant J.-C., les Carthaginois, sous la conduite d'un certain Machæus, entre-prirent la conquête de cette ile; mais les Sardes réunis aux Corses opposèrent une vigoureuse résistance, et Machæus s'en retourna à Carthage avec les débris de sa troupe, et il paya par l'exil sa mauvaise fortune.

Douze ans après, une nouvelle armée carthaginoise, sous les ordres d'Asdrubal, éprouva en Sardaigne le même sort que la première. Peu

de temps après, les Carthaginois s'emparèrent de l'Espagne. Cette conquête leur facilita celle de la Sardaigne: ils attaquèrent les Sardes à l'improviste et en firent un grand carnage. Pendant les deux cent soixante-huit années que paraît avoir duré la domination punique en Sardaigne, jamais la paix ne put se conserver dans l'intérieur de l'île.

La première expédition romaine dont l'histoire fasse mention est celle de Cornélius Scipion, l'an de Rome 494. L'année suivante, Sulpitius Paterculus envahit presque totalement la Sardaigne. Les soldats mercenaires à la solde de Carthage se soulèvent contre leurs dominateurs; ils proposent aux Romains la conquête de l'ile, et les Carthaginois sont forcés de renoncer à là Sardaigne en faveur des Romains, et de leur payer en outre une sonme de douze cents talens.

Les Sardes, jaloux de leur indépendance, détestèrent bientôt le joug des Romains comme ils avaient détesté celui des Carthaginois, et finirent par éclater contre Rome, qui envoya Manlius Torquatus à la tête d'une armée pour les soumettre. Bientôt ils se révoltèrent de nouveau; la république les soumit encore, mais afin de prévenir les séditions, elle déclara la Sardaigne province romaine, et quatre ans après, en 526 de Rome, elle y envoya le premier préteur Marcus Valérius. Caton l'ancien fut preteur en Sardaigne; il y mena le poète Ennius, auquel il donna la charge de centurion.

Sous le règne de Tibère on exila dans cette ile quatre mille Juifs et Égyptiens, et sous ce même empereur, le gouvernement de Sardaigne fut séparé de celui de la Corse, qui jusqu'alors n'avait formé avec elle qu'une même province. La Sardaigne est une des contrées de l'empire où la religion chrétienne a été le plus promptement et le plus généralement répandue; plusieurs auteurs du pays y font aborder les apôtres saint Pierre et saint Paul. Toutefois, l'île peut se glorifier d'avoir donné naissance ou asile à une grande quantité de saints personnages, et plus d'une fois elle fut teinte du sang des glorieux martyrs de l'Église chrétienne.

Sous la domination mal affermie des empereurs d'Orient, la Sardaigne eut à souffrir des courses des Vandales, et vers le milieu du cinquième siècle de l'ère chrétienne, ces barbares l'envahirent entièrement. Les Sardes expédièrent secrètement des ambassadeurs auprès de Léon, empereur d'Orient, pour le prier de mettre fin

à leurs maux, et une armée sous les ordres de Marcelin parvint bientôt à chasser les Vandales de cette île. Une seconde expédition de Vandales eut lieu en 471: Bélisaire, général de Justinien, les expulsa définitivement; et enfin le fameux eunuque Narsès, successeur de Bélisaire au commandement des armées du même empereur. reprit en 552 la Sardaigne sur les Goths, qui s'en étaient emparés après la défaite des Vandales.

Les Sarrasins, si connus par leurs excursions dévastatrices, commençaient à se rendre redoutables à tous les peuples de l'Italie méridionale, lorsque, en 720, ils abordèrent en Sardaigne. Après avoir massacré la garnison grecque, ils pillèrent les églises et les tombeaux; ils s'emparèrent également du corps de saint Augustin, que Luitprand, roi des Lombards, racheta et fit transporter à Paris, où il fit élever en son honneur une église magnifique.

Alors les villes qui échappèrent au fer et au feu tombèrent en ruine faute d'habitans; la population diminua d'une manière effrayante; les champs furent abandonnés; les monumens d'utilité publique, tels que routes, aqueducs, etc., furent détruits, et la Sardaigne se vit encore réduite à implorer le secours des défenseurs étrangers.

A cette époque, les papes, dont le pouvoir temporel s'accroissait de jour en jour, eurent au sujet de la Sardaigne des démélés avec plusieurs rois lombards. Charlemagne, en 774, ayant vaincu Didier, le dernier de ces monarques, fit rentrer sous la domination de l'Église ce qui lui avait été enlevé. Louis le Débonnaire, successeur de Charlemagne, ratifia cette donation et y ajouta la Sardaigne, où les papes envoyèrent un gouverneur. L'autorité des papes s'y conserva jusqu'à l'invasion des Maures, l'an 1000.

Alors Muset, roi des Sarrasins, après s'être emparé de l'ile, avait établi sa résidence à Cagliari. A la nouvelle de cette conquête, le pape prêcha une croisade contre les Musulmans, promettant la possession de l'ile à celui qui la délivrerait du joug africain. Les Pisans furent les premiers à armer une flotte. Ils parvinrent à chasser Muset; mais celui-ci revint bientôt, et le pape Benoit VII réunit, pour cette seconde expédition, les deux républiques de Gènes et de Pise.

De la domination pisane la Sardaigne passa au gouvernement d'Aragon et d'Espagne. Le premier

soin des nouveaux conquérans fut de détruire le gouvernement des juges; mais ils n'y purent réellement parvenir qu'après quelques années; il en fut de cette invasion à peu près comme de celle des Romains: les Génois, et surtout les Pisans, ainsi que jadis les Carthaginois, ne cédèrent qu'à la force et ne cessèrent d'y fomenter des insurrections.

Ces guerres continuelles, et la mauvaise administration des finances, obligeant les rois d'Aragon à recourir à des emprunts qu'ils étaient dans l'impossibilité de rembourser, ils crurent remplir leurs engagemens et suppléer au paiement de leurs dettes, par la dispensation des grâces et des priviléges, et surtout par des exemptions; de façon qu'en affranchissant d'une obligation commune une partie de la nation, et faisant retomber le fardeau sur la masse du peuple, la classe qui était déjà la plus malheureuse fut ainsi seule à payer les dettes du gouvernement.

A mesure que les priviléges et les exemptions se multipliaient, les hommes qui supportaient une double charge ne virent d'autre moyen de soulagement que celui d'entrer à leur tour dans la classe des privilégiés. Telle dut être la source de cette nuée de gens titrés dont fourmille la Sardaigne.

Quant aux lois en vigueur, nous n'en connaissons aucune avant le fameux code appelé Carta de Logu, promulgué en langue nationale, par Éléonore d'Arborée en 1395. Pour le culte, la religion dominante en Sardaigne fut toujours la catholique romaine. La langue catalane et l'espagnole furent employées dans les actes du gouvernement; elles devinrent aussi celles que parlèrent les classes élevées.

En 1720, Victor-Amédée de Savoie, roi de Sicile, ayant échangé cette île contre la Sardaigne, s'occupa avec un véritable zèle du sort de ses nouveaux sujets: il régla la police intérieure et l'administration de l'île, et malgré les occupations que lui donnaient ses affaires du continent, ce monarque prit d'excellentes dispositions pour améliorer ses possessions nouvelles.

Charles-Emmanuel III, son fils, lui ayant succédé en 1730, ne négligea rien pour élever ce pays au rang de ses autres états de terre-ferme : l'agriculture, le commerce, les lettres, la tranquillité publique, l'augmentation de la population, furent les principaux objets de ses sollicitudes. La Sardaigne reçut, sous le règne de ce

prince, une nouvelle existence, et se vit en fort peu d'années en état d'atteindre la marche de la civilisation de l'Europe.

Sous Victor-Amédée III, la retraite du ministre qui avait tant contribué à la gloire du règne précédent, et plus tard la révolution francaise, furent des événemens funestes aux progrès de l'île : les bonnes intentions dégénérèrent insensiblement; les hommes qui ne vivent que d'abus et de priviléges n'étant plus tenus en respect par une force supérieure, reprirent le dessus; et ce fut en cet état que se trouvait la Sardaigne lorsqu'elle fut, en 1792, menacée d'une invasion de la part de la République française. La guerre enlevait à Victor-Amédée une partie de son ancien héritage; il laissa aux Sardes le soin de leur propre défense. L'amiral Truguet échoua dans son entreprise; ce fut dans cette expédition que Napoléon fit ses premières armes, et qu'il concourut, comme lieutenant d'artillerie, à l'attaque de l'ile de la Madeleine et du fort Saint-Étienne.

Le roi, content de la conduite des Sardes, les engagea à lui adresser des demandes sur ce qu'ils croiraient utiles: les députés recurent à Turin un bon accueil; mais par la politique du cabinet à cette époque, ils perdirent leur temps, et revinrent dans leur patrie, sans autre profit que de vaines promesses. Il résulta de ces contretemps une espèce de révolte qui se pacifia à l'intercession du Saint-Père.

En 1796, le roi Victor mourut; Charles-Emmanuel monta sur le trône, et cet événement fut suivi de près de l'invasion du Piémont par la République française. La cour quitta Turin en 1798, et le roi et sa famille débarquèrent à Cagliari. Les Sardes accueillirent les proscrits avec des transports d'affection. Le duc d'Aoste, frère du roi, sut nommé gouverneur des provinces de Cagliari et de Gallura, et le duc de Montferrat, second frère, eut le cap et la ville de Sassari. Fatigué de la vie errante que les chances de la guerre l'obligèrent à mener dans la péninsule, et veuf en 1802 de Clotilde de Bourbon, sœur de Louis XVI, Charles-Emmanuel abdiqua en faveur du duc d'Aoste, Victor-Emmanuel, et se retira à Rome, où il mourut en 1819, dans la maison conventuelle des Jésuites.

Le nouveau roi, forcé de quitter Naples, qui, en 1806, tomba au pouvoir des Français, aborda en Sardaigne, et y vécut jusqu'en 1814, époque où il recouvra ses états du continent. Les inquiétudes causées par les entreprises des Barbaresques

ne lui permitent pas de tourner ses soins sur les occupations tranquilles de l'administration de la justice et l'encouragement de l'agriculture ; mais il augmentala marine et organisa l'armée, et malgré la maladie épidémique qui en 1816 ravagea l'île, on peut dire que, sous la maison de Savoie, les Sardes conservèrent la plus grande partie de leurs priviléges et améliorèrent leur sort. Par elle on vit se former des magasins d'emprunt de blé destinés au profit de l'agriculture; des mesures furent prises pour la sûreté des personnes et des propriétés; les mariages furent favorisés dans les classes pauvres; la langue italienne fut introduite et remise en usage. La maison de Savoie pourvut aux besoins, secourut les indigens, encouragea les lettres, fonda une société agraire, établit un musée, et entreprit une route centrale dans un pays où aucune route n'était tracée.

#### III.

### Usages et coutumes des habitans.

La Sardaigne est une île ou les mœurs se sont conservées et transmises sans altération. Le récit en est assez curieux pour qu'il mérite d'être rapporté ici.

Parmi les usages singuliers des pâtres de la Sardaigne, de ceux surtout qui habitent la partie montueuse et septentrionale de l'île, j'en ai remarqué deux : celui qu'on appelle le compérage et le commérage de la St-Jean, et celui de la Ponidura.

Deux personnes de sexe différent, et en général mariées, se choisissent réciproquement comme compère et commère de la St-Jean; l'arrangement se conclut à peu près deux mois à l'avance: à la fin du mois de mai la future commère prend un grand morceau d'écorce de lirge, le roule en forme de vase, le remplit de terre, et y sème une grosse pincée de froment de la plus belle qualité. La terre étant arrosée de temps en temps et avec le plus grand soin, le froment germe rapidement, de sorte qu'au bout d'une vingtaine de jours on voit une belle touffe, qui prend alors le nom d'Elme ou de Nenneri.

Le jour de la St-Jean, le compère et la commère prennent ce vase, et, accompagnés d'un cortége nombreux, s'acheminent vers une église des environs. Dès que l'on y est arrivé, le compère ou la commère jette le vase contre la porte; puis tout le monde mange ensemble une omelette aux herbes. Ensuite chacun, plaçant ses.

SAFINATOINE.

COSTUMES SARDES.



mains sur celles de son voisin ou de sa voisine, répète, en chantant à haute voix et à plusieurs reprises, ces mots : compère et commère de St-Jean. On danse pendant plusieurs heures, et la fête est terminée.

Voilà pour le compérage. Quant à la Ponidura ou Paradura, la pensée qui a présidé à l'introduction de cet usage est une pensée d'humanité, une pensée chrétienne : lorsqu'un berger a éprouvé des pertes et qu'il veut remonter son troupeau, l'usage l'autorise à faire ce que l'on nomme la ponidura ou paradura. C'est une quête de bétail que cet homme fait dans son canton, et même dans les cantons voisins. Chaque berger lui donne au moins une bête jeune, de sorte qu'il a bientôt un troupeau d'une certaine valeur sans contracter d'autre obligation que celle de rendre le même service à quiconque pourra venir le réclamer de lui.

Ces scènes de la vie pastorale se reproduisent dans tous les actes de la vie des paysans sardes. L'originalité qui règne dans leurs cérémonies, opposée à la vulgarité ou à la guinderie des nôtres, fait du Sarde un peuple à part, un monument historique, ou nous pouvons aller nous convaincre de la vérité de ces récits naïfs des mœurs de nos pères. La poésie des mariages, par exemple, qui chez nous est arbitrairement exclue, nous la retrouvons dans les campagnes de la Sardaigne, encore tout ornée de cette forme simple et pure des premiers âges, encore revêtue de la robe antique.

Lorsqu'un jeune paysan du Campidano, riche propriétaire, veut épouser une fille d'un village voisin, d'une condition égale à la sienne, il tâche d'abord d'obtenir le consentement de son père: celui-ci, après le lui avoir accordé, va tout seul chez les parens de la jeune fille, et leur annonce les intentions de son fils. Quelquefois il s'exprime en langage figuré: « Je viens, dit-il, chercher une génisse blanche et d'une beauté parfaite que vous possédez, et qui pourrait faire la gloire de mon troupeau et la consolation de mes vieux ans. »

Les hôtes, qui comprennent ce dont il s'agit, répondent dans le même style, et il s'établit entre eux un dialogue extrêmement bizarre. Feignant assez souvent de ne pas bien saisir l'objet de la proposition, les parens de la fille vont chercher tour à tour leurs enfans, qu'ils présentent l'un après l'autre à l'étranger, en lui disant : « Est-ce là ce que vous venez demander? » En-

fin, après avoir eu l'air de chercher long-temps ce que le messager désire, ils reviennent amenant comme par force la jeune fille. Alors l'étranger se lève de son siége, et, frappant des mains, il s'écrie : « C'est ce que je souhaite. »

Si la demande est accueillie, on règle sur le champ les affaires d'intérêt, on fixe même la valeur des cadeaux réciproques. Ces cadeaux s'ap-

pellent segnali (signes, gages).

Le jour des échanges arrivé, le père de l'époux, ainsi que plusieurs de ses parens et de ses amis, qui dans cette circonstance portent lé nom de Paralymphos, vont en grande pompe à la maison de la future, où l'on a eu soin de fermer la porte. Ce n'est ordinairement qu'après les avoir laissés frapper à la porte à plusieurs reprises, et lorsqu'ils seignent de s'impatienter, qué de l'intérieur de la maison on commence à répondre. On leur demande ce qu'ils veulent ét ce qu'ils apportent : Ondras e virtudis (honneur et vertu), s'écrient les paralymphes. A ces mots, la porte s'ouvre, et le maitre de la maison, qui fait semblant de s'être caché et d'ignorer qu'on les ait fait attendre, va au-devant d'eux, les accueille avec cordialité, et les introduit dans la chambre de réception où toute la famille, en habit de parure, se trouve rassemblée.

Alors se font les échanges de cadeaux; puis on sert un repas et la compagnie se sépare. Le mariage ne suit pas toujours immédiatement cette cérémonie : on attend pour le contracter que les époux aient réuni le nécessaire du ménage. Huit jours avant la bénédiction nuptiale, on procède à la cérémonie nommée su portu de sa robba (le transport du trousseau). Elle a toujours lieu avec Leaucoup de solennité.

L'époux, accompagné de ses parens et de ses amis, tous à cheval, part de la maison paternelle; une quantité de chariots proportionnée à celle des objets qu'on doit transporter suit la troupe. Quand on est arrivé à la demeure de la fiancée, les parens de celle-ci remettent le trousseau à l'époux; il fait charger chaque objet sur ses chariots et il retourne à sa maison.

Deux joueurs de launedda, choisis parmi les plus habiles, ouvrent la marche. De jeunes garcons, des filles et des femmes viennent ensuite: tous sont parés de leurs plus beaux habits, et portent sur leurs têtes ou sur leurs épaules les objets fragiles que l'on n'a pas cru pouvoir placer sans risque sur les chariots: un garçon tient sur son épaule un grand miroir à large cor-

niche dorée; un autre a de chaque côté un tableau de saint, peint avec des couleurs vives et tranchantes; puis d'autres portent la faïence ou la porcelaine, les pots à fleurs en verre bleu, etc. Immédiatement après marchent de front quatre ou six jeunes filles, ayant chacune sur leur tête plusieurs oreillers garnis de rubans couleur de rose et ornés de fleurs et de feuilles de myrte. La cruçbe de bronze ou de terre dont la mariée doit se servir pour aller puiser de l'eau à la fontaine, repose ce jour-là sur un bourrelet écarlate placé sur la tête de la plus belle fille du lieu; ce vase a presque toujours une forme antique.

A cette avant-garde succède une nombreuse cavalcade, au milieu de laquelle l'époux se sait remarquer par l'éclat de son habillement et le riche équipement de son cheval. Bientôt après, le son des grelots annonce le départ des chariots : ils sont trainés par des bœus, dont l'extrémité de chaque corne, entourée de bandelettes, porte une orange. Enfin le patient molentu (l'âne), la queue et les oreilles ornées de myrte et de rubans, ferme la marche.

Après la célébration du mariage à la paroisse de la fiancée, on se réunit chez la nouvelle mariée, où l'on sert une espèce de déjeûner. C'est alors que les époux, assis pour la première fois à table l'un à côté de l'autre, doivent manger un potage dans la même écuelle et avec la même cuillère. Puis le cortége se remet en marche pour conduire la mariée au domicile de son époux.

Ces cérémonies empruntées aux anciens par les montagnards sardes ne s'arrêtent pas aux fêtes, aux mariages et aux naissances; tous les usages relatifs aux principaux événemens de la vie sont conservés avec une scrupuleuse exactitude: aussi retrouvons-nous dans les cérémonies funèbres une grande analogie avec les neniæ des præficæ romaines.

S'il meurt quelqu'un, on place son corps au milieu d'une chambre, le visage découvert et tourné vers la porte. Alors des parens ou des amis du défunt, souvent même des femmes salariées, vêtues de leurs habits de deuil et tenant à la main un mouchoir blanc, entrent dans cette chambre en gardant le plus profond silence; elles ont même l'air d'ignorer le décès de la personne qu'elles viennent pleurer. Tout-à-coup elles poussent un cri de surprise et de douleur qui est suivi de pleurs et de sanglots; elles donnent des marques du plus violent désespoir: les unes s'arrachent les cheveux, les autres se roulent à terre.

Mais bientôt le calme succède à cette bruyante affliction; une de ces femmes se lève comme inspirée; son visage s'anime, elle improvise en vers un long éloge du défunt; elle le déclame en cadence, et finit chaque strophe par ces cris: Ahi! ahi! ahi! qui sont répétés en chœur par toutes les femmes.

Le discours, le ton dont il est prononcé, les cris et les gestes qui l'accompagnent, varient suivant la qualité de la personne que l'on pleure.

Pour une jeune fille, la déclamation de la præfica et les cris de ses compagnes ont quelque chose de tendre et de mélancolique; les cris deviennent plus forts, si l'on déplore la perte d'une jeune mère.

Mais rien n'égale les hurlemens qui se font entendre aux funérailles d'un homme tué par son ennemi: ce n'est plus cet accompagnement triste et lugubre, c'est un cri de rage et de désespoir, un appel à la haine et à la vengeance.

Quoique cet usage soit défendu par le Gouvernement et par l'Eglise, les montagnards trouvent toujours le moyen d'éluder la vigilance de l'autorité; ils se croiraient déshonorés si, avant de descendre au tombeau, un mort ne recevait pas cette marque authentique d'estime de ses proches et de ses amis. L'ensemble de toutes ces cérémonies funèbres porte dans l'île le nom d'attito. Les règles du deuil sont rigoureusement observées; il est bien rare qu'une femme convole à de secondes noces.

IV.

## Départ de l'île.

De Cagliari pour se rendre à Sassari, qui est la seconde ville du royaume, on traverse l'île dans toute sa longueur en passant par Ales, ville florissante, et par Oristano, ville maritime qui se trouve du côté opposé à l'Italie. La route que l'on suit, en partie dans la vallée, est assez bonne; mais le chemin qui, à travers les montagnes, mène à Tempio, est plus curieux en ce sens qu'il fournit aux voyageurs les occasions d'observer les mœurs des montagnards. De Tempio on descend au port de Longo-Sardo, et de là, en traversant le détroit de Bonisacio, on est en Corse; et la Corse, c'est la France.

H. Augen.

# SICILE.

Messine est une ville de cinquante ans. Le dernier tremblement de terre de 1783 l'avait ruinée presque de fond en comble, et c'était le cinquième ou sixième qu'elle souffrait dans le siècle. La ville est sortie peu à peu de ses ruines; de nouveaux édifices se sont élevés à la place des anciens; mais la terreur du désastre est partout empreinte : les maisons rebâties sont basses, aucune ne dépasse deux étages; l'on voit encore à l'une des extrémités de la ville de petites baraques de bois qui ont servi de refuge aux habitans lors de la catastrophe, et qui, la catastrophe se renouvelant, sont destinées à leur en servir encore.

Le tremblement de terre n'a pas seulement changé l'aspect physique de Messine, il a fait une révolution dans son commerce et sa richesse. Jusque-là Messine avait passé pour l'une des cités les plus actives et les plus opulentes de l'Italie: aujourd'hui il n'en est plus ainsi; son commerce est fort déchu, et malgré la franchise accordée à son port, elle n'a pu ressaisir le sceptre arraché de ses mains; sa population même est tombée audessous de 75,000 habitans.

Telle qu'elle est cependant, Messine a un aspect vivant et gai. Les rues sont larges, bien aérées, et elles paraissent encore plus spacieuses, grâce au peu d'élévation des maisons. Le seul édifice à voir est la cathédrale; encore est-ce un monument sans unité: c'est un centon de toutes les écoles, depuis le gothique du douzième siècle jusqu'au rococo du dix-huitième. Sa plus belle décoration est un double rang de colonnes de granit égyptien transportées là, dit-on, de l'ancien temple de Neptune; leur pureté sévère et noble contraste avec les dorures lourdes et massives des autels, et tout cet ensemble de pièces rapportées et discordantes est peu agréable à l'œil. Le temple est consacré à la madone della Lettera, ainsi nommée de la lettre qu'elle écrivit du ciel aux Messinais. « Elle aurait mieux fait, leur disait le vice-roi Osuna, de vous envoyer une bonne lettre de change. »

Malgré les exagérations de l'orgueil municipal, on ne peut citer une seule des constructions modernes qui ait du caractère; toutes, d'ailleurs, sont badigeonnées d'une couleur jaune dont l'efset est détestable. Le vice-roi ayant annoncé sa visite, l'intendant (préset) se mit en frais pour le recevoir dignement, et il ne trouva rien de mieux que de faire passer la ville à l'ocre; on peignit jusqu'à des colonnes de marbre.

Messine eut une école de peinture; son Raphaël est Jérôme Alibrandi, qui vécut avec le Giorgione, connut Léonard de Vinci, étudia Corrége, et rapporta dans sa patrie, comme l'abeille dans sa ruche, une riche moisson de souvenirs, de traditions et d'études. Avant lui déjà la famille des Antoni avait jeté de l'éclat sur leur ville natale. Antonio d'Antonio, contemporain de Cimabué, fut le premier rejeton de cette tige illustre; mais le plus renommé fut l'Antonello dit de Messine. Élève de Masaccio, c'est lui qui étudia le premier et communiqua à l'Italie la peinture à l'huile, restée jusqu'alors un secret dans les mains de Van Eych. Antonello mourut à Venise en 1501. Polydore de Caravage transporta plus tard à Messine son école de clair-obscur. Il fut assassiné par un de ses élèves calabrais: expiation tardive et sanglante du meurtre d'un ancien poète messinais, Ibicus, assassiné vingt siècles auparavant dans les forêts de la Calabre. Tout le monde sait la fameuse histoire des grues dénonciatrices.

L'ancienne Messine était la patrie d'Euhémère, hardi penseur qui avait écrit l'histoire du ciel antique au point de vue de la philosophie, soutenant que les dieux n'étaient que des grands hommes. Le poète Ennius avait traduit son livre en latin.

Messine n'a plus de philosophes; elle n'a plus ni peintres ni poètes; mais la nature y est aussi belle encore qu'en ses plus beaux jours. Les pieds plongés dans les eaux du Phare, la ville s'élève en amphithéâtre aux flancs d'une montagne ou la végétation méridionale éclate dans toute sa pompe, et qui couronne la cité d'une guirlande éternellement verte que les hivers ne sauraient flétrir.

Errant un jour à travers les rues et les carrefours, mon voyage de découverte me conduisit au - dessous d'une église dont la physionomie mauresque me frappa. J'y montai : c'était le monastère de S. Gregorio. De près l'effet change, et je ne trouvai qu'un campanile borrominesque taillé en limaçon comme la Sapienza de Rome. Mais de la terrasse la vue est divine: on plane de haut sur la ville, on en domine les rues, les places, les jardins; on en respire les orangers; et ce beau port dont la courbe est si gracieuse, cette mer si bleue, si limpide, cette côte de Calabre si sévère et si grande, toutes les splendeurs de cette nature semi-européenne, semi-africaine, se déployaient devant moi baignées dans un air transparent, inondées d'un soleil d'or. Quelques voiles argentées animaient le Phare; une procession défilait sur la rive.

Les vues de la montagne ne le cèdent pas à celles de la marine : des touffes de genéts, le laurier-rose, le cactus, serpentent le long des ravins, et forment des courans de verdure et de fleurs. Plus bas l'olivier, le myrte, l'aloès, disputent le sol aux métairies, aux ermitages et jusqu'aux faubourgs de la ville. L'Etna seul manque au spectacle.

Je redescendis dans le cœur de la cité par une suite de petites rues rapides et tortueuses ou la misère a planté sa bannière. Là, on pourrait se croire au lendemain du tremblement de terre, tant les murs sont lézardés, les maisons en désordre. Usées par le soleil et par la peine, les femmes perdent de bonne heure les grâces de leur sexe, et leurs grands yeux noirs étincellent d'un éclat fébrile. La mante indigène dont elles s'enveloppent leur donne de loin une physionomie lugubre; on dirait des bohémiennes. La mante sicilienne, manto, est un grand voile noir de soie pour les riches, de serge pour les pauvres, qui les enveloppe de la tête aux pieds, et ne laisse voir que les yeux; c'est le haïque des femmes maures. Les très-jeunes filles portent quelquefois la mante blanche; mais le noir est la couleur sacramentelle.

Les hommes n'ont guère meilleure mine que les femmes: couchés en haillons au seuil des églises, ils rappellent, sans en avoir la fierté ni les proportions antiques, ces beaux mendians romains du Capitole et de la place du Peuple. L'habitant de la marine est moins oisif; les soins de la pêche l'occupent, et sa barque intrépide affronte en toute saison les embûches de Charybde et de Scylla.

La pêche du pesce spada, espadon, est la grande affaire de ces parages: c'est une chasse plus qu'une pêche, et les péripéties en sont quelquefois tragiques; l'épée dont l'animal est armé est si forte qu'elle peut transpercer d'outre en outre et la barque et oeux qui la montent. Cette

pêche s'exécute encore aujourd'hui telle qu'elle est décrite dans Polybe, et, chose singulière! plusieurs mots grecs sont restés dans les signaux que s'adressent l'un à l'autre les pêcheurs. Le nom même de reuma (psupa), qu'ils donnent au flux et refinx du détroit, est le mot grec pur.

Messine ne possède pas d'autres monumens des âges helléniques; elle fut cependant une des premières colonies grecques fondées sur les côtes de Sicile. Son nom primitif était Zancla, qui veut dire faux : elle le devait à la forme de son port, et le port lui-même avait été formé par la faux de Saturne, qui l'avait laissée tomber du ciel. Tous les accidens du pays avaient ainsi été poétisés par la mythologie païenne. Le cap Pélore, aujourd'hui cap du Phare, avait été consacré au dieu de la mer par Orion le chasseur gigantesque : les troupeaux d'Hercule y pâturaient ; les filles du Soleil y gardaient ceux de leur père; mais les temples ont disparu avec les dieux qui les habitaient, les tremblemens de terre en ont enfoui jusqu'aux derniers vestiges.

Deux routes mènent de Messine à Palerme. L'une, neuve et aujourd'hui carrossable, passe par l'intérieur de l'île; l'autre, pierreuse et à peine tracée, suit toute la côte septentrionale: je choisis la seconde.

La montagne franchie, et le passage en est long et pénible, on retrouve la mer Tyrrhénienne de l'autre côté. Un grand château carré est le premier objet qui frappe sur ces marines : c'est Spatafora, dont le nom revient souvent dans les annales du moyen âge; il est maintenant désert, et tombe en ruines. Quand j'y passai, un groupe de vieilles femmes filaient non loin à l'ombre d'un bois d'orangers; un grand troupeau de bœuss rouges, à cornes exorbitamment longues, ruminait au pied des cactus; quelques chèvres broutaient le genêt des collines, et un paysan demi-nu écorchait la terre avec une charrue tirée par un âne. Telles sont les scènes vulgaires et fort peu chevaleresques qu'abritent partout aujourd'hui les vieilles tours de la féodalité sieilienne.

A quelque distance est Milazzo, l'ancienne Mylæ, bâtie sur une presqu'île que sa fertilité avait fait baptiser Chersonèse d'Or, Chersonesus aurea, et qui plus tard fut célèbre par ses cannes à sucre. Homère y place l'étable des troupeaux d'Apollon, et une belle grotte percée par la nature, à l'extrême pointe, a été décorée du nom de Polyphême; elle sert encoreaujourd'hui d'étable.





A peine sorti de Milazzo on découvre l'Etra. C'est la première fois que je l'apercevais depuis que j'avais mis le pied dans l'île. La transparence de l'air laissait voir la neige disposée par bandes verticales le long du cône; des bouffées de fumée s'élançaient du cratère, et montaient au ciel. On eût dit un autel immense où brûlait l'encens de la terre. Mais on le perd trop tôt de vue : une chaîne boisée le couvre d'un rideau de verdure.

Une grève sèche, puis une suite de petits sentiers bordés de jasmins et de chèvrefeuilles conduisent de Milazzo au cap de Tyndare, haut promontoire formé par une montagne qui sort de la mer à pic. Le chemin qui la gravit est raide et fort escarpé. C'est au sommet que s'élevait l'antique Tyndaris, ville bâtie et baptisée par Tyndare, le père de Léda; et cette mer est assez belle pour revendiquer sa part de la voluptueuse légende: elle est digne du cygne séducteur. Les Dioscures nés de l'œuf divin avaient des temples sur la montagne, et les médailles qu'on y déterre portent avec leur image celle de Léda leur mère.

Tyndaris avait été le berceau de la pastorale grecque: la première bucolique y fut composée et chantée en l'honneur de la statue de Diane, apportée ici par Oreste du fond de la Tauride. L'antithèse est un peu forte, et le nom d'Oreste s'associe assez mal aux idées pastorales; mais il est à remarquer que l'idylle coule dans le sang des Siciliens: la Sicile est la patrie de Moschus et de Théocrite, ces princes de l'idylle grecque; et le seul poète indigène qui mérite d'être cité parmi les modernes, l'abbé Giovanni Meli, est un poète bucolique.

La ville antique a disparu; des lambeaux de murailles, les vestiges d'un théâtre, quelques marbres épars, un portique à demi ruiné et qui aujourd'hui sert d'étable aux porcs, voilà tout ce qu'il en reste. Quant aux temples, ils se survivent du moins par l'idée dans une petite église chrétienne consacrée à saint Philippe de Neri, et desservie par trois campagnards habillés en ermites. Quelques familles rustiques végètent autour du sanctuaire en d'ignobles bouges. Tels sont les modernes citoyens de Tyndaris; tels sont les gardiens des gracieuses traditions du vieil Olympe.

Le site d'ailleurs est anwage et triste. Jetés cà et là dans la solitude, quelques cyprès épars portent le deuil de la cité disparue, et marquent son tombeau; un télégraphe agite ses grands bras

dans l'espace; quelques troupeaux maigres cherchent une herbe rare à travers les pierres. Du côté de la terre, l'œil se perd en un dédale de hautes collines boisées. Du côté de la mer, le spectacle est plus beau : l'archipel de Lipari coupe de masses de verdure la monotonie des flots, et plus loin la fumée blanche du Stromboli se balance au gré du vent et ondoie comme un panache.

Je redescendis la montagne de Tyndaris pour en gravir bientôt une autre qui forme le cap de Calavà. C'est la configuration générale de toute cette côte : de huit en dix milles se dresse quelque nouveau promontoire, et les terres de l'un à l'autre se creusent en golfes plus ou moins profonds. Quant au cap de Calavà, ce n'est qu'un roc rouge et dur, d'une forme hardie, d'une aridité complète; mais ces roches nues se teignent d'admirables reflets, et les accidens de la lumière y sont brusques et frappans. Comme j'étais là, le soleil se couchait : caché déjà derrière un long rideau de nuages, il n'éclairait au-dessous de lui qu'une ligne de mer que la brise soulevait comme une lame d'or liquide; la petite île d'Alicuri, sur laquelle il était comme suspendu, nageait dans un océan de feu; l'horizon était sillonné de bandes larges et éclatantes qui allaient se fondre peu à peu dans l'azur du crépuscule naissant; l'œil ne discernait pas le point où la mer finissait et où commençait le ciel; peu à peu les teintes s'adoucissent, les obliques rayons pâlissent, s'éteignent, et l'astre submergé sombre au sein des flots.

Les scènes des marines varient peu ; c'est toujours la même succession de promontoires nus et montagneux, de golfes sinueux et cultivés. La population des côtes est rare et assez chétive; les villes et les villages sont bâtis plus haut, à quelques milles dans les terres. Les grèves étaient autrefois gardées par des tours, et une cavalerie d'élite, cavallari, circulait de l'une à l'autre. Les cavallari ont disparu, les tours sont abandonnées aux corbeaux et aux corneilles; mais elles font bien dans le paysage : l'une d'elles s'élève à la pointe d'un rocher dit Pietra Perciata ou Pertuisa, d'une galerie percée dans son sein. Plus loin est le château de Brolo, dont le seigneur a laissé une mémoire sinistre : son château était armé, dit-on, de trappes et d'oubliettes; et l'on montre un balcon où il se permit un jour de pendre un capucin par les pieds. Ce repaire, bâti sur un rocher comme la tour voisine, est, comme elle, à demi ruiné; l'aloès croît dans les fissures.

Viennent ensuite les valanche ou précipices

de Naso, côte rude et rocailleuse qui aboutit aux délicieuses campagnes du cap Orlando. Ce n'est pas une descente, c'est une montée aux enfers; après le Tartare, l'Élysée. On retrouve là la végétation forte et riante des environs de Messine. Le grenadier, le genêt, le jasmin, bordent la haie, et d'espace en espace fleurissent des bois d'orangers. Le bleu de la mer est ravissant à voir à travers leur feuillage sombre et luisant. Les torrens desséchés sont pleins de lauriers-roses, les collines couronnées de villages et de châteaux-forts.

D'accident en accident j'atteignis le bois de Caronia, le plus vaste de la Sicile, le seul même qui mérite le nom de forêt : des monts de Sori, qu'il couvre tout entiers, il vient mourir à la mer, et formait à lui seul vingt-quatre fiefs appartenant tous au duc de Terranuova. Ces solitudes sont pleines de sangliers, de chevreuils et de renards; elles l'étaient autrefois de voleurs. Leur nom en est demeuré suspect; mais elles valent mieux que leur réputation, et les rencontres fâcheuses y sont rares. Les arbres les plus communs sont l'olivier sauvage (oliastro), l'yeuse et le liége : ce dernier est une branche d'industrie lucrative.

Je m'étais joint à une caravane pour traverser le bois; des campieri (gardes) du duc ouvraient la marche; venaient ensuite des paysans sur leurs ânes, des muletiers sur leurs mules, puis un cavalier de Messine qui se rendait à Palerme, et avec qui je faisais route depuis deux jours. Il était fort versé dans les légendes du pays; il en avait de prêtes pour toutes les tours et pour tous les châteaux. Derrière nous marchaient deux Compagnons d'Armes qui nous servaient à la fois d'escorte d'honneur et d'escorte de sûreté.

Ces compagnies d'armes siciliennes sont assez bien entendues; on pourrait les imiter ailleurs : chaque district en a une, composée d'un capitaine et de douze cavaliers; commis à la sécurité des routes, ils sont responsables de tous les vols qui s'y font, et afin que leur responsabilité ne soit pas un mot, on exige du capitaine un cautionnement, et l'on retient à chaque soldat une partie de sa paie. Un voyageur est-il volé sur la route, il porte plainte au magistrat, et si le vol est prouvé on lui en restitue la valeur. Cette institution a eu l'avantage de faire de tous les voleurs des compagnons d'armes.

La caravane marchait donc à la file dans le bois de Caronia. Resserré entre les arbres, le sentier est fort étroit, on ne peut aller qu'un de front; de plus il est pierreux, plein de cailloux roulés, où les fers des chevaux faisaient feu et où l'on trébuche à chaque pas. Les muletiers n'en avaient cure; sûrs du pied de leurs mules, ils se livraient à elles, et, le bonnet de coton pendant sur l'oreille gauche, ils chantaient des airs siciliens. Fidèles à leur rôle d'éclaireurs, les campieri marchaient en silence; mais un des compagnons d'armes de l'arrière-garde qui avait sa trompette faisait chorus avec le corps d'armée; les échos de la forêt retentissaient du bruit du clairon.

On arriva ainsi à la marine de Caronia (1). La ville est plus haut sur les collines. Là, la caravane se divisa : les uns montèrent à la ville, les autres poursuivirent leur route; mon compagnon et moi restâmes seuls. Il ne nous fut pas facile de nous accommoder pour la nuit; nous ne trouvâmes pas même de fondaco. Le fondaco sicilien est comme la venta espagnole : c'est une étable plus qu'une hôtellerie; on y trouve en général du fourrage pour les bêtes, mais rien pour les hommes : d'où il résulte qu'en Sicile comme en Espagne il faut, si l'on veut manger, porter ses vivres avec soi. Le fondaco sicilien est le véritable fondack maure; même dénûment, même saleté.

Nous ne trouvâmes pas même cette misérable ressource: nous installâmes comme nous pûmes nos montures harassées dans l'écurie d'un paysan, nous en envoyâmes un autre au fourrage, et, nous couchant à la belle étoile sur des manteaux de poil de chèvre, nous attendions avec résignation la pluie classique des pavots de Morphée, lorsque le destin envoya dans notre chambre à coucher, qui était un pré, le propriétaire d'un casin voisin; il connaissait mon compagnon, et nous dûmes à cette circonstance heureuse bon souper, bon gite et le reste. Cette petite aventure donnera à connaître les difficultés et les fatigues d'un voyage en Sicile.

Le lendemain, mon compagnon et moi nous nous séparâmes: lui continua la route directe; moi qui, pour le moment, étais las des marines et avide de nouveaux sites, j'allai faire un grand détour par les montagnes. Nous nous quittâmes à Santo-Stefano; je pris ma route vers Mistretta.

L'intérieur de la Sicile est peu connu; les

<sup>(1)</sup> C'est là qu'était Calacta, cité aicanienne fondée par Deucétius.

voyageurs le négligent; ils font le tour des côtes, et s'en contentent. L'intérieur, il est vrai, n'offre pas le même intérêt : il n'y a ni monumens d'art ni ruines grecques, pas une ville digne d'être citée. Les villages qu'on honore du nom de villes se ressemblent tous : ce sont de confus entassemens de maisons jetées pêle-mêle par-dessus ravins et rochers. Les rues, non pavées, rivalisent de raideur et d'aspérité avec les plus mauvais sentiers de montagnes. Les églises sont sans caractère; et s'il s'en trouve quelqu'une gothique, on est sûr qu'elle est modernisée selon le plus mauvais goût.

La population est toute agricole. Les paysans partent le matin pour les champs, le soir ils se retirent dans les villes: de là vient qu'il n'y a en Sicile, au moins dans l'intérieur, ni hameaux ni villages proprement dits. Les fermes isolées sont bien plus rares encore. L'antique peur du brigandage est la cause première de cette concentration des populations rustiques. Mais la civilisation n'a rien gagné à ces agglomérations forcées, et telle ville de vingt et même de trente mille habitans n'est pas plus avancée qu'ailleurs un hameau de cinq ou six feux.

L'ignorance est générale et grossière à n'y pas croire; elle n'est pas le privilége exclusif du laboureur; l'homme comme il faut (galantuomo) et le cavalier même lui disputent la palme. C'est ainsi qu'un de ces citadins qui était bien, ma foi! baron, me demandait un jour si la Suisse n'était pas près de l'Arménie; et le curé du lieu prenait le géographe Strabon pour une ville des côtes. On avait déjà vu un singe prendre le Pirée pour un homme. Il serait aisé de multiplier ces échantillons du savoir insulaire; mais c'est en fait de religion et de culte que leurs erreurs étaient surtout risibles. Leur première question était toujours celle-ci : Amico mio, siete cristiano? Ils ne peuvent se persuader qu'un ultramontain n'adore pas les idoles. Tout cela ne les empêche point d'avoir une haute idée de leur supériorité; ils s'imaginent de bonne foi être à la tête de la civilisation, et ils professent le plus profond mépris, non-seulement pour les étrangers, mais aussi pour tous les Italiens du continent. L'insulaire est pour eux l'homme modèle. Nul doute qu'il ne soit sorti de la cuisse de Jupiter.

La rareté des voyageurs faisait de moi un objet d'étonnement; j'entrainais sur mon passage les populations entières. Je n'ai pas à me plaindre précisément de leur inhospitalité; mais ils sont hospitaliers par curiosité plutôt que par humanité. Un habitant m'accueillait-il sous son toit, je payais cher mon écot; car on m'accablait de questions, souvent puériles, et j'étais obligé de faire la leçon à mes hôtes, petits et grands, comme un véritable pédagogue. Le rôle était d'abord assez piquant; puis, comme les questions étaient toujours et partout les mêmes, cela devenait fastidieux. Ajoutez à cela que si j'avais beaucoup d'écoliers, je n'avais jamais d'écolières. Les femmes occupent un rang fort subalterne dans toutes les cités campagnardes. Reléguées dans la cuisine et condamnées exclusivement aux soins du ménage, elles ne paraissent pas même à table : l'épouse est la servante plutôt que la maîtresse de la maison. Ce sont tout-à-fait les vieilles mœurs patriarcales.

Telle est la physionomie générale des villes de l'intérieur. Quant à la nature, elle est sévère, triste, plus agreste que pittoresque. L'île est traversée par une longue chaine de montagnes, les antiques Nebrodes, qui paraissent n'être que la continuation de l'Apennin de Calabre, et qui vont expirer à l'ancien cap Lilybée, l'un des trois promontoires classiques de la Sicile. Cette longue chaine se subdivise en plusieurs branches et prend divers noms. La partie la plus sauvage et la plus élevée est connue sous celui de Madonie: c'est là qu'il faut étudier la Sicile dans ses mœurs pastorales et dans ses sites alpestres. La Madonie a un caractère qui lui est propre. Si elle ressemblait à quelque chose du continent, ce serait aux Apennins de l'Abruzze.

Mais avant de nous engager dans ces montagnes et de redescendre de là aux marines, parlons de quelques villes, et, avant toutes les autres, de Castro-Giovanni, l'antique Enna. Dernier boulevard de ces Sicaniens indomptés qui furent rebelles à la civilisation importée des Grecs, comme les aborigènes de l'Abruzze semblent l'avoir été à celle des Romains, l'antique cité d'Enna est un des points lumineux des obscures et primitives annales de la Sicile. C'était la ville de Cérès, divinité de l'agriculture et des moissons. Cette première institutrice de l'humanité avait là un temple dont l'antiquité a célébré les merveilles, et dont Verrès plus tard décima les richesses. C'est là que la fille de Cérès, Proserpine, la reine des fleurs, fut ravie à sa mère par le dieu de l'abime.

A l'aspect de ces lieux consacrés on se reprend à tous ces vieux symboles de la mythologie, et

l'on demande à la nature le mot de ces poétiques énigmes. Souvent même on le pénètre du premier regard : il est écrit en caractères impérissables dans les fleurs de la prairie, sur les rochers de la montagne. C'est ici le cas : les hauteurs que couronne la ville de Castro-Giovanni sont percées de grottes profondes, et l'on comprend à leur vue comment l'imagination ébranlée des premiers hommes en a fait des bouches de l'enfer. Proserpine, fille de quelque princesse indigène, aura péri dans l'une de ces cavernes, quelque ravisseur épris de sa beauté l'y aura entraînée : de là l'intervention du roi des ombres. C'est ainsi que les lieux expliquent les traditions, et que les fables ne sont souvent que l'explication ou le simple énoncé des faits naturels.

Et, à ce propos, qu'il nous soit permis de rappeler une de ces légendes mythologiques dont nous avons déjà parlé. Les filles du Solcil, disaient les poètes, gardent les troupeaux de leur père aux prairies de la Sicile. Pouvait-on dire d'une manière plus poétique que les bœufs siciliens sont rouges, tandis que ceux du continent sont gris?

La moderne Enna n'a gardé de sa mère que le site, l'un des plus pittoresques de la Sicile. Elle occupe le centre de l'île; elle en est l'ombilic ( ομφαλος), comme Delphes était celui de la Grèce, et cette circonstance de localité lui donne un intérêt singulier. Du haut du campanile de la cathédrale on domine l'île depuis la mer d'Alicata, qui ferme de ce côté l'horizon d'une ceinture bleue, jusqu'aux sommités fumantes de l'Etna, qui vu de loin, a, dans son isolement et dans sa forme, quelque chose du Mont-Blanc. On aime à songer que le géant a été contemplé de là par les mille générations qui se sont succédées sur l'illustre rocher d'Enna : ce furent d'abord les Sicaniens aborigènes; puis vinrent les Grecs leurs vainqueurs, puis les Romains, vainqueurs des Grecs, et après eux les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Souabes, les Espagnols, tous les peuples qui ont imprimé leur nom sur la poussière insulaire. Tous, chacun selon ses imaginations et ses croyances, ont attaché, à la vue du prodige, une idée, un sentiment. La superstition, la terreur, la science, la poésie, l'ont tour à tour baptisé; et lui, immuable sur sa base éternelle, la tête couronnée à la fois de flamme et de glace, il a vu couler devant lui toutes ces générations, toutes ces croyances, tous ees cultes; il en verra passer bien d'autres.

Castro-Giovanni est un trésur de vues posse l'artiste; il n'a qu'à se placer au hasard, il es sûr de bien tomber, car la nature pose toujouars, et partout elle est pittoresque. A l'une des extrémités de la ville est un promontoire au some muet duquel s'élevait l'ancienne forteresse aujourd'h ui ruinée; on a planté auprès une croix, et c'est là surtout qu'éclate dans sa magnificence l'inépuisable richesse du paysage. Quant à la ville, elle est très-irrégulière, très-escarpée; les maisons sont dispersées au hasard sur les rochers, et la moitié des habitans logés dans ces cavernes que la nature a creusées et que l'art s'est chargé du soin d'agrandir. Le lierre et des lianes souples et gracieuses en masquent l'entrée, et l'intérieur en est parfois éclairé par une lampe antique déterrée aux environs. En voyant, le soir, sortir de ces antres nocturnes les femmes siciliennes enveloppées dans leurs mantes noires et trainantes. on dirait les mânes sortis des tombeaux pour respirer encore l'air de l'existence.

Le pays qui sépare Castro-Giovanni de Caltanisetta, chef-lieu de l'intendance, est sévère. Après avoir passé une étroite gorge, on entre dans une longue suite de pâturag 3 nus et solitaires où coule le fleuve Salso (: lé), l'ancien fleuve Hymère. Le pont de Capinarso, qui le traverse, passe pour l'une des trois merveilles de la Sicile. L'adage insulaire dit que es trois merveilles sont Monte, Ponte, For \_e mont, c'est l'Etna; le pont est celui-ci; l'fontaine est le Biviere de Lentini, où nous irc plus tard. , jetée d'une Quant au pont, il n'a qu'une arch montagne à l'autre, elle est asse imposante. quoique trop aiguë; et la couleur et de ce jaune ardent des campagnes romaines si a mirable pour le paysagiste. Mais on se demande ce qu'il fait là dans le désert, et pourquoi tan. de solidité, car il ne sert plus de passage qu'aux troupeaux, seuls habitans de ces solitudes. Une grotte profonde, où filtre une source vive, est creusée presqu'à la tête du pont, et sert d'abreuvoir; les hirondelles nichent sous l'arche muette, et, sorti d'un défilé aride et resserré, le fleuve traine languissamment ses eaux salées à travers les lauriers-roses. Le site est austère et mélancolique.

Assez près de là s'élève le mont de Macaluba, volcan, non de feu, mais de gaz. Presqu'au pied est Caltanisetta, le type parfait de la cité campagnarde; c'est un gros village de 36,000 âmes, sans industrie, sans culture, quoique capitale de la province. Il n'y a pas un édifice, pas même

WOLL AND WAS A

les po d, il o Dujet es ex som tich like tis tis

**-**



SICILLE:

Zá

une rue. Dans les derniers troubles de 1820, Caltanisetta fut saccagée par une bande de Palermitains, parce qu'elle s'était rangée au parti de Messine : elle se relève à peine de ses ruines. Le chenil que j'y eccupai avait un balcon sur la place, et cette place se couvrait tous les soirs de paysans revenus du travail; vêtus, suivant la mode sicilienne, d'une cape brune à capuchon, et coiffés du long bonnet blanc pendant sur l'oreille, ils étaient là devisant jusqu'à la nuit. A l'heure de l'angelus, un coup de canon donnait le signal de la prière, et toute cette grande foule de peuple s'agenouillait comme un seul homme. Bien que prévu, le coup d'œil était toujours pittoresque, et le souvenir de cette capitale des montagnes est tout entier pour moi dans cet acte de dévotion champétre.

C'est de Caltanisetta que je repartis pour les marines septentrionales, que j'avais quittées une semaine auparavant. Je repris ma route vers la Madonie, et passai brusquement de la vie des laboureurs à la vie des bergers. Jusqu'au bourg de Pétralie la route est monotone : il faut franchir d'abord une interminable suite de collines sans arbres et sans vue. On descend ensuite dans une petite vallée plus riante; une rivière fraiche la traverse, ombragée de saules et de peupliers : un moulin la peuple; un grand château ruiné la commande.

Un groupe de femmes lavait au ruisseau comme les princesses de l'Odyssée; elles étaient jeunes, et quelques-unes d'une béauté grecque: c'était la première rencontre de la journée, et le soleil pourtant penchait déjà sur l'horizon. Quoiqu'elles fussent là vétues plus qu'à la légère, jambes nues et sein nu, les jolies montagnardes furent moins prudes que Diane: ma présence les déconcerta peu; elle suspendit seulement pour un instant l'ouvrage et les chansons; nous nous saluâmes de loin, et attaquant une nouvelle côte, je rentrai, non sans quelques regrets, dans ma solitude de tout le jour. Le soir je couchai à Pétralie, bourg escarpé dont la citadelle rappelle les beaux jours du comte Roger.

Je fus toute la journée du lendemain en pleine Madonie. Cette contrée est la plus alpestre de l'ile et aussi la plus boisée. Des ruisseaux frais et limpides courent à travers les pâturages, se brisent au milieu des rochers; d'immenses troupeaux de jumens et de vaches reuges comme celles de la Suisse pâturent dans les prairies; assis sur une pointe de rocher, le pâtre domine de là tout son

empire: si quelque génisse rébelle, quelque cavale indépendante s'écarte de la ligne, il la rappelle au devoir par un cri rauque et sauvage, et la discipline se rétablit. Au voyageur altéré qui traverse son royaume il offre le lait pétillant dans une corne de taureau; puis il remonte sur son trône aérien, et fait retentir la solitude des notes lentes et agrestes du chalumeau.

Ailleurs, c'est une bergerie, où l'industrie du laitage est pratiquée sur une grande échelle. Je fus accueilli dans un de ces palais rustiques par une vingtaine de bergers, et par autant de chiens qui troublèrent long-temps de leurs aboiemens la paix des hauts lieux. Le calme rétabli, les pâtres me présentèrent le lait classique, non plus dans la corne de taureau, mais dans un énorme vase de bois qui n'était qu'un tronc d'arbre grossièrement creusé. Après ces préliminaires, la conversation s'engagea: ils me racontèrent leur vie, ils me demandèrent des nouvelles du monde.

La présence d'un étranger est une bonne fortune pour l'habitant de ces déserts. Relégués là neuf mois de l'année, depuis avril jusqu'à Noël, où ils redescendent aux marines, ils deviennent durant ce long exil presque aussi sauvages que les troupeaux qu'ils gouvernent; ils sont d'ailleurs hospitaliers, simples d'esprit comme de mœurs, et pas trop intéressés. Quand je parlai de payer, un niente général éclata avec l'accent de l'indignation; il n'y fallut pas penser. « Croyez-« vous, me dirent-ils, que nos deux cents vaches « et nos quatre cents chèvres ne donnent pas « du lait pour tout le monde? » Telles sont les idylles en action des Alpes siciliennes; elles valent bien les fadeurs pastorales et les bucoliques roucoulemens de nos bergers d'opéra. Celles-là du moins ont l'intérêt de la vérité.

A l'exception de quelques mulets chargés de sel gemme qui brille au soleil comme des blocs de cristal, on ne rencontre personne en ces montagnes; mais la solitude y est douce; l'air libre et parfumé des pâturages rafraichit l'âme. Mille accidens de nature occupent l'œil et le captivent: tantôt l'horizon se ferme, tantôt il s'ouvre, et de riches perspectives se développent au loin: ici des crêtes chenues, là des vallées vertes et tapissées de forêts. Quoique la chaîne soit en général boisée, il y a cependant çà et là quelques points ou la végétation disparait. Rien de plus aride par exemple que ce que les habitans appellent énergiquement le Pic de fer, Cozzo di ferro: c'est une énorme masse de pierre taillée à pie de tous côtés, et dont la

nudité rappelle le Grand Rocher d'Italie. Quoique l'on touchât au mois de juin, de larges plaques de neige blanchissaient la tête du monstre; son pied

plongeait dans une mer de verdure.

Quelques lieues plus loin je recommençai à voir la mer, d'abord par échappées, puis dans son immensité. A mesure qu'on s'en approche, les montagnes s'adoucissent, les champs se couvrent d'oliviers, des casins blancs se suspendent avec grâce aux flancs des collines. Enfin j'atteignis la côte, et ce soir-là j'allai coucher à Cefalu. J'avais ainsi passé dans la journée par toutes les phases et toutes les impressions de la nature, depuis la neige des froides cimes jusqu'à l'olivier des marines brûlantes; je m'étais levé au milieu des pasteurs, je me couchai au milieu des pêcheurs.

Cefalù est une petite ville de pêche et de cabotage; elle est bâtie au pied d'un haut rocher qui fait promontoire comme tous ceux de la côte; mais il est d'un style plus grandiose et plus imposant que tous les autres; sauf quelques rares champs d'herbe, il est d'une effrayante aridité; crénelé dans sa partie supérieure, il est couronné d'un château qui fut célèbre aux temps des Maures. La cathédrale du bourg est gothique, assise sur un plan élevé et flanquée de deux clochers égaux; l'ensemble de l'édifice, tout modernisé qu'il est, a quelque chose d'original. Sa décoration extérieure est une ceinture de mendians les plus audacieux, les plus obstinés que j'aie jamais vus; j'en trainais des processions après moi, et quand je partis ils me firent la conduite plus d'un mille avec un incroyable acharnement.

De Cesalu à Termini le pays est peu pittoresque; il rappelle en plusieurs endroits les côtes déjà parcourues; même végétation, mêmes scènes : ici comme à Spatasora, c'est quelque vieille tour séodale convertie en maison villageoise; là c'est un misérable fondaco envahi par les zingares; resserré parsois entre d'épaisses haies où le genêt et le lentisque en sleur se mêlent à l'aloès et au siguier d'Inde, le chemin serpente entre la mer et les montagnes, tantôt à l'ombre des caroubiers, tantôt au milieu des blés.

Passé le Fleuve Grand, Fiume Grande (et on le passe comme on peut, car il n'y a pas de pont), on voit à gauche la colline où fut Hymère, cette ville si célébrée par Pindare, et à laquelle Silius Italicus fait honneur de la première comédie grecque. La plaine qu'elle occupait s'appelle encore aujourd'hui Pian d'Imera. Quelques débris de murs, des morceaux de briques,

une espèce de sépulcre noirci par les feux du pâtre, voilà tout ce qui reste de la cité pindarique. A quelque distance, une source jaillit du rocher: on aimerait à croire que c'est la fontaine illustrée

par le chantre des jeux olympiques.

La moderne Termini est à huit ou neuf milles plus loin. Ses églises se sont enrichies de la dépouille des temples d'Hymère; il en est peu qui ne possèdent quelques colonnes antiques. C'est à peu près là, sans parler des thermes fameux auxquels la ville doit son nom, le seul intérêt qu'elle offre. Toutesois la maison communale a cela de piquant, qu'on y peut saire un cours synoptique d'histoire sicilienne : on a réuni et incrusté dans le mur d'une salle basse des inscriptions grecques, latines et arabes; il y en a même de phéniciennes, et d'un coup d'œil on peut ainsi passer en revue les nations qui se sont légué l'une à l'autre le sceptre insulaire.

La position de Termini est ravissante : les vues sur la mer et les montagnes y sont divines. L'enchantement continue jusqu'à Palerme. A mesure qu'on s'approche de la capitale, le pays devient plus riant, les villages se multiplient et la culture pare les montagnes sans leur ôter leur caractère. Au bord du chemin est le pittoresque château de Solanto: il occupe le site de l'ancienne Solunte, le premier établissement des Phéniciens sur ces côtes. Aujourd'hui c'est une combrière, et, quand j'y passai, la mer y était teinte du sang des thons. La pêche du thon est la grande industrie de ces parages : c'est plutôt une chasse, comme pour l'espadon, car on tue à coups de lance les inoffensifs prisonniers engagés dans les filets. Quand le passage est bon, ce qu'on en prend est prodigieux; mais les années ne se ressemblent pas.

Trois milles environ avant Palerme on trouve la Bagaria, lieu de plaisance des princes palermitains, comme les bords de la Brenta l'étaient des patriciens de Venise. Les maisons de campagne y sont en grand nombre : quelques-unes brillent par la somptuosité, sinon par le bon goût. Ancien rendez-vous des délassemens sybarites et des plaisirs coûteux, la Bagaria a vu pâlir son étoile; ses beaux jours sont passés, la ruine de la noblesse sicilienne a mis à la réforme toutes ces voluptueuses villas.

De là à Palerme le chemin n'est plus qu'une promenade : les casins s'y suivent, les carrosses s'y croisent; tout annonce une grande ville.

Les abords de Palerme ne trompent pas : Palerme est bien la ville qu'ils promettent; c'est bien vraiment une capitale, elle en a le mouvement et le luxe. L'architecture y manque de pureté, elle ne manque pas de noblesse. Les édifices publics sont trop chargés d'ornemens; mais ils ont de la grandeur, quelques-uns même quelque chose de royal. La ville est divisée en quatre parties égales par deux longues rues transversales qui se coupent par le milieu. La plus belle est la rue du Cassero, du mot arabe alcazar, qui veut dire palais; elle s'appelle aussi rue de Tolède, et, comme son homonyme de Naples, elle est le rendez-vous des oisifs et des filous. Les filous palermitains ont une grande réputation d'adresse : il est rare que le nouveauvenu ne tombe pas dans leurs embûches et ne leur paie pas son tribut. L'autre rue est la Maqueda, ou Strada Nuova; mais elle est moins belle, quoique plus large, et moins fréquentée.

C'est au Cassero qu'il faut étudier la population, car elle vit là pêle-mêle; depuis le prince jusqu'au mendiant, toutes les classes y sont confondues. Le peuple palermitain est, de toute l'Italie, celui qui a le plus de physionomie et le caractère le plus tranché. On sent que si l'on n'est pas encore en Afrique, on n'est déjà plus en Europe. Le Sicilien unit la mobilité italienne à l'impassibilité maure; il est à la fois maître passé dans l'art de la dissimulation et dans la mimique des traits. Cette contradiction même est piquante, et l'union de ces deux extrêmes est un objet intéressant d'observation et d'étude. Si la Sicile avait des mœurs et des passions politiques, elle serait la terre des conspirations, et le secret serait bien gardé.

Palerme est une ville de luxe; mais on voit bien que c'est un luxe hérité, et non un luxe nouvellement créé. C'est ainsi, par exemple, que les plus beaux palais sont meublés à l'antique avec une somptuosité dont les aïeux ont fait les frais: les enfans n'ont eu que le soin de conserver. Il faut s'en féliciter; car ces vieux ameublemens, pour la plupart en cuir doré, ont bien plus de caractère et sont bien plus cossus que nos colifichets du jour.

Armés de leur longue canne à pomme d'argent et tout galonnés d'or, les concierges de ces féodales demeures rappellent une opulence qui n'est plus qu'une tradition. La noblesse sicilienne est ruinée, et, le revenu manquant, elle est trop nombreuse pour que les noms aient encore du

prestige. Il y a encore en Sicile, calcul fait, 123 princes, 90 ducs, 157 marquis, 51 comtes, 29 vicomtes, sans compter les barons, qui sont innombrables; et quant aux simples cavaliers, ils pullulent par myriades.

Revenons au Cassero, qui est la demeure du peuple: c'est là qu'il dort, qu'il dine, qu'il passe les jours et les nuits. Chacun y fait son métier; sans reparler des filous et des mendians, qui forment une minorité respectable, il y a des Vatels ambulans dont la cuisine en plein air exhale des parfums peu suaves. Mais à côté d'eux, et pour les corriger, les marchands de fleurs étalent leurs odorans parterres; ils attachent poétiquement leurs bouquets au bout de longues perches, afin de les offrir de la rue aux dames qui sont aux balcons. Viennent ensuite les aquajoli, marchands d'eaux, chargés de leur petit baril; les plus riches sont en même temps limonadiers; ils cumulent les deux patentes, et dressent aux coins des rues de charmantes petites boutiques portatives, décorées de verdure et de fleurs : la voluptueuse odeur du jasmin domine toutes les autres. Le soir, le concours est plus grand encore; tout Palerme descend dans la rue; les réverbères sont disposés de manière que la ville semble illuminée : cette fantastique illusion se renouvelle chaque nuit. On se promène des heures entières d'un pas nonchalant sur les dalles rafraichies par la rosée. Quand on est las, on va se reposer au théâtre ou dans les cafés. Le sorbet se sert dans des vases d'argent.

Le plus beau et le seul édifice original que possède Palerme, est le Dôme, ou cathédrale. C'est un noble monument de l'architecture que les Siciliens appellent normanno-gothique. L'extérieur est frappant; on y retrouve quelque chose de la grâce mauresque; mais ceux qui l'ont comparé à la mosquée de Cordoue et à l'Alhambra de Grenade n'avaient jamais vu ni l'une ni l'autre; il n'y a aucun rapport entre elles. Que la cathédrale chrétienne ait remplacé une mosquée sarrasine, cela peut être; mais la forme primitive n'a pas été respectée, et l'église a été reconstruite sur un nouveau plan.

Le fond de l'édifice est dans le style du douzième siècle; mais il en est malheureusement du Dôme de Palerme comme de tous les autres temples gothiques de l'île: l'intérieur a été gâté, il ne répond plus au dehors: ici le désaccord est choquant; un artiste privé de goût l'a chargé d'ornemens sans harmonie avec l'ensemble; et l'unité, cette grande loi de toute architecture, est indignement violée. La matière l'emporte de beaucoup sur l'art : c'est une profusion éblouissante de marbres, de jaspes, d'agates, d'albâtre oriental. Le maître autel est dans le genre un modèle de somptuosité et de mauvais goût : on y peut admirer, entre autres richesses, une colonne de lapis-lazuli d'une énorme dimension! : c'est la plus grosse, je crois, qui existe en Europe.

Il reste cà et là pourtant quelques gracieux échantillons de l'œuvre primitive; et entre autres un petit portique normand demeuré intact, ou à peu près, dans la sacristie. Mais le plus riche ornement de la basilique palermitaine, ce sont les mausolées des rois de Sicile; deux sont de marbre blanc, trois en porphyre rouge d'un seul bloc et tout-à-fait semblables au tombeau d'Hélène qui est au Vatican. La statuaire aussi a travaillé au décor du temple, et c'est là qu'on peut faire connaissance avec le sculpteur national Gaggini : élève de Michel-Ange, il rappelle quelquefois les grandes lignes du maître.

Un autre artiste indigène, dont le nom n'a point franchi le détroit, a légué à sa patrie un assez bel héritage pour obtenir d'elle le titre de Raphael sicilien. Son nom est Pietro Novelli, dit le Montréalais, il Morrealese; de Montréal, sa ville natale. Il était né vers 1608, et fut tué d'un coup d'arquebuse dans un soulèvement populaire qui eut lieu à Palerme le 2 août 1647.

Ouoique l'école messinaise ait eu plus d'élan que celle de Palerme, Novelli est sans contredit le premier peintre sicilien. Sa manière tient à la fois de l'école romaine et de l'école espagnole. Ses chefs-d'œuvre dans le premier style sont conservés dans l'église des Jésuites. Là, il est idéal et noble; d'autres fois il s'éloigne de la sévérité romaine pour se rapprocher de la vérité réelle et un peu familière de Velasquez. La dualité de son œuvre est sensible, et la lutte s'explique aisément. Novelli avait étudié à Rome; mais il était Sicilien, il vécut dans son île, et la Sicile était alors, comme on sait, toute espagnole. Il avait connu aussi Vandyck, qui peignit quelque temps à Palerme, et ce troisième élément est visible dans ses derniers ouvrages. Si Novelli eût été un génie de premier rang, il se fut approprié les trois manières de façon à s'en créer une nouvelle qui lui fût propre; mais il ne sut point opérer la fusion, et resta au-dessous de tous ses maitres.

Ses tableaux sont dispersés dans les églises, où nous laisserons les amateurs les aller chercher

seuls; nous n'avons pas le temps aujourd'hui de les y conduire, d'autant plus qu'après le Dôme aucune église de Palerme ne provoque notre sollicitude: la plupart sont des carrières de pierres et de métaux précieux; l'ordre manque partout, et le goût en souffre. Elles sont, de plus, mal situées, adossées aux maisons et perdues dans des rues étroites; elles manquent d'air, et le soleil n'y verse la lumière qu'avec une extrême parcimonie.

Ce n'est pas là toutefois ce qui m'en déplait : je n'aime guère le moderne usage d'inonder les temples de torrens de clarté; j'aime ces lueurs douteuses et ces demi-ténèbres du moyen âge; il y a là plus de mystère, plus de recueillement; l'âme se cherche mieux, elle se replie plus aisément sur elle-même, elle se dégage plus naturellement des liens du monde matériel; le repentir et la contrition n'ont pas besoin de ces-vives clartés; le grand jour les blesse au contraire; le crépuscule leur sied mieux. Mais la dispensation de la lumière n'est point arbitraire; elle se lie à un système général d'architecture : le demi-jour convient à la grisâtre nudité de la nef gothique; il ne convient plus à tous ces menus détails, à cette confusion de mille couleurs dont les écoles modernes ont fait un élément de beauté.

Palerme a une maison de fous qui mérite des éloges. Le gouvernement des aliénés y est fondé sur la douceur et le travail : on les traite bien ; ils forment une communauté, non comme ailleurs un troupeau : on les emploie, chacun selon son degré de clairvoyance, aux soins de l'intérieur : ils sont maçons, jardiniers; ils se sont même fabriqué un théâtre où ils jouent la comédie : les femmes ont, pour s'occuper et se distraire, les soins domestiques. Je ne répondrais pas qu'il n'y eût au fond de tout cela quelque peu de charlatanisme; mais c'est un charlatanisme louable, et le cœur n'est pas serré là comme en tant d'autres établissemens semblables. Le lieu est propre, la vie matérielle supportable, et je n'ai pas vu d'autre emploi de la violence qu'une martingale de cuir appliquée aux plus furieux.

Plusieurs cas de monomanie m'ont frappé dans cette longue galerie de toutes les infirmités de la raison humaine: l'un, frappé de mutisme, n'avait pas rompu le silence depuis plusieurs années; un autre se croit Napoléon, il en affecte le geste, la parole brève; il se dit méconnu, et me prit dans une affection singulière parce que je le traitai de majesté. « Vous du moins, s'écria-t-il, vous



THE NEW YORK
THE NEW YORK

SICILE. 35

ne refusez pas de me reconnaître. » Ce point accordé, sa raison était assez ferme et assez lucide sur les autres terrains.

En revenant de la maison des fous je passai devant un palais dont le maître aurait figuré avec avantage à côté du prétendu Napoléon : il se croyait, lui, roi de Sicile; il se faisait donner de l'altesse et rendre les honneurs royaux; tout cela, bien entendu, dans son intérieur; mais afin de ne point déroger en s'offrant aux regards d'un public qui avait l'insolence de contester la validité de ses titres, il fut vingt ans sans sortir de chez lui. A sa mort, on l'enterra avec pompe. Le monomane était un marquis de Geraci, et le palais habité par cette royauté obstinée est certainement le plus beau de Palerme; le portique en est vaste et léger.

Au temps de la domination sarrasine, Palerme devint la résidence des émirs; elle est restée, depuis, le siège du gouvernement insulaire; elle fut même long-temps, avant que Naples l'eût détrônée, la seule capitale de la monarchie des Deux-Siciles: Prima sedes. Regis corona. Regni caput. Cette inscription, tracée en gros caractères à l'extérieur de la cathédrale et à l'intérieur, sert encore aujourd'hui à enfler l'orgueil indigène, et fait éclater en mainte occasion son inimitié contre Naples.

Quoique Palerme ait été si long-temps maure, ses dominateurs d'outre-mer n'y ont laissé d'autre monument de, leur présence que deux petits casins à la porte de la ville : l'un, nommé la Cuba, est converti en caserne de cavalerie et a peu d'intérêt; l'autre, la Zisa, en a davantage; son appartement le plus élégant est une salle basse, pavée en mosaiques et tapissée d'inscriptions arabes et espagnoles. Une eau limpide y court en murmurant, et l'on voit encore le balcon grillé ou les femmes venaient sans doute prendre le frais sans être vues. Couronnée d'une terrasse crénelée, la Zisa ressemble plus à une forteresse qu'à une maison de plaisance.

Du haut de ses créneaux l'œil se repose avec bonheur, non sur des bosquets, mais sur des forêts d'orangers et de citronniers. Naples ni Gênes n'ont rien de si beau : c'est une fraicheur, ce sont des berceaux de verdure à défier vingt canicules d'Afrique. Entraînée de la mer à la ville, de la ville aux montagnes, la vue ne sait où s'arrêter, tant les provocations de cette nature divine sont de tous les côtés puissantes, irrésistibles. Ce lieu de délices se nomme la Conque d'Or, Conca d'Oro, et jamais nom ne fut mieux justifié. On ne saurait quitter Palerme sans parler de la bienheureuse Rosalie sa patronne, et sans l'aller saluer dans sa tombe, au sommet du mont Pellegrino. Cette montagne, qui domine la ville au nord, est singulière par son isolement et par sa forme. Battue de la mer, elle est comme un écueil avancé opposé à la fureur des vagues, et forme ainsi le dernier anneau de cette longue chaîne de promontoires défensifs qui commence au Phare et que nous avons sulvie jusqu'ici anneau par anneau. Le mont Pellegrino est d'une aridité effrayante : c'est un roc nu, taillé en innombrables aiguilles; on dirait un glacier pétrifié.

Malgré ses escarpemens et ses abimes, l'ascension en est facile; un chemin pavé, coupé à grands frais dans la pierre et soutenu par plus de cent voûtes, conduit les pélerins fort commodément au sépulcre révéré : ce sépulcre est au fond d'une grotte pittoresque d'où jaillit une source. Une chapelle a été pratiquée au sein même de la grotte, comme au mont Gargano. et une statue de marbre blanc représente la sainte endormie sur sa pierre tumulaire. La légende dit que Rosalie était la fille d'un baron Sinibaldi, qu'elle était née à Bivone, qu'elle vécut à la cour du roi Roger, d'où une passion malheureuse la jeta dans ces solitudes. La jeune ermite y vécut long-temps dans l'oubli du monde; elle y mourut, et le parfum des roses, qui se renouvelaient d'elles-mêmes sur la terre qui la couvrait, trahit le lieu de sa sépulture : de là sa sainteté. Sa fête se célèbre en juillet, avec une magnificence qui rappelle les poétiques sensualités des Mille et une Nuits.

A quelque distance de la caverne et à l'extrême pointe de la montagne est un kiosque qui donne sur la mer, et d'où la vue est sans limites. Une colossale statue de la sainte le couronne, et protége au loin les mariniers. De l'autre côté de la montagne, et abritée par elle, se déroule une vallée qui ne le cède à la Conque d'Or ni en fraicheur ni en beauté: c'est là qu'on voit la maison royale de la Favorita et quelques-unes des plus somptueuses villas de la noblesse palermitaine.

Au couchant de Palerme s'élève, sur une hauteur, Montréal, assez méchante petite ville, dont les habitans ont une mauvaise réputation en Sicile; ils passent pour être une colonie de Sarrasins, et on leur en fait un crime, comme si l'île entière n'était pas dans le même cas. Les Palermitains les appellent cerruti, de cerro, qui signifie la mèche de cheveux que les musulmans se laissent pousser à l'occiput.

Du reste on ne parlerait guère de Montréal sans sa cathédrale, qui est métropolitaine de la Sicile, et dont les moines du Mont-Casin forment le chapitre. Elle est bâtie en forme de croix; sa grandeur, son architecture, la richesse de ses marbres, la rareté de ses mosaïques, en font un des monumens les plus précieux de l'île.

Elle a trois nefs: la plus grande est soutenue par vingt-deux colonnes de granit oriental; les chapiteaux sont de marbre blanc, ornés de bas-reliefe; toutes les murailles sont incrustées de mosaïques de smalte de toutes couleurs, représentant l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament depuis la création du monde jusqu'à la Pentecôte. Le plafond est en bois sculpté, mais il a souffert d'un incendie en 1811; la grande porte est de bronze et couverte aussi de bas-reliefs sacrés. Cette magnifique basilique renferme, comme sa rivale de Palerme, les tombeaux de plusieurs rois de Sicile, et, de plus qu'elle, celui de saint Louis. Mais ces divers mausolées, dont les uns sont de marbre blanc, les autres de porphyre, ont été endommagés par l'incendie. Un riche couvent de bénédictins, Santa-Maria-la-Nuova, touche à l'église : c'est là, sur une des parois du grand escalier, qu'est le chef-d'œuvre de Pietro Novelli.

Quelques milles plus avant dans la montagne est un second couvent de bénédictins, San-Martino, où le peintre indigène a laissé deux autres monumens de son génie : un saint Benoît s'infligeant la discipline, et un Daniel dans la fosse aux lions. Situé au fond d'une vallée pittoresque et solitaire, le monastère de Saint-Martin est le plus riche de l'île : il possède des antiquités grécosiciliennes d'un grand prix; son médailler est célèbre et sa bibliothèque riche en manuscrits arabes.

Jusque là si riante, la campagne se dépouille peu à peu et prend une physionomie austère. Passé Montréal, on perd de vue Palerme, la mer, la Conque d'Or, et l'on s'engage en d'étroites vallées. On traverse d'abord quelques assez beaux villages, puis le pays devient désert. A gauche, sur la montagne, est une colonie albanaise (Pian de' Greci) pareille à celles que nous avons visitées en Calabre. A droite est la petite ville de Carini, l'ancienne Hyccara, patrie de Lais. Plus loin est Alcamo, cité fondée au temps de la conquête par un prince sarrasin nommé Alkamah. Son site

élevé, ses tours, ses murailles crénelées lui impriment un cachet singulièrement original.

Elle est la patrie de Vincenzo ou Ciullo, dit d'Alcamo, l'un des fondateurs de la langue du Dante. Il ne reste rien du poète dans sa ville natale; mais on a de lui quelques poésies que l'on peut regarder comme les premiers bégaiemens de l'italien. Ciullo faisait partie de l'académie lettrée fondée à Palerme par l'empereur et le roi de Sicile, Frédéric II, qui était poète lui aussi, et dont les deux fils, Entius et Manfredi, étaient collègues du troubadour d'Alcamo.

A peine sorti de la cité moresque on entre dans une plaine triste et ondulée, abandonnée aux troupeaux; des montagnes arides tour à tour et boisées enveloppent comme une ceinture ces muets pâturages; tout à coup apparaît au fond du paysage le temple de Ségeste. De quelque côté qu'on l'aborde, il est d'un effet charmant; les trente-six colonnes doriques qui en marquaient l'enceinte sont intactes, ainsi que le fronton et l'entablement. Assis au sommet d'une colline d'un accès difficile et flanquée de précipices, l'élégant sanctuaire est plus gracieux encore par son isolement; ses proportions nobles et suaves se dessinent sur l'azur du ciel.

C'est ainsi qu'il faut voir les ruines, surtout les temples; le silence et la solitude ajoutent à leur prestige; les bruits de villes chassent les pensées de recueillement et troublent l'âme dans sa dévotion. Ici rien de semblable : si quelque bruit monte jusqu'au temple, c'est la clochette des troupeaux errans dans les vallons; si quelque figure humaine se glisse furtivement à travera les colonnes, c'est un pâtre : le sanctuaire auguste est pour lui li Pileri di Barbara; il en fait son bivouac, et la fumée de son feu profane tourbillonne autour du fronton et monte au ciel comme jadis l'encens.

Une ruine s'élève sur le mont voisin de San Bonisato: c'est, dit-on, le premier château fort bâti par les Sarrasins dans l'île. Ainsi d'un regard on embrasse deux civilisations, la Grèce et l'Asie.

La nature, après Ségeste, continue à être triste et solitaire. Sorti des pâturages, on met le pied sur la chaussée de Trapani. Trapani est la virgilienne Drépane, la ville où décéda le bonhomme Anchise. On sait par cœur la description des jeux célébrés à son enterrement par le pieux Énée. La cité moderne est propre et bien percée; les rues sont pavées de larges dalles glissantes, et il

y règne un simulacre d'activité. Le port est assez bon, et c'est de là que partent pour la côte d'Afrique les pêcheurs de corail. Cette pêche était jadis une des ressources capitales du pays, mais c'est une industrie déchue; en revanche on y fabrique beaucoup de sel.

Tout près du bord est un écueil appelé Scoglio di mal consiglio, où l'on prétend que Procida rassembla les conjurés de Trapani. Il voyageait en pélerin, et, comme Brutus, il jouait la démence; mais cette tradition est fort apocryphe, et ne s'appuie, que je sache, à nucune autorité. A la pointe du port est un château nommé la Colombara, parce que c'est en ce lieu qu'étaient, dit-on, nourries les colombes consacrées au culte de Vénus, qui avait sur cette côte un temple non moins célèbre que celui de Cérès à Enna. Il couronnait l'Éryx de ses classiques magnificences, et attirait là, aux beaux jours du paganisme, un prodigieux concours de pélerins. Quoiqu'il n'en reste pas de trace, j'y voulus, moi aussi, faire mon pélerinage.

Le mont Éryx, aujourd'hui mont de Saint-Julien, est à quelques milles de Trapani, du côté des terres : on y monte par un sentier dur et escarpé. A la crête est la petite ville de San-Giuliano, qui le baptise. C'est un des lieux de Sicile qui m'a le plus frappé : il règne là je ne sais quel air de mystère qui prend tout d'abord l'imagination. Il semble qu'on marche dans l'enceinte d'un couvent, tant les rues sont désertes et muettes. Les couvens, du reste, y abondent ainsi que les églises; les maisons sont d'une teinte sévère et grisâtre; elles ont peu de jours sur la rue, et les fenêtres s'ouvrent presque toutes sur une cour intérieure soigneusement fermée, d'où l'on entend de loin en loin sortir le chant monotone des fileuses.

Les femmes sont belles, elles en ont du moins la renommée. Elles s'enveloppent tout entières de la longue mante indigène, elles s'en font un voile impénétrable, et ne laissent voir que les yeux. Si la ville a l'air d'un monastère, toutes les femmes ont l'air de religieuses. Toutefois il y a plus de coquetterie que de modestie dans cette pudeur farouche; elles ne se cachent que pour être mieux regardées: la soie molle et flexible presse de si près leur corps, qu'elle dessine leur taille et ne laisse rien perdre de l'élégance des formes. Ainsi voilées, les femmes de l'Éryx marchent d'un pas lent et théâtral. Ce n'est pas ainsi qu'on se représente les antiques prêtresses de la

déesse Érycine, avec leurs couronnes de roses et leur tunique courte et volante; mais le contraste n'est que plus piquant, et, l'imagination remplie de séductions, émue des images paieunes, on s'attache invinciblement aux pas de ces longues figures noires et silencieuses qui ressembleut bien plutôt à des ombres qu'à des femmes. On dirait les filles condamnées à un deuil éternel en expiation des voluptés de leurs mères.

Le roc en saillie ou était bâti le temple de Vénus est occupé maintenant par un château qui tombe en ruine. La vue plonge de là sur la plaine de Bonagie, ou se célébrèrent les jeux de l'Énéide. Plusieurs grottes sont creusées dans le flanc de la montagne : la grotte de l'Harmonie, retraite autrefois des nymphes; la grotte du Géant, ou l'on trouva en 1342 des os d'une grandeur démesurée; la troisième est, selon Cluvier, le véritable antre de Polyphème. Éryx est la patrie du poète Stésichore.

Ce qui frappe aujourd'hui dans la classique montagne, ce sont ses coupures bizarres et les crevasses prosondes dont elle est déchirée. Son aridité est extrême. Lorsque Ovide écrivait ce vers :

## Colle sub umbroso quem tenet altus Eryx,

il ne l'avait certainement pas vue, car rien ne lui convient moins que l'épithète ombreuse. Mais la vue est ravissante; l'Etna excepté, je ne crois pas que la Sicile ait un belvéder plus magnifique. Une longue plaine semée de villes et de villages se déroule au pied, jusqu'aux montagnes de l'antique Agrigente; Trapani, l'écueil de Procida et l'archipel Lilybéen de la Favignana nagent dans la mer d'Afrique. Les Lyncées du pays prétendent bien découvrir en temps calme la côte de Carthage, mais c'est une prétention mal fondée; la pensée devine Carthage, l'œil ne saurait la voir.

La côte de Trapani, en allant vers le midi, est fort nue; c'est une campagne plus souvent couverte de bruyères que d'épis; mais elle est riche en aloès, surtout en palmiers, et à ce titre c'est le site le plus africain de l'île: l'eau y manque comme au désert; les troupeaux et les rares habitans de ces solitudes en sont réduits à quelques puits saumâtres. Il y a bien çà et là quelques bouquets de verdure et quelques maisons rustiques, mais ce sont les exceptions; l'aspect général du pays est la sécheresse et la dépopulation; il n'en est par cela même que plus africain. Balancé sur la grève déserte, le haut palmier captive l'œil et fait rêver. La mer est coupée d'îles: la Favi-

gnana, la plus grande et aussi la plus haute, forme sur les flots un bel amphithéâtre de verdure. C'est là qu'était jadis Motia, ville fondée par Hercule et baptisée, dit-on, du nom d'une de ses maîtresses; il n'en reste pas de trace. La Favignana est maintenant un lieu de déportation.

Marsala est aujourd'hui la ville principale de ces marines. Son nom signifie en arabe Port de Dieu. Elle fut bâtie par les Sarrasins sur les ruines de cette antique Lilybée d'où Scipion l'Africain avait fait voile pour l'Afrique. On ne trouve d'autres vestiges de la ville ancienne qu'une espèce de souterrain appelé Puits de la Sibylle, Pozzo della Sibilla, et quelques débris de colonnes, des médailles, des idoles qu'on déterre de temps en temps; mais toutes ces fouilles n'ont guère offert jusqu'ici d'intérêt, et la ville moderne doit sa réputation à son vin si cher aux Anglais. La fabrication en est presque entièrement dans leurs mains: enrichis par elle, ils prêtent à hypothèque, et profitent de la misère publique pour s'impatroniser à petit bruit dans le pays.

Après Marsala vient Mazzara, qui eut ses jours de gloire sous les Normands. Le comte Roger y faisait sa résidence habituelle : elle eut même l'honneur de donner son nom à l'un des trois Vals ou provinces de la Sicile. La division ancienne a été abolie ; l'île est aujourd'hui coupée en sept intendances: Messine, Palerme, Trapani, Girgenti, Caltanisetta, Syracuse et Catane. Les trois Vals anciens étaient le Val Demone au nord, le Val di Noto au midi, et à l'occident le Val de Mazzara. Mazzara n'est plus rien qu'une petite ville de cabotage, mais l'abord en est pittoresque. Elle est assise sur un vaste banc de rochers percés de grottes et coupés avec une régularité singulière; ceinte de murs, hérissée de tours et de clochers, elle est un des ornemens du paysage. La cathédrale de Mazzara renferme trois beaux sarcophages de marbre blanc enrichis de bas-reliefs. Le premier représente le combat des Amazones, un autre la chasse de Méléagre, et le troisième la légende nationale de l'enlèvement de Proserpine.

Passé Mazzara, la plaine continue; mais les hauts palmiers cessent et sont remplacés par la palme indigène. C'est une plante basse qui s'épanouit en éventail, mais qui se détache peu du sol; il est rare qu'elle dépasse un pied et demi. Toutes ces campagnes occidentales en sont couvertes. On trouve, à quelques milles de la ville, un monument précieux et peu visité de l'industrie grecque:

ce sont d'anciennes carrières connues aujourd'hui dans le pays sous le nom de Rocchi di Cusa. On voit là, épars au milieu des figuiers d'Inde, des fûts de colonnes ébauchés, d'autres encore attachés au massif d'ou on les tirait. Le procédé est curieux: on taillait la colonne verticalement dans le roc en faisant le vide autour; après quoi on la détachait; mais le vide n'ayant guère plus de dix-huit pouces de largeur, l'extraction devait être fort difficile. L'on ne comprend pas qu'on pût scier la base à moins de faire sauter d'abord la paroi antérieure du rocher. Mais tout cela suppose des leviers puissans et de fortes machines.

L'ouvrage est tel que les ouvriers l'ont laissé : des colonnes toutes prêtes à être transportées sont là qui les attendent depuis plus de deux mille ans. Dispersées par fragmens, elle sont semées à une assez grande distance, du côté de Sélinonte; destinées à orner ses palais et ses temples, elles sont comme autant de jalons qui en marquent la route au voyageur. Le pays qui sépare les carrières de la ville ruinée est coupé de champs et de bois; des montagnes de sable amoncelées par les vents surgissent du côté de la mer et la cachent. Ces bords ont quelque chose des maremmes romaines; ils sont comme elles sillonnés de ruisseaux muets et insestés au temps des chaleurs par la mal'aria. Quelques tours de garde se dressent sur les grèves, mais peu sont habitées; ce ne sont plus que de vains simulacres.

C'est sur cette plage aride et marécageuse que florissait l'antique Sélinonte, la palmosa Selinus de Virgile. De vastes ruines attestent sa grandeur passée : ce sont celles de trois temples inconnus qui devaient avoir, l'un surtout, de cotossales dimensions. Les colonnes de ce dernier sont unies, celles des autres cannelées. Les deux seules qui soient encore debout ressemblent à des tours : les chapiteaux et les bases répondent à ces proportions. Ces immenses débris sont couchés dans l'herbe : le figuier , le grenadier végètent dans leurs fissures; le lapin furtif y fait son gite; les troupeaux les outragent. On ne peut détacher fa vue de ces masses imposantes, auxquelles l'instinct poétique du peuple a donné le nom de Piliers des Géans, li Pileri dei Giganti; il semble en effet qu'il ait faitu des géans pour les élever, des géans pour les abattre.

Toutesois un ordre visible règne dans ce chaos. On reconnait, en étudiant les fieux, que la nature et non l'homme a dû être l'auteur de cette destruction. Toutes les colonnes sont renversées



Sprell

INTERIEUR DE ST ROSALIE.



ITALIE PITT.

ENTRÉE DE LA GROTTE DE ST ROSALIE.



SICILE. 39

dans une direction uniforme, du couchant à l'orient, comme par un tremblement de terre; et cette hypothèse est plus probable que celle qui fait abattre ces temples géans par la fureur des soldats carthaginois, lorsque Annibal prit d'assaut la ville. Cette catastrophe fut effroyable; la place fut entièrement pillée, les maisons brûlées, les habitans passés au fil de l'épée, quelques-uns même pilés vivans dans des mortiers de fer; mais l'histoire ne dit pas que le vainqueur ait étendu sa colère sur la demeure des dieux.

La ville descendait des temples vers la mer; et quand la tempête remue ces sables mouvans, elle met à nu des morceaux de colonnes, des pierres taillées, des anneaux de fer, douloureux débris de tant de splendeurs disparues. Une tour, Torre dei Forti, la Tour des Forts, s'élève triste et seule sur cette plage désolée. La campagne ne l'est pas moins: hérissée de ronces et de palmes basses, sillonnée de profonds ravins, elle a pour toute habitation une bergerie; un pâtre est roi du désert. A l'extrémité de la plaine, peu loin des ruines, le fleuve Belici, l'ancien Hypsa, cache ses eaux bleues et profondes sous l'ombre des pins maritimes. Cet arbre élégant et gracieux, que les Siciliens appellent bruga, a chez eux une réputation détestable; ils l'accusent d'avoir servi de gibet à Judas Iscariote.

La route qui des ruines de Sélinonte mène aux ruines d'Agrigente, car sur toute cette côte on marche de ruine en ruine, traverse un pays coupé et malsain. Sciacca est la première et la seule ville qu'on trouve sur la ligne droite; elle est très-pittoresquement bâtie au pied des monts Giummari. Son nom moderne, qu'on fait dériver d'un mot arabe (Syac) qui veut dire bain, n'est que la traduction de son ancien nom Thermæ Selinuntinæ; elle le doit à des étuves naturelles qui attirent encore dans le pays plus d'un impotent. Mais la nature leur vend cher le remède, car elle a placé les thermes bienfaisans (Grotta delle stufe) presqu'au sommet de la haute montagne de San Calogero qui domine la ville. Sciacca a une autre spécialité: on y fabrique de temps immémorial ces vases légers et poreux, vasellami, renommés déjà chez les Romains pour conserver l'eau fraiche. C'est encore aujourd'hui la principale industrie du peuple. Sciacca a donné le jour à un grand homme: Agathocle est né dans ses murs : son père était potier; il fut, lui, roi de Syracuse.

La campagne, qui autour de la ville est assez riante et toute semée de pistachiers, devient d'une sécheresse rebutante; la palme indigène succède aux oliviers; de vastes rizières inondent la plaine et y entretiennent la fièvre en permanence.

On a cette nature sous les yeux pendant près de vingt-quatre milles, et durant ce long espace on ne trouve pas un village, pas une chaumière; je ne rencontrai pas un visage humain.

Enfin le site change au défilé de Montallegro. Là on entre dans un pays montagneux et fermé; d'uni et poudreux qu'il était, le sentier devient rocailleux et inégal; des rochers fracturés le couvrent de leurs débris, et la nature a des scènes grandes et parfois terribles. L'horizon est clos de toutes parts; quoiqu'on soit près de la mer on ne la voit que par échappées, lorsque deux rochers s'ouvrent pour la laisser apercevoir. C'est au débouché de ces gorges sauvages qu'est située la ville de Girgenti. Assise sur un piédestal de rocher, elle rappelle de loin la charmante ville romaine d'Orvieto.

Girgenti est l'héritière d'Agrigente sans en occuper tout-à-fait le site : la ville ancienne était un peu plus bas vers la mer ; la moderne n'est qu'une bourgade assez misérable, quoique cheflieu d'intendance et siége de tribunaux. C'est l'Eldorado du clergé insulaire : sur une population de quinze mille âmes, elle n'a pas moins de quarante-cinq églises, quinze monastères, dix-sept confréries, sans compter l'évêque et son chapitre. La cathédrale n'est pas grand'chose; elle renferme seulement un sarcophage de marbre blanc couvert de bas-reliefs d'un beau travail.

Ces bas-reliefs représentent la tragédie grecque d'Hippolyte: le sculpteur a travaillé sous l'inspiration du poète; il a peint le trouble de Phèdre avec une frappante vérité: elle vit dans le marbre; ses femmes l'entourent; les unes la délivrent de ces voiles qui lui pèsent, les autres lui présentent des parfums; mais la coupable épouse est indifférente à tout: le désordre de son âme, la honte, le remords se peignent dans son abattement. C'est dommage que le visage ait été mutilé. Par une bizarrerie singulière, le profane sarcophage sert aujourd'hui de baptistère.

Nous avons vu à Messine l'écriture de la Vierge; on peut voir à Girgenti celle du Diable: le chapitre conserve dans ses archives une lettre écrite par sa majesté infernale à une religieuse de Palerme. L'épitre satanique est datée du dix-septième siècle. Voilà, je crois, les richesses les plus précieuses de la moderne Agrigente. C'est pour le reste une ville mal bâtie, horriblement escarpée,

et peuplée de citadins campagnards, enfans peu dignes de la gloire de leurs pères.

Le plus noble ornement de la ville actuelle, ce sont les temples antiques, qui l'enveloppent au midi d'une ceinture de colonnes. A peine sorti de Girgenti, on entre dans les murs d'Agrigente. Les temples encore visibles sont au nombre de six, mais tous ne sont pas également bien conservés. Celui qui a le moins souffert est le temple de la Concorde : toutes les colonnes en sont sur pied. Il servit long-temps d'église chrétienne sous l'invocation de saint Grégoire, et il doit à la protection du saint le privilége de sa conservation. La cella même est debout, et l'on monte dessus par un escalier intérieur. Les colonnes sont cannelées et composées d'assises d'inégale hauteur; mais comme elles étaient recouvertes de stuc, les inégalités et les jointures disparaissaient, et le sût paraissait d'un seul bloc.

A côté du temple de la Concorde, et plus élevé de base, est celui de Junon Lacinie. Une moitié seule est sur pied, le reste a péri; même architecture que l'autre, même grâce élégante et pure. C'est dans ce sanctuaire qu'était déposé le chef-d'œuvre de Zeuxis, cette image de la reines du ciel pour laquelle avaient posé nues devant l'artiste au pinceau divin les vingt plus belles filles du monde.

Le temple de Vulcain n'a plus que deux colonnes à demi rongées; celui d'Hercule n'en a qu'une. Castor et Pollux ont été des patrons moins soigneux encore: quelques informes débris couchés sous l'herbe sont tout ce qui reste de leur sanctuaire. Esculape n'a pas été plus heureux; et si Proserpine l'a été davantage, ç'a été à la condition de céder la place à saint Blaise, le patron des esquinancies.

Mais la merveille d'Agrigente était son temple de Jupiter Olympien, le plus grand qui ait existé; les Grecs, en général, aspiraient plus à la grâce qu'à la grandeur. L'édifice avait, selon Diodore, trois cent quarante pieds de long sur cent vingt de hauteur; il ne fut jamais terminé. Un homme pouvait se placer dans la cannelure des colonnes. Les cariatides qui soutenaient la voûte étaient d'une dimension proportionnée; trois étaient encore debout au commencement du quinzième siècle; des vers latins retrouvés dans les archives de Girgenti fixent la date de leur chute : les trois géans s'écroulèrent le 9 décembre 1401; la ville moderne les a mis dans ses armes, et sa devise est encore :

Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum.

Les morceaux d'une des cariatides brisées q été réunis par un antiquaire du pays; on nomme le Géant. Il ne reste aujourd'hui du ma nument gigantesque qu'un énorme entassement de ruines sans formes.

Il y a bien encore, dispersés çà et là dans campagne, quelques débris plus ou moins reconnaissables, que l'archéologie municipale baptis et débaptise à son gré: telle est la tombe du re Théron; tel est encore l'oratoire où Phalaris disasses prières, la Cappella di Falaride. De nombreux sépulcres sont creusés dans le roc qui servait à la ville de muraille d'enceinte. Plus haut est la Rupes Athenæa, où s'élevait la citadelle, et qui commandait toute la côte. Le fleuve Agragas, aujourd'hui Fiume Drago, coule au pied.

Après avoir étudié une à une toutes ces ruines, il faut les voir d'ensemble; car, vues ainsi, elles sont encore plus pittoresques. Séparés l'un de l'autre par des massifs de verdure, les temples se cachent à demi, ici sous le pâle ombrage de l'olivier, là dans le feuillage épais et sombre du caroubier. La couleur jaune et ardente des colonnes tranche fortement avec cette verdure à mille reflets, à mille teintes. Le figuier d'Inde s'empare des décombres ; il épanorit sur la pierre sa feuille grasse et immobile ; inser 🖰 🥆 au souffle des brises, il ne se plie jamais ser lui-même; il est raide, inerte, et on le prend in vien plutôt pour un arbuste de métal que p ur une plante qui a de la sève et de la vie ; près le lui, au contraire, l'amandier balance aux mo adres vents ses rameaux légers et flexibles. Le plantes sont comme les hommes; elles ont ch scutte une organisation qui leur est propre : l'u re reçoit et reproduit avec délicatesse toutes les mpressions du monde extérieur; l'autre est imp sible, il faut l'ouragan pour l'émouvoir.

Passero, les marines sont d'une monotonie extrême et d'un médiocre intérêt : plus de temples dans la solitude, plus de ruines d'aucune sorte. Nous avons remarqué, en allant de Messine à Palerme, que la côte septentrionale est défendue par de hauts promontoires. La configuration des marines méridionales est tout autre; de Trapani au cap Passero, elles ont, à bien peu d'exceptions près, l'aspect d'une longue plaine continue qui s'abaisse graduellement et vient mourir à la mer. Ainsi fermée au vent du nord, la Sicile est ouverte sans défense aux vents d'Afrique.

Le plus redoutable est le scirocco. Venu en droite ligne du désert Libyen, il est chargé de je ne sais quelles émanations perfides qui détendent toutes les fibres du corps et jettent l'âme en d'invincibles langueurs. Quand il souffle, on se sent défaillir dans tout son être; il semble que, figé dans les veines, le sang se refuse à circuler. On tremble au seul nom des bandits siciliens, on redoute les mauvais chemins, les mauvais gites, la diète forcée mais de tous les ennemis que le voyageur peut avoir à combattre en Sicile, le plus formidable est le scirocco. Il est accablant surtout sur ces plages " éridionales; il casse les jarrets des chevaux, q 1es milles suffisent pour les essouffler; et comm il n'est pas facile d'en changer, vu que les étapes sont fort longues, on est condamné à de d'isespérantes lenteurs. Le mulet résiste mieux : i ussi est-il d'un usage plus général.

Un véhiculei insulaire dont nous n'avons pas encore parlé, ra que le mulet nous rappelle, est la litière, lettiga; c'est une simple chaise à porteurs, soutenus et portée par deux mulets dont l'un va devant, l'autre derrière; un troisième marche en laisse à côté du premier, et porte le bagage. Les lettiguiers ne sont que deux; armés de longues perches, ils surveillent chacun sa bète, et comment avec elles, surtout dans les pas difficiles, "es conversations et des raisonnemens à perte de vue. L'intelligent animal comprend tout ; il fait sa partie dans le dialogue, et répond à la voix du maître par des coups d'oreilles très-significatifs. La physionomie du mulet est tout entière dans ses oreilles : l'impatience, la colère, la peur, la révolte, l'amitié, le plaisir, tous les mouvemens, toutes les passions de l'âme ont leurs signes divers et leur expression particulière.

Quant à la litière, c'est une manière détestable de voyager, sans compter que, posée seulement

et non fixée sur les brancards, elle tourne trèsaisément sur elle-même, et l'on peut fort bien rouler avec elle au fond des précipices; mais sans même parler du péril, l'incommodité est insoutenable : la caisse est fort étroite ; on peut à peine s'y mouvoir, on est là comme dans une boite. Ajoutez à cela que les mulets sont chargés de myriades de sonnettes dont le cliquetis est étourdissant; il n'y a pas de conversation possible, car il faudrait des poumons de fer pour dominer long-temps cette effroyable musique. Vous n'obtiendriez à aucun prix d'un lettiguier qu'il dépouillât ses mules de leurs sonnettes : il se croirait déshonoré et refuserait de marcher. C'est comme si l'on voulait exiger d'un gondolier vénitien qu'il enlevât la languette de fer qui orne l'avant de sa gondole. Malgré tous ces inconvéniens, et j'en tais un autre qui est la cherté, la litière n'en reste pas moins l'unique ressource des voyageurs qui ne peuvent aller ni à cheval ni à pied, car excepté la grande ligne qui traverse l'île, la Sicile n'a pas de route carrossable.

Mais reprenons notre voyage où nous l'avons laissé. La nudité des marines continue; on y peut marcher un jour sans voir un arbre; on sort d'un champ pour entrer dans une jachère à laquelle succèdent de nouveaux blés; et cette alternative monotone se poursuit avec une opiniatreté désespérante. En vain quelques plantations de coton font-elles çà et là diversion ; le coton n'est guère plus pittoresque à voir que les blés; mais enfin c'est un changement, et pour nous autres septentrionaux c'est une plante et une culture nouvelles. Le coton a d'ailleurs cela d'original qu'il porte à la fois sa feuille, sa fleur et son fruit à demi mûr et mûr tout-à-fait. Autour des lieux habités, mais là seulement, verdoient, comme des oasis dans le désert, quelques bouquets d'oliviers et d'amandiers.

Les villes n'ont guère plus d'intérêt que les campagnes. Palma, la première, n'est qu'un gros bourg campagnard; Alicata, qui vient après, est plus ville: elle a un château, quelques rues bien percées, des maisons supportables qu'on décore magnifiquement du nom de palais, et des cavaliers qui se donnent des airs. Elle a de plus un port où l'on vient charger le soufre dont cette ile volcanique est si riche: les montagnes voisines en sont toutes pleines.

Alicata dispute à la petite ville de Terranuova l'honneur d'occuper le site de Gela. Cette prétention commune est une pomme de discorde

entre les deux voisines; elles méttent dans la dispute une incroyable passion, et je ne conseillerais à personne de se prononcer ouvertement pour une partie chez l'autre : il courrait grand risque d'être lapidé. La balance à mon gré penche plus pour Terranuova que pour sa rivale; mais la querelle est sans intérêt pour le voyageur, car il ne reste pas un vestige de la patrie de Gélon : elle était déjà détruite de fond en comble au temps d'Auguste. Sans parler du géomètre Euclide qu'on y fait naître, Gela fut le berceau de plusieurs grands hommes; mais leur gloire à tous pâlit devant celle d'un vieillard athénien qui vint, le front chargé des lauriers de la Grèce, demander un tombeau à la cité sicilienne : ce vieillard était le poète Eschyle, qui mourut à Gela. Ses cendres reposent dans ces campagnes arides et brûlantes; sa mémoire les consacre; mais il en est du poète comme de la ville : son tombeau même a disparu.

Quelques lieux de l'intérieur méritent une mention. Le premier à citer est Butera, ancienne forteresse des Arabes et leur dernier boulevard dans l'île. Non loin et sur la même chaîne de collines est Mazzarino, berceau, dit-on, de la famille du cardinal Mazarin. Plus avant dans les terres est Piazza, où se tinrent les premiers parlemens du royaume; c'est la ville de Sicile qui a conservé le plus de mots français, dernier et seul monument de la domination angevine : les marchands d'eau, par exemple, au lieu de crier: Acqua, crient E-a-ou: c'est le mot français prononce à l'italienne. Les campagnes de Piazza sont d'une rare aménité : les pins, les oliviers, les cyprès, s'y marient aux chênes, aux orangers, et forment des contrastes de verdure du plus bel effet; quelques palmiers y balancent leur tête orientale. Caltagirone est une autre ville des montagnes; mais elle n'a d'autre intérêt que son site, l'un des plus pittoresques de toute la contrée. La noblesse n'y jouit pas d'une trop bonne réputation: elle passe chez ses voisins pour avoir persisté plus long-temps que toute autre dans le féodal usage de détrousser les passans; la morgue de ces gentillâtres n'en est pas moins comique à force de prétentions.

A quelques lieues de Caltagirone commence l'ancien comté de Modica, ou ce qu'on appelle absolument en Sicile la Contea. La Comté appartenait au moyen âge à l'une des familles les plus remuantes et les plus ambitieuses du baronnage insulaire. L'un de ces seigneurs, le grand-justi-

cier Cabrera, aspira au trône de Sicile et pensa surprendre dans son lit la jeune reine Blanche de Navarre, veuve du roi Martin: elle s'échappa en chemise et s'enfuit de Palerme au château de Solanto. Les fiefs de cette maison entreprenante passèrent à une famille espagnole et le château de Modica appartient aujourd'hui aux dues de Berwick.

La Comté est la partie la plus méridionale de l'ile; c'en est aussi la partie la plus négligée. C'est un sol très-montagneux et d'une aridité qui renchérit sur tout ce que nous avons vu jusqu'ici de plus aride. Les sentiers décorés du nom de route royale (strada regia) ne sont le plus souvent que d'abominables ravines ou des bancs de rochers. Une autre variété de l'espèce, ce sont de larges voies poudreuses bordées d'aloès où l'on enfonce jusqu'au genou dans la poussière, en été, et, en hiver, dans la fange : il aut une heure pour y faire un mille. Quoique l'aspect général du pays soit l'aridité, on rencontre cependant au fond des vallées de frais petits élysées tout tapissés de verdure et arrosés d'eaux courantes; la végétation y est trèsvigoureuse, très-riche, et après avoir marché des jours entiers sur les cimes nues et dévorées du soleil, on s'abat avec un inexprimable bonheur dans ces vallons enchantés.

Les villes de la Comté sont au nombre de sept : la première qu'on trouve sur son chemin, en venant de l'intérieur, est Biscari : ce n'est qu'un gros village dominé d'un château; il y a des plantations de tabac, des forêts de cactus, et la campagne d'alentour est unie, sablonneuse et en général ombragée : aussi n'est-ce encore là que le vestibule; la vraie Comté ne commence qu'à Vittoria. Vient ensuite Comiso, grosse bourgade jetée au fond d'une vallée riche en eaux fraiches. De là à Ragusa la nature est singulière : après une exécrable montée on arrive sur un immense plateau couvert à perte de vue de pierres entassées en forme de tours et de forteresses; quelques herbes jaunes et desséchées y végètent avec effort. Je n'ai rien vu nulle part d'aussi complètement nu et désolé : çà et là pourtant, mais à de grandes distances les uns des autres, s'élèvent quelques casins; de petits bouquets d'arbres en marquent de loin le site, et ne servent qu'à faire ressortir encore davantage la stérilité universelle. Dans un de ces casins il y a des chameaux, colonie d'outre-mer tout-à-fait en harmonie avec cette nature africaine.

La ville de Ragusa est bâtie sur le revers méridional de ce brûlant plateau; elle est divisée

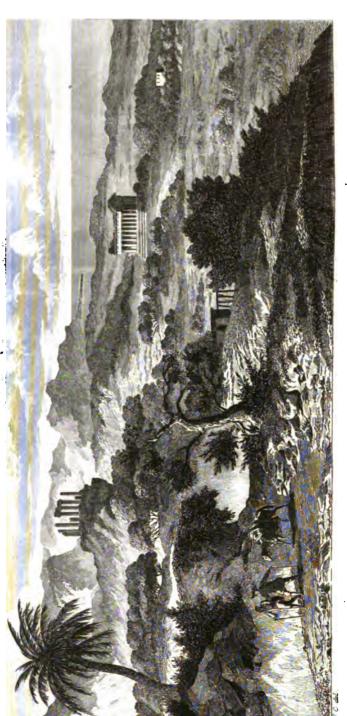

ACRICENTE.

TALLE PITT



43

en ville haute et en ville basse; un escalier de 666 marches forme la communication de l'une à l'autre: encore n'atteint-on le premier degré qu'après une descente préliminaire d'un demi-mille au moins. C'est une situation unique, et la ville est vraiment bâtie en précipice: on dirait une cascade de maisons tombant de la montagne. Les cimes d'alentour sont pierreuses; un filet d'eau coule au pied; quelques jardins tempèrent la sécheresse des hauteurs. Le site est si étrange, il a des accidens si brusques, des péripéties si inattendues, que l'œil ne peut s'en détacher. Je restai plus d'une semaine dans cette singulière ville, et chaque jour je découvrais quelque nouveau point de vue.

Ragusa était un apanage des fils ainés de la dynastie normande; elle possède un château de ces temps-là, mais il est entièrement ruiné. La fécondité des Ragusaines y est merveilleuse: sur une population de 20 à 25,000 habitans on compte plus de trois cents familles de dix enfans et plus: celles de quinze à vingt n'y sont pas rares. J'ai connu quatre frères qui entre eux quatre ont soixante-sept enfans. Il y a une double naissance sur douze; les triples ne sont pas sans exemple. On parle d'une couche de quatre jumeaux qui tous les quatre furent baptisés. On ne compte dans la classe noble que quatre mariages stériles.

Comme les filles se marient fort jeunes, on voit des grand'mères nourrices; trois générations engendrent à la fois : une femme a vu sa cinquième, plusieurs leur quatrième. J'étais l'hôte d'un baron dont la famille atteignit, en 90 ans, le nombre énorme de 1,340 descendans. Jeanne Schembari, qui venait de mourir âgée de plus de 90 ans, avait été pleurée par 390 fils et petits-fils. Une autre encore vivante en a 70 à sa table, et, en fait de longévité, je rencontrais tous les jours deux vieillards également décrépits que l'on menait chauffer au soleil : c'étaient le père et le fils.

Il y a à Ragusa un quartier mal samé qui est la terreur des autres, et ou la police ose à peine pénétrer; il parle un dialecte à part, et se nomme un chef, espèce de dictateur populaire, dont le dernier s'appelait Bonaparte. Ce n'était point un sobriquet, mais son véritable nom .C'est là surtout que les familles sont patriarcales, et il s'y est conservé quelques cérémonies qui ne le sont pas moins: aux mariages, par exemple, on jette à l'épouse des poignées de blé en signe de sécondité.

Les dames de Ragusa se visitencà cheval, et ces visites ne sont pas sans péril, grâce à la ter-

rible échelle qui unit les deux villes. Il ne faut pas chercher ici des monumens, il n'y en a pas; la nature fait tous les frais du paysage: la cathédrale est moderne; on l'a couverte d'une coupole taillée sur le modèle du Panthéon de Paris. Les capucins possèdent trois tableaux assez médiocres qu'ils attribuent à Pietro Novelli, et ils prétendent que l'artiste, exilé de Palerme, se retira chez eux et y vécut quelque temps. Il y a audessous de la ville des carrières et des cavernes de l'effet le plus grandiose, et dans les campagnes d'alentour, beaucoup de ruches naturelles, construites dans les fissures de la pierre. Ainsi se réalise la fiction des poètes, des ruisseaux de miel coulent des rochers.

Modica, l'ancienne capitale de la Comté, est séparée de Ragusa par une montagne stérile comme toutes les autres : c'est encore une situation des plus bizarres : la ville occupe le fond de deux vallées, et s'y déploie en forme d'X; le château des anciens comtes la commande et se dresse menacant à l'extrémité d'un promontoire. Les rues qui y montent sont pires que les plus mauvais sentiers du pays. Modica a de plus que Ragusa la vue de la mer; du point culminant on domine le canal de Malte, et l'île parait si près qu'on en distingue presque les maisons; ses rochers calcaires sont si blancs, qu'ils semblent couverts de neige: l'illusion est complète. Le pied de la montagne, surtoutau-dessous du château, est percé de grottes dont quelques-unes sont habitées, et qui pourraient bien être d'anciennes carrières syracusaines.

Mais ces grottes ne sont rien auprès de celles de la vallée voisine d'Ispica. La vallée d'Ispica est ce que j'ai vu de plus singulier en Sicile: elle s'ouvre à cinq milles environ de Modica, et s'étend, dans une longueur de plusieurs lieues, jusqu'aux portes de Spaccaforno; elle est étroite, et sermée des deux côtés par une paroi de rochers à pic, percés jusqu'en haut d'innombrables cavernes : c'est par milliers qu'on les compte; étagées les unes sur les autres, quelques-unes sont d'un abord difficile, plusieurs sont tout-àfait inaccessibles; mais on reconnaît les traces de sentiers autrefois pratiqués pour conduire de l'une à l'autre. Ces grottes sont de dimensions fort inégales : les unes, comme la Larderia, s'avancent beaucoup sous la montagne, et sont divisées en galeries parallèles; d'autres n'ont que quelques pieds de profondeur. La main de l'homme est visible dans presque toutes; mais

elle n'a sans doute fait que perfectionner et agrandir l'ouvrage de la nature. Le point le plus frappant est ce qu'on appelle le Château, lo Castello; la structure du roc en cet endroit s'explique suffisamment par le mot, et l'étymologie est visible.

Frappée de ces singuliers phénomènes, l'imagination du peuple, et sur ces matières tout le monde est peuple ici, a fait de cette singulière vallée l'antique demeure d'une race inconnue, sœur des Troglodytes égyptiens; on en parle dans le pays comme on parlerait d'une ville abandonnée; rien ne prouve cependant que ç'ait pu un jour en être une, et l'hypothèse est plus poétique que fondée: l'étude des lieux ne la justifie pas. L'ancienne destination de ces cavernes mystérieuses se révèle au premier coup d'œil; nul doute qu'elles n'aient servi de tombeaux. Ainsi la solitaire vallée était bien une ville, mais c'était la ville des morts.

Toutes les grottes sont creusées de trous longs en forme de sarcophages; le pavé en est criblé, et les parois toutes percées de ces cavités oblongues que l'on voit dans les catacombes de Rome et qui ont dû servir au même usage. Plusieurs sarcophages sont encore intacts, d'autres ont été rompus, sans doute par la cupidité, et la cendre des morts a été violée. Un fait prouve, sans réplique, que c'était iei un lieu de sépulture : j'ai découvert dans une des cavernes les plus hautes et les moins accessibles deux inscriptions grecques qui sont concluantes : ce sont deux épitaphes ; l'une est celle d'un nommé Uginos qui mourut un mercredi du mois de novembre, l'autre d'une Cornélie qui mourut au mois d'octobre par un mardi, autant du moins qu'il m'a été possible de déchiffrer les caractères.

Mais la remarque la plus importante, c'est que ces épitaphes sont postérieures à Jésus-Christ; ce n'est plus l'ancienne formule païenne: ενθαδε καιθεί, ici gli; c'est la formule chrétiennne εκοιμηθη, s'endormit. Il demeure donc constant que les cavernes d'Ispica ont servi de sépulture aux premiers chrétiens; peut-être même leur avaientelles servi de refuge au temps des persécutions, lorsque leurs frères de Rome s'ensevelissaient vivans dans l'ombre des catacombes : de là cette tradition populaire qui fait de la vallée des morts une ancienne ville.

Cette dernière hypothèse n'est point trop hasardée : un fait lui donne plus que de la probabilité. A peu près en face des tombeaux de Cornélie et d'Uginos est un rocher taillé par la nature en forme de tour carrée : il est, comme tous les autres, percé de grottes, dont l'une, spacieuse et commode, présente un caractère différent des autres : on n'y retrouve aucun vestige de sarcophages; mais des espèces de bancs sont pratiqués dans la pierre, et au milieu est un bassin rond également creusé dans le rocher et qui paraît avoir servi de baptistère; des arcs ronds sont sculptés tout autour. Il serait difficile de ne pas reconnaître là une église des premiers chrétiens.

Tels sont les caractères exacts de la vallée d'Ispica, et je m'étonne qu'ils aient échappé jusqu'ici aux voyageurs, car ils sont frappans. Mais de ce que la vallée d'Ispica a servi d'asile et de sépulture aux premiers chrétiens, il n'en résulte point qu'elle n'ait pu, à des époques antérieures, en servir à d'autres. Ce ne sont certes pas les chrétiens qui ont creusé ces montagnes; elles le furent par la nature bien avant eux : il se pourrait donc que quelque peuplade sicanienne, serrée de près par la civilisation grecque, y eût déjà cherché une retraite. Il se pourrait encore que, frappées de l'opportunité du lieu, les villes voisines en eussent fait choix pour y déposer leurs morts, avant que l'usage de brûler les corps se fût introduit dans l'ile; nous savons que les Égyptiens ensevelissaient les leurs fort loin des villes, dans des montagnes où ils rencontraient les mêmes facilités.

Telle qu'elle est aujourd'hui, la vallée des tombeaux est un des sites les plus pittoresques, le plus saisissant peut-être non pas seulement de la Comté, mais encore de l'île tout entière. Dans leur état actuel les grottes ont des effets du plus haut style: tantôt elles sont masquées par les ronces, tantôt ornées de festons de verdure et de lianes légères qui serpentent de l'une à l'autre avec grâce et souplesse; quelques-unes servent de ruches aux abeilles, d'autres d'étables aux troupeaux, plusieurs même de retraite aux pâtres. Les rares habitans de ces solitudes n'ont pas d'autres demeures.

La végétation de la vallée est magnifique et attachante par ses contrastes : le frais noyer du nord s'y marie au cactus africain, et le noir caroubier tranche sur le vert tendre des prés ; le fond est arrosé d'un ruisseau limpide qui court à l'ombre des peupliers ; une source cristalline jaillit du rocher non loin d'une piscine desséchée dont le ciment paraitantique, et au milieu de laquelle croît un olivier. Des nuées de corneilles criardes nichent aux plus hautes crètes et troublent de leurs SICILE. 45

ranques croassemens le silence et la paix des tombeaux. Des troupeaux de moutons dociles pâturent dans les prairies basses; des essaims de chèvres indépendantes se suspendent aux corniches les plus étroites, escaladent les pics les plus ardus.

Le berger prend peu de soin de son troupeau; il le livre à lui-même, et, assis au seuil de quelque grotte, il passe des jours entiers à guetter les corneilles et à jouer du chalumeau comme ses ancêtres de Théocrite. Son imagination oisive est pleine de merveilles; il évoque incessamment les mânes de la ville inconnue pour leur demander, non le secret perdu de leur histoire ou les mystères oubliés de leur culte, mais le lieu où sont cachés leurs trésors. Je fus pour l'un de ces pâtres l'occasion de plus d'émotions diverses qu'il n'en avait sans doute éprouvé dans toute sa vie. En me voyant paraître, son premier mouvement avait été la fuite, son second l'espérance : comme le pâtre de la Mayelle, il m'avait pris d'abord pour négroman; mais, rappelant son courage, il s'approcha de moi d'un air humble, il me fit une cour en règle, et m'offrit tout ce qu'il avait, du lait, des noix, du pain noir et la paille de sa caverne. Son hospitalité était loin d'être désintéressée; une idée personnelle le préoccupait visiblement; enfin son secret lui échappa: « Votre « Excellence veut-elle m'accompagner là-haut? a me dit-il en me montrant du doigt l'une des « grottes les plus inaccessibles; Votre Excellence « ne s'en repentira pas; il y a là, j'en réponds, a un fameux coup à faire. »

Je le suivis, et il me conduisit à travers rocs et broussailles dans la grotte aux inscriptions; c'est ainsi que je la découvris. « Votre Excellence, me dit-il en m'y introdui-« sant, est le premier cavalier que j'y amène : la « madone me la fit découvrir un jour que je « cherchais une de mes chèvres égarée; mais a malheureusement je ne sais pas lire, et j'at-« tendais avec bien de l'impatience quelque grand « savant comme Votre Excellence qui sût lire. « Vous entendez bien que je n'ai dit mon secret « à personne, car il est bien juste que le profit « soit pour moi, puisque c'est moi qui ai fait la a découverte. » En disant cela, il me fit les honneurs de la grotte en maître de maison, et m'indiqua du doigt les épitaphes gravées sur le rocher.

Tandis que j'étais occupé à les déchiffrer, le pâtre était là debout, immobile, le cou tendu, l'œil fixe, la bouche béante, dans l'attitude d'un accusé à qui le juge lit sa sentence, ou du joueur ruiné qui jette son dernier louis sur le tapis vert : « Eh bien! où est-il? » Ce fut là sa première exclamation quand j'eus fini de transcrire les inscriptions mortuaires. « Mon ami, lui dis-je, il ne « s'agit pas de trésor, mais de deux bons chré- « tiens qui furent enterrés ici et pour lesquels tu « feras bien de dire un Requiem. » Le pâtre désappointé ne fut pas convaincu : il secoua la tête d'un air incrédule, il jeta sur moi un regard torve et défiant, et me tournant le dos avec assez peu de civilité, il me planta là et s'alla rasseoir en colère au seuil de sa tanière ; je l'entendis qui battait son chien.

Nul doute qu'il ne se soit plaint amèrement de mon procédé peu délicat, qu'il n'ait fait bien des nuits la garde à la porte du tombeau pour m'empêcher d'en arracher le trésor; et à cette heure il est bien persuadé, j'en suis sûr, que le maudit sorcier a trompé sa vigilance et qu'il s'est emparé de son bien. Une autre fois il sera plus circonspect, il prendra mieux ses précautions.

Les marines de la Comté n'ont pas l'intérêt des montagnes: elles sont plus unies sans être plus boisées, et les accidens du sol n'en compensent pas la nudité. Leur configuration générale est celle d'un plan incliné; la vue en est triste et monotone. C'est sur cette côte qu'était la fontaine de Diane, Dianæ fons, et que florissait la ville grecque de Camerina: elle n'est plus peuplée aujourd'hui que par quelques misérables hameaux de pêcheurs et par quelques casins couronnés de créneaux et percés de meurtrières. Ces citadelles champêtres rappellent l'antique danger de ces parages exposés de tous temps aux descentes des Barbaresques.

Avant de quitter ces terres extrêmes de la Sicile, nommons deux villes toutes les deux célèbres, mais à des titres différens : la première est la pastorale Scicli, renommée pour l'excellence de ses pâturages et la beauté de ses troupeaux; l'autre, la féodale Chiaramonte, dont le nom se retrouve à toutes les pages du moyen âge sicilien.

Par-delà les monts qui ferment la Comté au nord, mais en dehors de ses limites, est la ville de Palazzolo, l'ancienne colonie corinthienne d'Acré. Un baron du lieu a fait d'heureuses fouilles, et possède un petit musée riche en médailles, en vases, en inscriptions presque toutes grecques; il a découvert, entre autres richesses, plusieurs idoles phéniciennes. Le site de la ville rappelle tout ce que la Comté a de plus aride et de plus tourmenté. Des hauteurs d'alentour on a de belles

vues, quoique lointaines, sur l'Etna; car l'Etna est le roi de la Sicile, il la domine tout entière, on le voit de partout, et de partout sa vue impose et commande le respect. C'est bien vraiment le Gibel, la montagne par excellence, ainsi que les Arabes avaient si poétiquement baptisé le géant insulaire (1). Des hauteurs de Palazzolo, et ce n'est pas là un de leurs moindres prestiges, on découvre aussi par échappées les mers bleues et limpides de Syracuse.

Mais quittons enfin toutes ces montagnes, et descendons dans l'ancienne capitale de la Sicile. L'abord, de ce côté, n'en est pas facile: on n'y arrive qu'à travers des défilés étroits et brûlans qui souvent ne sont que les lits de torrens desséchés en été, formidables en hiver. Ces arides gorges s'élargissent peu à peu et débouchent dans les campagnes de Floridia, grand et beau village dont les maisons sont ombragées de treilles. C'est de tous ceux que j'ai vus en Sicile, et je les ai vus à peu près tous, le plus propre et le mieux tenu.

Un large sentier poudreux bordé d'amandiers et d'aloès me conduisit de la dans une plaine nue, sèche, calcinée, au milieu de laquelle se dresse un palmier; non loin est un puits ou hommes et troupeaux se pressaient comme les chameliers autour de la citerne du désert; auprès est une colonne solitaire qui sert de carcan, et qui porte pour chapiteau une cage de fer ou l'on expose la tête des suppliciés: un de ces affreux trophées était là, blanchi du soleil, qui ricanait aux passans. Au bout de cette plaine est une île; dans cette île est une ville: cette ville est Syracuse.

On y entre par un pont-levis et six mortelles portes : c'est une ville forte, ou du moins réputée telle. Elle a quelque chose de Tarente, et peut passer pour une jolie ville : plusieurs de ses maisons méritent ce nom de palais si prodigué en Italie; les rues en sont assez bien alignées, les places régulières; mais ce n'est point cela dont on est curieux et qu'on vient chercher à Syracuse.

La ville moderne occupe l'île Ortygie, laquelle formait le plus petit des quatre quartiers de la cité ancienne; les trois autres, Neapolis, Achradine et Tyché, étaient sur terre ferme; l'Épipole, ou s'élevait la forteresse, était au nord et dominait toute la ville. La cathédrale est greffée sur un ancien temple de Minerve dont deux rangs de colonnes

'sont encore debout; mais la grâce en est perdue, car on les a incrustées dans le mur intérieur: quatre seulement sont isolées, mais elles sont mutilées; celles du dedans ont été reblanchies. Quant en vase du temple moderne, il est d'une pauvre architecture et sans caractère. L'église des Jésuites renferme aussi des colonnes antiques: il n'y en a pas moins de quatorze du plus beau style; mais elles sont mal disposées, et ne produisent aucun effet. Les colonnes sont comme les Grâces, elles veulent être unies.

Syracuse a un petit musée dont elle fait grand bruit, quoique ce ne soit pas grand'chose. On y décore du nom de Callipyge une Vénus sortant du bain, sans tête et sans bras : c'est une prétention mal fondée : la véritable Callipyge est à Naples; celle de Syracuse n'accuse même pas un ciseau grec : les jambes sont massives et sans élégance. Un autre fragment dont les Syracusains ne sont pas moins jaloux est une tête de marbre blanc à laquelle est attaché un morceau du tronc, et qu'ils prétendent avoir appartenu à la statue de Jupiter Libérateur élevée après la victoire de Timoléon; une inscription chrétienne est gravée sur la poitrine. Voilà, avec les restes insignifians d'un bain, tout ce que possède la moderne Ortygie.

Et quant à la fameuse fontaine Aréthuse, elle n'a gardé de son ancienne magnificence que ce que les hommes n'ont pu détruire, sa fraicheur délicieuse et sa limpidité. Une colonne de granit égyptien oubliée au travers de la porte est restée comme un dernier témoignage des honneurs décernés par l'humanité grecque à la divinité de ces eaux mystérieuses; mais le nom de la nymphe et son image n'ont point péri : les médailles de Syracuse ont conservé sa beauté symbolique à l'admiration de la postérité.

Les autres ruines de la cité antique sont dispersées sur la terre ferme; mais avant d'y faire notre pélerinage, allons saluer les classiques papyrus de la fontaine Cyané, qui coule à trois ou quatre milles de la ville, du côté de Noto. Afin de s'épargner le mortel ennui des six portes de terre, on se fait conduire par mer jusqu'à l'embouchure de l'Anapus; mais pour éviter l'ennui on tombe dans la tristesse: car on ne peut sans tristesse traverser ce port célèbre, si vivant autrefois, si cher par sa sûreté aux trirèmes de la Grèce, aujourd'hui morne, silencieux, désert; il fait peine à voir; le cœur se serre, l'œil se mouille à parcourir cette immense solitude. Pendant tout mon sejour

<sup>(1)</sup> Le nom de Gibel, donné par les Arabes à l'Etna, veut dire montagne.

## secili.



SELINUNTE.



Stozelle ITALIE PITT.

TOMBRAU D'ARCHIMEDE, (SIRACUSE).

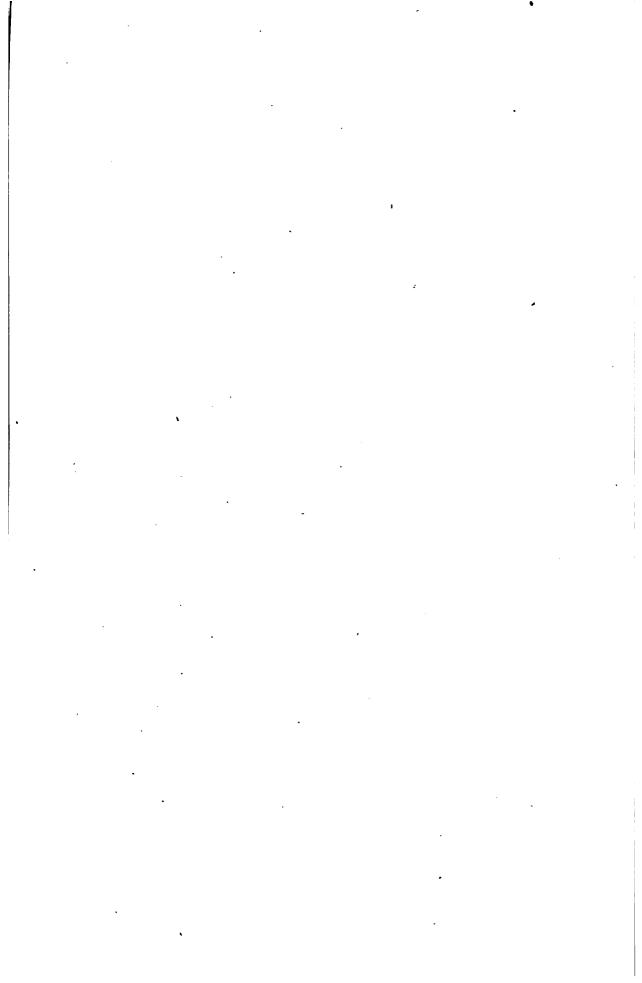

à Syracuse, je n'y ai pas vu un seul bâtiment.

Débarqué sur la plage, on remonte l'Anapus jusqu'au pontaigu qui le traverse; puis, le fleuve passé, on gravit la colline que couronnait jadis le temple de Jupiter Olympien. Deux colonnes sont encore debout, l'olivier croît au pied, et la vue s'étend de là sur une vaste plaine marécageuse et pestilentielle qui exhale des miasmes fétides. Elle était telle déjà dans les temps anciens, et fit beaucoup souffrir les Athéniens qui avaient eu l'imprudence d'y placer leur camp : c'est ce qu'on appelait le Plemirium; même aux jours de la splendeur de Syracuse, il n'était habité que par quelques pauvres pêcheurs. Descendu de la colline de Jupiter Olympien, on arrive à travers champs et pâturages au bord de la fontaine, ou plutôt de la rivière, car c'en est une.

Dès là commencent les papyrus, et les deux rives en sont couvertes jusqu'à la source. L'aspect du papyrus est singulier : c'est une tige de dix à douze pieds, mince et fort souple, terminée par une tousse verte et chevelue dont les longs fils retombent tout autour, d'où vient le nom de perruque dont le peuple l'a baptisé. Le mot n'est pas noble, et quoiqu'il peigne bien la chose, on aurait désiré qu'ici le peuple sût plus fidèle à ses instincts, d'ordinaire plus poétiques, et qu'il trouvât à la plante de la vieille Egypte un terme de comparaison moins vulgaire. Les papyrus sont si abondans et si pressés tout le long de la rivière qu'on a quelque peine à la remonter : à chaque coup de rame la barque s'engage dans les tiges, et c'est un labeur incessant que de l'en dégager. Les hauts roseaux dont la plante égyptienne est mêlée ajoutent aux difficultés de la navigation.

L'eau est d'une limpidité parfaite et très-profonde. Après un mille, on entre dans un petit
bassin à peu près rond : c'est la source. Le lieu
est moins beau que je ne me l'étais promis : on
n'a pour toute perspective qu'une grande plaine
mélancolique, fermée au loin par une chaine de
collines basses; des troupeaux de vaches y pâturent en liberté; un petit bois de peupliers s'élève assez près du bord, et c'est une véritable
oasis. Le temple de la nymphe Cyané a disparu,
et c'est dommage, car une ruine, même la plus
insignifiante, ferait bien dans ce paysage abandonné; la fontaine même a perdu jusqu'à son
nom : c'est aujourd'hui la Pisma.

Quand j'eus exploré en tous sens la plaine et la source, je me rembarquai et redescendis la ri-

vière, qui va s'unir quelques milles plus bas à l'Anapus: de là la légende mythologique des amours du Fleuve et de la Nymphe. Heureux peuples dont la fantaisie brillante poétisait la nature et donnait une âme à la création tout entière! Maintenant c'est le contraire: eux, spiritualisaient la matière; nous, nous matérialisons l'esprit.

Voyons maintenant ce qui reste de la patrie d'Archimède et de Théocrite.

Le premier vestige de la ville ancienne qu'on rencontre en venant de la ville moderne est l'amphithéâtre : il est plus bas que le sol, et l'on avait évidemment profité du terrain ; les siéges étaient en partie creusés dans le roc. On peut encore circuler dans les souterrains qui servaient de prison aux bêtes. L'arène est aujourd'hui cultivée : on y plante des choux, et des arbres fruitiers croissent tout autour.

Non loin est le théâtre, ce théâtre rival du forum ou se débattirent tant d'intérêts publies aux jours de Timoléon : on avait, comme pour le cirque, profité des mouvemens du sol : quatre rangs de siéges sont encore visibles; mais la scène a disparu. Un aqueduc conduisait dans l'enceinte une eau limpide et courante : elle y arrive bien encore, mais pour faire tourner un moulia bâti sur les gradins. Le contraste ajoute à l'intérêt du site; le site d'ailleurs est ravissant, l'horizon sans bornes; et les spectateurs avaient la vue de la mer; mais il paraît que l'édifice était mal construit et que les lois de l'acoustique étaient violées. Horace s'en plaint : « Quand il y a foule, dit-il, on n'entend rien. »

A deux pas du théâtre est la fameuse lathomie connue sous le nom d'Oreille de Denys. Le mot explique suffisamment sa sorme : c'était une prison. Le travail en est gigantesque; car, quoique la nature eût fait les premiers frais, l'art l'a surpassée. Ce qu'on dit de l'écho, qui est peutêtre aussi une des étymologies de son nom, est vrai; j'en ai moi-même fait l'expérience. Quoique la caverne soit très-haute, très-prosonde et tortueuse, elle avait été pratiquée de manière à ce que le moindre bruit sait au sond arrivait au dehors à une espèce de cabinet creusé dans le roc, où le tyran venait écouter la conversation des prisonniers. Un escalier y conduisait de son palais, un autre descendait au théâtre.

Une maison rustique où nichent les colombes estibâtie au-dessus de l'Oreille; quelques cavernes moins profondes sont creusées à côté de la grande; l'une, peinte en rouge, est occupée par un cordier, une source coule au fond; une autre sert d'habitation aux ouvriers qui exploitent le salpétre: ils vivent là confondus avec leurs mulets et leurs ânes, et les feux de l'âtre produisent dans les demi-ténèbres de la grotte des reflets dignes des antres d'Endor. Au milieu de la lathomie est un rocher isolé et aigu au sommet duquel était bâti l'appartement secret de Denys: quelques vestiges de murailles y sont encore visibles: on n'y pénétrait que par un pont-levis, et c'est là que se cachait le tyran dans ses jours d'épouvante.

Mais pour comprendre la possibilité de ce pontlevis aérien, il faut se représenter exactement les lathomies: ce sont d'anciennes carrières qui ont été agrandies par degré et creusées jusqu'à une prosondeur de cent cinquante à deux cents pieds; elles servirent ensuite à enfermer les prisonniers, et les Athéniens y furent entassés par milliers lors de la malheureuse expédition de Nicias. Dans leur état actuel les lathomies sont de vastes chambres irrégulières fermées de tous les côtés, moins celui par où l'on entre, par des parois de rochers taillés à pic; on dirait des puits gigantesques; nues autrefois, elles se sont revêtues avec le temps d'une végétation robuste et splendide. Vues d'en haut, ce sont des abimes de verdure. On ne saurait décrire de pareils effets, et le pinceau triomphe de la parole. Ces sites, vraiment pittoresques dans la rigueur primitive du mot, sont le domaine et l'empire du paysagiste : Salvator Rosa y fût mort de joie. Ici la nature atteint au sublime.

On compte trois principales lathomies: la plus grande et la plus belle est celle du couvent des Capucins. Le jardin des frères, la Selva, en occupe le fond. Il est impossible de rien voir de plus sévère et de plus gracieux en même temps que cette forêt d'orangers, de grenadiers, de cyprès', plantés comme par la main des fées dans les entrailles de la terre. Le lierre, le figuier d'Inde, mille arbustes de toute espèce, tapissent les parois d'une magnifique tenture; quelques grands arbres les couronnent. Le couvent luimême occupe une position divine: on y monte par un sentier rocailleux, du haut duquel la vue plonge sur la mer et sur la ville.

A quelque distance est l'antique église de Saint-Jean, la première en date de toute la Sicile. Elle est isolée et gardée par un jeune ermite d'une physionomie romanesque, mais d'une avidité peu chrétienne: c'est lui qui fait les honneurs du lieu. On reconnaît dans les murs de l'église quelques fragmens d'architecture grecque, une colonne, entre autres, arrachée à quelque temple païen. La chapelle souterraine est gardée par les quatre évangélistes grossièrement sculptés en pierre.

C'est de là qu'on passe dans les catacombes : elles sont plus commodes que celles de Rome et semblent plus régulières. Taillées dans le roc en voûte plate, elles ont la même origine, elles furent affectées aux mêmes usages. Les premiers chrétiens s'y cachèrent au temps des persécutions pour y célébrer leurs naissans mystères. Il parait même qu'ils en firent leur demeure dans les jours de crise; et la tradition montre des espèces de lits de pierre destinés aux femmes en couches. Ainsi les premiers cris de la vie faisaient retentir ces solitudes de la mort. On voit encore des ossemens, et des niches de toute grandeur indiquent la place occupée par les cercueils.

Il y aurait bien d'autres pélcrinages à faire dans ces lieux consacrés : si vous êtes dévot vous pouvez visiter le sanctuaire de Sainte-Lucie, dont la céleste patronne vous présentera modestement ses yeux sur une assiette; si vous êtes antiquaire, vous pourrez descendre au bain de Vénus qui n'est qu'un puits, et, nouveau Cicéron, chercher à travers les grenadiers et les vignes le tombeau d'Archimède. Je vous préviens seulement que, moins heureux que l'orateur, vous ne le retrouverez pas.

Comme vue, le site le plus remarquable est une espèce de plate-forme où l'on arrive du théâtre par un chemin creux et resserré entre des rochers pleins jadis de sépulcres. Le sol est pierreux et stérile; une ligne d'aqueducs rompus et quelques dalles restées intactes accusent seules çà et là l'antique présence de l'homme; de maigres troupeaux dispersés à l'aventure broutent une herbe rare et jaune, unique végétation de ces anciennes rues retombées dans le domaine de la nature. La vue est magique : d'un regard on embrasse tout le territoire de l'ancienne ville, la ville moderne avec ses tours et ses clochers, son port désert et triste, les plaines marécageuses du Plémire, les colonnes solitaires du temple de Jupiter Olympien, les montagnes lointaines de Noto et la mer Ionienne dans son infini. Au nord l'Etna règne dans sa puissance et son isolement. Mais le soleil se couchant derrière moi sur les hauteurs de l'Epipole, couvrit d'un voile d'or les ruines de l'antique cité, comme s'il eût voulu dérober à mes yeux étrangers, la défaite et la honte de la patrie adoptive de Timoléon.

THE MEW YORK SHOLL



L'ancienne Syracuse occupait un plateau élevé: on en descend du côté du nord, c'est-à-dire pour aller à Catane, par un sentier escarpé taillé dans le roc et qui mérite son vieux nom d'échelles grecques, scalæ græcæ; c'est bien une véritable échelle. Au pied s'ouvre une grande plaine, nue, chaude, assourdie du cri des cigales, et qui, fermée d'un côté par une chaine de collines basses, va, de l'autre, s'épanouir dans la mer en queue de dauphin pour former la Chersonèse de Tapsos, aujourd'hui presqu'ile Magnisi : c'est dans cette plaine unie et ouverte que l'armée romaine avait dressé son camp, et une espèce de tour pyramidale qui s'élève là a reçu le nom pompeux de trophée de Marcellus.

Près de ce monument douteux s'en trouve un autre moins ancieu: c'est la petite église de San Fogà; un ermitage, gardé par deux franciscains, y est annexé; et tout auprès, sous une ligne de rochers appelés Cozzo dei Martiri, Pic des Martyrs, il y a des catacombes que je ne pus pas voir, mais qu'on dit rappeler à beaucoup d'égards celles de Syracuse.

Ennuyé de la monotonic de cette interminable plaine sie déviai de la route directe et je m'acheminai vers les monts Hybléens qui la bornent au couchant. A leur approche, la nature change, le sol se creuse en vallons pittoresques et parfois sauvages. Dévoré de soif, car je me trouvais là en pleine canicule, je tombai par un heureux hasard au bord d'une citerne; mais elle était profonde; je n'avais rien pour y puiser; comme Tantale, j'aurais pu mourir de soif à la vue de l'eau bienfaisante, si un petit pâtre n'eût paru tout-à-coup conduisant son troupeau à l'abreuvoir; il me tira de peine, grâce à une tête de chèvre desséchée et assez ingénieusement arrangée en forme de sceau.

Ce soir-là je couchai à Mellili, cette ancienne Hybla dont le miel était si fameux. La moderne Mellili (et son doux nom ne le dit-il pas?) a hérité de la célébrité de sa mère, et son miel, dont elle fait commerce, n'est pas moins renommé: elle porte une ruche dans ses armes. Un propriétaire du lieu, qui possède des ruchers par centaines, m'initia longuement dans la science du gouvernement des abeilles; il ne paraît pas qu'elle ait fait beaucoup de progrès, car ils en sont encore à tuer l'essaim pour avoir le rayon: c'est couper l'arbre pour le fruit. Le miel hybléen mérite sa réputation: il est très-aroma-

tique et doit ses éminentes qualités à l'abondance du thym qui parsume ces collines.

C'est au pied que commence la plaine de Catane, Piana di Catania, qui de là s'étend jusqu'au pied de l'Etna. Elle est le grenier de la Sicile, comme la Sicile était le grenier de l'Italie; et la ville de Catane a de grands entrepôts de blé, à la porte desquels, comme à Foggia, le peuple meurt de saim. La Piana a une étendue de près de soixante milles : c'est presque un désert ; il y a bien de loin en loin quelques villages, mais ils sont tous bâtis sur la circonférence, aucun dans le centre. Le Simèthe traverse cette Thébaide féconde et charrie de l'ambre de toutes couleurs dans son flot profond et limpide. Non loin de son embouchure, mais à quelques lieues dans les terres, est le Bivier de Lentini; cette troisième merveille de la Sicile n'est qu'un étang bordé de roseaux et peuplé d'anguilles : loin de purifier le pays et de le fertiliser, il y souffle la sièvre et la mort. La mal'aria règne sur ses rives et donne aux rares habitans qui l'affrontent l'air de spectres.

La ville de Lentini a sa part du séau. Charles-Quint, pour y arracher les habitans, leur avait fait bâtir sur la colline, et en lieu sain, une nouvelle ville, Carlentini; mais ils se sont obstinément resusés à y transporter leurs pénates. Lentini est l'ancienne Leontium, patrie de l'illustre Gorgias qui enseigna l'éloquence à Athènes, et auquel l'admiration des Grecs avait érigé une statue d'or dans le temple de Delphes. Lentini s'attribue encore aujourd'hui la supériorité du langage et se décerne le titre de Toscane sicilienne.

Tout ce pays est peut-être celui des anciens Lestrigons, et ce n'est pas très-loin de Bivier, dans les environs de Palagonie, qu'étaient le lac et le temple fameux des Palices. La ville voisine d'Augusta est moderne : elle a été bâtie pour le port, qui est le plus grand de l'île, et qui pourrait en être le plus sûr ; elle n'a pas d'autre intérêt. C'est sur la côte opposée que s'élevait l'ancienne Mégare : il n'en reste rien. La rivière de la Cantara, qui se jette dans le golfe, dispute à . la fontaine Cyané le privilége de ses papyrus. Le populaire les appelle ici li Fraperi; toutefois, je n'ai pas su les trouver. Une autre rivière qui passe au-dessous de Taormina, le fiume freddo, a la même réputation; je n'ai pas été plus heureux là qu'à la Cantara.

Mais entrons enfin à Catane. Catane est une ville neuve comme Messine: elle date du tremblement de terre de 1783, qui la renversa complètement; rebâtie alors avec une certaine magnificence, elle rappelle un peu, par sa régularité, Manheim et Turin. Les façades des maisons sont uniformes, les rues larges, bien alignées, et toutes pavées, comme à Naples, de grandes dalles volcaniques; mais leur largeur, jointe au peu d'élévation des édifices, est un contresens sous un ciel si chaud: ce sont de véritables zônes torrides.

La première visite qu'on fait dans une ville italienne, est la cathédrale. Celle de Catane n'en vaut guère la peine : c'est un grand vaisseau inondé de lumière jusqu'à l'éblouissement, et tapissé de mauvais tableaux. Les colonnes extérieures furent tirées de l'ancien amphithéâtre; leurs sœurs jumelles paraient l'intérieur; mais un évêque les trouvant trop faibles, apparemment parce qu'elles étaient légères, les emprisonna entre d'ignobles pilastres. J'ai eu à déplorer le même sacrilége dans la cathédrale de Gaëte et dans l'église souterraine de Salerne. Le dôme s'ouvre sur une grande place, dont la principale décoration est une fontaine surmontée d'un éléphant massif; le monstre porte sur son dos un obélisque égyptien chargé d'hiéroglyphes.

Il y a dans la ville quelques beaux palais, aucun cependant qui soit des bons temps de l'architecture; le moins incorrect est celui du sénat. Mais la merveille architecturale de Catane est le couvent des Bénédictins: il ressemble bien plutôt à la cour d'un monarque qu'à l'humble asile de la pénitence. Le grand escalier de marbre blanc est d'une somptuosité royale, et le reste de l'édifice répond à ce début. L'appartement des religieux est celui d'hommes du monde. Le moine à qui j'étais adressé me recut dans une chambre élégante, presque recherchée; de grands rideaux de mousseline jaunes et blancs y ménageaient un jour tout-à-fait galant; une Venus voluptueusement couchée à côté d'une Madone entourée de saints, donnait à ce boudoir mondain une physionomie par trop profane.

La bibliothèque du couvent est assez bien composée, et le musée renserme divers antiques et des objets d'histoire naturelle; mais il est moins riche en ce genre que le musée Biscari. L'église est grande et encore pluséclairée, s'il est possible, que la cathédrale. L'orgue est l'un des plus célèbres de l'Italie. Afin que je pusse juger par moi-même de sa supériorité, les révérends pères eurent l'attention de me donner un concert; et je puis dire que sa réputation n'est pas usurpée. Le monas-

tère est singulièrement situé, et forme comme une ile entre deux courans de lave; cette lave est de l'éruption de 1783; ayant trouvé le couvent sur son chemin, elle se divisa et l'enveloppa de deux torrens de feu. On peut observer le même phénomène au pittoresque château Orsino.

Le souvenir de cette éruption, qui fut, à ce qu'il parait, l'une des plus terribles, est partout visible; partout elle a laissé d'ineffaçables monumens. L'un des plus curieux est un fragment des anciens murs de la ville, entièrement recouvert par la lave; au pied, est une fontaine, d'une fraicheur, d'une limpidité digne d'Aréthuse : on y descend par un escalier de soixante-deux marches. Le niveau du sol s'est haussé d'autant, De grands rochers noirs sont dispersés tout autour; nul doute qu'en continuant les fouilles, on ne trouvât beaucoup de choses singulières. Le duc de Carcaci découvrit, en creusant les fondemens de sa maison, un atelier de sculpteur avec tous ses outils; et, à côté, celui d'un fabricant de vases d'argile, le tout enfermé, comme Herculanum, dans une coque de lave.

Catane est comme Portici; baignée par la mer, elle s'est élevée de siècle en siècle sur des couches volcaniques jonchées de ses propres ruines. Elle sait le destin qui l'attend; son heureuse insouciance n'y pense pas, et c'est l'étranger qui vient, Cassandre sans crédit, faire retentir à ses oreilles, comme aux oreilles de Portici, la terrible prophétie: Posteri, posteri, vestra res agitur. Mais la brise de mer emporte les paroles du fugitif oracle; et, comptant sur la protection divine de sainte Agathe, sa patronne, le Catanais bâtit incessamment pour la destruction.

Ce n'est pas qu'il ne tremble à l'approche du danger: quand il arrive, la terreur fait place à l'incurie, le désespoir à la foi; la sainte patronne est insultée; on se venge sur elle des rigueurs de la nature; on éteint sa lampe, on arrache ses fleurs, on souille ses images, on l'apostrophe des plus grossières injures.

A la vue de ces lieux enchantés, on comprend l'insouciance des habitans. Quand la nature a achevé de sévir, elle devient si gracieuse, si riante, elle s'applique avec une si tendre sollicitude à effacer la trace de ses rigueurs, que l'on se surprend bientôt soi-même à partager cette indifférence. Il n'y a rien de plus beau, je ne dis pas seulement en Sicile, mais en Europe, que les campagnes catanaises; cette terre de feu est d'une

MLDAS BRARY
ARONE

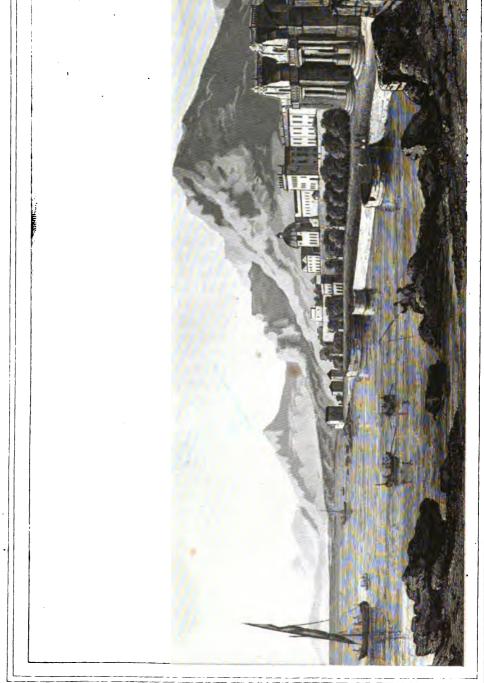

. · MILDIS

TALIK PITT

SICILE. 54

fertilité merveilleuse; mais ce n'est pas la fertilité plate et uniforme de la Lombardie ou de Valence: la terre ici enrichit l'homme, en charmant sa vue. De quelque côté qu'on la contemple, cette nature est pleine de prestiges: elle échappe, par la variété des scènes, par l'imprévu des sites, à la monotonie d'un sublime trop répété; car elle a en elle tous les élémens des grands paysages: la mer, les bois, la plaine, la montagne, et cette montagne est l'Etna.

Si, vu de près, le géant perd de ces dimensions colossales qui le rendent de loin si majestueux, il se montre sous des faces nouvelles : la grâce alors s'unit en lui à la force, l'aménité à la puissance. Un voyage à faire est le tour entier de la montagne. Il faut y mettre quatre jours et commencer par le revers oriental. On voit, en passant, ces magnifiques écueils d'Aci, dits des Cyclopes, les bosquets de Galathée, la grotte de Polyphème, tous ces poétiques théâtres de la pastorale primitive. Quittant les treilles et les figuiers, on s'enfonce dans les bois, on salue en passant le fameux châtaignier aux cent chevaux, patriarche des forêts. On tourne ensuite par Francavilla, et l'on gagne par Randazzo et Bronté, dont le nom veut dire en grec tonnerre, les bases occidentales. Laissant à droite Argyre, patrie de Diodore, Traina, qui rappelle les exploits chevaleresques du comte Roger, et la petite république aérienne des Centuripes, aujourd'hui Centorbi, on se repose quelques instans sous les arches fuyantes du fameux aqueduc d'Aragona, afin d'entrer frais et dispos dans les campagnes d'Aderno, la ville de Vulcain. C'est là qu'il faut mettre sa mule au pas, ou plutôt mettre pied à terre; car la nature d'Aderno à Catane est le paradis terrestre de la Sicile. C'est une vigueur de végétation, une profusion de verdure, une abondance d'eaux, comme on n'en voit nulle part ailleurs. Paterno est le centre de cet élysée; c'est, dit-on, l'ancienne Trinacrie, le dernier rempart de ces fiers Sicaniens qui s'incendièrent, eux et leur ville, plutôt que d'accepter le joug de la civilisation grecque. Ainsi cette terre est pleine de tous les prestiges: la fable, la poésie, l'histoire, se joignent à la nature pour faire de l'Etna un lieu de merveille et d'enchantement.

Qu'est le Vésuve auprès de l'Etna? Ce qu'est le Jura auprès du Mont-Blanc. Tout étourdi des magnificences du géant sicilien, le vieux savant Spallanzani professa le reste de ses jours un profond mépris pour son humble rival, le destructeur de Pompéi : il appelait le Vésuve un volcan de cabinet, et c'est l'effet que produit sa vue quand on vient de Sicile. Les grands spectacles ont cela de triste, qu'ils blasent; ils rendent difficile en fait d'impressions; ils enlèvent à beaucoup de choses, très-belles en elles-mêmes, leur charme et leur éclat. Allez donc admirer un couchant de Montmartre ou du pont des Arts, quand vous avez l'œil encore ébloui d'un couchant de Syracuse: trouvez belles, si vous pouvez, les petites maisons de campagne de Meudon ou de Ville-d'Avray quand vous sortez de la Ziza de Palerme et des villas catanaises; c'est autre chose, c'est vrai, mais c'est subalterne; et, formée par la contemplation du beau, l'âme devient froide et dédaigneuse pour tout ce qui n'est pas lui. — « Tu m'as bien l'air, dit à son ami un « personnage de Shakspeare, tu m'as bien l'air « d'avoir l'esprit chagrin et envieux. — Non, « répond l'ami, mais j'ai vu trop tôt la beauté « parfaite. »

Après avoir tant parlé de l'Etna, l'avoir tant contemplé de loin, l'avoir admiré sous tant de faces, il est temps de le voir de plus près encore, de le prendre corps à corps, pour ainsi dire, et de le mettre sous nos pieds.

C'était le 7 août, par une journée chaude et brillante. Précédé d'un guide expert, pratico assai, comme on dit là, et monté sur une mule qui ne l'était guère moins, je sortis de l'auberge de l'Éléphant où j'étais logé à Catane, et, remontant l'interminable rue Etnéenne, strada Etnea, qui a plus de deux milles de longueur, je pris la route de la montagne. Il était quatre heures après midi; la chaleur était encore ardente. Afin d'éviter le soleil du Lion qui nous dévorait, le guide me fit quitter la route directe, et nous nous jetâmes dans des chemins de traverse ombragés d'oliviers et d'arbres fruitiers de toute espèce.

On divise la montagne en trois zônes ou régions: la région cultivée, la région boisée, la région déserte. Leurs noms indiquent leurs différens caractères. L'aspect de la première zône est varié: les vergers font de temps en temps place aux blés; puis viennent quelques champs de lave, où la végétation n'a pu mordre encore. La pente est douce; mais échauffées par la chaleur du jour, les roches volcaniques dont la route est pavée étaient glissantes, et il fallait tout l'aplomb des mules pour s'y tenir ferme. Le ciel était pur; seulement quelques légers nuages flot

taient sur l'Etna et me faisaient redouter la journée du lendemain: car il est bien rare, même en été, de le trouver calme et serein. Ma bonne étoile les dissipa.

Nicolosi est le dernier lieu habité, et marque les limites de la région cultivée. Nous fimes là une première halte, et nous nous munimes de quelques provisions: car, ce point passé, on ne trouve plus rien; nous achetâmes aussi du charbon pour faire du feu en arrivant au sommet.

Je quittai Nicolosi à neuf heures. Il faisait nuit close; la lune était bien encore levée, mais elle penchait déjà sur l'horizon, elle n'était guère d'ailleurs qu'à son premier quartier, et blanchissait à peine la crête des rochers; elle ne jetait plus qu'une clarté douteuse. Elle ne tarda même pas à se coucher, et, privés des dernières lueurs de ce flambeau mourant, nous n'eûmes plus pour nous guider que le scintillement des étoiles. Au sortir du village, on entre dans un champ de lave brisée et réduite en poussière : on serre de près le mont Rossi, d'où partit l'éruption de 1669, et qui se dressait dans l'ombre comme une pyramide menaçante. Au sable succède une lave dure, raboteuse, qu'on pourrait prendre, à voir ses violentes ondulations, pour les vagues d'une mer pétrifiée tout-à-coup au milieu d'une tempête; le pied des mules y retentissait comme sur du fer; nul autre bruit ne troublait le vaste silence de la terre et du ciel. On fait plusieurs milles sur ces aspérités aiguës et sonores; puis on entre dans le bois.

La Casa dei Campicri, qui est sur la lisière, n'est qu'une masure abandonnée. Le bois est composé de chênes tantôt serrés, tantôt plus clâirs; le sentier, fort raide et fort étroit, serpente péniblement à travers les arbres et côtoie souvent des précipices que l'obscurité rendait formidables. Ne distinguant qu'imparfaitement les objets, j'allais souvent donner de la tête contre les branches en saillie, et la mule, de son côté, enfonçait jusqu'au genou dans la poussière fine et mouvante. Nous traversâmes ainsi, sans rien voir, la région boisée, et nous mimes enfin le pied dans la région découverte.

J'apercus alors, pour ne la plus perdre de vue, la tête du géant; elle se dessinait sur le bleu foncé du ciel, environnée d'une auréole d'étoiles. Les nuages avaient tout-à-fait disparu; la nuit était sereine, mais froide, le vent glacial; un épais manteau du pays et de gros gants de daim étaient des préservatifs insuffisans; j'étais gelé dans tous mes

membres. Je mis pied à terre et j'essayai de marcher pour me réchausser; mais j'y dus renoncer. Nous étions rentrés dans les laves, et des laves si dures qu'elles me blessaient en me faisaient trébucher à chaque pas. Il fallut se résigner à remonter en selle : plus faite aux lieux, la mule s'en tirait mieux que moi, et je m'abandonnai à son pas lent mais sûr.

Une fois pourtant elle perdit la ligne et s'alla fourvoyer dans un entassement de laves d'où elle ne sut plus sortir. Immobile, le cou tendu, l'oreille droite, elle se tenait cramponnée sur un roc lisse, sans pouvoir faire un pas en avant ni en arrière. J'étais condamné à la même immobilité, car la faible clarté des étoiles me montrait un abime à droite, un abime à gauche et pas un pouce de terre où poser le pied. Pour comble de disgrâce, mon guide avait pris les devans; en vain l'appelai-je, le vent emportait ma voix. Il finit pourtant par s'apercevoir de mon absence et redescendit vers moi : il lui fallut toute son agilité de montagnard et son expérience consommée pour me tirer de ce mauvais pas. Enfin, moi et ma monture, nous en sortimes sains et saufs au moment, à vrai dire, où je commençais à ne plus trop l'espérer : car la mule glissait déjà ; si elle eût lâché pied, je ne sais où nous eussions été tomber.

Rentrée dans la bonne voie, elle se comporta le reste de la nuit de manière à racheter ce petit échec et à le faire oublier. Le plus sûr, avec les mules, est de s'abandonner à leur instinct, et d'éviter avec elles toute collision, car l'avantage pourrait bien ne pas rester au cavalier: ainsi fis-je avec la mienne; je ne la chicanai ni de l'éperon, ni de la voix, et lui attachant la bride sur le cou, je la laissai faire à sa tête et grimper à sa guise, bien convaincu qu'elle avait un aussi grand intérêt que moi à ne point rouler dans les précipices. Elle me sut gré de ma condescendance et nous fimes le voyage en bons amis; en nous quittant nous étions intimes.

Cependant nous étions en selle depuis huit longues heures, et l'inatteignable sommet s'exhaussait devant nous. Nous avions repassé une troisième fois des rochers dans la cendre, et le bruit des fers ne provoquait plus les échos; le silence était profond, et nous montions toujours. Enfin nous abordâmes sans naufrage à la Casa degt' Inglesi, espèce de cabane de pierre bâtie, comme son nom l'indique, par des officiers anglais au temps de l'occupation. Elle est au pied même du cratère et composée d'une étable pour les bêtes et d'une espèce de hangar fermé pour les hommes. Tout misérable qu'il est, ce toit hospitalier est une bénédiction pour le voyageur accueilli par la tourmente sur ces sommets désolés. En temps serein il ne lui est pas moins cher, car le froid est toujours rigoureux sur ces hauteurs; la nuit surtout il est sanglant. Le premier soin fut pour les bêtes : on les installa dans l'écurie, on leur servit l'avoine et l'eau apportées pour elles, après quoi notre tour vint. Le charbon fut allumé, et un fagot de bois sec, que le guide avait eu la prévoyance de ramasser dans la forêt, nous donna un feu clair et pétillant.

Ces premiers et impérieux besoins de la nature une fois satisfaits, je sortis de la cabane et me mis à errer à l'aventure. Quoique l'air fût vif, il était calme, le vent était tombé, mais la nuit régnait encore, pas une étoile n'avait pâli; leur éclat était si radieux, qu'il me permettait de distinguer la mer. Je distinguais aussi la plaine de Catane toute semée de seux; on eût dit un vaste camp de guerre couvert de bivouacs : c'étaient les moissonneurs, qui, selon l'usage, brûlaient les chaumes, restucci, pour fumer la terre. C'était un spectacle dont nul mot ne saurait rendre l'effet; vus de si haut, les feux de la plaine scintillaient comme autant d'étoiles; c'était comme un autre ciel à mes pieds. Le silence était profond; pas un souffle n'en troublait la solennité; quelquefois seulement le génie du volcan révélait sa présence par des mugissemens sourds et prolongés, puis tout se taisait et la montagne rentrait dans son repos. On aime, à cette heure de la nuit, et quand tout dort à ses pieds, on aime à se sentir seul vivant au milieu de ces solitudes vouées à la stérilité, à la destruction. C'est comme un défi porté à la mort; et cette lutte sans témoin sourit à l'imagination : elle jette l'âme dans je ne sais quelle exaltation enthousiaste; elle inspire des pensées d'orgueil et de domination.

J'errai long-temps ainsi dans la cendre, absorbé en contemplations muettes: je m'en arrachai pour continuer mon pélerinage, car je n'étais pas au but; je n'étais qu'au pied du cratère, et c'est de la cime que je voulais assister au grand spectacle du soleil levant. La nuit avait marché, les étoiles enfin commençaient à pâlir, une vapeur blanchâtre pointait à l'orient, et la fraîche brise qui précède et suit toujours l'apparition du soleil s'était levée et me frappait

le visage de son souffle précurseur. Le guide s'était endormi au bord du feu, je le réveillai, et nous nous remimes en route; mais cette fois à pied, car ni chevaux, ni mules, ne peuvent passer outre.

La cabane n'est séparée du cône que par un champ de lave, mais c'est le plus âpre de tous et le plus rude à franchir; la fatigue est d'un long quart d'heure, et l'on y laisse infailliblement sa chaussure. Enfin on atteint le pied du cratère et l'on entre dans la cendre; on y enfonce jusqu'à mi-jambe. Cette dernière épreuve est d'une heure; il faut tout ce temps à un homme vigoureux pour atteindre le point culminant. Le vent. qui s'était peu à peu relevé, soufflait avec une extrême violence; je l'avais de face, et il semblait vouloir me repousser loin du but; il s'engouffrait dans mon manteau qui faisait voile et m'entrainait en arrière. C'était un labeur que de se tenir en pied, et je n'y réussissais qu'à l'aide d'un long et fort bâton; mon guide chancelait luimême, et, tout montagnard qu'il était, il fut renversé. Enfin la victoire me resta : j'atteignis le faite; mais il ne suffisait pas d'avoir emporté la position, il fallait la conserver, et la chose n'était pas facile; plus j'étais haut, moins j'avais de base, et plus l'ennemi avait de prise; pourtant je réussis à me maintenir quelque temps.

Sauf les dimensions, le cratère de l'Etna ressemble à celui du Vésuve; mais au lieu de quelques centaines de pas, il a une grande lieue de tour; au moment où je le vis, le cône intérieur avait la forme d'une aiguille tronquée : je ne saurais mieux le comparer qu'à une flèche gothique; toutefois je le vis mal : c'est à peine si j'en pus par échappées distinguer le fond; il était plein d'une fumée épaisse et bitumineuse. que le vent faisait tourbillonner avec rage et me fouettait au visage avec d'horribles sifflemens : l'odeur du sousre me suffoquait et m'arrachait une toux rauque et incessante : avec cela la rareté de l'air m'embarrassait la poitrine et me causait un malaise, une angoisse que je n'avais jamais éprouvés que sur les Hautes-Alpes (1). C'est une souffrance d'abord vague, mais qui, à la longue, doit être affreuse. Ainsi fumeux et bouleversé, le cratère avait quelque chose d'infernal : c'était bien la bouche du Tartare, et la poésie grecque l'a bien peint.

<sup>(1)</sup> L'Etna ne le cède en hauteur qu'aux points culminans des Alpes; il a 11,600 palmes siciliens.

Pendant ce temps l'aube avait point, puis vint Faurore, puis le premier rayon du soleil rougit au faite la colonne de fumée. Par un bonheur assez rare, même en cette saison, la vue était claire et l'atmosphère si limpide que je pus découvrir Malte au sein des mers. La première chose qui frappe, c'est l'ombre de la montagne qui se projette sur l'île comme une autre montagne d'un bleu foncé; l'illusion est si complète que j'y fus pris moi-même, quoique prévenu : ce singulier mirage dure assez long-temps; il se dissipe par degrés, et alors le grand spectacle commence : ce sont là de ces scènes que l'on voit, que l'on sent, mais qu'il faut taire; la parole n'y saurait atteindre. Comment dire les mille accidens, les mille péripéties de cette lutte silencieuse des ombres qui fuient, et du soleil qui les poursuit et les chasse devant lui comme un roi victorieux? D'abord les hautes cimes, et après elles les collines, les plaines, la mer, et enfin les vallées, tout est envahi, et la création affranchie des ténèbres et de leurs fantômes reçoit son libérateur; elle le salue d'un long frémissement. Mais ces doux murmures des bois, ces gazouillemens des vagues, ces mille concerts que l'apparition du dieu fait éclore, n'arrivaient pas jusqu'à moi : les bruits de la terre ne montent pas si haut. Le spectacle était sublime, mais il était muet; l'œil seul était convié à la fête de la nature; et si quelque voix s'y mêlait, c'était la voix sépulcrale du volcan, les sifflemens aigus du tourbillon; c'étaient les rugissemens de la tourmente éternelle.

Délivrée des ombres, l'île entière était visible : toutes ces vallées, toutes ces collines si longtemps parcourues, ces montagnes si péniblement gravies, je les embrassais maintenant d'un regard; elles étaient toutes confondues dans les apparences d'une plaine parfaite; et les plus hautes cimes s'humiliaient au pied du roi qui les efface. La plaine de Catane n'étincelait plus des feux de la nuit, de plus éclatans les avaient éteints; le Bivier de Lentini réfléchissait comme une glace unie les rayons du soleil; vue de là, la Sicile a l'air d'une carte dépliée. On la tient presque en sa main, on en distingue tous les détails, on saisit ses limites, de tous côtés l'œil arrive à la mer; et cette vue de l'Océan imprime à la scène un sentiment d'infini qui la rend plus imposante. Les côtes sévères de la Calabre bornent seules l'horizon entre le nord et l'orient.

Mais le vent qui m'avait accueilli sur le bord

du cratere tour billonnait toujours; son impétuosité n'avait sait que croître, la sumée m'aveuglait, le soufre m'étouffait, il fallut céder la place à tant d'ennemis et redescendre à la Maison des Anglais. Je vis en passant, et presque au sommet du mont Frumento, un phénomène étrange : c'est un champ de neige recouvert par la lave et conservé par elle depuis une époque inconnue. En rentrant sous le toit de refuge, nous trouvames un hôte que nous ne savions pas y avoir laissé. Ce n'était ni un loup ni un daim, bien moins encore un sanglier; mais une pauvre petite souris blanche, qui n'était pas, je vous assure, le ridiculus mus de la montagne en travail, car sa vue, loin de me faire sourire, me toucha; transportée si haut, sans doute, dans quelque sac d'avoine ou elle s'était blottie, elle était restée là, et c'était bien certainement le seul habitant du désert ; assiégée par la faim, la chétive créature y vivait des rares dépouilles du voyageur; les miettes de mon repas frugal l'avaient attirée; notre retour la mit en fuite : toutefois elle ne fut pas si agile que le guide ne-la fît prisonnière : il voulait l'emporter comme un trophée; mais je la fis rendre à la liberté et lui laissai des vivres pour longtemps,

Nous remontâmes à cheval, et, prenant vers l'est, nous descendimes sur un petit plateau voisin, Piano del Lago, à la Tour du Philosophe: Tour est ici un peu ambitieux, car ce n'est plus qu'un carré de briques, débris informe de quelque édifice inconnu, dont il serait bien difficile d'assigner la nature et l'emploi. Les hypothèses ne manquent pas : c'était, selon les uns, un lieu d'asilé, comme l'est aujourd'hui la Maison des Anglais ; pour d'autres, c'était un temple ; quelques-uns même poussent le dogmatisme d'antiquaire jusqu'à en faire le temple de Vulcain; mais cette dernière hypothèse est la moins probable, car le site de ce sanctuaire fameux est connu : il s'élevait entre Aderno et Brontè. Peut être était-ce une retraite bâtie par le philosophe Empédocle, peut-être le fut-il en son honneur, c'est peut-être son tombeau. Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, qui se valent toutes, le vestige est ancien : on y a trouvé quelques débris de marbres précieux, et le nom est populaire et traditionnel. Mais tout cela n'a d'intérêt que pour l'imagination : séduit par le nom, on aime à croire que Pythagore vint réver là, que Platon y vint à son tour : on s'associe par la pensée à ces grands hommes, on en fait les compaTHE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ACTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

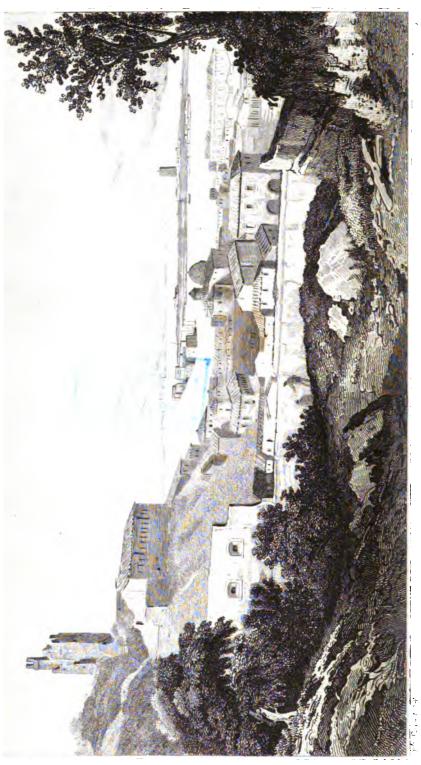

SICILE.

1741 IL PITT.

gnons de sa solitude; et, certes, on ne saurait voyager en meilleure compagnie.

Continuant à descendre, on arrive au bord d'un abime dont le nom trivial, Valle del Bue, Vallée du Bœuf, éveille des idées moins poétiques ; ce n'en est pas moins la plus frappante image de désolation et de stérilité que se puisse représenter l'imagination humaine. Si Dante l'avait vu, nul donte qu'il n'en eût fait une de ses bolges infernales. C'est un large vallon circulaire, entièrement composé de rochers noirs et volcaniques : quelques maigres arbustes végètent péniblement sur les bords supérieurs; mais le fond est complètement nu. Non loin est un profond atterrissement nommé la Citerne; il est curieux à étudier : on y voit onze laves superposées; elles sont le produit d'autant d'éruptions différentes. Mais qu'est ce monument visible, auprès des soixante-dix-sept éruptions dont l'histoire a conservé le souvenir, sans compter celles qui n'eurent point d'historiens, point de témoins peut-être?

Onze des éruptions historiques eurent lieu avant Jésus-Christ; quelques-unes ont été assez longuement racontées. Toujours semblable à luimême, mais divers par les circonstances qui l'accompagnent, le phénomène ne se produit pas toujours avec les mêmes caractères, et il affecte des physionomies diverses. L'éruption de 1537 fut accompagnée de tremblemens de terre qui détruisirent Messine. Celle de 1669 s'annonça par de subites ténèbres; il y eut comme une éclipse de la lumière. C'est cette éruption qui couvrit les murs de Catane; elle renversa les plus beaux édifices de la ville, et le désastre fut évalué à huit millions de piastres fortes. Le cratère, qui n'a aujourd'hui qu'une lieue de tour, s'élargit prodigieusement et atteignit six lieues de circonférence. L'éruption de 1693 tua cinquante-neuf mille personnes; celles de 1799 et de 1800 sont tenues pour les plus terribles : le tremblement de terre fut continu, et la gueule infernale lança des scories enflammées d'une grosseur énorme. Les éruptions de 1809, 1811 et 1819, ouvrirent un cratère de 784 pieds; un nouveau volcan éclata sur le mont Rosso; vingt bouches vomirent des pierres, des cendres, et couvrirent toute la vallée de Linguagrossa. L'éruption de 1819 fut la plus longue des trois: elle commença le 27 mai et dura jusqu'au 2 juillet. Depuis, le monstre parait s'être endormi, mais son sommeil n'est pas si profond que quelques jets de feu ne rougissent de temps en temps la fumée.

La végétation recommence à la Citerne, mais pas encore d'une manière décisive : ce n'est que peu à peu qu'elle s'empare du désert. La Citerne elle-même est ceinte de verdure, premiers efforts d'une nature lasse de la destruction. La vue de Catane, au milieu de ses jardins délicieux. forme un doux contraste avec les cendres arides. Enfin on sort de la cendre; un sol plus dur résiste au pas des mules, et, descendant toujours, on quitte la région déserte pour rentrer dans celle des forêts. J'eus l'occasion d'admirer là un jeu de volcan; la lave d'une des dernières éruptions trouva devant elle un bois isolé; elle le respecta, et se divisant en deux ruisseaux qui s'allèrent rejoindre plus bas, elle laissa le bois intact, comme une île de verdure au milieu de la mer enflammée.

Cependant la vie prend définitivement possession du terrain ; j'aperçus, même avec surprise, quelques bergeries éparses au flanc d'une petite colline à gauche, et, arrivé dans un pâturage, je me retrouvai tout-à-coup, et comme par enchantement, au milieu d'un troupeau de moutons. Ce brusque retour à la vie pastorale m'étonna après la longue et laborieuse solitude dont je sortais, Les clochers d'Aderno brillaient en face de moi et paraissaient presque sur le même plan; je laissai à ma droite la Grotte des Chèvres, où les pélerins de l'Etna venaient passer la nuit avant que la Maison des Anglais leur offrit son toit hospitalier. A mesure qu'on approche de la région cultivée, le bois offre plus de variété: toutefois le chêne garde l'empire; je ne me rappelle même pas avoir vu de châtaigniers le lui disputer. Le châtaignier pourtant est l'arbre des volcans, et il atteint dans ces cendres fécondes de prodigieuses dimensions; mais s'il est rare sur ces pentes méridionales, en revanche, le revers oriental en est presque entièrement couvert.

Je sortis de la sorèt pour rentrer, par un autre côté, dans cette grande plaine de lave qui, la nuit précédente, m'avait paru une mer pétrifiée : le grand jour ne détruisit pas cette illusion des ténèbres; elie ne fit que la confirmer. Ce que la nuit m'avait empêché de voir, c'est une colline verte qui fait sace au stérile mont Rosso; mais la végétation n'a pu vaincre encore l'espace qui les sépare : il saut des siècles pour que la lave livrée à elle-même se convertisse en terre végétale. La plante la plus propre à dompter son opiniâtre résistance est le figuier d'Inde. Sa racine sorte et tenace casse le rocher; sa dépouille le féconde

et hâte l'époque de la culture : les Etnicoles en

usent avec profit.

Après la lave, vient le grand désert de sable noir; il est clair-semé d'arbrisseaux chétifs. J'y fus accueilli par un scirocco énervant : l'atmosphère était embrasée, la pesanteur de l'air accablante; le souffle africain me desséchait la gorge; un soleil de trente degrés me dardait à plomb sur la tête. Ainsi je passai en quelques heures du froid de la Sibérie à la température de la zône torride; la différence était de 35 degrés : si j'avais été heureux de trouver un abri contre le froid dans la Maison des Anglais, je ne le fus pas moins d'en trouver un contre la chaleur dans le hameau de Nicolosi.

Ma rentrée à Catane sut peu brillante; j'avais laissé mes bottes dans les laves, et avec elles plus d'un lambeau de mes habits. Juché sur ma mule, je n'en redescendis pas moins sièrement, malgré mes haillons, la strada Etnea. — « Beddi un po' chiddu!» —se disuient les ensans en me montrant du doigt; —a Cala de la Montagna, »—répondaient les plus avisés, et ce mot magique était un verdict d'absolution: mes guenilles disparaissaient dans l'auréole de ma gloire; chapeaux et bonnets tombaient respectueusement devant le milordo inglese. Je rentrai dans mon auberge à l'heure à peu près ou je l'avais quittée la veille; mon pélerinage avait duré un peu plus de vingt-quatre heures.

Après quelques jours de repos, je repris le bâton de voyage et je me mis à explorer les bases de l'Etna. C'est de Taormina que je lui fis mes derniers adieux. Le belvédère est digne de lui. Taormina est la ville des précipices et des belles vues: on y monte par un sentier de chèvre; mais, une fois en haut, la fatigue reçoit son prix. Taormina, l'ancienne Tauromenium, n'est aujourd'hui qu'une méchante bourgade, où l'on compte à peine quatre ou cinq mille habitans; mais, plus dévote encore que la moderne Agrigente, elle n'a pas moins de trente-trois églises, couvens ou confréries. Elle eut ses jours de gloire sous les Romains et déjà sous les Grecs. Chrétienne, elle résista héroïquementaux Sarrasins: son siége dura, disent les chroniques, près de vingt ans; et, la dernière de toutes les cités siciliennes, elle subit le joug de la conquête africaine. Ce fut son coup de grâce; elle fut ruinée de fond en comble en 968, par les ordres du calife Al-Moëz. Tauromenium avaitété la patrie de l'historien Timée, celui qui avait imaginé l'ère des Olympiades, adoptée par la Grèce entière.

Son théâtre est le plus grand que l'architecture grecque nous ait légué. Il n'en reste plus, pour ainsi dire, que le squelette et quelques débris de colonnes semées à l'entour; pas un gradin n'est debout, les troupeaux pâturent dans l'enceinte etachèvent l'ouvrage des Sarrasins. Plusieurs portiques pourtant sont encore en pied, et encadrent dans leur courbe gracieuse de ravissans paysages. Le théâtre occupe l'extrémité d'un promontoire très-élevé, qui a vue sur la mer. D'un côté, l'Etna ferme l'horizon; de l'autre, ce sont les montagnes de Calabre : la vague bleuit entre ces deu x limites. Les précipices à la crête desquels la ville moderne est bâtie sont effrayans; de non moins redoutables surplombent au-dessus d'elle et la menacent de leur chute. L'une de ces crêtes supérieures a gardé le nom paien de Monte Venere, Mont de Vénus; une autre, le nom maure de Portella dei Saraceni. L'histoire des civilisations successives est ici dans les mots comme en tant d'autres lieux d'Italie.

De Taormina à Messine, la distance de trente milles, la route est ouverte aux voitures: c'est la tête de la grande ligne de Palerme. Le pays est beau, et me rappelait à chaque pas les charmantes marines romaines de Fermo et d'Ascoli, avec une beauté de plus pourtant, car les côtes de Calabre manquent à l'Adriatique. On ne perd jamais de vue la mer; on la côtoie quelquefois de très-près. A gauche, court une chaîne de montagnes qui s'ouvre de temps en temps pour donner passage à un torrent; les bases en sont couvertes d'oliviers, de vignes et de forêts d'orangers.

Avant de doubler le cap de Sant-Alessio, on passe sous le mont d'Or, qu'une tradition dit avoir été habité par Pythagore; il doit son nom actuel à une mine aujourd'hui abandonnée, mais exploitée au moyen âge. Le passage du cap est sévère: un château-fort commande la route, et au-dessous de grandes masses de rochers tombent à pic dans la mer. La Scaletta, qui vient après, est un autre château-fort illustre dans l'histoire de Sicile, et auquel l'expédition manquée de Murat a donné une autre célébrité toute moderne: c'est sur cette côte que devait s'opérer le débarquement, et on y voit encore les guérites de surveillance bâties alors par les Anglais; on connaît le résultat de cette malencontreuse entreprise

Enfin, je rentrai à Messine, six mois environ après en être parti.

CHARLES DIDIER.

## MALTE.

Si l'on arrive par un beau temps en vue de Malte, le premier sentiment que l'on éprouve est relui de l'étonnement mêlé d'admiration. Bâtie sur une colline (autrefois mont Sceheras ou Sciberras), la ville de La Valette, ceinte de bastions, sépare et domine deux des ports les plus sûrs et les plus vastes de la Méditerranée; celui qui est à droite, appelé le Grand Port, est défendu d'un côté par le fort Saint-Elme, et de l'autrepar le fort Ricasoli. Au milieu du grand port on voit le château Saint-Ange, avec ses quatre rangs de batteries, placées en amphithéâtre, et ses fossés profonds taillés dans le roc; à gauche sont les deux baraques, grands bâtimens fortifiés qui servaient autrefois de dépôt pour les approvisionnemens et les munitions de guerre. Ce point de vue pittoresque qui s'étend depuis La Valette jusqu'à la mer est formé par les trois villes de la Vittoriosa, la Cospicua et la Senglea: cette dernière, sur la presqu'ile de Saint-Michel, ou de la Sangle, a tiré son nom de l'un des grands-maîtres de l'Ordre de Malte, lequel accéléra par ses libéralités l'établissement de ses fortifications. Les deux grandsmaîtres Cottoners conçurent le dessein d'enfermer ces trois villes par une enceinte commune de hauts bastions, qui devaient non-seulement les défendre, mais encore servir, en cas d'invasion étrangère, à recevoir les habitans de la campagne avec leurs effets et leurs bestiaux. Mais ce gigantesque projet, dont le plan étonna Louis XIV lui-même, n'a jamais été terminé. Dans le petit port intérieur qui embrasse ces trois villes et les sépare de La Valette, sont les magasins qui renferment les munitions navales et les effets de gréement.

L'autre port est celui de Marsasmuscet, réservé aux bâtimens sujets à la quarantaine; il contient de nombreux magasins. Le lazaret est vaste et commode, et la police sanitaire y est exercée avec une grande rigueur. Le fort construit sur cet îlot, au milieu du port, est le fort Manoël: il lui sert d'ornement et de défense. Cette pointe où s'élève le fort Tigné, qui défend l'entrée du port, se nomme pointe de Dragut, fameux corsaire turc qui y fit construire une, batterie et y mourut lors du siège de Malte, en 1565.

Mais avant de pénétrer dans l'île, il est bon de LIII. ITALIE PITT. (MAI

connaître quelques particularités de son histoire, qui date des temps antiques. Bornée à l'orient par la Méditerranée, au septentrion par la Sicile, séparée d'elle par un canal large de quinze lieues. au midi par Tripoli, et à l'occident par les iles Pantellarie, de Linosse et de Lampedouse, Malte. peuplée d'abord par les Phéniciens, appartint successivement aux Carthaginois, aux Romains, aux Arabes, et fut enlevée à ces derniers, en 1190, par Roger le Normand, comte de Sicile, qui l'incorpora définitivement à cette dernière contrée. Lorsque touché du sort où étaient réduits les chevaliers de Rhodes, chassés de cette île par Soliman, empereur des Turcs, Charles-Quint, cédant aux prières du pape Clément VII, leur fit don de l'ile de Malte, ils ne se résolurent à l'accepter que par nécessité. Et en effet, quelle misérable souveraineté que celle d'un rocher de tuf, de sept lieues de long, quatre de large et vingt de circuit, recouvert par trois ou quatre pieds d'une terre pierreuse, presque sans puits, ne possédant que quelques fontaines ou citernes et sans eaux vives, parsemé de chétives bourgades, occupées par une population d'environ 20,000 habitans! Et telles étaient la stérilité et la pauvreté de ce pays, qu'il était forcé de recourir au cabotage pour se pourvoir, en Sicile, des denrées nécessaires à la vie. Malte, qui n'avait de défense que le château Saint-Ange, était en butte aux invasions des corsaires barbaresques, qui venaient impunément y faire des courses et piller les habitations dont ils emmenaient la population en esclavage. Enfin le grand-maître de l'Ordre, Villiers de L'Ile-Adam, dut obeir au pape, et, le 26 mars 1530, prit possession de l'île de Malte et de celle de Gozze, qui en dépend. Charles Quint les lui abandonnait à titre de sief noble, n'exigeant d'autre reconnaissance des chevaliers que le tribut d'un faucon à chaque sête de la Toussaint, et ne leur imposant d'autres obligations que celles de défendre Tripoli (qu'ils furent forcés d'abandonner par la suite) et de conserver aux habitans les priviléges achetés par eux à diverses époques aux rois d'Espagne. Dès ce moment, l'Ordre prit le nom de l'île qui devenait sa propriété.

Par sa position à l'entrée de la Méditerranée, et par plusieurs petits golfes favorables aux ar-

(MALTE.)

memens maritimes, Malte devint bientôt redoutable. Alors recommencèrent ces courses terribles aux Mahométans, où les chevaliers enlevaient
les vaisseaux de commerce des infidèles, où, tombant à l'improviste sur les rives d'Afrique, ils
s'enrichissaient de la dépenille des peuplades turques. Les communications entre les possessions
turques de l'Afrique et de l'Archipel étaient presque interrompues. Soliman, irrité, jura de s'emparer de Malte comme il avait fait de Rhodes, et
une fermidable armée, sous le commandement de
Pialy, pacha de la mer, et de Moustapha, chef
des troupes de débarquement, auxquels se joignit Dragut, le corsaire, vint assaillir Malte le
18 mai 1565.

Jean de La Valette, alors grand-maître, fit un appel à tous les membres de l'Ordre disséminés en Europe, et atlendit les événemens avec cette fermeté et cette force d'âme qui, seules, peuvent leur commander. Rien de plus digns d'éloges que la conduite du grand-maître et de ses chevaliers durant de siège désastreux. Après une défense héroique, le fant Saint-Elme est emparté par les Turcs: mais chacun des chevaliers qui le défendent se fait tuer à son poste; ceux même qui sont couverts de blessures se font porter sur les débris du fort, et y expirent en combattant. Dragut, frappé lui-même, meurt en apprenant la prise du fort : victoire chèrement achetée par une perte-considérable des meilleurs soldsts turcs. Cependant le grand-maître et le reste des chevaliens, resserrés dans le château Saint-Ange, continuent à repousser par des efforts inouis les assauls réitérés de Pialy et de Moustapha. Les habitans de l'île, accourus aux côtés du grand-maitre, font des prodiges de valeur : citoyens, habitans de la campagne, chevaliers, tous sont égaux par le courage. Le zèle pour la religion fait oublier les souffrances, et donne à la mort un aspect attrayant. Les enfans, les femmes, portent aux combattans les vivres, les munitions de guerre, et, prenant part aux périls de leurs époux, de leurs parens, font pleuvoir sur les assaillans la poix fondue, l'em bouillante, et lancent les artifices qui renversent les infidèles des remparts qu'ils s'obstinent à conquérir. Mêléaux chesaliers, dont il dirige les travaux, La Valette oublie son grand âge. Son aspect ferme et tranquille, son noble caractère, inspinent le courage et la vénération. A ceux qui, le voyant blessé, le prient de me pas s'exposer davantage, il répond : Puis-je , à l'age de soixante-anze ans , fuir ma vie plus glorieusement qu'avec mes frères et mes amis pour le service de Dieu et la défense desorrésainte religion? Ces paroles, cette dignité, électrisent toutes les âmes. Vainement les rangs des défenseurs de Malte s'éclaircissent, vainement les murs s'écroulent à chaque assaut; les cerps mutilés des chevaliers sont des remparts que les Turcs ne peuvent forcer.

Moustapha désespéré, honteux, découragé par la mort de Dragut, va cependant redoubler d'efforts, lorsqu'enfin des chevaliers de l'Ordre rassemblés à Messine, auxquels s'est joint un corps de troupes envoyé par le vice-roi de Sicile, débarquent dans l'île et forcent les Turcs à se rembarquer à la hâte, en laissant sur le rivage des milliers de cadavres. L'Europe tout entière, émue au récit d'une si héroique résistance, prodigua les louanges et les plus touchans témoignages d'intérêt au digne chef de tant de héros. Les trésors des princes s'ouvrirent pour aider le grand-maître à construire sur les débris de la ville dévastée une nouvelle cité dont le nom pût transmettre à la postérité le souvenir de ces combats glorieux. Le grand-maître en posa lui-même la première pierre (en 1566): chevaliers, habitans, tous prirent part aux travaux de la nouvelle cité, qui prit le nom de La Valette, devint, par l'étendue et la variété prodigieuse de ses fortifications, l'une des premières places de guerre de l'Europe, et par le courage de ses défenseurs fut appelée le boulevard de la chrétienté.

L'influence de la domination des chevakers et des richesses qu'ils introduisirent dans l'île fut si grande, que, deux siècles après, ce pays, d'abord si misérable, était devenu l'un des plus peuplés et des plus riches de l'Europe. Le nombre des habitans passa cent mille, nombre prodigieux en comparaison des limites bornées de la partie habitable. La Valette, avec son faubourg et ses trois villes (la Vittoriosa, la Cospicua, la Senglea), en comptait quarante mille. Les villages (Casali) de la campagne de Malte s'étaient agrandis et formaient de jolies bourgades, où l'aisance s'introduisait et polissait peu à peu les mœurs agrestes des habitans; et ceux-ci pouvaient d'autant plus prospérer, qu'ils n'étaientassujettis à aucune espèce d'impôt ou de contribution.

Telle fut Malte sous les chevaliers, ses seigneurs. Mais ceux-ci se ressentirent de cette tendance funeste qu'ont tous les grands corps à se dissoudre. Amollis par les richesses qu'ils possédaient dans les diverses parties de l'Europe,

VVIZ DU CHAATBAU BT DU BAUBOURG.

PUP FOR LENGTIONS

,

. . .

i ...

). t

ê

.: f hientôt, au lieu d'employer leur or à armer des vaisseaux, au lieu de s'en servir pour garantir, comme autrefois, les nations chrétiennes des pirateries barbaresques, les chevaliers de Malte s'endormirent dans le luxe et l'oisiveté.

Le fait suivant est un exemple frappant de la faiblesse ou était parvenue la domination de l'Ordre. En 1775, la nation maltaise réclama ses anciens priviléges; la population des campagnes, surtout, enhardie par l'assentiment de ses prêtres, se montrait hostile aux chevaliers. Et voilà que les conjurés, au nombre de plus de deux mille, s'élancent au point du jour, se jettent sur les fortifications, s'en emparent sans coup férir, et tournent les canons sur le palais des grandsmaitres. Mais voyant que la ville ne songeait pas à les soutenir, et que, le grand-maître ayant fait sermer les portes, les habitans de la campagne ne pourraient les secourir, tout-à-coup les vainqueurs s'éclipsent. On cherche les conjurés: trois sont cachés dans la tour Cavaliere: on leur coupe la tête, et on va sommer de se rendre la garnison du fort Saint-Elme, qui compte sept combatta.is. Ceux-ci menacent de faire sauter le fort. Le gouvernement effrayé capitule gravement avec les rebelles, qui sont incarcérés, ainsi que don Gaetano Mannarino, fameux missionnaire, chef ce cette conspiration. Mais la procédure ayant été interrompue par la mort du grand-maître Ximénès, le premier acte de pouccesseur, de Rohan, fut de brûler voir de son tous les par rs qui se rapportaient à cette affaire, craig unt, sans doute, de lui donner une célébrit qui aurait tourné au préjudice de l'Ordre (1).

Cet événement, qui eût pu avoir des suites plus sérieuse: , donna l'éveil aux souverains de l'Europe. C ignant tous que cette position importante ne vint à tomber entre les mains de l'un d'entre eux, ils signifièrent à l'Ordre l'obligation d'entretenir au moins un régiment pour servir de garrison à La Valette. Mais cette obligation devint à peu près illusoire, et la révolution française, par la saisie qu'on fit des biens que l'Ordre posséduit en France, et qui formaient la plus belle moitié de sa fortune, en lui portant une atteinte sensible, fut loin de lui rendre son ancienne énergie. Aussi, en 1798, en passant devant Malte pour aller en Égypte, Bo-

naparte n'eut-il que la peine d'étendre le bras pour la prendre. Et cependant ses belles fortifications étaient intactes, les chevaliers étaient nombreux, et neuf cents bouches à feu garnissaient les remparts où l'étendard aux trois couleurs remplaça bientôt le drapeau pâli des anciens vengeurs de la croix.

Ce dernier coup anéantit la puissance de l'Ordre : errans chez tous les peuples, ses membres ne purent se réunir. D'ailleurs les circonstances qui l'avaient fait naître et subsister n'existaient plus ; et comme dans sa prospérité l'Ordre avait oublié l'Europe, à son tour l'Europe l'oublia.

Quant à la domination française, elle ne fut pas de longue durée. Le régime spoliateur et anti catholique du Directoire ne put disposer en sa faveur l'esprit de la population, kabituée à respecter les cérémonies d'un culte que les vainqueurs affectaient de mépriser; car il est bon de faire observer que, par sa conduite, toujours d'une sévérité exemplaire, le clergé maltais jouissait d'une confiance et d'un pouvoir moral illimités. Les affaires de famille, même les plus importantes, se traitaient dans le confessionnal. Or, plein de vénération pour la religion extérieure et ses usages, en voyant les églises dépouillées de leurs ornemens précieux par la rapacité des vainqueurs, les Maltais, surtout les habitans de La Valette, regrettèrent l'Ordre expulsé. A la vue de la suppression d'un couvent de Carmes, à la Médina, et sans doute excité sourdement par l'Angleterre, qui convoitait la possession de Malte, le mécontentement insulaire éclata hautement. Une révolte générale eut lieu le 2 septembre, après la funeste bataille d'Aboukir. Une flotte anglaise, prêtant un secours intéressé à cette révolte, vint bloquer les ports, laissant à la population le soin pénible de serrer, du côté de la campagne, dans les fortifications de La Valette, la garnison française, qui, après avoir soutenu le blocus pendant vingtcing mois, fut contrainte de capituler. Alors les Anglais oubliant leurs belles promesses, faites aux Maltais pendant le blocus, s'emparèrent de La Valette, de sorte que l'ile passa tout entière sous leur domination. Cet ordre de choses subsiste encore aujourd'hui.

C'est donc sous les auspices de l'Angleterre que le voyageur, débarqué au môle du grand port, est admis à visiter Malte, avec beaucoup de difficulté néanmoins: il faut avoir un répondant dans la ville pour jouir de cette faveur. Du reste, grande liberté dans les auberges, où chacun est servi à

<sup>(1)</sup> Mannarino resta en prison jusqu'à l'arrivée des Français, qui le délivrèrent.

l'anglaise ou à la française, selon son goût particulier. En faisant le tour des bastions qui environnent la ville et forment un circuit de près de trois quarts de lieue, on doit remarquer la vaste caserne casematée construite dans les fossés du château, et les plates-formes où sont pratiqués un grand nombre de puits ou silos destinés à la conservation du blé nécessaire à la subsistance de l'île pendant plusieurs années.

Mais le voyageur ami des arts, afin de ne pas éprouver de déception en visitant La Valette, doit savoir qu'il n'aura pas à y chercher ces restes précieux, ces créations du génie dont sont ornées les villes de la Toscane et des autres contrées artistiques de l'Italie. Il devra se contenter de remarquer avec plaisir les rues, tirées au cordeau, garnies de trottoirs, et bien entretenues; et la simplicité élégante des maisons uniformément bâties en pierre de taille, terminées en terrasses et ornées de balcons en saillie, clos en boiseries à petits vitraux, d'un effet pittoresque: c'est là que les femmes viennent passer la plus grande partie de la journée.

On doit visiter aussi la bibliothèque publique; le grand marché, formé d'une enceinte carrée, environnée d'une galerie, et orné au centre par une fontaine; les anciens hôtels des chevaliers connus sous le nom d'auberges; plusieurs églises et couvens, et l'ancien collége des jésuites, dont une partie est affectée à l'instruction publique et l'autre aux réunions des commercans.

L'édifice le plus remarquable est l'église conventuelle de Saint-Jean-Baptiste. Il est d'un style sévère et imposant; son entrée principale s'ouvre sur une grande place, au centre de la ville. Rien n'a été épargné pour rendre ce monument digne de devenir le chef lieu de l'Ordre. Le chevalier Mathias Preti, moins connu sous ce nom que sous celui du Calabrais, a peint la grande voûte de ce temple, dont les ornemens et les décorations sont de la plus grande magnificence. A main droite, en entrant, était un oratoire particulier, ou l'on admire encore un beau tableau du Corrége, représentant la décollation de saint Jean-Baptiste.

Les chevaliers composant l'Ordre étaient classés en plusieurs divisions, appelées langues ou nations. Ainsi les Espagnols formaient la langue ou nation espagnole; les Italiens, la langue ou nation italienne, etc.; la nation française était composée de trois langues: celles de France, d'Auvergne et de Provence. Chacune des chapelles de l'église conventuelle était affectée particulièrement à chacune de ces langues, auxquelles
elles servaient de réunion lors de l'élection des
grands-maîtres: elles renfermaient les mausolées
de plusieurs de ces derniers. Mais ce qui est
d'autant plus admirable, qu'il est unique en ce
genre, c'est le pavé, composé en totalité de
pierres sépulcrales qui recouvrent les tombes des
grand'croix de l'Ordre, lesquels avaient seuls le
privilége d'ètre inhumés en cet endroit. La plus
grande partie de ce pavé, qui est un des principaux
ornemens du temple, est embelli par de riches mosaïques, représentant une foule de sujets allégoriques, ayant rapport aux dignités et emplois
occupés par les grand'croix, de leur vivant.

Une chapelle à main gauche, dans le souterrain, était réservée particulièrement pour l'inhumation des grands-maîtres, dont les dépouilles mortelles y restaient déposées, à moins qu'un mausolée ne leur fût consacré dans l'une des chapelles de l'église.

Autrefois les cérémonies de la religion étaient célébrées dans ce temple avec toute la pompe dont le culte catholique est susceptible. Et ce devait être un spectacle capable d'enflammer l'imagination des spectateurs, que ces solennités majestueuses qui avaient pour servans et pour sacrificateurs ces chevaliers, alors l'amour, l'honneur de la chrétienté, et la terreur de ses ennemis. Qu'on ajoute à l'effet de leur présence celui des ouvrages d'or et d'argent massif, les vêtemens sacerdotaux, les ornemens chargés de pierres précieuses, en un mot toutes les richesses répandues avec profusion dans les chapelles de ce vaste édifice, et l'on pourra juger de l'impression profonde que tout cet ensemble devait produire sur une population encore étrangère au luxe particulier et à la magie des grandes représentations!

Aujourd'hui, l'aspect de l'église conventuelle est triste et sombre. En vain, aux jours de grande fête, l'évêque et les chanoines de la cathédrale viennent y célébrer les offices : cette apparition momentanée, loin de consoler les catholiques, ne fait que leur rappeler, avec plus d'amertume, l'abandon ordinaire du temple et les magnificences passées. D'ailleurs tous ces trésors, ces reliques sacrées, ces vases, ces soleils enrichis de pierres précieuses, tout cela n'existe plus : liuit jours de la domination française ont suffi pour tout faire disparaître; et c'est une action dérisoire que la coutume conservée de montrer aux

étrangers les gaines et les boites qui renfermaient tant de richesses.

Sur le plateau qui couronne la partie supérieure de la ville est situé le palais qui servait de résidence aux grands-maîtres et sert aujourd'hui de logement au gouverneur. De forme carrée, d'une construction solide et régulière, mais fort simple, ce palais a cinq grandes entrées, mais n'est élevé que d'un seul étage, couronné par un bel entablement. Les deux appartemens (d'été et d'hiver) dont il est composé sont vastes et commodes. On y remarque surtout les grandes salles dans lesquelles se tenaient les conseils de l'Ordre, et la Salle d'armes, qui est toujours entretenue avec un grand soin et dont les murailles sont décorées de peintures médiocres, représentant divers Evénemens militaires auxquels ont pris part les chevaliers de Malte.

Dans l'un des angles de ce palais, appelé la Tourette, le grand-maître de Rohan avait établi un observatoire. Aujourd'hui, sur cet emplacement est une vigie servant à signaler les bâtimens qui approchent de l'île. Pour ce qui est des autres édifices publics, ils ne sont guère remarquables. Plusieurs ont bien quelque élégance; mais en général leur principal mérite réside dans la solidité des pierres de taille dont ils sont composés.

On raconte une anecdote assez curieuse à propos de l'un de ces édifices. L'église de Saint-Dominique possédait autrefois un tableau, don du pape Pie V : c'était une Fuite de la Sainte Famille en Egypte, et ce tableau était regardé comme l'un des plus beaux ouvrages du Dominiquin. Mais quoi! sur ce tableau le temps avait passé sa main qui ternit toute fraicheur; or, les pieux religieux de Saint - Dominique vendirent ce quadro meschino pour la somme de cent louis. Ils mirent à la place un tableau moderne, dans lequel un artiste trouverait matière à réclamation, mais qui avait le mérite, très-grand aux yeux des pieux propriétaires, de posséder des couleurs toutes fraiches sorties du magasin. Mais l'acheteur était Anglais, et comme cette nation trafique aussi bien des chess-d'œuvre de l'art que de la liberté et de la prospérité des autres peuples, l'Anglais revendit le Dominiquin pour une somme plus que décuple de celle de l'achat. Il y a compensation dans tout, dit M. Azaïs; aussi cette affaire fit-elle trois heureux : le troupeau monacal eut un tableau tout neuf, l'Anglais de l'argent, et le véritable amateur le chef-d'œuvre.

En sortant de La Valette par la porte Royale,

on trouve de nouvelles fortifications, enfermées elles-mêmes par une enceinte très-étendue de bastions et dans laquelle est englobé le saubourg de la Floriana, où s'élève l'église de Saint-Publius, premier évêque de l'île. Cette enceinte s'ouvre sur la campagne par la porte dite des Bombes. Avant de quitter La Valette, il ne faut pas oublier l'aqueduc, ouvrage digne des Romains, construit en 1616 par les soins da grand-maître Alof de Vignancourt. Au moyen d'arcades pratiquées pour unir les terrains où se trouvaient les sources vives, cet aqueduc correspond de la place du Palais des grands-maîtres à la capitale de l'île, située à deux lieues de La Valette. Le nom de cette capitale ( Melita), d'où l'ile avait tiré le sien, fut changé par les Arabes en celui de Medina (la ville) qui lui est resté. Bàtie sur une petite colline, cette ville est entourée de bastions suffisans pour la mettre à l'abri d'un coup de main. Au centre est l'église cathédrale et métropolitaine du diocèse, desservie par des chanoines mitrés, vaste et richement pourvue de vases sacrés, d'ornemens et de tapisseries de grand prix. Autrefois la porte principale de Medina était ornée des armoiries de la monarchie espagnole, et sur l'un des bastions flottait le pavillon de Castille et d'Aragon. Mais ces emblèmes conservateurs des libertés de la nation maltaise disparurent par la politique de l'Ordre, qui ne tint aucun compte de ces priviléges, réclamés souvent, et même encore aujourd'hui, mais toujours en

A Medina se joint un faubourg qui a également conservé son nom arabe de Rabat (1). Là se trouvent d'anciennes catacombes, et au-dessus d'une grotte désignée par la tradition comme ayant servi de prison à saint Paul, lors de son séjour dans l'île, est une petite église dédiée à cet apôtre et desservie par d'anciens prêtres de l'Ordre.

Le versant à l'ouest de cette colline est parsemé de jolis jardins potagers et fruitiers, sertilisés par plusieurs sources vives. Plus loin est une vallée qu'on dit avoir été habitée par des Troglodytes. Les excavations pratiquées dans le roc d'une petite colline, qui leur servait de retraite, abritent aujourd'hui les pâtres et leurs troupeaux des ardeurs brâlantes de l'été et des froides rigueurs de l'hiver.

La partie de l'île exposée à l'ouest, et qui re-

<sup>(1)</sup> Nom par lequel les Arabes désignaient les dépendances d'une ville.

garde la Sicile, est parsemée de jolis villages (Casali), au nombre de vingt-trois. Plusieurs d'entre eux ont de deux à cinq mille habitans, et valent beaucoup mieux qu'une grande partie des villes de la Basse-Italie. Les riches habitans des villes y ont de jolies maisons de campagne pour la belle saison. Les maisonnettes de ces villages sont en belle pierre de l'île, et terminées en terrasses. Les églises, bâties en pierre, sont vastes, et le marbre, les vases d'or et d'argent, les ornemens sacerdotaux, leur donnent un air de magnificence tellement disproportionnée, que plusieurs de ces églises ne seraient pas déplacées dans une ville de premier ordre. Celles de Birkircara, de Zelbourg, de Zeitum, méritent surtout d'être vues. Dans le village de La Mosta on construit actuellement un temple sur le modèle du Panthéon de Rome. La grandeur, la magnificence de ces temples seraient une énigme pour ceux qui ne connaîtraient pas le zèle qui préside à leur fondation. Aussitôt qu'un village a arrêté le projet de construire une église, toute la population des contrées environnantes se met à l'œuvre : voitures, chevaux, hommes, tout est requis pour ce travail. On va tirer les pierres des carrières : pauvres, riches, tout est uni, tous prennent part à l'œuvre générale. C'est une vaste association où temps, forces, argent, sont mis en commun avec tout le dévouement, tout l'abandon d'une véritable fraternité. Et ces temples s'élèvent bientôt majestueux et comme par enchantement; attest int ainsi hautement la puissance de cet esprit d'association que repoussent ces hommes des sociétés modernes dont le cœur est desséché et corrompu par toutes les passions étroites d'un égoisme flétrissant.

Mais ce qui, mieux que tous les monumens possibles, rend le séjour de cette campagne délicieux, ce sont les jardins dont elle est couverte. Là les citronniers, les orangers, déploient avec profusion leur feuillage odorant et toujours vert, et leur fécondité est telle, que sur le même arbre on voit les fleurs du printemps mélées aux fruits dorés de décembre, en pleine maturité. Grâce au travail opiniâtre du cultivateur maltais, ce rocher, à peine couvert de quelques pieds de terre végétale, et dont la moitié n'est pas cultivée, outre d'abondantes récoltes de coton, qui est la production la plus considérable da l'île (1), s'en-

richit encore de tout ce qui peut en rendre le séjour agréable. Les fruits, les légumes les plus délicieux, y croissent en abondance. Qui ne connait ses oranges, ses melons d'hiver et ses raisins? L'hiver même, les tables sont garnies avec profusion d'un dessert qu'on aurait peine à se procurer dans les villes les plus riches de l'Italie. Et, chose remarquable! bien que Malte soit obligée de tirer le vin et l'huile de la Sicile et de la Calabre, le bois à brûler de la Corse et des îles du Levant, et le charbon des États-Romains, ces objets de première nécessité s'y trouvent à des prix trèsmodérés. Enfin, toutes les commodités de la vie y sont telles, que l'on voit les familles les plus nobles de l'Europe en quitter les brillantes capitales pour venir jouir à Malte des douceurs d'une vie agréable et tranquille.

Pour achever de connaître l'île, il faut avoir visité la partie du littoral qui regarde la Sicile, et les beaux ports qui ont fait donner à Malte, par les anciens géographes, le nom de Portuosa: un bateau et un seul jour suffisent pour cette reconnaissance. Situé à une demi-heure de chemin du riche et joli village de Zeitun, voici d'abord le port de Marsascirocco; il est presque aussi vaste que le Grand-Port, et son entrée est beaucoup plus large. Au milieu s'avance un promontoire qui forme deux baies et porte une grande tour, en forme de château-fort, garnie d'artillerie et d'un fossé. Elle peut loger une garnison suffisante pour défendre l'entrée du port et empêcher un débarquement, à l'aide des redoutes placées à ses côtés.

Une langue de terre sépare les deux ports suivans, dont le premier porte le nom de cale Saint-Thomas, et le second, celui de cale de Marsascala.

En laissant à gauche les deux ports de La Valette, on arrive aux deux cales de Saint-Julien et de Saint-Georges. Au fond de la première sont une chapelle et un beau palais appartenant à la famille Spinola de Gênes.

En suivant vers le nord-est, on rencontre les trois cales de la *Madeleine*, de *Saint-Marc* et des *Salines*. Vient ensuite le port de *Saint-Paul*, célèbre dans le pays par le naufrage de cet apôtre.

Au fond de ce port est une petite chapelle. Auprès s'élève le beau palais ou château de Selmun, avec de vastes jardins.

Cette excursion se termine à un port qui prend son nom d'une chapelle très ancienne, sous l'invocation de la Melleha, qui est le but d'un péle-

<sup>(1)</sup> Pendant long-temps on n'a connu de Malte que les toiles fines qui portent son nom, et de petits chiens, très-recherchés, dont la race est éteinte depuis un certain nombre d'années.

Ì



FUR DE LAVALRETER RE DU CHATEAU LA MICACOLL.

STATE PATT

THE PER VAPENTONE

rimage annuel. Tous ces ports sent défendes chacum par une tour, et, à ce sujet, il est bon de faire observer que, considérées isolément, ces fortéfications n'est pas une grande importance, mais que, nésamoins, par leur ensemble, elles forment une ligne suivie et bien coordonnée de défense pour oette partie de l'île; et que le littoral qui regarde l'ouest et la Barbarie, est composé intégralement de rochers arides, se refusant à toute culture, et taillés à pic à une grande hauteur, ce qui rend presque impossible un débarquement de ce côté.

Maintenant, traversons ce détroit d'une demilieue de largeur, pour nous rendre à l'île de Gozze, dépendant de Malte, dont elle a toujours partagé la fortune. Cet îlot qui s'élève presque au milieu du détroit est le Comino. La belle tour que vous y remarquez est destinée à le défendre et à empêcher l'ennemi de gêner la communication des deux îles. Le Comino est inhabité et consacré exclusivement aux chasses du gouverneur de Malte.

Ces bateaux si légers qui sillonnent le détroit, connus sous le nom de speronares, sont les agens d'un commerce très-actif entre Malte et Gozze, dont ils transportent les différens produits, principalement les cannes à sucre, qui y sont exploitées avec succès. Gozze est cultivée dans presque toute son étendue, qui, du reste, n'offre que six lieues en circuit. Les produits naturels, trèsabondans, sont les mêmes que ceux de Make, mais toutefois d'une qualité inférieure. Sur une colline, au centre de l'ile, un ancien château, dans lequel est une église collégiale, sert de cheflieu. Le faubourg (Rabat) est habité par des familles aisées; et bien que la population du faubourg et du chef-lieu ne s'élève pas à plus de 5,000 personnes, il ne s'y trouve pas moins trois couvens, des Capucins, de Saint-François et de Saint-Augustin. C'est dans le cimetière de ce dernier qu'ont été enterrés les chevaliers, compagnons de saint Louis, morts de la peste à leur retour de la funeste expédition de la Palestine.

Le bailli Chambray avait entrepris de fouder une petite ville fortifiée à l'endroit appelé le Migiarr, espèce de port et le rendez-vous de tous les bateaux employés au commerce de l'ile; mais ce projet ne fut pas heureux. Les fortifications n'ont jamais été terminées, vu la mauvaise assiette des bastions, où néanmoins se tient encorea aujourd'hui une faible garmison.

Ce petit rocher, séparé de Gozze par un canal !

profond et d'une largeur de deux cents toises, est connu par la production de la plante appelée fiungus melitensis, renommée comme remède souverain contre les fluxions de sang. Une garde est entretenue pour veiller à la conservation de cette plante, dont le gouvernement est le propriétaire et le suprême dispensateur.

La communication de Gozze à ce rocher est pour ainsi dire aérienne. A deux cordes tendues fortement est suspendu un siège contenant deux personnes, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière; des poulies, placées aux deux extrémités, servent à lui faire parcourir la distance qui sépare les curieux de l'El Dorado possesseur du bienheureux spécifique, dont on doit la découverte à la sagacité scientifique d'un médecin arabe.

La nation maltaise offre aux yeux de l'observateur attentif deux caractères bien distincts : les villes et la campagne formant, pour ainsi dire, deux peuples séparés. Dans les villes, et surtout à La Valette, la population, par son frottement journalier avec les étrangers, a perdu le caractère de sa native nationalité. Là, outre le maltais (langue maternelle), on parle italien, français, anglais, allemand, et l'habillement suit ces diverses transformations. Toutefois les femmes. qui à l'intérieur de leurs maisons suivent les modes de France, d'Italie ou d'Angleterre, les femmes, à l'extérieur, portent le costume national: il se compose d'une robe de soie noire et d'une espèce de cape on mantille, nommée faldetta, de même étoffe, jetée librement sur les épaules et la tête, et à l'aide de laquelle les femmes se couvrent ou laissent voir leur visage selon leur fantaisie ou l'opportunité.

La vie des femmes est tout intérieure; tout acte de la vie publique leur est interdit: aussi ne les voit-on jamais dans les marchés ou les magasins. La lecture, l'écriture, sont les seules sciences qui leur soient permises; encore cette haute faveur. ne date-t-elle pas d'une époque fort ancienne.

Au reste, si leur éducation n'est pas brillante, celle des hommes ne l'est guère plus. L'esprit de commerce ne féconde guère les grandes pensées, n'importe en quel pays il domine, et l'instruction publique se ressent, à Malte, de sa funeste influence, à tel point, que les jeunes gens qui se destinent au barreau, à la magistrature ou aux sciences, sont obligés de s'expatrier pour acquérir les connaissances qui leur sont indispensables.

La civilisation n'a donc servi, dans les villes, qu'à effacer l'empreinte du caractère et des mœurs

nationales; mais aussitôt qu'on est sorti des portes de La Valette, dans la campagne, tout cet aspect change. D'abord, les oreilles ne sont plus Crappées que des sons de la langue maltaise, à laquelle se joint un arabe corrompu. Là vous retrouvez également le costume national, conservé, de génération en génération, depuis un temps immémorial. Il se compose : d'un pantalon en toile de coton, rayée; d'un gilet ou veste, de pareille étoffe, que l'on boutonne, les jours de fête seulement, à l'aide de petits globes d'argent; d'un bonnet de laine, blanc ou de couleur. Les ouvriers vont communément pieds nus; les cultivateurs plus aisés ont des sandales en cuir écru, attachées avec des courroles de laine. Les femmes portent aussi la faldetta, mais en drap grossier et seulement pour aller à l'église.

C'est plaisir et consolation, pour un ami de l'humanité, de voir cette population, de l'étudier. Là, point d'ivrognerie qui abrutisse l'âme et énerve le corps; aussi point de jeunes gens maladifs ni de vieillards rachitiques. Le travail assidu, l'influence d'un climat extrêmement sain, l'habitude d'une tempérance poussant même jusqu'à l'excès le mérite de la sobriété, entretiennent les mœurs pures, la santé, la robustezza, partage heureux des habitans de la campagne de Malte. Aussi, parcourez-la, examinez ces groupes de travailleurs, qui sorcent un sol ingrat à répondre aux efforts d'une culture laborieuse et persévérante, et vous y verrez les vieillards, les nonogénaires même, rivaliser, avec la jeunesse et l'âge mûr, de force et d'activité. Si dans ce tableau qu'offre la campagne de Malte, l'imagination ne trouve pas les couleurs vives et tranchées qui lui procurent cette exaltation, mère du délire poétique, du moins l'àme froissée par le spectacle des vices égoïstes de nos sociétés civilisées s'y repose agréablement dans la contemplation des vertus de l'homme ramené aux sentimens vrais que lui donne la nature avec la jouissance d'une vie simple et paisible.

Mais l'ambition des peuples puissans ne permet pas impunément ce bonheur à une nation trop faible pour lui résister. Maintenant, Malte reporte souvent, avec chagrin, ses souvenirs vers le passé, regrettant ces religieux-soldats dont la valeur et la haute renommée, l'arrachant à son obscurité primitive, y avaient naturalisé leur domination, en y faisant croître l'indépendance et la prospérité. Ce beau pays obéit à un proconsul anglais, qui, sous le nom de gouverneur-général, jouit de l'impunité absolue et despotique d'une

dictature militaire. Seul il est maître, et comme tel, il a la prérogative de faire les lois, d'y déroger, de les abroger, de choisir les magistrats et de les destituer, de nommer à toutes les places et de les retirer, comme bon lui semble.

Or de ce que la volonté du gouverneur à Malte est la voix de Dieu, la volonté, les caprices de ses délégués sont d'autant plus féconds en vexations et en injustices que tous les emplois de quelque importance sont remplis par les Anglais : ils viennent s'abattre sur l'île, comme sur une proie certaine qui leur promet une large curée. Pour les Maltais, du temps de l'Ordre possesseurs exclusifs de toutes les places, bien qu'il leur soit permis ostensiblement de prétendre aux grades de magistrats et de juges dans les tribunaux, maintenant les Maltais n'obtiennent réellement, d'ordinaire, que des emplois subalternes et tout-à-fait insignifians.

Telle est Malte, sa population, sa position précaire, sous le pouvoir qui la façonne à son gré et rapporte à lui tout ce que la nation pourrait revendiquer de bien-être pour elle-même. Si la raison n'était venue poser son sceptre de plomb sur les fictions puissantes de la poésie, le souvenir de la mystérieuse grotte de Calypso nous aurait fourni de riantes descriptions; nous nous y serions égarés mollement, avec Télémaque et la belle Eucharis; nous y aurions respiré avec charme l'air parfumé des collines et des vallées odorantes; et des rêves délicieux, en nous faisant oublier le réel de l'existence humaine, nous auraient donné un moment de cette vie factice de la pensée qui se reporte incessamment vers un âge d'or inventé pour consoler l'homme de ses misères: mais les travaux de la philosophie ont désenchanté le passé, comme les maux journaliers flétrissent le présent; nous sommes forcés d'accepter l'un et l'autre pour ce qu'il fut, pour ce qu'il est; et l'âme aimante et passionnée pour le bonheur de l'humanité n'a plus qu'un point dans l'espace où elle puisse se réfugier avec ses vœux et ses espérances : c'est l'avenir. н. т.

THE NEW YORK
PUBLIC LI WARY
ASTON LENDX
TILDEN FOUNDATIONS

64-

satic ;
tes e
aspec
frapp
laque
trous

de g immi toile

pare**i** fête **s** d'un

Les c

femme gross.

mani point le cor vieilla

fluent d'une le mé' pures

des had coure qui fc

d'une y ver rivalis et d'a

pagne couler exaltai

de nos dans I mené

l'àme

avec I ·
Mal
pas ii
fuible

perte ; passé ; leur

leur obscumina f

Cen

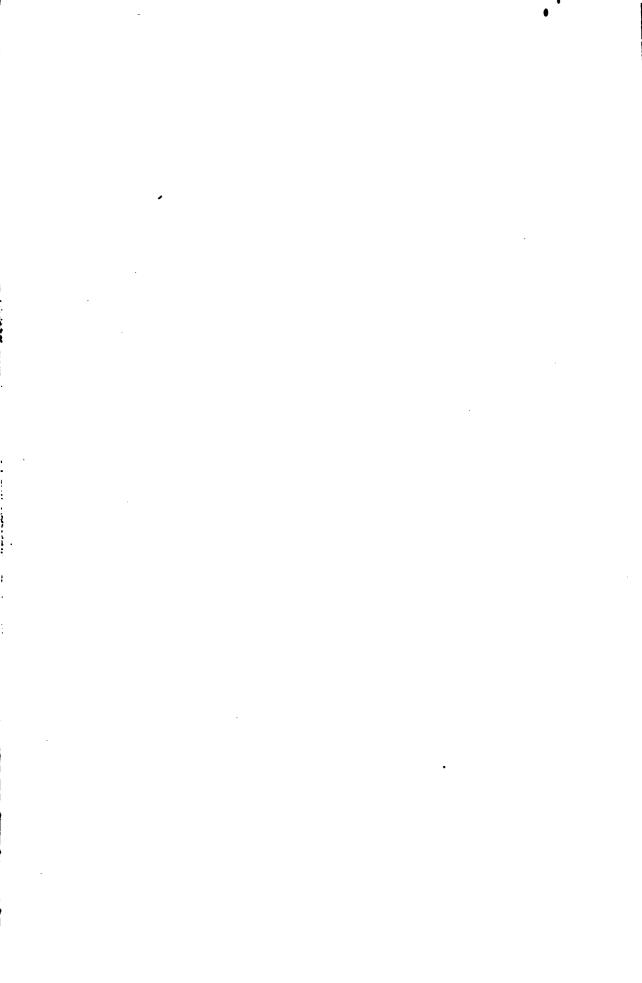

HM

**;** . · / 

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| :           |   |  |
|-------------|---|--|
| ·           |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| •           |   |  |
|             |   |  |
| ·           |   |  |
| 1           |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             | · |  |
| <del></del> |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| . ————      |   |  |
|             |   |  |
| ·           |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| form 410    |   |  |

007 I 5 1920

